







# THE

# CLASSICS OF INTERNATIONAL LAW

GENERAL EDITOR OF THE SERIES
JAMES BROWN SCOTT

Member of the Institute of International Law Secretary of the Carnegie Endowment for International Peace

De Bello, De Represaliis et De Duello

By GIOVANNI DA LEGNANO

EDITED BY THOMAS ERSKINE HOLLAND



### PREFACE OF THE GENERAL EDITOR

THE Carnegie Institution of Washington has undertaken the republication of the leading classics of International Law.

One reason for the undertaking is the difficulty of procuring the texts in convenient form for scientific study; the libraries in the United States have been searched with the result that few of the earlier works were to be found. Another reason is that some of the works selected for republication have never been translated into English. The American publicist is therefore at a disadvantage in consulting works of admitted authority, and when found they are, as it were, sealed books to all but trained Latinists. The specialist is thus forced to rely upon summary statements and references to them to be found in treatises on International Law, or is driven to examine them in European Libraries, often a difficult task, while the general reader is practically barred from the stores of knowledge locked up in the earlier works on the Law of Nations. The same difficulty exists in Latin America, Japan, and in a lesser degree in many European countries.

Eminent publicists, European and American, who have been consulted as to the usefulness of the plan to republish the Classics, have endorsed the project and have pledged their personal cooperation. The works to be included in the series have not only been approved but suggested by them, so that the undertaking is international in scope, in selection, and in execution.

The underlying principle of selection has been to reissue those works which can be said to have contributed either to the origin or to the growth of International Law, and the term classic has been used in the broad rather than in the narrow sense, so that no work will be omitted which can be said to have contributed to the origin or growth of the Law of Nations. The masterpieces of Grotius will naturally be the central point in the series, but the works of his leading predecessors and successors will likewise be included. The text of each author will be reproduced photographically, so as to lay the source before the reader without the mistakes

which might creep into a newly-printed text. In the case of the early authors the photographed text will be accompanied by a revised text whenever that course shall seem desirable. An Introduction will be prefixed to each work, giving the necessary biographical details and stating the importance of the text and its place in International Law; tables of errata will be added, and notes deemed necessary to clear up doubts and ambiguities or to correct mistakes in the text will be supplied. Variations in successive editions of the text published in the author's lifetime will be noted, but little or nothing in the nature of historical commentary will be furnished.

Each work will be accompanied by an English version made expressly for the series by a competent translator.

It is hoped that the series will enable general readers as well as specialists to trace International Law from its faint and unconscious beginnings to its present ample proportions and to forecast with some degree of certainty its future development into that law which Mirabeau tells us will one day rule the world.

The present volume, containing the tractate by Legnano, entitled De Bello, De Represaliis et De Duello, written in 1360, is edited by the distinguished publicist Thomas Erskine Holland, from an original manuscript discovered by him at Bologna, dating apparently from the lifetime of the author.

4-4 %

JAMES BROWN SCOTT.

Washington, D. C., February 19, 1917.

# TRACTATUS

# De Bello, De Represaliis et De Duello

by

# Giovanni da Legnano

I.U.D.

Professor of Civil and Canon Law in the University of Bologna

EDITED BY

# THOMAS ERSKINE HOLLAND

One of His Majesty's Counsel
I.C.D. Bologna and Oxford
Sometime Professor of International Law in the University of Oxford
Late President of the Institute of International Law



46760

PRINTED FOR THE CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON
AT THE OXFORD UNIVERSITY PRESS

1917

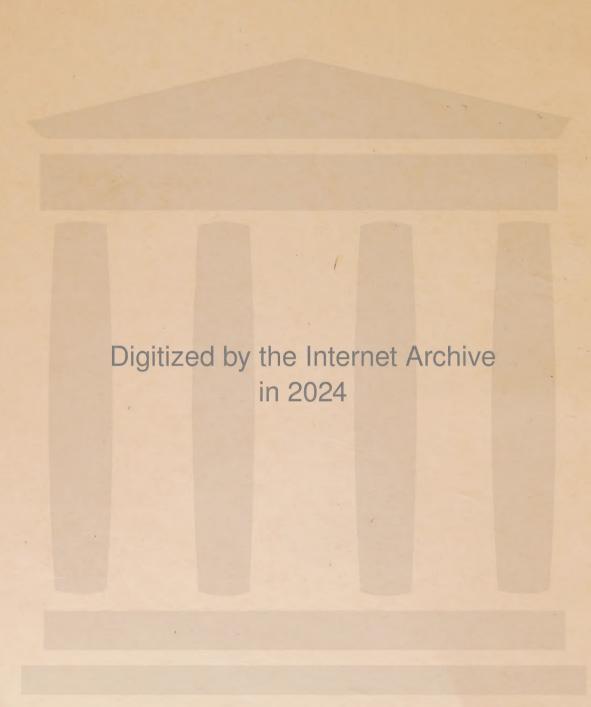

https://archive.org/details/tractatusdebello0000giov

# TABLE OF CONTENTS

|      |                                  |        |         |       |         |        |        |        |      |    | PAGE  |
|------|----------------------------------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| I.   | Introduction .                   | •      | •       | 4     |         |        |        |        |      |    | ix    |
|      | <ol> <li>Biographical</li> </ol> |        |         |       |         |        |        |        |      |    | X     |
|      | 2. Bibliographical               |        |         | •     | •       |        |        |        |      |    | xxi   |
|      | 3. With special ref              | erenc  | e to tl | he wo | rk edi  | ted    |        |        |      |    | xxvii |
| II.  | COLLOTYPE OF THE                 |        |         |       |         |        |        |        |      | -  |       |
|      | Note                             | •      | •       | •     | •       | ٠      | •      | ٠      | •    | •  | I     |
| III. | THE TEXT OF THE SA               | AME,   | as ext  | ended | and     | otherv | wise r | evised | by t | he |       |
|      | Editor, with his                 |        |         |       |         |        |        |        |      |    | 67    |
| IV.  | A TRANSLATION OF                 | THE    | TEXT    | , as  | so ex   | tende  | d and  | revis  | sed, | by |       |
|      | J. L. Brierly                    | •      | •       | * .   | ٠       | •      | •      | ٠      |      |    | 207   |
| V.   | A Reproduction of                | THE    | FIRST   | (imp  | erfect) | EDIT   | ION O  | F THE  | Wor  | K. |       |
|      | with a Prefatory                 |        |         |       |         |        |        |        |      |    | 375   |
| VI.  | LISTS OF AUTHORITI               | ES (I) | cited   | by th | e Aut   | hor, ( | 2) con | sulted | by t | he |       |
|      | Editor .                         | ` '    |         | _     |         | ,      | -      |        | •    |    | 455   |



# INTRODUCTION

THE work of Legnano, now for the first time printed in its integrity, was the earliest attempt to deal, as a whole, with the group of rights and duties which arise out of a state of War.

No one will be surprised to find that the author, although hailed by his contemporaries as "a second Aristotle," foremost in every branch of learning, was far from sharing in the clear-cut views upon the scope and nature of the "laws of war" to which international jurists, after more than five centuries of subsequent discussion, have at length attained. He includes in his treatise much that would now be regarded as belonging to dogmatic theology, to moral philosophy, or to the code of honour, and relies in support of his statements upon quotations from the Bible, from the Corpus Iuris Civilis, the Corpus Iuris Canonici, and the Feudal Customaries, which, at the present day, would be treated as irrelevant.

The interest of the book is, indeed, largely due to its remoteness from modern conceptions. It marks the *terminus a quo* from which the literature of the subject had to start, in order to arrive at the *terminus ad quem* which has so far been reached. In the progress of the centuries, and thanks to the labours of a long succession of great writers and statesmen, the Law of War, in common with the rest of International Law, has been disentangled from theology, ethics, the legislation of Justinian, the precepts of the canonists, and feudalism, all of which usefully contributed to its earlier development, and has been placed upon its true foundation, the consent of the states com-

posing the "Family of Nations," as evidenced by consistent courses of conduct, or by generally accepted conventions.\* After these preliminary observations, we may proceed to a detailed account of Legnano's life and writings.

T

# A Biography of the Author.

It was probably as early as the thirteenth century that a family deriving its name from the small town of Legnano became resident in the neighbouring great city of Milan, where it continued to be of importance for several centuries.† It was there that, early in the fourteenth century, Giovanni da Legnano (Iohannes de Lignano) first saw the light. His father, Giacomo, bore the title of Conte degli Oldrendi.

The young Giovanni, after studying philosophy and the liberal arts, and paying some attention to medicine, as also to astrology, in which he always continued to take much interest, devoted himself seriously, at Bologna, under the guidance of Paolo Liazari, to what was to be the work of his life; graduating eventually, at an earlier date than has been generally stated, as Doctor of both the Civil and the Canon Laws. There is reason to suppose that the subsequent residence of the "Milanese" Legnano at the University town was not unconnected with the change which took place in the government of Bologna in the year 1350, when the Pepoli family, wearied out by the hostility of the citizens, whom they had oppressed, and of the Pope, whose rights, acknowledged by Taddeo Pepoli ten years previously, they had persistently ignored, were glad, in consideration of a payment of 220,000 gold florins, to part with the "Signoria" to Giovanni Visconti. Archbishop of Milan.‡ In any case, it is in 1350, when Legnano is first authentically heard of, that we find him acting under the authority of the Visconti as member of a commission for the recall of citizens who had been banished from Bologna by the preceding régime, and as entitled, under the same authority, to receive an annual salary of thirty-seven florins, sixteen solidi, for a year's lectures. He

<sup>\*</sup> On all this, further remarks will be found in part III of this Introduction, p. xxxi.

<sup>†</sup> See the pedigree at p. xviii infra.

<sup>‡</sup> Cf. Filippo Bosdari, Giovanni da Legnano, Bologna, 1901, p. 1.

is already described as a "Legum Doctor." \* In the following year he is described as "Doctor Utriusque Iuris," and was duly elected by the University to a Readership in Canon Law at a salary of sixty lire. In 1355 he was employed in missions to Venice and elsewhere, † and in 1358 already occupied the post, which he held for many years afterwards, of Advocate for the Franciscan Convent.‡ Though a Lecturer, he does not appear to have been a full Professor till 1360, when he succeeded to the chair of Civil Law vacated by Spinelli, becoming Professor of Canon Law a few years later.

Legnano's first literary effort seems to have been of an astrological character, treating of a conjunction of Jupiter and Saturn.§ It was doubtless, however, at an early date that he began to write those copious commentaries upon the *Decretum*, Decretals and Clementines, of which subsequent canonists speak somewhat slightingly. But his great reputation rests more largely upon the important part which he played in public affairs, and upon those of his writings which deal, from a scientific point of view, with questions, suggested by the events of his own time, as to the respective rights of the Popes and Emperors; the relations between the civil and ecclesiastical powers generally; the special relations between the two powers in the cities of the Romagna, notably in Bologna; the validity of the election of Pope Urban VI; and the rules which ought to govern the wars by which Italy was, in his days, so constantly devastated.

The story of Legnano's activity, practical and literary, with reference to these questions, falls naturally into three chapters,

- \* Ibid., Appendices I and II. In 1352 his salary for lectures on the *Decretum* is fifty librae. In 1353 he is to receive the same sum for lectures on the *Sext*, and, by order of Archbishop Visconti, two hundred florins for lectures on the *Decretum*. Ibid., Appendices III, IV, V.
  - † Ibid., Appendix VI.
  - ‡ Fantuzzi, V, p. 28.
- § See infra, p. xxi, in Part II of this Introduction, treating of the writings of Legnano.
- || e.g. Cardinal Zabarella, in his commentary on the Clementines, after mentioning various previous commentators, goes on to say: "Subinde Io. de Lignano, dominus meus, multos ex praemissis in unum collegit, quos saepe nimium decurtavit. Sed, quod magis improbatur a compluribus, non apto retulit ordine, ita ut a paucis eius lectura commendetur. Et huic diligentia defuit non probitas. Fuit enim omnium sui temporis longe princeps." Imola, another pupil, is quoted to the same effect by Oudinus and Pancirolus. Cf. Schulte II, p. 257.

covering respectively: (1) the reigns of Popes Innocent VI and Urban V (1352-70); (2) the reign of Gregory XI (1370-8); (3) the earlier years of the reign of Urban VI (1378-83). By all these Popes he was held in great esteem.

(I)

The misgovernment of Bologna by Giovanni Visconti da Oleggio, on behalf of Archbishop Giovanni Visconti, whose son he was reported to be, had led to negotiations, ending in an arrangement by which Pope Clement VI, in the last year of his life (1352), had agreed that the Visconti should remain in power at Bologna for twelve years. Oleggio had continued to act on their behalf, but in 1356 had declared himself to be independent of them. By the year 1360, however, his position had become intolerable. He was hated by the citizens, and was alarmed to hear that Barnabo Visconti was preparing a large army to expel him from the city. He resolved, as the readiest way of escape from his difficulties, to hand the place over to the ecclesiastical power, and accordingly sent messengers to Cardinal Albornoz, who had already reduced much of the Romagna to obedience to the Pope, and was now marching northwards from Rome, offering, on terms favourable to himself, to surrender Bologna to the Cardinal, as being rightfully church property.

Albornoz, after ascertaining that Innocent VI considered the arrangement made by his predecessor, although it would have still had four years to run, to be no longer in force, accepted Oleggio's offer, and sent his nephew to take possession of the city, into which he made his own state entry on the first of October. On January 20 of the following year the forces of Barnabo Visconti were beaten off in a great battle outside the walls. A subsequent defeat induced Barnabo, in return for certain concessions, to surrender to the Pope the Visconti pretensions over Bologna.

So much it has been necessary to say of the events of 1360 in order to explain the genesis of the work now reproduced, for it was in that year that Legnano composed, or more probably only completed, his book *De Bello*, and presented it to Albornoz, with a very fanciful dedicatory preface, probably after the Cardinal's triumphal entry into the city.\* As so presented, the work seems to have been

<sup>\*</sup> Or, possibly, while Albornoz was waiting with his army, till he could receive from Avignon a reply to his inquiry as to the continuing force of the agreement of 1552.

entitled *De Civitate Bononiæ et de Bello*. Its composition was suggested, as the author tells us, by the imminence of an attack upon the city by a powerful army, doubtless that of Barnabo Visconti. While submitting what he has written to the better judgement of the learned, Legnano thinks that it may be found a useful exercise for students.\*

In the Preface he touches upon six (?) episodes in the rebellion of Bologna against the Papal power, occurring between the years 1350 and 1360, stating his intention to deal with them in three essays, to be entitled respectively "De Marte," "De Iove," and "De Saturno." He has now composed as the first of these essays, the treatise "De Bello," and hopes hereafter to deal in the second, "De Iove," with the Church and its government, and in the third, "De Saturno," with the Empire, especially in respect of its dominion, ecclesiastical and temporal. †

The esteem in which Legnano was held by Urban V may be gathered from Bulls of 1364, 1369, and 1370,‡ granting lands to him, and ordering additions to his salary. The Pope also made him a present of a handsome set of robes. Not unnaturally, Legnano testified his admiration for Urban in an oration delivered in 1371, which is still extant. It is interesting to find him in 1366 purchasing from the executors of his predecessor, Spinelli, a lecture-room, with the Professor's chair and benches for students, complete.§ Two years later, the dignity of Count Palatine was conferred upon him by the Emperor Charles V.||

(2)

Another chapter of Legnano's life opens, and closes, with the Pontificate of Gregory XI (1370-8), during which he was largely occupied with maintaining a good understanding between Bologna and the Papal See. In 1371 we find him employed in drawing the deeds conveying a Pepoli palace to the Pope for the reception of his newly-founded "Collegium Gregorianum;" and in January, 1376, he was acting as advocate in a suit between a Convent and a Hospital.¶

- \* For a detailed account of the work, see Part III of this Introduction.
- † These promises were, in substance, fulfilled in works mentioned in Part II of this Introduction, infra, at pp. xxii-xxviii, viz. the De Fletu Ecclesiæ and the De Iuribus Ecclesiæ in civitatem Bononiæ. Cf. Speranza, Alberico Gentili, 1910, pp. 31, 37.
  - ‡ See them in Fantuzzi, Notizie, V, p. 30.
  - § Also houses in the parish of S. Giacomo dei Carbonesi. Fantuzzi, V, p. 29.
  - || The Bull is set out in Bosdari, p. 75.
- ¶ Cf. Bosdari, pp. 37 and 97.

On March 19 of that year, Bologna, exasperated by the conduct of the Legate, Cardinal G. dei Noelletti, and emulous of the resistance of Florence to the ecclesiastical power, proclaimed itself a Republic and adopted, amid scenes of wild enthusiasm, a red flag embroidered with the word Libertas, which word figures in the city arms to this day. Gregory retaliated by sending an army to devastate the neighbourhood; whereupon Legnano, together with Girolamo d'Andreae, was despatched to Avignon to explain matters. This he did so effectually that the Pope, convinced that the rebellion had been caused by the misgovernment of his legate, pardoned Bologna, which was, however, not inclined to accept his proffered clemency. It was probably then that Legnano composed his longest work, De Iuribus ecclesiæ in civitatem Bononiensium, to show that in temporalibus, as well as in spiritualibus, the papal authority was supreme over the cities of the Romagna.\* In 1377 he was again sent to negotiate, on behalf of the city, with Gregory, who had now once more adopted Rome as the seat of the government of the Church, and was spending the summer at Anagni. Legnano's efforts were this time crowned with complete success. Under an arrangement to last five years, the city returned to its allegiance to the Pope, to whom it was to pay 10,000 golden florins annually. The Pope, on his side, granted several petitions of the citizens, with one of which, asking for a Vicar "che fosse amatore della città," he complied by appointing to that high office Giovanni da Legnano.† This was on December 13, 1377, and the event was celebrated by processions which lasted three days. I So great was the popularity of the new Vicar that, on January 15 of the following year, the Council of 400, by 363 against 6 votes, conferred upon him and his descendants the citizenship of Bologna, and this event was again joyously celebrated.§

<sup>\*</sup> In this work Gregory is spoken of as hodiernus. Much space is devoted to a refutation of the Imperialist views of Dante, as also to the many erroneous meanings given to the word Libertas. For a full account of its contents, with copious extracts, see Luigi Rossi, Dagli Scritti inediti di Giovanni da Legnano. Bologna, 1898, pp. 20-51. The work contains allusions to the treatise De Bello, ibid., p. 25.

<sup>†</sup> Alidosi, p. 367. The wish of the citizens as to a Vicar is somewhat differently recited in the papal grant, as having been for one "qui sit zelator status ecclesiæ et domini nostri et gratus populo Bononiæ." Bosdari, App., p. 105.

<sup>‡</sup> Ghirardacci, Hist. Bon., II, p. 368.

<sup>§</sup> The terms of the decree are printed, from the archives, in Ghirardacci, Ibid. p. 369.

(3)

With the death of Gregory XI, on March 27, 1378, and the election of Urban VI, on April 8, begins another, and the last, chapter of the story of Legnano's life. The French Cardinals, who formed a great majority of the sacred College, becoming dissatisfied with their choice, declared the election void, as having been induced by the threatening attitude of the Roman populace, and seceded to Anagni, with a view to a new conclave. A strong letter of remonstrance\* addressed by Legnano, on August 18, to Cardinal Peter de Luna (afterwards anti-pope, as Benedict XIII) failed to prevent the election, on September 30, of the first of a long line of anti-Popes, in the person of Clement VII; thus inaugurating the "Great Western Schism."

Legnano, a consistent supporter of the validity of the former election, was thereupon sent by his fellow-citizens to salute the rightful Pope at Rome, and to ask for three favours from him. These, including the creation of a Bolognese Cardinal, were all granted, and Legnano returned the bearer of two red hats, which, on behalf of Urban, he presented amid scenes of great rejoicing, one to Caraffa, the Archdeacon of the city, and the other to Bishop Mezzavacca, on their promotion to the Cardinalate. The oration made by him is still extant.† It was, perhaps, on the occasion of this first embassy that the Pope declared that he would have retained Legnano at Rome, but that in the absence of so great a man the schools of Bologna would have been left desolate. Urban is said also to have offered to make him a Cardinal, provided that his wife would retire to a convent, which she declined to do. † In 1379 Legnano completed a tractate in defence of Urban's election, entitled De Fletu Ecclesia, which the Pope forwarded to the University of Paris, where it provoked various replies, among them one from the Abbot of St. Vedast's, entitled De planctu bonorum, consisting of a dialogue between a doctor of

<sup>\*</sup> Partially printed by Raynaldus, t. xvii, sub anno 1378, No. 30. It mentions an astrological warning of an approaching schismatical movement, which had been previously sent by the writer to Pope Gregory. Cf. Fantuzzi, V, p. 35.

<sup>†</sup> See extracts in Oudinus, p. 1073, who refers to the Codice Colbertino, t. iii, No. 815.

<sup>‡</sup> A. da Budrio, on the "De conversatione coniugatorum," Decret. iii, 32, quoted by Fantuzzi, V, p. 34. Legnano's reply to this offer is set out in Pancirolus, "nolle se sanguinem pauperibus destinatam bibere, sed ex sudore manuum victurum," &c.

the distinct monument, the includence erected in his the deep on the state we write teacher to be a somewhat as

in the part in the proce

\* 17th, V, p. 37, and Favelini, in 1707.
4 Bosdari, p. 80; and Cavaria, L.





THE PORTIONS OF LEGNANO'S TOMB NOW PRESERVED IN THE MUSEO CIVICO AT BOLOGNA



There can be no doubt that the group of listening scholars were on the left hand of the monument, balanced by a similar group on the right hand, the faces of both groups being upturned towards a bust of Legnano surmounting the whole. The inscription must have been placed below this central figure. The coat of arms, so often repeated, officially described as "Di rosso spaccato d'argento col leopardo illeonito d'oro ambulante verso il capo, ed un corallo di rosso verso la punta dello scudo," is supposed to have been that of the De Oldrendis. The inscription, as still fully legible to Fantuzzi, ran as follows:

Frigida mirifici tenet hic locus ossa Iohannis.

Ivit in astriferas mens generosa domos.

Gloria Legnani. Titulo decoratus utroque
Legibus et sacro canone dives erat.

Alter Aristoteles, Hippocras erat, et Tholomei
Signifer, etherii noverat astra poli.

Abstulit hunc nobis inopinae sincopa mortis.

Heu dolor. Hic mundi portus et aura iacet.

Anno MCCCLXXXIII Die

xvi mensis Februarii.

Hoc opus fecerunt Iacobellus et Petrus Paulus fratres.
Ioanne Lignano Bononiæ docente.\*

From Legnano's will, made on March 27, 1376,† before starting on his journey to Avignon, and from a long codicil made on February

\* These, not impeccable, Latin verses may be translated as follows: "This place holds the cold bones of wondrous John. His liberal intellect has departed to the starry habitations: all the glory of Legnano. He was enriched with degrees both in the civil and the canon laws. A second Aristotle, a Hippocrates was he, and equipped with Ptolemy's signs, he knew the stars of the sky. We were deprived of him by a stroke of unexpected death. Alas, the sorrow of it. Here lies the harbour and the breeze of the world.

In the year MCCCLXXXIII the 16th day of February.

This work was executed by Iacobello and Pier Paolo brothers, while Giovanno Legnano was teaching at Bologna." The last two lines of the Latin are now almost illegible.

† He had married, before making the will of 1376, Novella, daughter of Federico (son of Giovanni) Andreae, by whom he then already had a daughter Antonia, and a son Battista. Novella survived him, and was one of his executors. Mistakes as to the identity of Novella are numerous, and it is perhaps still not quite clear whether she was the daughter of a son, or of an adopted son of the same name, of Giovanni Andreae.

15, 1383, the day before his death,\* we learn many particulars as to the members of his family, and as to the considerable property left by him in Legnano and Milan, as well as in Bologna. In the case of his son Battista dying without issue, which did not happen, he left funds for a "Collegium studiosorum," with preferences for duly qualified candidates belonging to certain localities and families, which remind us of foundations nearer home. The following pedigree, constructed from various authentic sources, may serve for the identification of members of the family mentioned in this Introduction, or elsewhere:



\* Both will and codicil are textually set out by Bosdari, App., Nos. XXV and XXVI. He is described in the Codicil as formerly of the chapel of S. Proculus, now of the chapel of S. Iacobus de Carbonensibus.

On law-suits which arose between the children of Guglielmo and Giorgio under the Will of Giovanni, see Pancirolus, De claris legum interpretibus. The Milan Legnani, publishers of the De Bello in 1514, claim relationship with the author. A Captain Alessandro Legnani, in 1587, enlarged the house near the church of S. Giacomo into a palazzo, which passed by the marriage of Teresa Legnani, in 1772,\* to the Campeggi family, from whom it was purchased by the Pizzardi, and was eventually sold to the Railway.† Girolamo, the last of the Legnani family at Bologna, died in 1805. In 1750 Donato Legnani took the name Agucchi, and this branch of the family is still represented through females. Cf. Filippo Bosdari (who is thus descended) in his Giovanni da Legnano, 1901, pp. 53, 62; Rossi, Scrittori Bolognesi, 1888; Pancirolus, 1593; Alidosi, 1620; Ghirardaccius, 1669; Oudinus, 1722; Argelati, 1745.

The following epitaph (perhaps only suggested) upon Paul Anthony Legnano, by Emilius Romanus, his contemporary, occurring in a codex of the fifteenth century, is cited by Fantuzzi: ‡

Lignani iuvenis Pauli monumenta supersunt Consultum poterant quanta decere senem. Cura frequens studii vitam rapuitque deditque, Hic cineres. Animus summa quietus habet.

Giovanni da Legnano, while enjoying the esteem and confidence of four Popes in succession, was also generally respected and beloved. He was especially dear to the people of Bologna, as "amatore della Repubblica e de' poveri." Several writers enlarge upon his humility, at the time when, as Papal Vicar, he was practically "Signore di Bologna," in declining to take precedence of the Anziani or Gonfalonieri. "Anzi con grandissima modestia e riverenza sempre si mostrò humile e benigno a tutti in tutte cose, ascoltando le cause altrui con amorevole pazienza, virtù che veramente lo fecero grandemente essere amato." He was, however, not inclined to put up with any unmerited slight, as appears from an often-repeated story

<sup>\*</sup> On which see Verses in the Bibliografia Bolognese, II, § 10996.

<sup>†</sup> See Bosdari, who refers to a collection of Legnani papers preserved by the Malvezzi Campeggi family.

<sup>†</sup> IX, p. 140.

<sup>§</sup> The vote of citizenship, set out in Bosdari, App. XVI, p. III, recites the important services of Legnano to Bologna.

<sup>||</sup> Ghirardacci, Hist. Bonon., II, p. 368. Cf. Alidosi.

to the effect that, with a mind intent upon philosophical problems, he was frequently neglectful of his dress, which led to his being given the lowest place at a certain wedding party. He thereupon sent for a purple gown, which he proceeded to deposit on the seat which ought to have been his, exclaiming "You worship fine clothes, here you have them," and so left the room, while all the company blushed.\*

For the vast reputation of Legnano, as teacher, writer, and man of action, it will suffice to call a few only of the many witnesses who speak of him as having been a universal genius, the glory of his age.

Iohannes Garzon, for instance, writing about 1450, after mentioning some of Legnano's merits, continues: "Hæc me in eam sententiam impellunt ut existimem ætatem illam Iohanne de Lignano nihil vidisse præstantius. Qui astrologiam atque oratoriam cum iuris civilis scientia coniunxisset, nullum me vidisse memini. Addo rerum humanarum peritiam."

"Alter Aristoteles sui temporis vocari promeruit. Andreas Siculus 'maximum et illustrem capitaneum sacrorum canonum, legum, et philosophiæ' vocavit eum," says Freherus, writing in 1558.

Somewhat later in the same century, Pancirolus writes: "Omnes disciplinas tenuisse creditus est, præterea divini humanique iuris scientiam. Philosophiæ naturalis disciplinæ, arti medicinæ etiam, et astronomiæ, antea incubuerat . . . interpretum iuris Pontificii princeps habitus est." †

With Gentili begins a more critical appreciation of our author. In his *De Iure Belli* (1598), l. I, ch. ii, speaking of the civil lawyers who have written upon his subject, he says: "Equidem præter Lignani paucula huius tractatus, et aliorum nonnulla sparsim, legi nihil, et ea non absque fastidio legi omnia. Sic sunt apta minus, minusque splendida: ut præteream illud, esse in eorum libris quamplurimum non de bello, et de belli iure adversus hostem, sed de re militari, et legibus cum cive et milite nostro." And Grotius, *De Iure Belli* (1625), Prolegomena, section 37, speaking of the earlier

<sup>\*</sup> Pancirolus, p. 438.

<sup>†</sup> The MS. Cronaca Bolognetti, in the Biblioteca Comunale, goes so far as to say: "Era dottore in legge e in tutte le altre scienze del mondo, e si diceva che in quel tempo non si trovava uno pari a lui fra i Cristiani." Bosdari, p. 78:

theologians and jurists (mentioning Lignanus) who have treated of the subject, censures most of them for having mixed up and confused "sine ordine, quæ naturalis sunt iuris, quæ divini, quæ gentium, quæ civilis, quæ ex canonibus veniunt."

#### II

## The Writings of Legnano.

The importance attached by his contemporaries to any expression of Legnano's views, whether didactic or controversial, is sufficiently attested by the rapid multiplication of all his works in manuscript copies, which can alone account for these having found their way to widely distant European libraries. Printing was, of course, unknown in Legnano's time, but in the following century not a few of his productions were by means of the new art made generally available.

The list of writings which follows is derived from many sources, and is fuller than that supplied by any single authority. Pains have been taken to make it as complete as possible, since it illustrates not only the career and character of Legnano, but also the movement of thought in the Italy of his day. Of only a few of these works can the composition be assigned to particular dates; it has therefore been thought best to group them here according to the subject-matter with which they deal.\*

#### I. ASTROLOGICAL.

Figura delle grande Costellazione, ovvero Congiunzione di Saturno e di Giove nel segno dello Scorpione l'anno dall' Incarnazione di Christo

\* Fantuzzi, Scrittori Bolognesi, t. v, p. 28, follows the order in which the writings occur in the Vatican MS. No. 2639.

MCCCLV, a di xxii del mese d' ottobre, secondo le considerazione de messer Giovanni da Legnano, sopra quella dando el giudizio suo. (MS. No. 343 in the Laurentian Library at Florence, according to the Abate L. Ximenes, in his work Del vecchio e nuovo gnomone Fiorentino, 1757.)

De Cometa, compiled in April, 1368, in which month the Comet

appeared. (MS. Vatican 2639.)

Cf. the historical portions of the Preface to the *De Bello*, and much in Legnano's other writings.

#### 2. THEOLOGICAL.

De Christo: De Deo: De Antichristo: De Angelis. (MS. Vatican.) Contains passages from Ovid and Virgil, and interprets astronomical occurrences as prophetical of the Incarnation.

Vigilium maiestatis divinæ, compositum per magistrum omnium scientiarum, etc., Io. de Lignano, beginning "Primo tractaturus de Deo Patre." (MS. at St. Mark's.)\*

# 3. On Canon Law.†

Commentaries and Disputations upon the Decretum, Decretals and Clementines, &c. Of a Disputation on some Extravagantes of John XXII, it was said "est melius quam unquam fecit de iure Canonico." (MSS. are in the Cathedral Library at Padua, and in the Libraries of the Spanish College and of the Istituto at Bologna.)

# 4. SPECIAL TREATISES ON THE SAME.

De Interdicto ecclesiastico, dated 1359, "tempore interdicti generalis et suspensionis studii." (MSS. at the Vatican and at Turin.) Printed, Mediolani, without printer's name or date, together with the De Censura, with a note "Scriptus in Generali Concilio Basiliensi, per me Io. Tollenor de Dyedem, A.D. 1436." Also in the Tractatus Tractatuum of 1549, t. xvi, fol. 245, and in that of 1584, t. xii, fol. 335.

\* See Valentinelli's Catalogue, III, p. 42, and Fantuzzi.

<sup>†</sup> For a special account of Legnano's canonical writings, indicating the libraries in which MSS. of them respectively may be found, and which of them are accessible in print, see Schulte, Geschichte des Canonischen Rechts, ii, p. 257.

Tabula remissoria de Interdictis ecclesiasticis. Printed in Tractatus Tractatuum of 1549, t. xvi, fol. 246, and of 1584, t. xiv, fol. 336.

De Censura ecclesiastica, dated 1361. (MS. at the Vatican, St. Germain, and Basel.) Printed at Milan (with the De Interdicto), also in Tr. Tr. 1549, t. xvi, fol. 227, and 1584, t. xiv, fol. 307.

De Beneficiorum ecclesiasticorum pluralitate, iussu domini Urbani V (circa 1365). Printed at Louvain by John of Westphalia, 1475 (a copy is at Lambeth); at Paris by Peter de Cæsaris, M.A. and John Stol, 4to, s.d.; again at Paris in 1512, and at Milan in 1515. Also in Tr. Tr. 1549, t. xv, fol. 127, and 1584, t. xv, Pars ii, fol. 558.

De Horis Canonicis. Printed in Tr. Tr. 1549, t. xv, fol. 411, and 1584, t. xv, Pars ii, fol. 558. (Qu. whether at Rome, by Barthol. Guldinbeck, in 1475?)

De Celebratione Missae, Repetitio c. dignum, De Cele. Miss., Cle. (i. e. Clementinarum lib. III, Tit. xiv, c. 2). Printed at Pavia by Io. Ant. de Biret and Franciscus Ghyrardengus, 1488.

De Appellationibus. (MS. at University of Leipsic.) De Arbore consanguinitatis. (MS. in the Vatican.)

## 5. ON CIVIL LAW.

De Permutatione.

De Emptione et Venditione ad certum tempus. (MS. at the University of Leipsic.)

# 6. RELATING TO BOLOGNA.

De Civitate Bononiæ et De Bello, 1360.

See p. xii, supra, and Part III of this Introduction, infra, p. xxvii. De Iuribus ecclesiæ in civitatem Bononiæ (circa 1373). (MSS. in the libraries of the city of Bologna, and of St. Mark's, Venice.) See Valentinelli s Catalogue, III, p. 42, and extracts in Rossi, Scritt. inediti, pp. 25–51. It contains allusions to the De adventu Christi, Somnium, and notably to the De Bello, v. supra, p. xiii, n., infra, p. xxv.

Oratio, on delivery of the Red Hats in 1378. (MS. in Bibliothèque Nationale.) Extracts are printed by Oudinus, p. 371, and Raynaldus, t. xvii.

7. ON WAR, REPRISALS, AND THE DUEL.

It is not unlikely that before producing the work in which these three topics are treated in combination (see Part III, p. xxvii of this Introduction) Legnano had treated of each of them separately. He seems thus to have treated of "War" only, in his *De Civitate Bononiæ et de Bello* (ibid.).

The Biblioteca Comunale of Bologna possesses several MSS. of the *De Duello*, viz. MSS. 894 and 2115 of the seventeenth century, and, in the University Library (?), B. 1483 and B. 1470 (entitled "Iohannes de Lignano et Iacobus de Castillo De Duello"); B. 1483 and B. 1470 of the eighteenth century.

The *De Represaliis* was printed separately at Pavia by Christophorus de Canibus in 1484; and again, in the same place, in 1487,

without a printer's name.

The Tractatus peregrinus de Duello, Ioh. de Lignano Mediolanensis, "nuper inventus in lucem per magistrum Io. de Lignano, eius agnatum," was printed "ad utilitatem posteriorum," by Ulrichus Sinzenzeler (as appears by his mark, and the letters V.S.) at Milan, s.d. 4to. It was reprinted, "Mediolani, apud Alexandrum Minutianum, impensis Ioh., Iacobi et fratrum de Lignano, A.D. 1508, fol."

For later reprints of the last-mentioned two works, see *infra*, p. xxix.

# 8. On Moral and Political Philosophy.

De Amicitia, circa 1365. (MSS. at St. Mark's, at Turin, and at St. Peter's Coll., Cambridge.) Printed at Bologna, by Hugo de Rugeriis, in 1492. Also in Tr. Tr. of 1549, t. xvii, fol. 2, and of 1584, t. xii, fol. 227.

De Pace. (MS. in the Bibliothèque Nationale.)

De virtutibus generatim: "Circa circulos virtutum." (MSS., as also of the following treatises, at the Vatican and at St. Mark's.) De iustitia; De vitiis religioni oppositis; De pietate; De observantia; De obedientia; De gratia; De retributione; De ingratitudine; De fortitudine (begins: "viso de Iustitia, videndum est de Fortitudine, et licet tractavimus de Bello, tamen adhuc reassumam ibi secundum tractatum de Temperantia"); De continentia; In Aristotelis Politicorum lib. i, ii, iii.\*

<sup>\*</sup> See Valentinelli's Catalogue, III, p. 42, and Rossi, Scritt. inediti, pp. 51-63.

De Multiplici genere Monarchiæ. (In the Venice MS.) Contains a reference to the De Bello. It discusses the Politics of Aristotle, and has something on naval warfare.\*

Circulum Œconomiæ. (In the Venice MS.) †

Circulum Politicorum. (In the Venice MS.) A commentary on Books I and II of Aristotle's Politics.†

# 9. ON THE GREAT WESTERN SCHISM.

Epistola ad Cardinalem de Luna, August 18th, 1378. (MSS. at the Vatican and in the Bibliothèque Nationale.) Partly printed by Raynaldus, t. xvii, Nos. 30–35.

De Fletu ecclesiæ (Tractatus pro Urbano), written in 1379. (MSS. at the Vatican and at St. Mark's.) Partly printed by Raynaldus, u.s., No. 38.

Pro Urbano tractatus secundus. (MS. in the Bibliothèque Nationale.) Printed by Raynaldus, t. xvii, Appendix.

To. Among the writings of Legnano preserved in a MS., No. 2639, of the Vatican Library, is a treatise with no title, commencing: ‡ "Audite somnium per quod vidi solem et stellas, Genes. xxxvii." Citations from Levit. xix and Deuteron. xix immediately follow. The body of the work consists of a long dialogue between a clericus and a miles upon the respective prerogatives of the Pope and the Emperor. It is dedicated to the Pope, and ends: "somniatum MCCCLXXIII, nocte vi Feb., scriptum die x Martii." §

This treatise has remained in manuscript. Not so a distorted version of it, which, since it is dedicated not to the Pope, as an argument in favour of Papal claims, but, at fulsome length, to King Charles V of France (1364–80), in support of lay governments, must have been put together, perhaps secretly, by its unknown writer, very shortly after the date of the original upon which it is

<sup>\*</sup> See Valentinelli and Rossi, ibid.

<sup>†</sup> Ibid.

<sup>‡</sup> From fol. 226.

<sup>§</sup> So Fantuzzi, t. v, p. 43. This Somnium is a quite different work from the Vigilium, attributed to Legnano in Valentinelli's Catalogue of the Library of St. Mark's, t. iii, p. 42. See supra, p. xxii.

modelled.\* It found its way into print, in both Latin and French, rather more than a century later, as the Somnium Viridarii, or Le Songe du Vergier.

In Latin we find: Somnium. Aureus de utraque potestate libellus, temporali et spirituali, Somnium Viridarii nuncupatus, formam tenens dialogi, in quo miles et clericus de ambarum iurisdictionum disputabant potestate. Cui Repertorium annectitur ab Ægidio Daurigny recollectum. Op. et diligentia Iacobi Pouchin, sumptibus vero et expensis Galioti Dupre, Parisiis, 4to, 1516.† This edition is reprinted as "ab auctore incerto," in the Tractatus Tractatuum of 1549.‡

A slightly different text is printed by Goldast in his Monarchia Romani Imperii (1612).§ It is entitled Philothei Achillini, consiliarii Regis, Somnium Viridarii, de iurisdictione regia et sacerdotali. It commences: "Audite somnium quod vidi," Genes. xxxvii, &c., is dedicated to Charles V of France, and ends: "Liber Somnii Viridarii, cuius utilitas fuscos usque celebratur ad Indos, hic finem capit optatum."

There is no doubt that the attribution of the work to Filoteo Achillini (born in 1466 and died 1538), author of the poem *Il Viridario*, and founder of an Academy similarly entitled at Bologna, is a mere piece of mystification.

#### In French:

The earliest edition, entitled *Le Songe du Vergier*, "lequel parle de la disputation du clerc et du chevalier," is adorned with pictures, one of which represents a King (Charles V), on either side of whose throne are Queens, symbolical of the spiritual and temporal powers, another, a professor lecturing. It ends: "imprime par Jaques Maillet l'an mil. cccc quatre vintz et onze, le 20 jour de mars."

This edition is reprinted in the Traitez des Droits de l'Eglise Gallicane, MDCCXXXI.¶

Somewhat later appeared another edition of the Songe du Vergier, except in size identical with the former, and with the same illustrations, "imprime

- \* A MS. of it is said to exist in a catalogue, ending in 1468, of S. Sulpice in Bourges. See *Traitez*, as mentioned below.
- † The Royal Privilege speaks of it as "nouvellement imprime." It was placed in the Index (ordered at the Council of 1544) where *viridarius* is mistakenly supposed to be the name of the writer.
  - ‡ T. xiv, fol. 200-60, in double cols.
- § T. i, fol. 58–229. Goldast's Preface contains a discussion on the always disputed question of the authorship of the *Somnium*, and gives a long list of writers by whom it has been cited.
- || For this information as to the real Achillini, I am indebted to Professor A. Sorbelli, of Bologna.
- ¶ T. ii. Prefixed to this treatise is a Dissertation upon its authorship: "C'est un enigme," says the writer, "fort au-dessus de ma portée… je n'ai point chez moi le Sphinx, comme le disoit Ciceron." But he disbelieves in its attribution to Philippe de Maisières, and others. Like most of those who have dealt with the question, he seems never to have heard of Legnano.

a Paris par Le petit laurens, pour venerable homme Jehan petit, libraire, demeurant a Paris, en la rue St. Jacques, a l'ensigne du lyon d'argent," 4to, (1500). On the half-title is the device of Jehan Petit, a tree, supported by two monkeys.\*

#### III.

# The work now reproduced.

It was, as we have already seen, † in the year 1360, while Bologna was threatened with attack by the army of Barnabo Visconti, that Giovanni da Legnano composed, or more probably only completed, the treatise upon War, which he afterwards presented, with a dedicatory Preface, to Cardinal Albornoz, entitling it *De Civitate Bononiæ et de Bello*. Whether, in this its original form, the treatise dealt with Reprisals and the Duel, as well as with War, is uncertain. There can, however, be little doubt that the author's essays upon all three topics were at some time or other combined by himself into one work, thenceforth known as his *Tractatus De Bello*, *De Represaliis et De Duello*. ‡

Of this work manuscripts are to be found in the following libraries: §

At Bologna, in the Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio. MS. B. 1393 is of the fourteenth century, approximately of

\* Some copies of this edition bear "Jehan Alisot, libraire, demeurant a Angier."

† Supra, p. xii.

‡ For the separate histories of the Essays De Represaliis and De Duello, see

supra, p. xxiv.

§ For much of what follows, as to manuscripts and editions, I am indebted to the kindness with which my enquiries have been answered by Librarians of the Bibliothèque Nationale at Paris, of the Biblioteca Apostolica Vaticana, of the Ambrosiana at Milan, of the R. Biblioteca Nazionale at Turin, but most of all to the Librarian of the Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio di Bologna, Professor Albano Sorbelli, and to his learned colleague Professor Giuseppe Brini, who have been most helpful in many other ways to the present publication.

the year 1390. A reproduction of this MS. occupies pp. 1-65 of the present volume. Also an eighteenth-century copy of the table of contents of the Vatican MS. 2639.

At Rome, in the Vatican Library. MS. Reg. Suec. 1873, Lat. No. 369 (2639), of the fifteenth century, contains, it seems, all three treatises, but omits much of the *Proæmium*.

At Turin, in the Biblioteca Nazionale, there is a MS., G. I. 17, of the fifteenth century, lacking the *Proæmium*. It is mutilated, breaking off near the end of *Represaliæ*.

At *Paris*, in the Bibliothèque Nationale, is a MS., No. 12467 (from the Bibliotheca Colbertina), probably of the earlier fifteenth century.

At St. Germain; so Montfaucon, p. 1127 d.

At Bâle; so Fabricius, and Montfaucon, p. 613 b.

A translation into Italian by Paulus Antonius de Lignano, mentioned by Argelati (ii, Part I, p. 168), doubtless remained in MS., and seems to have disappeared.

About the year 1477, the above-named Paulus Antonius de Lignano, great-grandson of the author,\* prepared for the press this work of his ancestor. In so doing he took great liberties with the text, suppressing most of the prefatory matter, which may, not unnaturally, have struck him as somewhat fanciful, omitting also some sections and paragraphs of the main treatise, while interpolating throughout explanatory remarks of his own, which might well have been dispensed with. Of the text, as thus manipulated, editions, copies of all of which are extremely rare, were printed as follows:

At Bologna, per Henricum de Colonia, ad instantiam Sigismundi de libris, MCCCCLXXVII, 6 Kal. Ian. It occupies, in double columns, 75 pages of a folio volume which has no general title, containing eighteen legal treatises, all dated between the years 1477 and 1493, the first of which is headed: "Clarissimi iurisconsulti D. Lanfranchi de Oriano solennis utilis quotidianus et practicabilis tractatus de Arbitris. Additis multis aliis questionibus clarissimorum doctorum." Legnano's work is reproduced at the end of the present volume from the

<sup>\*</sup> See the pedigree of the family, *supra*, p. xviii. It would seem that a MS. of his additions exists in the Bibliothèque Nationale.

All Souls copy of this very rare collection, as is explained *infra*, pp. xxxvii and 375.

At Pavia, per Franciscum de Ghirardengis, MCCCCLXXXIV, die XXVIII maii, fol.

Again at Pavia, per Christophorum de Canibus, MCCCLXXXVII, die ult. maii, fol. There is a copy at Turin, commencing; "Tractatus elegans De Bello, De Represaliis et De Duello: clarissimi interpretis domini Iohannis de Lignano Bononiensis, in celeberrimo Bononiensi Gymnasio actu legentis, cum additionibus domini Pauli de Lignano, eius pronepotis."

At *Milan*, per Ioh. Angelum Sinzenzeler, impensis Iohannis Iacobi et fratrum de Lignano, cum additionibus domini Pauli de Lignano (s. d. circa 1500).

Again at *Milan*, apud fratres de Lignano, MDXV, cum tractatu Paridis de Puteo de eadem materia.

Also at Turin, MDXXV, 4to.

The De Bello, with the De Represaliis, but without the dedicatory Preface, and without any of the matter added by Paul Antony Legnano, is printed (as "nunc primum in lucem editus"!) in vol. xvi, from fol. 371, of the Tractatus Tractatuum of 1584, which had also printed the De Duello, with the additions, separately in vol. xii, from fol. 281. This last-mentioned tract had already appeared in vol. xii, from fol. 281, of the edition of 1549 of the Tractatus. On the earlier separate editions of the two last-named treatises, see supra, p. xxiv.

# The Contents of the work.

The *Proæmium* contains a good deal of curious matter, most of which is omitted even in those printed editions which contain some of it. It begins with an elaborate and over-fanciful dedication to Cardinal Albornoz, whose exchange of his peaceful duties at the Papal Court for the command of armies is likened to the action of Ahab, King of Israel, who "changed his raiment and went into the war." Bologna, the seat of knowledge of all kinds, especially of law, and capital of the states of the Holy Church, is likened to Jerusalem, the throne of the Lord. Like Jerusalem, Bologna had been severely punished for her sins, but looks for deliverance to the

Cardinal, to whom the treatise, concerning Bologna and the War in which he is engaged, is offered by the writer.

Legnano then sketches the history of Bologna between the years 1350 and 1360, under six heads,\* of which the first relates to the cession of the city by Giovanni Pepoli to Giovanni Visconti, Archbishop and Lord of Milan. The second deals with the rule of the viper brood, † of the Archbishop, i. e. of his three nephews, Matteo, Galeazzo, and Barnabo, and of their representative, Giovanni Visconti de Oleggio. The third deals with Oleggio's assertion of his independence. The fourth describes the misfortunes which hence resulted, and the fifth the recovery of Bologna by Albornoz to the see of Rome. The sixth, if such there be, seems to consist of visionary peeps into the future of the city. Throughout this sketch the Archbishop is described as "Filius Saturni," his nephews as "the three vipers," the Pope as "Iupiter," Albornoz as "Frater Iovis." Oleggio as "Mercurius," Bologna as "Taurus," an army as "Mars." Full information is given as to the position of the heavenly bodies at the date of each event, 1 and, as has been already explained, \$ the author indicates, with reference to each of the three periods into which he divides his subject, the book by which he proposes to illustrate it. Of these, only the De Bello had, as yet, been written.

After this long exordium we come to the treatise *De Bello* itself (pp. I and 67, *infra*). It consists of three "Principal Treatises," the first and second of which are quite short, dealing respectively with the definition of "War," and with the classification of its species. The third "Principal Treatise" occupies the rest of the work, dealing at length, in its six sections, with the several species of war, viz.:

- I. Heavenly Spiritual War, arising from the rebellion of Satan (chaps. iii-vi).
- II. Human Spiritual War, i. e. the conflict between morality and self-interest (chaps. vii-viii).
- III. Universal Corporeal War, i. e. war in the usual sense of the term, considered under six heads (chaps. ix-lxxvii), treating respectively of: (1) the justifiability of war (chaps. x, xi); (2) those by,

† The viper occurs in the Visconti arms.

<sup>\*</sup> The Bolognese MS. says six, the Vatican MS. five.

<sup>‡</sup> Dr. Rambaut, the Radcliffe Observer at Oxford, has been good enough to look at the positions so attributed to the sun, moon and planets in the zodiacal signs, and pronounces them to be practically correct. § Supra, p. xiii.

and against, whom war may be waged (chaps. xii-xvi); (3) the elements of warfare (chaps. xvii-xxx), with excursuses upon the cohort, legion, &c., upon the mutual duties of troops and commanders, and, at tedious length, upon courage and the list of virtues generally; (4) the rights and duties of troops who are obliged to serve, or who do so voluntarily, from various motives, and in particular as to the service of stipendiaries, whose position is discussed at inordinate length (chaps. xxxi-lviii); (5) plunder, prisoners, stratagems, and other incidents of warfare (chaps. lix-lxxv); (6) the seven kinds of wars (chaps. lxxvi-lxxvii), without mention that these kinds had been already so distinguished in the previous century by St. Thomas Aquinas in the Sec. Secundæ, Quæstio 40, and by Henry of Segusia (Hostiensis) in lib. i. rubr. 3 of his Aurea summa.

IV. Corporeal Private War, in self-defence (chaps. lxxvii-cxxi).

V. Corporeal Private War, in defence of the State (the "mystical body"), i.e. Reprisals (chaps. cxxii-clxvii).

VI. Corporeal Private War, for clearing one's character, i. e. the Duel (chaps. clxviii-clxxiv).

## Estimate of the work.

It must be abundantly clear, from the preceding analysis of the work, that what would now be considered to be questions of International Law occupy but a small place in it. Putting aside Tracts I and II, upon "Spiritual War, Celestial and Human," as also Tracts IV, V, and VI, devoted to the several species of "Private Corporeal War," viz. "Self-defence," "Reprisals," and the "Duel," we may concentrate our attention upon Tract III, the longest of all, which deals with War properly so called, described by Legnano as "Universal Corporeal War."

Even here, the author is primarily a canonist, astrologer, theologian, and moralist; constantly preoccupied with the claims of the Papacy and the exceptional position of the clergy. In support of his arguments he quotes occasionally from Greek and Roman writers, but his pages are throughout crowded, one may perhaps also venture to say disfigured, by a superfluity of references to the civil and canon laws, while his style, here as elsewhere, is not unfrequently open to the criticism of Rabelais upon that of the Glossators, as "latin de

cuisinier et marmiteux, non de jurisconsulte." At the same time, the work throws much light upon fourteenth-century views and practices, as, for instance, the employment of German mercenaries, the treatment of Jews and Saracens, the rivalry between Popes and Emperors, the recognition of clergy and laity as forming "two peoples"; and, intermingled with all this, we do find much that is recognizable as appertaining, in a rudimentary way, to an International Law of War. We are thus justified in looking upon Legnano's book as being the first in which an attempt is made to deal with that subject as a whole. He discusses the lawful causes of War, the authority by which it may be declared, the distinction between war and reprisals, the distribution of booty, the employment of stratagems, the treatment of prisoners, of non-combatants, of enemy troops who have surrendered and, in particular, of enemy commanders. It will be noticed that he has here nothing to say as to hostilities carried on at sea, a topic which he, however, appears to have handled subsequently.\*

His quotations from Roman classics are scanty, but he shows a wide acquaintance with the, already translated, writings of Aristotle, to whom he always refers merely as "the Philosopher." His citations of the Fathers are for the most part derived from the Corpus Iuris Canonici, which indeed, with the jurists who comment upon it, is his chief source of inspiration. He is, of course, also familiar with the Corpus Iuris Civilis, with the Feudal Constitutions, and with the Lex Lombarda.

It is a pleasure, as well as a duty, to express my gratitude for assistance received, in the performance of what has been a by no means easy task, from my friends Professors Brini, Da Costa and Sorbelli of Bologna, especially from the last named, in his capacity of head of the library of the University and City. I am also

<sup>\*</sup> In the De multiplici genere monarchiæ, see Rossi, Dagli Scritti inediti, p. 59.

<sup>†</sup> He relies constantly, as might be expected, upon Causa XXIII, De re militari et de bello, and Causa XXXIII, Quæstio iii, De pænitentia, of the second Part of the Decretum; upon the Title, De Treuga et Pace, in the Decretals, lib. V, tit. 34; and upon the titles inscribed De Homicidio, in the Decretals, lib. V, tit. 12, in the Sext, lib. V, tit. 4, and in the Clementines, lib. V, tit. 4: also upon a long list of canonists, and upon the Secunda Secundae, Quæstio 40, of St. Thomas Aquinas. See the Index of Authorities, infra, p. 457.

indebted to the authorities of many other public libraries, for information courteously supplied in response to my enquiries; and to Dr. Rambaut, for kindly ascertaining the general correctness of the astronomical statements occurring on pp. 73–78 of the extended text. I have been fortunate, for a second time, in securing the valuable services, as translator, of my friend Mr. Brierly, and, not least, in having been permitted by the Carnegie Institution to entrust the production of a work abounding in technicalities to the artistic accuracy of the Oxford University Press.

T. E. HOLLAND.

May 11, 1917.

|   |  | • |     |
|---|--|---|-----|
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
| 4 |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   | i . |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |

## TRACTATVS DE BELLO

d. Io. de Lignano de Mediolano Iuris Vtriusque Doct.

Collotyped by the Oxford University Press from a photograph of the thirteenth-century manuscript, B. 1393, preserved in the Biblioteca comunale dell' Archiginnasio di Bologna

(See the Editor's Prefatory Note which follows)



## PREFATORY NOTE

The original intention of the Carnegie Institution was to adopt for its edition of the *De Bello* the text of the Treatise as first published. Having ascertained that the first edition of the work appeared at Bologna in 1477, the editor procured its reproduction from a very rare volume, lent for the purpose by All Souls College to the Oxford University Press.

His further enquiries, however, addressed to many European libraries, resulted in the receipt of information, courteously supplied by Professor Brini of Bologna, in March, 1912, as to a manuscript of the Treatise, believed, on good evidence, to have been written in the lifetime of the author. It was thereupon decided to make this manuscript the foundation of the present edition, and to relegate the very imperfect and much altered version of it, printed in 1477, to the end of the volume, to which it may be regarded as a sort of Appendix, commencing at p. 375 infra.

In a letter to the editor of February 13, 1913, Professor A. Sorbelli, the accomplished librarian of the Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio di Bologna, wrote as follows:

'Il nostro interessantissimo manoscritto è indubbiamente il più antico e il più autorevole dell'opera del Legnano. Da un esame accurato che ho fatto, e dal giudizio di parecchi competenti, si può fissar la data del manoscritto nostro (B. 1393) al finire del secolo XIV, e cioè intorno al 1390. A circa questo anno corrispondono la "littera", o scrittura, che è Bolognese, e perciò assai nota qui; la filigrana della

carta che, come può, confrontando il Briquet, stabilirsi, è appunto a un di presso di quell' anno o di due a tre anni addietro; ed il confronto con altri manoscritti datati.'

He goes on to confirm the early date assigned to the manuscript by an inscription placed upon it by a notary of Bologna, Rolandus de Castellanis, who was living in 1420, to the effect that he had bought it from Io. Bitini de Brissia, executor of Luca Cantarelli.

The pages which follow were collotyped by the Oxford University Press from a photograph of the manuscript taken at Bologna in 1912.

For the text, as 'extended' and otherwise revised by the editor, with his explanatory note prefixed, see *infra*, pp. 67–205. For Mr. Brierly's English Translation of the same, see *infra*, pp. 207–374.

T. E. H.

Ex vfre mutnut Rabitum et ingressie & beling in regat prije e (1/1) est soliu din et ut seibit peremie in c. Docabunt prot soliu din Coffee est primoniti se comane ciche all capud est vilin . alma auto Bonore que uce noave pt pelm nammipa queritaimen fabilit et marime incis Dilhiadata of nount of De Rac foult 3 ach thing of Paribit with Countre nocitatio Hec formofa, part prhy cant. 81. c. De Bac caa clamat appa. forf. 1. ca. forupinder when in hite et atting D. c. Bepleft with Duteina wea. To Bac cora fooi Bit apoch rep c. Bid Contente farm yelm et ibidem xxy c. onfit mich contente farm phin descendentem de celo 1. bononia et vie de celo descendit. Cum ili sono vitatio meni que atro pora prapii printount Din Dr quo me . C. te lon tempo poc. l. ille. De Bac faeibit apostoline ad ebreve yn c. Cinuate de unione plin colostem et dem apis. ad gall in c. que aut prefum of pella libera et ve Bac calam freibr. i. palip. By. C. often perufalem ut ils foret nome men y There ent p mitente itapimo et pipino diponero arpiono dec cuitas bon ut pela adep Promin muenta of or duafratal or punhabitanan delleta innumous ofa - muena ominatue est aluffimue ipine Espencioem ur foubit judicit zrix. c. delebo with part defer folent taballe de infadje inhamaun, foribit to alip pob c. defren Dent infadre in wilm. et ju fupdia inhabition ominatut eft the p poplam ditine Computerfave ficia supbiam inda et supbia pelm multa Jevem vin c. et posac clamat potha son infilmeres Diano Dalo vely in accruso arene er alib p Bar clamat popla dicene pond pelly of accent lapidum micheen c. et po Ra clamat appla of nutretoe in on freene Contrepano pelin nutricom, wain. Baruft mi c. et p for f mhabitunais exaffic for of ut chatus vegre babillonio obfatt medio genaii ve hostili pene en sem est ena quod seuse est tren un sein palluta alma of anuno Bonoie ne vesty milarpanie et capit Tolly wimony for mis cafe. Ver aut aan regens er jubnane oft. F. in popo vater et die . Ino. Conduo mi facto durna, Babin epo hic em mutanut finim et moreffine est bellum nam de trono pacifico is facranfimo collegno cardinaliti is it Inomnay for the defandue as oft ad way atomy er de lattre despus fa primon pentile deport et in upino vedupater mutaut fitum nam reficta ponnifical quiete ingreffin of bellum or bellum forte ut pincepe penufimue na ante ipin no cent vep myelin ut poulet udici ven com diche no evat vep et pen dure die ad en f drim e mili to rege fup plan din Juda ix c- et ipe Dicke pot elegat me date ut com vep p palip. vxlin c et ipm ofhaut dae ve gem fup Bruifing pfel 1. palip. ty c. et the vero fixeout de folio Batiforni c. et ba ingreffic of Bellim er fellet nam ut allano alla duplici f prime prindenactor portioned inclute oid una faccofacto nomane ceche brante of point de melifo. produvit de ce de conebere ad hicom ut tra poffit que hichilo alliquid percit Genic et & Brati pr. C. de vei uy act - Feve f'ut vep pfel mumur Bahi enm et mareffue est bellum. et fæ = Quas of rep fel i patrimony et mapie amente bonote que est ne aprid patermonn et que se net out den est de extremo Depremit Houden mutmut Bableit et moveffie of Belling et fa Dietz gete ymo et pender saus inderer inggrin fa sub salenas je ponimo ptraspire Baicho Ego Collannes de mediolano minimo intatoros un sucrenfor darer ad 908. Fonen diffinil mypo prem et dim meil dim Egidin mifinia diunda com Baldin in partibus ville pfal Pomana escha Brazin analem et devil vege vilm confimiendi grepi tractation facte de villa : De comente Bon et de Bello qued fitti muin de epte l'aress

CTAIL.

Jeelin. (Bonoia.

The total or Things Tychm.

Tong egist?

Jund pp. vg.

(Jo. de luguano.

1.0; Egra?

for ordine of Ham De Civitate Conore ponam fex cas implantes, que areit quin geent dam Cuntatem anno du moch ufg ad aparto marine po que infort Duy mutatro, et al quote top et afpecubus annos con meridico Dictil out fee gungeout no aut Boraze et Ber apono que malliquis tractals intendo unio metas excedere explicando alliqua que force cherent et que aulbet en pubmita mum tractatu al plures, ut ocuret, alliquos tractatus, traffilo ful falencio/alliquos explicabo, but polin ex nuc publicabo, Bitch tracente de Bello promitone Dão armuente, Anquellos, tradere cophatos, tor agrico et a coffante milibitois. ouplians dem p. ut inbeallitation intellectue subportant dighemmy et for ut modiai sufaperenoz Sum covergendum aplante et repormadum juli gentilit fapiente auctoritatem Enguil munuo et co. . Defando, of ad themata, et ex a pond in Aguna. Et exe. Conte Joue changero, clemencia Perfto ferente fite chattedam pifefatois ex emo edo po propore, maro accepte ut Abere ingrederet unite et plous

Dum Banu pabulum. Be fur antino Din mart. Die Duy July tuc pofin amaco of your as xxxy land an leone of yebut as yes draco anpue geminabat a xxb1 . 5. 8ml. fatuenno marioco of xxb1 of xxxn Jupiter ou canco of xxb11.

ex. aperchuemo nenevem fequebat in cancro. g. Bing. a) x. = 6 83 tune alafimuo

Superio expensib a septemperione defeendent intercolence merchines Tous aim morte puent inpobulto et mpapore penti grego, thanking expet afimpaio, et

of. l. Saturno in ariete of xxi of xBing. Joue in leone of xBin. of xin. garte in fagitano of xxin of xivy . Beneve in Dirgino of xxb. of xx. oferequiro in libra of xxi of xxb. Capite deacone in gemine of ex dixbing carda et &. the gub but obante done demenad nec no et circulto que fatura filus al co

paperen recomment for flut annie on accely he by perember solo Thingse Jr. xxm. of v. luna in brigare of in op xxx. capite in effance of txmm. of xby Joue

greavert mm. net exabint Burente gruge, nue file nue illum meterrical move apetendo, primperes ut dia possit & to quod fruitit place in c. quo fet of movetrup antino fi Delio plana morny Justica Aimbat in earnic aut Romadie, degenti ucefum e infto viam. Finit tull mir frim est agua, prapes ni m fidelas, pay ni fresisome dilliglit

a. Et ajare merbra of zy of xong Conue recognatural meaners of xxony of artheper

films fatuern availe getand, a our interme inpates extinte laterally tribs alho trubin

filograt fan est op saturni filing Jour inpubilo whale sistapit et ipm imil greene romina

Rina in tando g. Duy.

): XX- Beneve in Birgine gr

Cre panene for the modeo term

1. demonte p. vj regulate.

1. dignitate fouficiles

faturno in muro g . xxinj. · A) · XX by .

munera poatrix Pertubuto of popullo no indicant Causa Bidue no ingredit ad coo p for ait die conin forne pfet. fen coo go afolabor fip Ropabue et Pridicabor de in himi ao maio, et quevtam marin med ad te, et exquioqua de pura provia ria, et auf forwarm ome fam grin nui et repaira unicos, two fatt frecht pub, et apalarios two part previte antiquitue pope for nomberio cuntio mpicie pe gringit er quet To to Baure and triparatus, pet fermarcullus, furget quet plut motus, fenans est obstand & meros inverses dec opating. Ame the publico tree tradutio from De marte. 1. De Bello, 1 from publico (allum de joue 1. De calla et iputo gribuata y paprovato five et paspectue navatoe, que extue ipue popocitatie, et adulitatio majorme refere respecti Rinus there patermony (allin De carreno, 1. De impro, et ipus Jubnatiety pio ceres forceros er que ejound apperier aduli ajareme respecti vammo ecchaqua et iprobe ytaka, la ahqualita tranfandant metao mero, goo to nue no publico, ut prodigi donec coffer on urgeno. / Becumda confa.

for fut anno on mar. Die xxmj aubio oole

in birgine of xxbin of xby orace in fagitarid of. 6.

11. of By operation in Pibra of xxby of

they tractat.

1-mornic archica-Agbufto. Of Roc Baturm Chorellenatio tube o inpleasionate in preside Saluran agriculti

Im orde centro, gefranaly, et abufa tronia de frendentio if manifin in pabully paperes prapulair et Bo fut annis oni- getting die te aubris anne le brabat polor xxb1- m. xx11. Puna ungrebat at leon of g. xb1 m. xlb. Draco a pud terebat in acieto of in of thin Gaturnue geminabat of xvin of xvin Jupiter Abrabat of xx11-0. xb11- mare in enprovemo of xx8. of inf. benne livenziabat in foor prone of xhi of king opercharme in formone of x1 a. x14. Draco capid regretat in thanks of up a) - 18mi . post paren tone forte posita, sin heartite goust maio er siperio in publillim roluo ell'enative. sic no do quotam quia no pondero ad requena post ser accumino aliperio pentuo extimani primenferno, intra passillimit paper afirmit. coe for the branfimo, he thanvus higher furens, alluld turnitimm. grafered no erubut et of fir hipiria fireno, in waipha obrahendo otibernio, nam puranbilho excellent hisurie phier die pip to fulfin et ingrie adrio de celo et publicit te et omem g'et regione et fitatores et omis urencia terre ut faits den rouise am lines vous femoralabit quid abi curin of recupiabit Ba aut fut anno on weer lo. die kon prelie pole in thanco, of or on on hinam gemini & xxling in xxxl. Capite inpifal, of xxil of xlamin Gaturno ingenim. g. xx. a. xby. Jone in fagurate fixy of x8. parte in gemini. of 8. m. xxy Beneve mehanio of xxby of xbin, oper curso in orieto g. ri. d. 284. - Line be ene lipico tractatuo de torali Suo unintale inframpun tractando, ipuis origine piùle, pro dunfione fuceffione, modil gribnatois et spinatore expliando miliqued que regime a minimo ufos ed firmi in toto Bruito, ultra were metal coplicando, qualit pin Baricente elimatu mundi manti mundi vegimina, et grate in orden estmatibue; Pariate propose mous et appearone naviant mund regimia nom aligh prianides aty phile ath prapatus make ou et unlgato prone ut lan firme

The anne on mart of Die xxby feptembre ool at capita fallet of xmy of LPB. Puna mordebat afcorpione of trul of pres draco potabat aun aspite f.x. a. xour Daturnue am emico f. y. a. xel. Jupiter, at capes parcobat a. by in xxxiii where morfing panebatur propriome it xxi axil. Benue am capita of of Pay decarrie wenever probebat fup capra. of xbuy of 28. core mucroande ta Auce nou alluid. min. sie insumennet no centingte gealece of pari post for sanc pecelli- de x pebenny et euc pl. prembat. g. o. by. a. Phy. luna geminabat. g. xby. o lbs. Capid Pracomo crat repleting populo g. Pin of Bur. Datuenue ai canceo vo excelebat. F.o. of slim. Jupurer faltabat at capital of the of. mare faguera fe rebat g. phy of lbuy. Benne aqua pargebat g. xxmi. of lbuy. aperaneme pifedbal g.o. of xxvbuy. Infonction infin of thank fine fine fact of potential but grandt guiges, Buline Auffet Banes Binos finne part of p tot griberna dinagnes et and he dinagata co indianget and found found of additer and pur te gente de longing et de expereme famb terre, in familitative aquille nolantie aun impetu, cumo linguid intelligent ho popul gentem penaffima que no referrer fent ner mitent parmulo, et de movet Amound immentoup more at fenges, treve the donor increase, et no refinquar tibi trution or Dimil et olen armenta Boun et greges oun. fer alocume est dus ad pita pre narichantem ut feerbit de vercono, prom c. Cum que havin veroliente incharin tunco} als fet mobile fifting. I fine the fubings tractitue Begarpione et versomiter d'in comile copfiante larios mos, penes noviente Inivo et gertenati et reaprenati.

tractanic.

(treactar)

Journet Canfa

Jose Canfa

Jose Statement of the statemen anno di martin de por aple pot cust cum fundindo chanco q'o.a. m-xly lund fundebat adnas ig. 9. 19- xrong moco capid fubunda ergebat fing

reactit de cer cesura. 2.1. fo. 20/1.

To magnu erntu ut amente apphenderer wallmist

is revise deal charion. some Adgress collagining

fac aj coc:

an exxem edentine alimnico . g. 128 m. xh. Junt natabat magne f. xxh. m. xxm. mare gemmabat & xb. or sing Benus budebat and pitals of reg or xx. Decaused a times & x1. tout oftente min. auxit dies thas, to definte well fip quadrums ellenatido, et & fep temterione nersite meridiem latissimo solo phaemos p. privare mpacient so dinorcio enpre countries covernisti et qui se ellatus inquid dis ad to thank eo que clatic est tui que cor de idarcho adducum fip te allienos robistifimos general et midabit stados pues hip pulcoundine paper me et pohient decocom tuil et interficient et trafent te et mo vierio in intropin despor in corte marie, nuguid dices loquerie, dous ego sim cora inter ficentibue to am 18 forme no drue in manu attornati tel in manu allienose movietie qua ego lancus fin inquid dio ut Bec freibient ezechi ry bin c. Cup Job. cornibs thanks medebit quod in centre of ad pove gettaini reducet & Bine che adringo tractati de cichafuca confued accha finguella fre ipino tractutue cophamo finguella Quita ca. Of the week applicante movamo intra pabullum Banti fet impatio mafin patient p adoptorm ad siptue navtem mote neloa sur thanks patullun ingrover ... plus prove thinalit gui phires gradue hades et Junnos upind est ingressio- fratie opan dante merchinio altissimue joine frat ab co portificata a saturno inpiasa a paturno intera pasillam est sistema intera su positivo intera pasillam est sistema intera su pasillam est sistema interasiona in From puent inthino for nue bice verfa wolantery repult people of the puentens will companit - Circufteffue aroum floure tandem nie eilem Samba agricur, claub claudieur anterino no nearlight danger quod poperino also confis no Parle tendit ad apra vegent movement ut courtait enginem faturand rereggeadie, mititur exergi Polatue no amore after B tores avaifprace rughus no longe form nee faturate errort at firmit tibe Haure inferrate fet good of Quinus in 30 diacho Difformit motion ut quelever Donce radue unignen net ereai flectet met Tabange immobile p avai feventia ente ault effectus offert plient effective uning of print avainalet pop avainableture ruturus pop no publicat Toolattin muchiples reduced et unu that wolante adapta phimis oringener et pma / Prot enfiremente ubi no prona envent ne post mop hat bena / post und alteris an orthin wolantem in manib tenente oudating 200 in ar culturi epinemillo De oppito Deductio adangem vetrogradando De auge Deducet adapem Dired will traf dipit in firmin qued firmit avecuduret in prin ourget les grande et mirrie soniti sandens, pacifir nemal tricue | Concurret soffa reduct fimil as pmaj. sparga redictent in Baod int cripo apria devinarint in tronchoo f non Prograt Maurie am france quent prever en entue | Currie rea fichitur Bobut puine ogn fibrative Canili pafolium Bui prin ne alecci foqueno count bid plimata afaite In nido minuto inp fecto nineo corinno dandenie niduo et polinio opune Prino Oti fut tumue post dimie sersitie, et Prine, Eurigitur, mitie, timbabat alece et car millions P. Doo duot pmos teli ofalineros, ad grande colloquil acceptives, fict colloquii mico humido et Benenofo The reactable ut mildue, infector gentrature 7 bi tractubit ut Fithido Poeterine 761 tractabil ut mud proparus printerine 761 tractabil ut godia, profitorur Thi tractabit ut populante et famos ellewerne The tractabit nt regro ma b Estima aquafferius Bi tractabit ut mudi pricepo, in fete printer, fet magna quiffio Tree ant inferiorce ofahary in allo ingullo inscenor curtem somue coson the coloquent donnice et mules de munds dippositée disputablist et diffinient et Rec collegina front anno Din aveclet. De mente atubus - O thance opter te atenti de ac tounis parti, dun mundi fulgor in faisullo tuo pisumbrabitur no nenfland et fiet, la Bendy. Been grand colloquios et much formi tractarut planete, De qui brin thomate Dyni Bee navy opant venolitoring afpectue, et fignanding estallud in min. thankarnam annie Diff mollute, quits monte et die dinbut vepulpo 1. holan legato. O. cifdem vernecepant recepto. 8. To thank motu poreno multiform ai motuple

or Anati int themet in quiete till mest be motivo themet in motiviet requillant inde terwie ubi fine motile of prapin tibi quicheve of mover inic imitando gentilem carone que reprodutam unifipat concorendo bada ducereros inquiens chanti diverge. oftebro B adfine of ur molicines concratifino placuit problem til figure modum Thereffus of plane ione, putanne on operly. Die pro appe, the fol et aviere de romi. of xxmi luna Abrabat of you of xxy Draw a capito pagembat & xby of xxxy Continent ongrebat at Cone of xx8. or On Input at Baire of xx1- or xvin mare protabat of of or veny Benne marten protand pibat of x a Py neventue mari ette of xbj. or. x. Thine uniquem greften paas at fin fuit et moram tractatil fingul Ctractar de pace. Pare de pare Thank infirmarie, no plectorice & charloame et neve enthount qu Rumos difformitae et exceptio inqual din peduftin et inquanto & frenor Equal perao medini plureo funt Be tibi medelan afferant

Tourd for Bolling ch

qualit defor Batya. Rt.

naput tractatus de bello. 140 ca. 1 tractutu Belli fic praedam . pmo pond defecuption, felh fumani de quo prapalet concenturio firm in one Octo dinidam Rolling p mentra Cours poquar finguitte monbrat Bellum fic defector. Bellum est grentio excerta po alliquid difform apper binil Bumano appositum ad dissonancia excluderdam tendeno. Diki otento Bec pont ut genue, nam file fe gunet et Bellenm grenteem et allias quafeumquut le fiufg. & fi p & ag plu ar 2012 1 diffonil et est an unde order quelles grentes 2014 apetitin friano ad Differencia Brucos Fild tiffonancia et E. / et eft en finale cuinfabet belli nam quodabet bellim. tender finalt ad tollendam gifchanaa que fint beth interdutionia et fic fuit bella po

pacem. xx111.9.1. not. De diutione Both of qualit diudat. BA Cumdo Bellin pe dundit. Bellin allud priale (allud colle priale allud college holland Burnanti. priale college of to agro Betur Job xing c. Gurnanti epe Doque feribe To romance by e. 181 under alliam logen repugnatom legt mente mez very of. Apaulis, Corporate allind of Bristale, allind practare, to Bringal Bene of to caper poplise qi p totu xenp que et que fairm un ff. adle adquit de faam que qui cum alet et lis C. un mi et C. olim de reft. po et in clem p firerofie de homicoroi allud fet ob micha coupie mifra il eine pris po deffecti muif dictore quod represahe nuarpatur teque in out no frant pigno, of de surge c. P. By allied for it grimacia referentes menforati morato de que in le qui refrance ff de vermen. Tallind, ip purationnat quot duellum apollatur de que c. de gladiatoris. P. Bria. et de pugnantis moduello y with cutili. Beri of o poffer duid pratounfone pulling et infam fin fin fine modici infa pendum et fingulla mentra progullavet fine explicanda exordine pro de Bello pound cellege breugfime illud explicando, et fie de fingullis o Dedo tractatum. 130.

Tractabione to Bollo frah celleft.

Both & Spirah Rumano Levas & corporal Bruhfall.

Quarto de parencullari qued fit ob tutelam corpie fin.

O unner de particullares quot for ad deffensam misha corporas quod repsale manpar Oexfo de particullars ofund per ad purgutorin quod diesthum numpdus: fore foriale bello celope PA Coumdo at proguella, Dico of collegeo Bette inferent pe ingratitidinen infinerentem p defectu affranco caretano imprese a creatore in mello gencia me cerciao publimore cuenta. et Ameno gorent descriptio supring Data. Bli sciendum est que inglit gregouit in morabilas. al immito cocatore an gelli mae nature alafimus omnim acentoz evenut lui feru cerris anaelleas moelligenaje eminenove/namipue pmatue no fuerur inferiores, imparate for de ut forthe execht poppy abietos planta unto contractit firministe noc pronditis embandige spocofue face in mulhe gripfie of frombibile, Hatury of plantin active Regionis caries the price pulcettidinie quain rollet

-ucafer.

angelio.

Collata cout &
Sufferences

Trabolug.

Toualet ponale belling college of more of more formans formans belling to the formans

De nich deductar spinalio Belli arpor colestin ad Bella terestria to.

At force no cet poenti fin E. femieno nallum et afrologiet su cene mudum no posse Diuturnari sine bello et ai sola pace:

no we to to and with the story of the story

et suppirer angrelloss multitude Destaut ales arbor in parallo de tot que scappe from finishandine, fint pie pe ceonine tetere eminotion fait cetern formina But Prante Butt ad chritatem fisaprendam nam fic apriapro adleme fico cipas caritate of ofthe Afreceleu nolusser sanut ingellias tamp poites in regio pornameio lapidibus ponnifer inflexore, & cariente in hipbiam no apippe. I em ariente auto, le penera Billem Buffet fae angellie fociatus in ornamento regue fatte lapis fafte manfiffet But of afte foramina, a suplie mino, caritate ouro no funt repleta, - Toma ignine ceremo ifre eminerioz Aut out pomaciti fimilitudime de creatue net caritato pot suppre menti replevi no hit indanto perano fine neta dapnamo est que magnino The opatoe exentus fur igit y ha de pardus electus ut phro et pularime inder pot in e prapili en depent di il et fur gregori ut part et la fur ponale colofie Belling Circu quod ut fruit pari infaftendim to que dipi ipin cetoris comineciaem est attendendum que quedam funt colatin in prapro coratoro que colet & different Quedam colet & indifference frierat rie fine profomae, fiballitae, intelligence, performance. About arbiten Babilitae Ret if Different? nam fundam funt in The publibres quiding in intel-Agencia populatores quidam libertate arbitraj habi flores Collata ant conter findife rent fant pualiene mid polubilitae moungibilitae imoctaline of Infige omde pari flicent. Acmeire et pha malliges quibs hia ffer firt cerezie commentor qua mallitie colere - 6 8 fferent? Och ena attendendum op Brabolio fint cralentus y nalem prograpula Do qua den est exalucio est eca po bretoviam qua 33 g Bosem align In Bello quod great 36 ipm. Bode foeibit in pfalmo exalenti devievam depmeneut en qua mereria bimene Dand Dicebat. Jamina calles meed ne umo obdocinia in moute ne of dicat inimicus meus Fualin adifie cum. exalentes of cold pe fupliam. Ind tim of of cleuati of cor tim in Decore tuo, am the diet adfaridam in collin et pont tronil men ad aquilone et evo file alaffimo, yfare em cy That fint founde Bellim que creane part haffer de parado allefine et forte celle Buit octum foudle gumanit nam in Broguap gne et teuenice ad thu quod fit puil et monfina corp que fint m coi gne Jugne of repugnane bonors ? mala est denomire ad print permit fint prapia, prapili aut wenne est allissimue prapiri aut mitozo et pricopo est diabolus - 10020 tort puona est prin et mentirea anus ABet merovio promo priale Buane, le Porte nalit Doquendo Bella con An tevestora But bella colegna co repondencia, nam ut dat pho necesse & Bue mode grante est fuperiobile Patromb ut omie unetile inde regarde po metho et po chet mild. ore of att inferior regions a flip collegab et ibi eft pugna. repugnana unemake, informe podil fithte corpum coleftim et maxie planeting que plus april ante opant of file et diffictio afpectuil fituit et monit corumdem quily forte attentie ne force en possibille midim ce and Bello quod for poffet apte demo fray pofino care franceral et neces pourtine, Dual ergo necce et ponitettin à Belli ponitur che fufficente et necció ponicione ergo necce et ponere le proposition partir moros na especie ad sequit cam pia que ad ce prolapoe a Suctruit or detruction . La dy quod premedio 1-1- quod procentate & the place ly fix day Di neophitue . q. 1. Tetunet. De Baptie. Debitim . probatur minor nam pm femitin naturaliu inpossibile est cothing fraze phisicorp. By et bin ymo ipine motive est pretime. et con celefra ex fui na opone i fec inferiora effeuto repugnates et fec effent com effecti repugnatia infat fie inferme in narietate afpectuit corpit celleftil et monil von qued pre en fentano nam freice m, porto dedicardo pe nariam corespondencia corpore cellesten tor apronctors amentit sint repte amentes malut se Bodio sintre et sicomuce su gronollane se et pri fice Boies qui se nalit Bodiofe Ant no procedentes demino fine mide fic et malit je a ligenere. Cum ignem Bella orianter p fodia et Sifonacias se appetituit Ber aut neccio pouceanir amonib coupi rellopair que somp er neccio opent infert bolla por de nectio attenti see necatate materiale et corporer naci futer si a policia tiale no necestatus directo et p se ymo rescipere posser. Lie est quod intimo afolomeno, m Ro en et nerborg dia soprene matur astrio qui est ille regullarier er landanim cum

of force no cot pocuti pin formune halis et aftrologious mintenti, no pope dinevenari fine bollo et " fater in or theologi pour formant firett more que con amount me corp The Box of bello methe intende tendence quen nime foret wire mouse op color Canfe aut effectorie po quas no of port m finalfalle mouse-few folent Bex as to qual no & pape. reddi prima qua'no puniture maleficia ecolafia mi. c. - Cochi Babimbanaa der tradium gen in C. fra est rissa met passoco abraam Jacobi vinto bella et Atre et c et passoco lots. c. parfimme en morte et inferno ad epise de no est columno adifice en rie - To narta mila no gradecamus Darna, ate in qua pormus main et corpus et dimans, Jevenie Mi. d-Touta grow pon deram Derfin quia po puamus peoples des ferente in C. Bund attendifes mantaca men fe. ભારત્યો કેટી 4 દ Jubus po. Expredienosinfrenie duples fotale celefte pinale Rettil cellefte (pmil coatocio o fin regu-xij. Beum ipm w deffecti cavitate in hipbiam delati peritue de trono celeft ad centre trèce Deducendo, et illid fint momen trincilm De quo Job 20111. C. ubi fuy (ocom inetialio repri granda coupor motuli er afpectuii celefili introductoria formalis reputernancie in fec inferrora pe que interdicateix inferiora Bolla et far est ahnui et fuefficial pimo effectore Poquendo Sepender puale Bellum et Birmanii, quod prienit ex rephonomera intellectio. ad fentim man priceps malore pfunder et induat admina ut deortim emout, priceps ad ro. by. aut Bonoza co ut at fipna elleuet (a for aut dependet bellum coule furmanil pro ecian) Counte formand natter lequerido ut 1 proio tractatu Difametir 1 De fonali Anmano bello fin efeologia. 12. Plum priale Ammanii pot explicaci theolores et moraliter & Baolores est grencio conta w innivam reprignación Braboli o roabilem creatived fine pormite aperento pomi parente et de Ba Bello spriali lequit apthie de comanos By to fic inquiene Troute 100 armatura dei ut poffeno fine adafino inferdias diabolis et illa armatura funt mentos et Bona opa quit Boice armantire ginera por qui refight - Infadre aut Diaboli STRAYE drabou. fint mnumerabiled namut mound Jo pp B3 cm millezmed ner monoramus afteram eme Conatur nang aprapio enpre finitate ecclie refundere, cavitate infactare poss opers Interdition inindic pelle infleeve et omili mois Rumani one puertere ac purblic Polet en fand et evillefut envitatem qua incelo nequinit for foros grancos en Pini ma itered tenere. Onde opter quant fragellitati nee goodture it omo adune nocendi oud ucefuae muniamue, ne more moredatur, y porte nead. Bar fittir . 261.9-17. C. milio fic alle pularemo fecibil fero. ad Journanti fro mquieno, ore inmake, at que pointed pomponia funt mornina or proceso traboli am indecet not fin findamenti pri Redifficulted form Roma Papulan three prepont moondin Robificontre fruit agreenti et Papedes par for statentive no andebit go et in for certe no fit feares possession potenti gunge loofinfady out month interfactive Innocente et Bafa figuel polar formax Roses aut infres competito verbulatore Ber punt traffipen. De pe di 11 c Renim auca medit allibi era preibit alexander po in her words nam diabolis no repor arane querene que denorte et querene que ex Adenbus pont et maxime illos quos granacios monno faluatores ci que farmhares Tueneut Bor ft reaffiper, 11-9-1 mille et c 8024 originale live 121. et B. c. pma peres un. Et Buit Box Bellin formiten aperato pmipentio no ut ata positina fut a to fine qua no nam sino fully potati pom pento de nichtlu Auffer Bor migna the orales att mrolligendo of pro femula phose laguendo spriale de fouall kumane Burnanii Bellim oft granto exoren pe reprignation void at forfinite appendin Bh fact Bello fin mozalom pRivern . B. of pho photo po. de aid. dia Be quing poten cas begementa / perfectua intertitua intelle tham let pin loca monia, aperina divide in fenfinna et racionalem Jam pho. pohace gaia duanic corpore Infpofice prapare Tafe mordine ad print frait die One Intellecture and driature fenfin priapate records. Toffe in ordine at Alexon Acrop dec paid Dratue wept fact Die Bratier pio Intellectus ant Dratue fenfin fiant fuproz-About in Aboro, Pleasure accordending quitolleane De months and in for upo At An Ater; room apound ain fonfitume. Et rodhe no que infoffat erem que fime poronac to more postarte & for saule of my fore of april name obother wer invoole, mit of por no before to til pote co differen vone potet - A Rije imigio endent appet og apentio for Remno, 65 Aumanushhopens, abmat voi aliquado Bobodit voi Bbi obmat of Bollu, UB Trapugnana ordett of pape et geordia exempli paret m mangno mundo ubi ota inferiora fut aura

Taningunente/

The off charab adolesticas yna ET mali.

> De Bruitah corpah Bello . Tren.

Duo we orth frut Belli muifale corle. PAca.

nata obodive fiprovito fine of prodingend iden pho to merhar et po cel noce eft fice mudum ee grigin faprovide farondue ut omis welne inte regaries et en allique no obodint Ho foofworm marreit, et mote frit allique Beer intenteren agencial fuprovie, ut mo fra pr. senfinune aperino sut inferior aprile est obodires fine est quod dine dem pho go go and evacratu Somo to more of de mouchto fintellectus y movedt appetitum for fi him er ipe cidem obediat monit of nalle ac p focea piprove moneret infectore of alit to the motion no make ( at fi speca inferior ( moneret friprove . Exempling pater in monar offin and na alique fint hibder repregnances principle find exempla find complaism tolle in ganente nam in ganente apentus, fentitue, inchnat in exception ut pote m ordinatu abum poti il aliquid fimile l'ato Difat illud fugiendum ut noculi jet in in ganente undt intellectue, et co et ppere ghnenaa no et mene morabe, fernata, nam ut inquel idem pise. In gieniofo omia gfonat. Inde au cemultis et proquetis acus in apertir fenfinio fremata fle propando quedam inchias ipm apertir, penfinia Boni et aformit coi / the populo est unitue. In ingunente parone est Boe repughanora pribi unat fic aperent fenfirme nec illa 82 man fremati Donoc ex frequents actibus un aquepet inchnare in mater op fine alliqua reprignacia nue femp melinet Boc repu gnaricia pove conferre, bellum privale gumanu loquendo movalist - De fac repugnancia cata loguetre applie ad romando by c. 81200 allam logem repuspatem logi mentre moe reasupture yyyi q. B. sipansino de sac ocia repugnacia scubit b. di si persandii De ger nam genja fencia et de for fpriah Bello lognit of xxn de nifi Bella Ti Bue nut repugnancia, al adfolo fencia regullares est melinano in malu nam omit etne ab adholo fornta prona et m matu den Onj. C. vy- q. 1. one etne, et 20 ofucut multiplesaffigura ( forma qua matti por que pot Conta att no pro gra (aftia o pe comité originale pourt impellentem amalte della que pradué at mater que conu. nam frieding offettin modio contrality. Bicia dut in expremitant . ad modium aut transferne Brien ma roan . ad expremi aut mulaphart alla qua phira purimpedi montil Boni of mal (affin qu'no fit bonud mis au drais voi qua ad foldfæntob) para migner pobfufraccom organosp corporation (er Bane croso ucrose room for To Bello (pitali quod area pliva poffent tractari - B premito que traffanderes metal wirie, Juquis, minus of poffibile fit intendo Poftender Levas tractuturus, de Bello, Buifali corporal ipino tractatum explicato p good. pormo que into ettu et anductu et inductu pet Bellum Got quib, Picart in Ducere Brilifale Bellim - Publigatio 9 quel

Tercio que fint agregancia Bellum, expliando y modu firme acus lavo, et m herroe plonare bellum agregament et formando qua form hoco errea pat apreieno Quarto que sit y sone que accesi possunt ad Belling de que de accentibs no Dunto de Bijo polijo que fint in Bello et ally qui by odm que in Bello funt. Bex to & moding tabille at infranciam amonific to ingentily materia Belli gont ubicugs in coz une o cinoma tracta fint polo et datores remitam.

edo ad permilier pomo quero, que inte oram Bat Belling, 00. hie dinino, et line genau fire Duno ur plat wherbin pmo ron poli-c. fure genau ff. Deuifer et pir l'es go par nice, Dualit luce dunno orti Blit belli Brufale colle Pp. Txi poella oven fint mor Dimino Oth faendim quella na dum dio printento pino positive geodendo geodente moucta sine et fa demostrari por nam omio facilimo tendeno in Conti adeo positive no dim prissive decirat, or francia belli morandi mit tende molen ergo acto positive puent platur mara nam omo vatu opami et one tout pfecti desursing en descendens après suminit Jacob. 1. 1. q. 1. que proposat minor many indicto Belling et Belling instim tendit in Bonil. nam tendit in parem et qui etem Bruitfum BayBat avere Augustin ad Comfacti fic inquentes, nop eti Bellim que retur ur Bollin, exercont. & Bollin govet ur par querat publit epo Bollando pacificus ut coo que exprignas ad pare unhente untendo poucos Gentur xxm que nolle ef igitue finio Bell paso et tuanquid me unille engo infertur, a des originalit et positive puenift Confrementie nam omis actus punitime malore a too quent polar mater na

- B inditio infi belli est actus printeruns maloze et rebellin g'ales positive puent

freibit mich umbretum et ego veruibita. De itein noming der par all elector se al vomanos Vill C. Plant minor auctoritate duff infimence to piece contitione xxin que paris to 11d coverpiendo Jmo p Anne inductocon nella posset theolore de necio In brillo fore malos et rebelles nam maiefran dunne infinit actus premianui Bonose et punitin malose ut feuil milli fond et cotte elle prinfo postet se mona At 11. De ain nam porto acu infrome ponit obierti infibille Jem dacu anditose potro poninir obreati autibile. porto o aphapio acarine mundi acti puninio mideo necio points objects punibelle or nite of matte ut of day of Confirmat post prapale nam of acrus p que woll in novemb faculine a too pofine puent & intravo both infi of Amufmodi probacie for ancie Auf. se monione della grecutive ut ad pretano! untrac forcetate moral ofulat fibbet nam au licena inmounted everpe unlime Vitarie am motil etempolique policitico pomnati qua ponaho nuevente Tpunitas or mala notinue notice Aofte meteror roboratuz Bor Britis veny que paratuo 6 atp Ra Chemat. omis pont of adeo inbente ill printente ergo ponto bollica sic puenit a no follow prostente a et nibente eugo uibente plat prapale ad comanos villa 1. gund dupatur, aund plura hone for paret infreens mind onidion nam a priapro co dose mindi ufas ad epramos, deno p'fe ipin et fine fe ipa males expresimabar ut pa minifico. De chaym et abel et quibuform allis regits ut foutht orn up et B.c. p fe igit Bolla indust punitualet malos exterminatua - Infertir of co prific bella mite duno inducar originalit forwalit Imo forte nalit Demofravi poffet nam it iquit nales. Bomo of print midie ce frait pe stituario inpiso mundo pe intoro Printipali Amiliendine tracedi our inquite pite. Buy philips. ac insegnmine with course oftar quili millio ef fumoso es cepue mulla et rettellio repugnano, o puaroi er durato nali Obi alir Bumos epertino Wholedman regime, the prignatio tendentie in afriction of excelling tendente & inflinetar et in prigna aliquado prificit riche prima poren an ad covertem vepugnance at a important beceffing moth et tile opile ex trin feco vem cono, ut pore mediantie fapiened ndin uenen repugnamno in morto, - Ore Directe in magno mindo na align in te gione et plaga mund nulling rebellit excessite et tir milla pugna puo Briformito tender iphile en Briatriso na opuaroom afignando est excessio telettin tendencit in de benared dubuatore et abuatore et ene glide na à le conster en mourait esoc tatoil et ally placatois et tic no est opue Bello net medicame uenenoso. align. in think coaffet morbio popul of medicamine benenoso pentilo materia morbi expliepante, et tale mediamenti eft belli cradicunin et ex formmanin malors. pe int in puo mundo recurrit po deffectu mertino mecriorio, ad medica qui opat remedio co fremfero, et beneno jo finit in magno mundo, gribnator grialio que est abaffimus eveator et est mediaid, bruils trendens in ifile ofination, et gubnatoem aim in tuntuity exaconerat firmeres tendentes, magnetición milh il yno cuo, de mercia coreffina, et altorue importabilia respecta genatoro monarche mundane util remodio Bellico, il corcominet mas et coccessio, et descripes reducatur ad Aninit tempoment. et part in coupe firmano in sumor cocessio funt even mentra fingulla coupe fuman et end devopa infort dust p sumore unine excession que alterne se in buillo circa singulla econonce et mund plagne que funt mentes magni mundi fuir fy untrop exceptio que repugatat ipi gubnator et allafi in one ath in allio più innop nametate, et fic otingit plada emindi align influmary to introse exception que anas le exceptit quonit est medicamine cradication que cradundentelle ath Bone ou & matte, pour modiand eletter out mitty bonos am make pro align ponitud per andrent exception pentite expangint it move ganger erta in fingullarit fuporities quel pro proportion name regioned mante pe for fint pentite exprincte et infabilles redres Infinera poffent reature quempla / Ba iden garint merono Long Freguerionic seta minimale er peraties cofinginaries et A for Sat fint he agricult En sofie logio Brinne aprofime temperant namin legit sen viv ca He creffint, folme Lous upie of mohemmine Betheo, or condennus, of podoma gomora dobony pengor st obalo la die governe poranimien ne de per di v & pronuno er c clout de groffi fi

trasiptuc xxm.

et mait ut no finn and over A. col Bi popert moner inmumerabilia exempla. En po oria medicamine Bellico fe 10: 10 fue. Buje c' nam ibi she ne nibet ad refin naue ut oftimet & retworfing militias infradiante Bellatores admifadianding Roft . et auf in de going fing ucebo rofue Jufon aut Bolla Soffmer folont que ulafamente mourao . Tolictors areffice er fiber pe crone it amme prostanda of que il uerdrance negleport qued afine imple for cr. piblit & for game Bell fine dubid infrim oft good Done impact que nony buod tungue fren Rebeat no dest pmint mo mput fiblit inque Botto due contre il the white no tron suctor belli of month or mid ter undennous of fet for clave demoftent Tour or mediam alafamil er africatore bruth Bella impart ut cradicent & licta. Boc Anties trofipte veni qui dono mi de for eria bello et medicamie ccadicaturo farib. 1. macha. . B. C. et Se utero nomy C. 11 ub exmandato de fily par Bolla gevit o hemoceos, ond caa wactut ling in At. mil ot henve teaffing tinn in 19 11. C. no tandung Gane & Ba cora pocibit indicit. P. c. ili ellegit dio nona della loginene de 190 entrantil manos exceptione occibe ear ofue xxx et belle papine expugnable tamp bellator. De Bye cradicimento faciliz cata 1. macha inj. c. ofortamini et bollate, faciliz etta por por cono est meti tamog Restator Jerommue sire possonia pularume sa describit diceno, or quie fortundenem lateonio ul piente enernat et marrios veroit part illio fina infirmitate de Bilitata eni mentra, quibi prino no on utobant amalo ope ceffabint gefifo est pero nimi / fanatur mach fi cernat morbus p membra infecta in matte Difpone Bating et Ba fit Bello exadicativo Box fatur point qui c. figue fortendine Bar apro & moftmenter pid quod facilitar luce, Bij et ad chade pour Dicet Die pune qui neftet no Autatem Dat fin et no fact digna plages napulable panas Bimo aut to far notherte + on et no fact diana plage napulat mulas excedent int vecepit plage dono Bee fine teafipen pour q. V. c. en univera Legieur es chas multos affecte morte bina man et ingne diminine mybe vando inj vegutice et. C. ea undieta, Demde pound'o be le lenge & allito the neterio foure in pode & gu et xout co be lenge de merero peret aplose prapie anamas et mor ems mortui ceaderit actue in c. transiptine Bonie . xby que ananias . xxy q. b. ea mindicta mft. Et & for bello cradiciner pulace Poquit grogo ad Grumchildam francozo regina fic inquient ne fiqued no aredimus & une ultore manmora, polaratore fuit acros omora, belli pefes interinat ques seim quentre ad vectitudine una de perpira no venocint. Pryin qo. finos nonne inquid ene de moyfem malefres no parerie micre cood ven comoples eria qui ligrem acepat + adrio millowo you move primine. exodi xxxii. c. Samuel eria mandato den aconquerte pinguissimil infentra occot i vont plec traffipin Bentiz gen, q. V. e fine affer one ona comprise fluctibile fubracefit eso minj c. Morachitans corporar catonacea pro-Brant Becemo mili xmy c. teafipen Britur xxmy q. & quid ergo finfinta poffent Tip for andre exempla uctous et nous lemo dunne fet for fufficiant ut co And navats frequent offidere bella originale out finge cour dinno et no fotil de prinfione ymo et positive abipo ut mindi gubnatove et modico introp cradicionio po salite et mudi operation. et aun infine condant for bolica comedia, ut sup clare dedicat of it fanc after definition or mitrop multiplicas exception in mill definition povodiente expensione quet allefimil econtoire theil ceres actes of be exadiantino remodio ifing fuffer nos regno et mundi regimma opphina funt penituo encuiata, et qui phira demista quid de exercinos ad frenti que de grecos impro, que de romanos Princeso Dino partes prale tpeil new februit et full alleur exammy mediana parat alleul minoratura affecti cra-Dirahua exacemer at firmit anozo thendros funt fallecte un Daterra praffim proceans to amphorismosp. Jane regione deduportit ad motil it altismus agrica ex Bent mediana De cui humores inquato et qu'intepameto plus dient am qu'ex pulmenticine fut enacuais farnet my dervina emplem Ber aut gelifo moets quella proneniat adeo positine the originalité demostravi posset attento digne maichane, informi et perus instituires nam alufimus orinim eventor mediante colemactina in Banc reveticom mactina nalità opanie - B sip naute imodante ubi mult spreet et influt. A naute loquez une an pour essemi phi po mersan et po coli necce est spine minorim origini ce siprovis ladovis.

# Rinc

विवर्ण.

2

- Demoferanto

Rune

ut omis unens ande regultur Infflut D'alaffimus nal pon pose informate protection te relest et sperico corpore sellito ant totam cospus opatide mediante moth et himmo ut mand de pho et qui in ipa tota machina cologi fint pero Dulfazo impututu ininffuendo ur puto perap nanetad pellas erracum et portato ducefine name po duffernem Parietnem naturap et motuli dependet effectue omo ce il e coruptibule i deven quelbet à meras et nay faciente dufitas repromancia hie mferme infigent dependent of defip exquo fratin infert qui reprignacia et difformino fint inductoria bollor quella mote oxiantuz. Imo comentia dat op po buiformitate afformi tore naturate et difformitateminate par quilibet eppinix na que viliget parm en mount mille moune produnte et per fodro Beter mille Demerute predentil fie int autatos et millas et enfora infigurat dellectors et odia nalit In Briformitate, apportun the aprentione ease et fic inposint odra et Bolla, influencia celest fir et ami ana et pares sie me pinans! Bre aut celest na mediante motu est pontuina matione et comptote in fine inferioris aucment et diminutos nedimin Anguillaria firoun pmo, in fingullas mind plague nam co Bac firma na plage fitabiles for first mhabitubles et eg nam und dateina pfi ubi mare fict averdim ubi arealing feet mare ex fat nazo repremator at dipolitoring coqua refe otonivo es folla phallaria, or Omitaha moinne her pe motiti er apportuti uaricentem quedam creatur quedam comment et quedam deponit milet milet vegemma Poulfalla et phoularia et for moterar por nam politar on sufficient porutina about office neere of thum offin point nife ad per aliqued explain fraim aposimenti pouctor of na colope onnie diffor mal moter et afpectu ipino pte fint Difformes co fin na impliendo, creso necte est pour Boe efferte reprignator et difformer am no fit qued inpedire poffit et fa inferi posset op nature navesse of er bella ner alit prederet mund outriatio protosto in to a Be celepto na operur'm Be mperiora, non in ple et directo intellecto Bumano Vmo durat Abortat arbitry ut m-c. nabneftono or you ging or c. Domine of So so It of chair on or pho in ordicas to aparir in organo invente fentimas que vecepen melliculas administrant intellectum fic pindivectu inflit. Aint est qued feite in he conti nertop and famone dianie aftere enquia for tractare nime officiative atcommo invid no ultorino aven Bane ductoom infafro fa fufficat illati en pono et Tomofrani Bolla puemfe a des popule et effectue Des for ultio inferance no imediaters · modante machina colofh naturate opando Torrito Bolla comum funt wie forthe But of officero of la Diente were of Bolld fine introducte wite general ut y for 1. De jus genet Berman wirds met co ha wire ff to introduct in cools or belle over inferent no fothe en equinite natio & imano meethornat cocate umo prodalit en di profitto note non + ranno, no fatti inflicento fin actio Bumanoo, pmo fino -quibufaimos atat er cata ina nimat ut fit never de of Bella Bant oute ame mad end ut defingent aut genore quod quate de plat top m. P. 1. 8. 1116 orn ff et 8 1118 male et le cofar mi . fr. & in. et me. et . D. monale at fin of et. c. monale. of Ace fit next fit ondring on pr copye nally outs ont nall - acento, of infata inclinatio nale ad cookidendim con fiont we anning reprogrammes fue will Dispositor Bar pater inducendo in finguille na Abus fumpliabile, et might man aque infahim of refastere igni et en it ropi grand qualitati for m promilio elemento in aque infire igni refereve er co for in mifito mona poffet mavoie for quod paret in Beited ubi co nall reprograma aplevionit unit molindare nate ad oa fronte alterno et en fic mand coentirea infim oft inclinato ara cad availation metteanah dictamine ad friganding quedoug file sepongnans op Bar fit nevirm roe plat nam na ominim courters porietura no minus debut ec sofina the route accurate in cureozo poucross. Cumpo for nobihoz it C. et in firming to pe. et com- et. P fanamine C De fa. fan erle ce for inner y more vivil q basen fit pouch ue ban pecidiam of de ufucio; or of na induser malin accom natom in ceterio tratas at questique fib greated pfuganda pro magne for trout in conabili acontina. Boc Dem forfindler part y friendle fuprite ofournes na queller for in to ipo copentus. A Ba do inapple wallby hors infacti of or on har melination hale omor tralle hate down

maliter,

A Bualt me genau ortu Buit Bollus brinifale 002 poeale. By.

Policien

et pripam ut fine oia j.

quò bella 12 de juit als 2

na me emple et

Quely to et prespalit et que une et que dellum indroce lucat uninfale. Acha.

Tony & imoupo or diff

ip he hardet pe indder.

fi pine per.

Bollim aim Bollim ut & descripting aftertine cover po tollendam repugnanam infect of quella quento que or the profession of forthe et repugnas of nater que fundamente Par defremit revolute que Ent comes genaii orier Bbi aducerendum que a ame dal inducti Ar molinate nathe deciforym nall meethornaa in molinate illa fouper nahel meeth genaa regulatur p decum mos et meestigenae nalis. faut diamus m fingullis naibus qui debent Bat naliter avaifaipte medleau ne pow inchate at alum et porti que se ifin Boil aponint nalut et en inflore regularut Dienmine vois qued no en Tuento que owent the Diamine pe of acts fufte mente those topica indefect of regulario iffine inclination introducte apriaphe nalibringant exture genati i co continte gral nade intelligence pipa inelinato est de ince nali la plat glo in l'eola ince pe To mit et mi et 1. St. 1110 cren nam glo nevoling fup nerbo della exponit in for et fic meelliere de melinate regullate p dem vono (et la dient teo que unit generit importe Bella no en ever film dreeze Bella sillas regulatuf inchinacion fice oven anue and et aince comonico pro dir alliam comunite que per fet comuno anico gencii ymo fir ipa equitas mero genein. nam ome mo afritat inquadam recutidane jet inde ino dem of ut 1 8 me grale. 02 me ambe et comomal funt voentudo met et comme me genau & addint siprecutudine ellam quadam coplination namino legule et ambiai Ant posificave et coplicave vocasionem et equitate me grentit que cam mecuninado prior agenos, ana aplanto de narios acus ana seminado puarios ouenais. Ber omid pobant peter int int coule of to in et int nam dat it top. Jue of qued me metit anah til genau vecede mer pomia er fint frag at aliquid allmie til deva Amus me do me pount of remule framus. It of norum dec of bothe first to me author con the upa committene que et une author en inorch (not ob cop fin alegari qua illa vocarudo michilo addiro al derencto, mo genem manpat er fir locatur mira Aman allegata & aim alliqued addring if detracti of the civile if Canonia mayor trull in dubit quin une aute et amoniai ava lotta superter, voit grahe me allique attant en petition infernir quo inte bella out filerit of

cors et p for indulgencia accor com mea in oxin diponere mont nammeful adnos les. To Alie qui foure funt in qu' multid cola ap ociano poppose et investidatos funt aprid coe nam de 1 per tota whatlery contenta hot proport nam quid bonde et makon fant polom orin mather De et bi at fine eau quia at film warnd funt agome at no incorporati fine uchiqued arbitrio fue plo Afric. To undere umo qued plue of Amit por marche interferero fur quipos at filem from mo no name granet had time by a fold it chave highest attendendum and the open pmo printere, que tenoi m ma repfallias infor frante catta frite unifore tamet cara unte impe fore fit no pomitto quel plane tacti fuit que fu fuporto opo acia attendere of m entin Chitate ful bottom rite fint due plt et fin mos plos due inteet fim dial intil due proporte et fin dive prapatue duplep intil dictore orde, calm animo est calla. Prino vero est popo Duo petti funt cloves et lapa. Due inte priaho er menaho et de prapatio factedati et impit to buil et prapale f pontification qued for alterino - repolute al pemolo demofrances pho promempto metha ochite initation accitor o pe temoprante mulanido praparii malajenad dolivar male Apor. Brue ergo pricipo. Le directo inporto cata op inquelber entir ante est de ve inili pinti and fit meters et menfa oming allogo ut item pho fic in monaverna com cum denere ad prist ergo for end in nahl of doucemee ad pring monero smobile ut ident pho for in monanchia very potheop by et bin ente no por et inpui respectu pourficatio promise Anita finit Box alleda Billia, proficat ergo inferre quanto of the orbio by q.t. 11) apibno Bungan et Bie no folim pint pales, ymo era pint infidolos, fi men dicem quod Price Charle demostrat, nam sope sip ome first pointem. Inde in pralmo deus inchain this room de fixy's quit no furfer allhorno parer frink fipero garanto branzo pro cura no dimififet qued nophat of dicero cara petro tradidit of auro roum allogo dicero q

quodato, liganeris et E. a. 1087. et albi pafor ouer mens Joulto en 19th po sojne ff mens tection pry infideles es no de fro the est op figenaille shie sottin lager ne peate à lege ne per men posit y papa. na seculit cen 2018 en op sodomité punit projet des reques et bearine des seculit Join ca a sicolant voola nam naturale est contine colore et no accatural sem cora powert printe moros parat of logo pia m morall et no printer appare fino de xprame no of dubut grum pumpe poffet fi facto & love ona goly exquis inform gra como necuo pricepo por bellin morcelo infidelio. et monigencias gerdere y recuyación revier for or majore rever of corace name tan son firmed or move emform bling coliture sope for polo spolatio put per medeles para fut post morte pop into bello y proparate romanti qui polo spolatio put per morte por recupare voc procedito para opinat mally out rouse que no funt of foreste nor empire ul orthe Aint welf dictoring to fee por papa fuerce preptu quio molefrent popianos fires too Il por coe p finam puace une Price ma (et p Re lane ut implicibitation funt & Byoque notaint mode de moto of fup Ano paret 10. D'imo fin Por un fra Both in dich aboutta & infidelos, es que mforenz infaficacio Both white p impatore & Boftes | Cundentiale er Diference que fint impatores gque Bellu indicere licent. The facultimest op due fint to f. pplhe romanno et conous de pple comano pmo fint om & quimeoni obodit impro com and ona pplie acceptate protom Inout l'ecoma ad munici. I andam no obedite into in par allequid, ut qu'intit logit plo nam ou maliquid mes determ corecrat ut. P. promo de aqua plu ar et il no. e Ra frecce ex pulso ut fut venerti qui affirmt pe for frecce de pi to et in caa p De polo zomano, qua perero Ba tener ab impartire, et ipe echocare por graige nollit in P. figue monapro p Dort in pretered alle purlegue as occfirm de ce acomodatu ut un no obedit montors et affaire de donater afrantis et allors emparer et in car fine Do plo womano nam catta it socreet inch Diction qua Robat impin Inde no definit pea ce duce comany . 12m dro de regil qui no facent for fuldios imparoy of to france another popular et similes qui apunt fa ful aperete les putto il prespire et p fain pero pomo genero fore que obedier per mares extle funt to poto vomano et figius tet imparote no éc d'in Dravet q emphim enangely di that cour eleti acepare augusto. et et populli aut cone funt dans fuent imparore din ut great qui dant frum Imparoue de dans tem metari qui deut grantane de dans de faraten qui dient prim ce Drim Int spoot of et differentia, na quidam fit nobie pederan ut greet g nirefoe, Quidam en quils Hemme pacem ut funt tartares , na morecutores nes nadut ad elles et fin ad nos . Quida funt at quib, metal facere femus ut under andam fit at quib femus jueva demalem no fint faction et Rode at swell Inferture of q at impe fir praces feathers, suprove no Ans m pouland nif forte ur dur gripe pt indicere Bollim & hofte fice ct qui fint post franm oanne, et for & bottom de que loqueter les fotos, qu'e caph et de ille pont et in fatichant 18 low Bothum of morature apts nomano al impriore addo off impator indicat belling ali quelz mudatel pralie retellet mendrant por lan efficie public belli quia idem firepugnet frak impartore, ul pape no w imparore ul papar 4 de alle apriape fellum indicere licent somufale pien. Le quero nuque alle apriape licent bothim indicere unidifale. . 80. no free fine pragre auce na nemini fine priape licenta, licer dema postuce d'int ufine womop in Rubio. et glo in aut & man pri colini. in alle de avmis. tol by. At est rona nomini fine prapa hanas, licer molare, were prapu. The autinolat qui fine were ples Polempolitato, marin vegra uno fili dat, ubi Bentue copia uno dicento pare fine emo auce no licer. Boll of prays operer fine ancer at no hat suprove ad que realisat purposa o sequeda Robre en que sint pel no recognossences suprove destr no request suprove aucino, ai recognossence puno torn die bella industrie aplo a prim millo allo requisivo, d'An bellam mora y impatre, a collam set un senemente suboser en m see obtempare. Le of so queent num que dellus quod monet imparez à cellam sie ustrem et en senement subose en mora de pric que se prime de maniferture de monet en senement su provincia de monet que se conserve en controlle de monet que se controlle de monet que de monet que se controlle de monet que se contr fint lepp am er c. p viencrabilen de apel fiduolog. Calm qua in princele adarmos ufilm fulden senentur éléctive imparer ecta fafmation of up mile (60 grui est nove na imparezé aducation colle et senet en Affendeux Bouce no pot cam mongrane De nant en la mente. one de rette for aquerente, pour indicendo belling à éculan medence, pare pullain indicend bellie

omicrosle et bif ate

Denote.

Chex feare. Inglu. 2.

1.90. Bocha

2ª go. Bocha.

Ridja. .3. 2. 90.

Pocha

Bocha.

Hefa.

Richa.

De Conone et cofforte et qui et quot mud me co requirement 12. ( In bello funt legno et Be. by milia C. pedites et sepringentos que equites, But cohozers et quelibs cohore ex alas miliaria ff peditos, mille c.b. equitos. Czyel. & ingenaria fe quingens antiquation to guing reduce or Equiere list, In no oto of the gue qui no mfu. P. ij Bee int et dir et ord mant Belling fumend bellim p multitudine apen et ad Bellandum pparata no aut pacui Bellands . Dio in prapate fundant bellum farma et Breco . Acc Dundant in tres pres. Equites pedites, er Classes, nam equitis campi. Classis maria et plimina. wedind colles urbes plana abrupes quamane. fine inferture oppedites magis fine neces er au obediant et aquis as funcio papiunio pira. Jantites aut in Bello pe pe free de bent, ut puent invamenti quod potterint nd maniert to freene ord fries, que perpet imphioz et nuy Denizos miliad nor movie reaufativos parffensa va publice ut ff. ex qui a ma l' p' cr. de de fije qui no imple poper les Lips cop duals debent obodine, ut l' collatores in pri nam ou are pu amane et atune pole desent in fafere, unlimite publico et co in nuo milino, ut armore condiano chemo ad bella fe pracer. ut. l. milites, ordere mili et pe abent dual obtempare q fi o prophi cox aliqued feccut eaa By 77.20.4° qui nichilominus capite punitury f. de ve mil. P. de prove of in bello. Abfinere debent al agross arbura atalin ar foodia, moramonosso que por Albiena no pagat negana, Ad antes curat no adordat aliagui milina et emo pulegge nudaturire C. de re mili I nomo milites, o et l' qui militares, c. lant l' milites, c. de pair. l' milite non emat prodia ubi militant et tpr que militant ead net alliene noie alique fifto uendicant de in an miffione no me Pepant, post no mour embunt. Austrilla regulla ubi Africo Destrabat cor bona patena et uh ex fadrente queent for aut inducti of ne fudro autruce amulina auccent fee Bent ff de ve milit militos. Que panent ad offin duas belli 12. f ad duce ale belli paner miliab, passime comenta dave reques misteries ex profita dua no pomitive distas massine vennere ad demore exacution priceve 100 opio pilate pilate benate no mitere clauce pormas fultipe vigi has evenive firementationly comultonic interce framenti place menfire fraudem conference Telien aspropre quevelas comiliones audire, Balisudinavido infriere fee Bentur in & offin A. De ze mili. Ad et ecia permet offin in Brentes flimine rique legione ponece, a ut nullis oid aqua fline polluat ne us abbiendo equos fudore publicos carlos maculet & peut in inferi oribi pribus filminit id facere pomitat. Rec fentus & De remil. P. mgento Adipius calam offin prince aftra ponece us Ronos pribuli aque copia franc et ut dunno comorandum fit la fallabritas elligat. no mari fit vianue aut alaior locus qui ab dorfarye comme possit officere. Consaderundum caa no weennd inundari queuit campus. Rec begenus De re mili le 1. c. er. Ad emo cad offin pomer fin num milhi munur cufted ne maroz mulatido offipente ne ne paname in lationel illera quop cognave expendi. Abonti ena duce panet late in que dimicanda est no facre, qui apro fuproz fuit bulioz indicatuz. opfi fretorid de redinb frenat amilites Roftie lan inequalid afren montriofa de cherce Bi dut en lan plana patenna negg filme ny paludit inpodien for begen fing c. my to re. mile 78 offin dicas pomer & gent, et deliens militu cogno fore quodecia prinet ad spalem magin militi ut l' magificue a de uir o ultre et l' la colla e de be mili. Qualituarie puntunier militos prout bavio delinguist. To. Varie at pununture milites ut Cario Delinguiut. nam Aut gminit Belieta porta Aut coia . et inporte pu niture pena militare et augrerie pena f gradu spe miline of by far re mili pine the die fit pearmand cafagners survey interfrete ingnomintofa & when miffer

.Picha.

greadus decerso In metalla alt ul opus metalli no repuning fremprent no chi pmi Are fip Rosto reputatur, of the co. mili fin ou or find light o qui cet Pythoreo, Capite aut punultur qui poste manus mulleunt que infobodientes fine ou sportantibus Rosau in france com simulatur den comentione glade informente. Que sin formel neraut al morre fibi gfaut feat fibre tedro al Deforto impatiented na tales infina notant /p binis air il lafama lapfis melitra mutatur. Qui fio deffendet spofite fill a pontet capure punitur et qui no pontet parante Bec finne ff de ve mille l'ome de action or han a fi Teem qui coplorate obiliant hostibut infrifeentit aut qui de fossato ent recedit envire punitive earling fice by sefferir of de re mili buy. Item fi gataint ancocen feduten. Destor the Belli capite primitive the pane equine quadu repellit podes milita mutat of de ce mili la no omes non ome to destore princed fint equally The I to gradue, ordine popendros et allias availtonaspoque craffit fratte domenties ut emafor til des tor reputatur ferre to to dese quel entout, til cario very til fi inpedimento alliquo deren aut off de ve mili l'uj & fi et l' qui comente et l' no one four edato an acte mie, emanfor est qui du Bagurie acafrite, adipa redut defror a pophoti engatue al cafre reductive, sur l'un gremafor pre et Cotor fi murbe suchianue, engate purianue, alibi fico oma depute captue iterato deput captue jounie, que en l'esto como descore definitive bond ofifeantive, c. de ve mili l'un. na et que formulo houne morable, et que no et que formulo, Bellum ducat ad fire verti et que non . 13. & op fortand et arma, findant Bolling prapart et que monte no defaitet er qua detienames formelline, explicate expedit quipuo na aliquate explicative Popopiro corpado, ut la contrato fit Bretis morale, et appet op no radio fortitado esta propiro corpado, ut la contrato esta propiro corpado, ut la contrato de pue induello p tori, e de gladiatorib, lo ma de tornea. p tothe, engo no of Fixne movade, cum Despositio corporales, Defferat ab film fou desporter This et upa fit inferior gradu de po et vie . di infirmatal / 21-90 papemue/ 22mm 9 m. fifer . o de fa fan cele ! funcimus . Bo fic vie Breme morales oft giverneux in profficials ct opatorbi ur plat pff . 2º ethers. B fortilo & greetateup m medio, ut idem pff 3.º estimo de decero fic quod no est una Brome no est unone ymo viverses que pluvalis lanto ad minua duoso mis che grental fr. de teft. P. ubi mis can ing q. in Bbi mis et vegnila phiralia To very sur la by or ofirmat y dom phy po clenchow na dadem of the finis profitore er uni profesore of formulo no of una Grene plat for minoz na bina went opporis duols bingo extreeme ut el. 1 de fepe & ofuerud expres As fortinding opposition quatuos extrema . mamidime et timidias inmover audana et defectus in audendo qui est moiatus ut plat the 30 selfe. Oftoling plat be 32 affe. Do bolica dois & ugnerandin & bounting firming equinat p fortundene que dem eft qued volus corpore et fornerdine que eft unite moulie o juna e prenina qua que por mouere, ut plar ple po rectouros et uvage vequent in bello et pre first fint gralit en der op formiss son viros et auma findant Bollim et urrage requivat l'es some que e robur expis no E dubut que est invino merale p supra allegam et a pa parelle go et illa est Breus son qua nos by formes aven urnovo et arteura un beline picilis Et de ula plequamur qu'pmag est plans ampie et conforib. pro intellectie aut fortitiele are of attendendum grin andende et umende que que everebre et deffecte et utill quale agent gringit et mette fo fre et fic Breniste. Differt in audana de nmove nam audana e possio appenente masa beles pin que mesinamue, ad aprendum terribilia ad ad rediendun timos indinat ad sugiendum ut qualit expetur in se ito Butility quage of nagere , male nam figure indevet . z. armatos et plus aggrediret cos male ageret et fin figeret male agent et fie male aven apreffira et male aven nmon. Die ena in umende qui exarbre pot Or our fifit count force in cafteo or no indennt rufi conti fi Aignant male agunt he end no aggrediento int finderent polari amenie fine aggrediant male agunt ouc mide excelling in no amendo ou expedit in amendo a no expedit in aggrediendo a no cepedit et no adquedicade si espedit, et fir sea una ceferema audata et timore et une biog gradum ur sup. Virerus est nomindum, quibidiquest repive excession esservemore un aosum et un unapablem in oft repive modum toni et landabile que fi toni cet mali et un my abile no poffer der grafferne of mayorable na differne to rever de forme mall or fire no force maling expedit ignow gramedio for bond and respectin und direct male excedende alling definacion Calmo informante due politiones popular goro pa or francis ne c went morable pa of the manustres plat pma non oned habitue electrice medy landalle

Capre pumur.

The mules our bates pane enpire puratue for mules from

Enapoz. Destoz.

De formadme.

gen 111.

Ar. Tary a diffinita.

( qu' appellat vert mosal.

78. The a di formul.

Too and finals.

Chalto our garon vieno

Richa.

(asaffumerip.

12 ( Far ab ortamologia. 7. j. fo.

The ab anote

Lest un tile moralis. fornude et buimon en plat maior plan adiffinité que argumentate finit pho invente moralem 2º ette. platur, minor nam forntud et habitus electione mody ava innote et audara ut phit dem pho e ethe Confirmat illa et invino morale que anatur in nobie ex more in officialine et fine apellatur morale pertude et Ruimon erro. porniofa et fie nos melinat ad exprema unofa firmo aut que est pompunido apentus vontio inefinar ad modium et illa pripritude gracie cracio revant de no de Cotafolitor oprivemue et fir no cet memo di moreneto, mulla debent ce apentin repugnana ut iles pho.2. etho Et pe paret pma y chifio videli que est unemo moralio, (Ba gelifio est grest una menio. Ounting for fic plant timoz et audana fint paffience gracie, fortind of intine media, of oft in una ofequena platur, na uniquodque, agend tendens ad augmenti uni griozo tendit ad vemifico alterne et fie viene minuene amove auget grill et en Confirmat. Victures morales fort frant afint & Price of fine orgo union of virtue, print pr plan and finali of qued of wal Adim argumente in me l'oni esponne of de goil. Lutt po de dete l'analit e de epi et cle com. x 81.91 et a cu cuffante de apel et a et fixe de mis mis patet fin na fine port twoms in bellias, est bonu ace et si alliques bellet po hiceu no est some 'pine anavus, Ally ont alle videli op nimos et audana no funt passiones greer for plant se Timos quidana le apacuture in codem respectu cuifom of no funt gera, cener asequena que porto une orrors vemouet relieum ff & mft. l'fi fi pupilus & fi infritoria ff de red inte l' dis nem f hee uerla de uer fy mant de man pn. coling very de Rofpierolum en fy permit pa mi que p Bonu honefum unte bollace fi amet po deum era quie aggrediene ? fic audana, et in umer ne l'editur, et fic timoz-ifta oppie 9. tex. pfp. 2. rectourse nor nalet ipo ro-na delection et instica, fin ome sunt fren et m idem delectar por et trestari circa cumdem actil tolle in Dukterio Relectation quie p finalimite, & reifent puntioneffice fic & photonte mer coa m mars pe tempestate sie in prote qui timet pe malum pfena auter pe spom pma movie. nam quicily inclinatur at by autentim no nmer et quicily no inclinatur at by umendum no audet er fic infect Pinca viente. ally dut que fint mfi duo critica na sialique nicht emer mmie audet et sie emes et audaha sie facut unit erfremin on flaat ex produce of fortide que of unil prapale simbane bellim-ut simit prorpe cobord no of mente morale But firmit p burnte air of mente morale of bna et her est illa que Bellim de sine verti pount / An forntide fir vivine medinalie H. I sfirm oft de fozertudine que fundar bellum prinapalit que e urrue moralio cert na.

A que file tractatu Presigo ad entedinalem que so utru fec fit entedinalis Appa, no nam magnammitate no est vivius cardinalis, que fortitudo, tener os equicas pe lou sam magnammitate no est vivius cardinalis, que fortitudo, tener os equicas pe lou amaiori que of naliduo i uno un la contra pe pe de fenat. le que indignus . Ce fa fanec aut multo magno of fo ma l'ex dinfo que a de epi et cle l' fiqua perlupnia very an fi paulus vip que si cros vo que Imimre el de quell de cleer cu incuente es mas mas un ince op magnatumine sir viene moralle of fornade que nobilior et maior un Dice phe m cethas evactati de magnammente, pater puis or amagnammitas noste enrolinales of the Cardinales forent pluces quatuoz. so fic went fumand gapatio fie uce fann avan forneutine ut cardine curo no est cardinalio quinde audinalio nuaupanne, tet ofequena p les abersomologia que est nalidio in me sp. ficer pe l'in se apetata, in sistemo, se a dispul. e de epi et els l'accentimus, se sucre si l'aguery l'aqueri en l'Abeces Ag fipapiras xxi de cleros ubique pampis er o cu pin de preben. po pinii na foranti ufiner folim avan praila Bellian A prince ducte men fram at Bellias praile, of Fragen apper duce coit laque an qui spam pout m nivo cardinatium Int quet of penera, qui feat tracortin forlom et rulling in rectione Dundebar Virtue in fine quatros in cardinales or fee augumentate ab were of wallda in five of the fire the care ofthe me clamo of De long R. Pai multa ff de ve de l'in tin f. 3 eno to fina Vinde et que quatuo prapales de tute Dienne envolvales. 14. 1 Dre cuidenha er folunde gois po of wiendum bijet que Brouves Frant cardinales. The faculum of fin alberra of flow andines col fine pol animetars, ce avacue spounds mouenur celim et cardines hoftous et portare sip quit venolumer se a simile brenetes elle dait audinales sipquis cerfanix tom querfans Rumana, er quas sigo

And Ant fimpliar bonus et fine ifie no fie end die Cardinales inde udicio meo nome fipfur nam ipi funt mund cardines fup quib tom mild Aubriatio roughunge et fingit et ad ipos fectat · firestenture rou pondue mobile guilliatore et motul ipue freum pfince fonetin Bueb pole nuis otenta est cologno na et fufficier publico funt et imobiles firmant ordine motio no domant alar frione fuman grie monafter oribnato quatrios enternito fint grenta - fuffer finde un mis bir Varient But infrement but tunen acentro Afranca acente ca no est noim referry in liberties are posser fingere modum . On of the medinalian fire in truetati de callastia cenfurd nue preases ex recto ut defund prapale Hoini a quit ut don no bis adplenti ep pleature no wenter moralie en dinalité alquante et sucret p forname caplimadam To en macmbe Dund fit vivine. Onondum of gut dear plo vivine of fabine offer mund or ut iden ply affit 2º vectorice one good et rade fil offeroe pelligible of wip. De reuplia for Boni. et qualit Brenites audinales abono Mantine 2. Boni unle Bonii belocubile, et Boni Boneftum. At ifer Bona funt je ellectum appetibilia et fugibilia et offe Frence morales area if the tota ucefanne & Exphaemus Prinquelque et primo boni unle even moduerfatur vivine altere de trib mono. Aut experidende aut actipiende aut genande.
plures actus ellectuso no expresse fromo in forço erifta deducto ab exprensia est nallida insute
ut platur mphemio franco in mant de mona cuera fo color fra de in le fi chorus o figo ucobis form unte. Ott 80 we one by grant ora de cloc. of fit. fi by orexpendendo for opinget dupliat. Aut eni expender fila Aut alliena Dierzender fila, tile even ifta expendendo ucefatwe Bireno Abembitate et a amificante et vita oponia f aucerta et poligilime particencia et banuafia Brant no fint fire the por Difterbuoco ello quop fint et to est ufters ut ff & un et une · Bufaca. et infre to Be infra vy q y at duotifima aut Defrobut ille quote no funt et the cot Tuphera un merb par allerane, agers of cot nalidum ar ut. b. 1. g. And vo. A. de. offect ou man & wir. I fip pour of monorantes of man ce of at apoprofice to hyp & he ap. et & at vip de guerfa qui. In no redendo Ano quos funt home brat fimpliat malue, vini. 4. Bree de upre cum m. ff & ufrent & foquet pr. at alet pater grinfrica & cuedmalie qua to Gend war area de probutoem cor que que que fin no funt fome est simplicar malue, or liberalisae et magnificentes que afastir avea Asterbutem cop que fua funt no funt audinales que + male Depribuendo fila, no est simplar malue of to dicever farme et fic see und our anale of uphata over exportram unlie boni. Or out buris moralis uceferus aver bond unle un acceptendo for gringer Dup Tuphat na aut accept que fun funt aut il debite aut all ena. et o no deben, or pra il fibi debita, et aguilo no de percut of liberaliente et magnifi containd to the of simplicat maties order accipiat allicha talls of simplicat malus Anc of of inlem fint were remedia ut mordiera vir. v. le vap ut ff et de pillos n. firen. et jar ex legib et candib que infingule ente explicant fin Vacietate cafuit acomin At he p exphanioem Pur for action - fraceptois axen Bonin unle appet of infant opener medi natating no our aborations fine magnificenta, at popurum where Treat fimpliar make no aut p oportu Aberelitano il magnificente, si att nee ferne Vieno morale in conned Bontunte Ber ead gringer Dupliar But somet or apriat fin But somer afterna formo cult cormente que fua funt er mull dand pocat q la Beralitate et magnificentia ner tale E fimplat malue, or A motes siduce utdent paupen lindigente et ad morte et melid Det petent movembe. Perideri por quite vennet no posse fi cor en the meritane for frenda cow bry Bat clomeno. of with xy q . Deconfirme or anough ut was farmet vin To que we et gr. Or out que venerallione simpliat Emalue et Turpue apellat si Timo The remeat et remeda were funt plim to quit & Cruraget Bont unte chas unta folam ovento cardinalem com indeferbuendo de acapiendo de africando gra prime operario Romo of fimph malus, Cardnalis of ughera 'no on Analos, fint liberalitas or magnifi tenna et for Lavin = Dreebam po que en lon Colorable, avea qued norfame but morale, St aren for nerfame, Duplicit, Aut larground Bur acorporal . Orlarground for fint brothers que fime in hills, ut at allique larger allys, by belowneding of Buy fint amaca, applicate, et outre pella, The aut uncourse no punt medins les, qua pontanecessar Rumane natures; on much film magni er brunofi que in make nofació de fre in Or aut forfapioned et fee Dupliere? dur enn nevfat propale men Werville hie Annu. simplicit malus, er appliance, morning or de for male the excelende non information on no delecane, no of simpliar malus percedens, or fix fin trygame a que oponer ou Analasti of yel operium quie of fompilas malus, et est de nomente france estudiones

(Cardinaly bu da pie.

Forat de ort represa.

armab exprenna.

( ar agree fenfa.

delicta

Pica.

Bonn haifuz.

Tactaton triplex.

fue alquale Afancio fim Auburentus qui o reputati po lunitas noc die explicare into potandino dequa & prapalis pro.

Richa.

av aginene.

Can non Seftrums

tryla male.

Or out nev four simplicat quea toutabile et for Suplat nam of quodoa toutabile quod aptum of monere ad wan er the newfathir manshetudo, for no of cardinalit of no of newforth of que n'affiret ad actum expresente sue diceret insufficia . Or ant est traffille qued apri est mouere ad imore rue of formula nam flow ille of pumplicar make que no well fabitunere, reven Bille p Bond wente et fic fornind of viend condinalia et fec de Bono delocabille 101 cebam ulterus op exat encou Bonte & Bon oftum et eale of respleto quodony prince ad viente cognofectua et Boc funt vientes intellectuales, et fer funt fra pripia, intellectus ais, et pundenna. Queddam priner ad vivnite inthernatura intuerdante et fulfine, Queddam prins at auto apenhia. Capiamue pm menbell figtinene ad viente interentia of das q ifin Peracune speciane ad viente infratatua no est viene en dinale qui no redde forem Simphat bout nec eus men simpliat mali. Ditui ent mages offentil est incranera ci ractitoso of respley of en sacrator fimples et spe o gra Delectation . Alece grea Honoris Aler grea Pirces . Pola pa watanera oponit y Drecto beracient . Alle aut movedunt alliam pen bity nam prinue follum pecat que mondax of mendani eft duplep nam eft mendatin qued eft fim plor fulla framfrano none et Dello Dies que Decete opponit Bernatati Alhid of fulla frami frento wond ou inventor fallond. et illud frat fimpliat Rosem male et made infrem impare er Boo er allias free mendanos proquit august in lo de mendano evaffignue Getur xx17. qui a print empirale Allund of ut Dixor Bonit fortofum permens ad brente appennut or 90 Suplat Aut contralit er talla first vicentes moralet dequite for tach est Aut fignificative et enlia fint land Bona fevena, et avea istud Boni fonofti est magnanimitat, et pfilominia et miles no funt vuetures envanales na cota mula punt bermofi qui no appetit Ronoves quel fint diani. Craut laquar de Bono Bonefo qued poetat ad withite comofernia tue fur Vivinted intellectualed ve fata intellectue, aco f pridencia pome teco no funt cuedinales qu no funt de nectitate unte Rumane, es pendentià eft de nectitate com pomo impossibille est afi allique ce vieno fum fine prindenna, nam prindenna veg illat cereras vienues. Ex fyo infor qualit formudo po qua fit pro of wetue cardinale or apper qualit fint quamo e ellicite ex resplica Bono apectibili et fugibili et traplica brutute die nee f. Justica Tempancia forti mid et prindentia, que ne dim cardinalio umo mit allias cerevas opinet prim et prinparia re Quomos et qualit que poffet Que fornt in bello Po. Confequer querreine in allique poffer da forno cad fino fuit crevamente avan praile moveden bello . Apper offe na fornendo of nears Bonus Rumane at fit encounalle it o po gar que bonus Rumana for not Aneexano bellico ergo confequena y bat ploa aquient ut ff de near go l'atqui na im de denique palor fufappio et labor peffo fice ait per ce fine belle actu ergo probatur of equita p Pour ag fequent defruero quod of nalidim ar in five ff ficer pe Py. 4:11. C. & fix Papito annquot vam. fr. de min ve no une. Opofitu diat phe . 2. erfrage. Er pea for gunden ? faciamento milino. at aangitur, f. no cuitare moute intilip ff. coquiren ma. ct. fir & de Ago que imple for hery poo po got of attendending of fortitude fumit gralle poi fremunte de et for est gradio adomo inentros na ai mastanaa visupatur et aure repost ryry q. 8. horrentino de un une queadmodim. A de adult. E fi nefoz, A de de le file ne get por regula, que femet et regula mutare. Le recure li Bj. et Ra mo no foret dubin quin en la popuforne et fine praile bellier cumit enn freier put uivrie frais que & inclinant ad aggre Diendim et expectandam proula p fugiendo malo culpe, Onde resplex est malu noferii quod opo und reifte qued opo delectabili. Culpe, qued opo honafte. Bont aut are qued eft fonefrit of pferendum lono unli et delectabili ficur dia con varionale pferenda eft corpi vij qui papim rxing qui fi fice. de la fan cole l'famus de pen et ve di informitas defle infertur que tres funt virentes movales neare doser ut quis deatur Bonnie et virente ban que prefigur aum ad forendim Bonu Ronetti unti et Beceft ushaa Infa. c. g. mshaa xy-q-ij. an denonfima. Alia formant mun a pferendum Bont Bonefit delectubil et her of temp antia utily. Dr. B. penfandum patier de gfhi genploentia. Alla fremas aum a fubfhreduz paffiones, magno of moure endum makem culic et for est foreined ut & to atte fina li ini to the que imple for le e le my que fo fine condi et for of fortend dequa est fimo et merceo Rec deunt condinates qua fine de necesare Constate fumane, et queller ifras aufte De spam er qualiber affines (Tolle exemplin anuler temperara de adulteres p pomificies se deffende p tempantia ff. den nup. P. palam, y ouempetur ptercore ifu of fortile xxxy q. v. hickeriam et c. fices et c finge xxxing que no fune enaut temptet p munered

with to deffende pulticia. xil qui cu devonffimam pot con exemplant de forticuoine na fi ip amove fo defendet dubunting ifta fo defendet p forneredme ut m ani- luccoal et a finge. Des et & que interier et de membres out munera tue deffentit tempantad, xxxy que no por et conce polo et & que interier et de membres out munera tue deffentit inficia, que impli est uendere bonn fonessi tamp spiale . 1 que que pro de symonia p totis. Os susses substitute de la decembra de la substitute de la su fondit peudenna et sie Una evedinalis siemat ainm ut psecat bonts sonosti unis ut sustant assent aux psecat de l'emparat allia ad substitution production et malli custo excludendum ut sointudo peudentia aut etteras regulat. sie de en un cardinalida (Posterus est est succession su sessionalida) peudentia aut etteras regulat. sie de en un cardinalida (Posterus est est succession su bessand) pe nereflecte fine earn am xxm g. my naburo conofor et. c. de tyrije te pen din fic erson . Tune gehichene folo gois profite tum que un fortitud fit aren proulla morne et Bellica Cet Decending que ut exemplati est in muliere, seculo mo gressivemis actus soratudinos se even mortes picula decendum que qua sirtus est area difficle, deva mo quadinet ad suspending mortes picula ficates aread et decendum que que dividuo er pendireur. area ulumi prenne p. celi et mind. I Que sit prapalior acme fortundinie Thello: 12. er qu'el propalue fortiendine bellannum, an expecture hofin an agression cor et un ge agression sit prapalor acut fortuitine po qui inquid pho 2º assor tractatu de liberalitate, Victuofine of two of dampe, verye, feribit end offing e non for finance in proceeds, ad acceptending or ad Jandum offerth fine & of fall failing. Boutue of Bace of accept x Br q.1. policates. et de cel mif en marche de den on frego afimili Bertus fine of Agreed of experience que aquedione dat experience recipit proces Pretiofino of bi faceve of bir recipe ut iden bis probat nam finetine of si cre of the in one protest of sine in one protest or serve of the nation of the path of equina tener y local donors of the nation of the path of equina tener y local donors of the nation of the path of the first the or of the pretion of the pretion of the path of the no opari turpe può illud. no sufficie absenezo amalo msi ques boni est sucamuo na et illud. . Pen opari Boni d'molliore ducit sine ou mando no sino ponderet et ab illo siat dengiario grequena tener placi asine qui est validad mune, ut st de vitu nuo l'signio spide inte siste ino melligit o signio palam. st cora pro l'accropini st de anzo 7 ax le l'et pino sine o pueniamico es agredi on on opone experience of no opani turpe . ino fire co of Breno fue aggred of experience from it of opening of superine formed for the fire of the opening opening of the opening opening of the opening o Se cepectare nam fo feffue espectave por no aut agred plat maior permiton phy. teactatu de formulme, nam acme formulmo spilit of creu deficilia et ceverbila proved illudiumen ofine quodamabilito, na actue Presenti De fin na funt mabileo, ut idem pife coplat for De por 2. 4. otgo et & corpus, 7 c. primos, es aggreed of amabilius or places unitates affect ver pie et plura m colon one pralent paunoris, in aut Se ofan et uter. fea. 7 pm. de fen. cero cu pen in quy enorteredan de offitele predenna inon qu'inmuos expellere es unline quipos exportace preserved that Fireno fue, qued of Pour Bring qued Breno movaho of Con tuto Bilo h adopted of Paudahilus of expectate, na regularit plats landant adopted of figurentes In own of ree ply a ethy tractate to fortuline bli diet of prapalies acres fortundine & fulfaneve, Toom tener it albertue, et Eufreature, pro ententra fin gois est adverten dum que pin dutamen were vois no of temp adgreedendum ner femp frenendum ner femp as peaning nam gros especie Adreed. gran fugere que, experiente exclus apet of forentimme explose est actue, f. at greeffuca, first respectante of palign figuendi fir foren pa ver nam planta, fir foren fint fugienda, en emm unue polus uchor adipordi mille ut spe ad greenten en expectaverno est forthe faudax et sem oranne Bt item ple ibitem explor est curo senie fort entempt. f adoration figa, et experment et int stor minimus et find for pharme namille (find d'unimi actus. auns et int exerce minimus, qui int ecrores of minus difficults du are et diffiplina fit avant difficults. At fuperet aft facilité, ji abgrood. ill expermes evers preserves elle aims of

Borka.

of como. Prip Heta

Av. a gnexy. 2. 3. column god.

(ir afine:

infly high comande lit. Inficill.

( tripler not fortentile.

ar a mys.

Box Allanding were former dame.

. Carbor ex PBna. A. figure wif De no obsem er l que po fa fo. fic & in porto nam po figure dime Patur timors qued est peus min que strandatia vi idem pro ibidem so dico gerpermino est actus propalior sa plature nam brenidina est en faccio Bonn que Bene recipe Bonn. ergo britio sino of the pan making of bis facere mati . Toner ofequena plati agent que of natione ince ff Te act emp. l'inlian granatoz pe demph. l' de fipupillo gr. fi metroria ff de ner. fi le for ucha es adgredieno de facit mali aggregio experiano alte de recipit mali abaquediente pulle acrus of prapatio qui of Afficher for pluries & planimet for pocune of Defiallor adqueffes pour Bor nam fifiar acreeffus, Br mmodum forhoris et en fre de endende al verte to no dimeer adreeffum fino effer free enationed As copertue fit in modif minus forte erga fornove en difichue en bis fo fre en fornore que in minue forn ut claret se confirmat, nam in expectande opp moderans timore magnit his trifting corporation at agre-Prende no expedit tin moderati ninote ergo p. especiano et fiblancie Denotat Pintintato et pondanta er in de que doni quantimo modino de peni di mi nerifor. De peni di in pe nata et o no ventrebant for micuce l'Apper o et nerfin en la la propie denorat quodam inperum para durabilem pricioner abreacidia ur le fi adultorin companore of. De adul et l'ordate et vernila qued callore f de ve me prespectato fact pidela morne or mina et illa to bifficilia et timbiha ut pho 20. rectho ergo Inferet of expectation actum propulore fortuline la Sulgares no vocte morantes fru faprant (finit quod por to er fugamacti fornaidine vir obfrace quod in for wactum freight & in arriculo de pane tibs ad Ducem et milites Bbi Sixi opmilités puare debent uramentir que invarent no fige et E Borg ex la die na ub fit praila sup forem frenchim e . expris quin diplicet jo. vin di vi trafuprim - vi at a Ra offunding voi aut so fint picula no fup Rosem & e aliquatio free nic produnt patin den (ad allegaram sell pr confirm defairente p finafa vno in about Dz. p Bulgares pho landant er amat abgedentes of expectantes fine of griod draw pfie whitem . metil phile milites promotavios in Cimentib unhoves co of vivoo forces tiam illi ad modicin Ricci uni mutar et figure et adgredunt fine die tamme zois. Fire aut forces net figuit net adgrediture fine detamine zois Just gnib; forestidinie que mat in bello. es quero quor finh forestidine unt que in Bello de fer fint fimilitudines nece fortitudines que e vicens morale fin int andara crumove et iste for uniture milios in bellie points que alliqui merlit in bello adored-Juneur pallam et Ronoze udentes qu'tales potent landary et timed untupary et de Rac orde see mile le son off ad l'adquil l'qua acto & in colutato de pur indul p toring Ba que apollative pollinea, qua aliqui fint fortes, po timore pene corporale til penti are que imponi oficent timbre let freprinte in Betto, et ifa weather pollitica of int Rose funt forter qua fount area Bellande fout theoremia et ally expert supendian Rane inducir exprenna ress manifica, frait in figure a senateur et e que fir te elect li by. et ut det pho-m tractuti. de fortitudine stopendray pugnat at allyo, se arman ai inhermitz. et un factor sunt ad adquediendum et pacifer ad figuendum. Ao Die to proline je orpoduit of Amant Digits et waffit Bachume et je redunt er pati Dimitieux ut of mor cor int coo fe. Quarta of qua utilue alique pe firero na fixor of ret impormofa ad poriala et ifte align una & Belle que Roice fint andahores = et fanc inducit inpetrio macidie ut l'fi adulterin gompatores ff. de adult et l. gracus con et l' quod calore, ff de ve me Quita que aliqui neunt popem nam aliqui popem victorite uveille adgredit Thi cri ponderat spe porente sensitive per de ofhe nam gaupifenna vo de penfandum. Berfu eft pp ingnoranna nam aliqui adque quidagat ad inflave infance. c de fal mo l'i ff. ad. l'er de fie l'fi infance fre forntionis milites regularis uturne in botto Intique aut forntiones find intere que magne attinunt Vienus debes attendere pomo ifte fint fimilitudinales fortitu Tince were nam in vera fortinome finit in quality virtue ofter of opie fine frient na manorant opentu mulla e uneno que princenta que o Rabinit intelectue regulat - we de ome opud menne to deber other towers geflight po bonis interfects mentine ne aut que Boni erfreinferin Cuarto gropenir firme et durabilit Quito grelectabile Scrito gropus toler de diffiale na are fit avai diffialia for ora requiritim T vera for titudine aven adgreffin al expectation afficul township et diffichis p for pater que



supradicture magne asimulat veve sornendini et que no na omo pier ulima asimulantur in co g facuter et fic ulama e minime simila in ha o chorne alle quemint ai ucea, prot illam que fit ex fivore, in co aux pp Roni internfection ome defleut auera, na pa oft P p bond ceft inform ut pot oftam allam pe from pone alla po licea et fripondia, alla p from uncendi prima arte polinen que est ip sonorce er aloria magie asimilatendents at tonii publici. nam turibus fellis infastit ut exemplat pro de Rectore Torero quevo an forne in bello alliquo cufu maine debent morte expectate of fragero To bello ubi y fugam enadeve posse fet in gono su more expectanda. namullità ma mape oligendum quodest alocabilino er illud minus qued minus po rectiforice form est ply ex est alectabilior, min gimore/ergo elliquibiline fugace et binere que perme et mori (oppositi ne decre pho 2° etsy bracente de forthudine et . 3° tintuit de la futures et violente, et ena tractacu te magnanimitate voli det of put of morione of aliqued twope grutendum (00 p endenna gois est advertindum grao por fire diplos fundamente. One mitates er fider ut suponamus alliam Bita et beuttendinen er pm Ra fundament go no freet grande Dubin na fiahque prignavet of milleles et fo fir dam fram a much preter fideles et folus fabravente, tune pretthernda cet expectatio et move et est vo na sugnendo asequit until corporatem expectando moviendo corpalit asequen and nie que est fine aparie nobilioz cropo polligenda em fundament por co nalum er buic aun fin legen ne ut no suprat ulrerios um et tuc go se dubil et opiniones uau as aliqui diat q moro exporante, onngere per multiplicat. uno mo greudent certi set motes enenno abeit au exporante, nec soos set palute niss a sura sullo mo que sos set allons cui denna morate si spes aliqua sei por de una sine suga. The so can diatrit inteligendas nuctice aufforthe et allors periors quidit opmagne moriending i vivalit pugnadury (pmo at ente dit nullo mo mozer expectationin polinit for fic nam de duolis molis minus malum of chigendum en de nount et est proprie inmoralles/ & minus mate est fugere of copeante et mori qu'il minus matu planie nan illud est minus matu p qued pautrons lona pount que illud p qued plana Bun move ora tollurur in aut de nun et demorp et so, phorp in signa potense solum bonn sort solum Bonn sort al moralle cego procesa si melius cet more sor est qu'in moralle cego procesa si melius cet more sort qu'in moralle cego procesa si melius cet more sort qu'in signa est sulla cet solumna si son est sulla cet solumna de solumn tendene fi more of policiation defrenene of (p) filor an otherende cet more, for ce as formulo que of menio movalle, adfa inclinated if ha of pulling na viene morale no tendet at couptoen ne umo adaf natoen unua nam adfor fre fint Porce, un de fee fit. E move tender ad refrencion in our de nup o dincepo (p. fista quis descret maiss elligire hut foret up Bonu porcu dut allienu non praprim or in movete ome Bonu exponquerue ut suptacti of no affectu que no munti Bonu alter por querere quatum por pour for for plue ally & Boat Dilligert ut l'pre of pur , agua . Confirmat nam pro uccitate et fidem affet opbretue fiffimi milites Rigiebarie in Bollo ut the Bawoli magni Tilly Senine totil enem. paparus espectandum et moviendim et figuendum et for plant nam quels fort fat to necessitate se moviente et orergo moviet forne, no pat nus id ingres redit moute prente differer apienes, & spe no different in for quod of amutere Bont. victure gondre & different infa quod of dunus vennere et minus Din . in argunt fic/illud cligibilino est in que plus Bona adquiritur et pautiora polint pe è importo. crop plance, Ber minor, nam A movemer, queest acti forthe dries, que of nobiliffinde a fugit mehil queret neft gennaterin put there done direct bien et fit queret to Confe matur nam ceen est a genstentes de la tradition corporales, magne eligerent modice, tor minere, delectubilité que longo penalit es sic modelectators out se prime est elligendum. Opinione pma wed nevam/nam ne den in alle averaile detus forestructions fit adquestion fuguet expectatio, nd no fetap infequendum nee femp fuguendum nee femp expectadim ymo, cum Pictamene una dan aples una ai cometua pin verlie in Refree prumpene ce mos totalit ofernamo, que manten dico pe capur puni endro, pen. de dares queut pont Tue control mandant ne que pringer in Rokot file pena capine, Quidam freenuffimul mi les ai magna comenua miliain quels porar o mandati duas procupir in Ropre et unio fremuence tombet hofab; after tolt qu'apar punendre fu for me gife na relever. in Bello que ve apponam adrice four aux mandata no freat capite puntue tota fice on geffer por ce mil l'deftore a m bello platin pura que noltir africes oberenta, ad pam weer of mon beforementerand or he promise out of praules of at made lifter for or of the

EARa.

piria

(fea no fut ab averu notada.

F. Alla.

Cozabin 27 60 NF 112.

1. 90.

.24 90

200.

p defesione pateu.

. 6.90

18-RAD at tadquil Pfine friu ger fipuera. Co nea so l'ult. cu fimilib. Confirmat na malum no exculative po form quod leginale lo. d. c. Prodecumq 2. To peni. 8.1. no fufficit - Confirmar-na fa no funt abouents nomanda ve quilla et o no of wan xun al v. & andendre, ff de no ge. Le pan ultro que firman l'qui mutità e stipino fi de gradera et. l'in- g'ab far cuentu infigni no fiet notato pino ab obedienta puentente In granm me na ip perstam et fin infigne efformalit prevatu vemitit pena que affiat inpu debevet aliqued atemptanti grea legem ul mandahim prapie plat top. ff. de penie. P. ad Bofhas, vey qui c. qe lue patriareffa! (To audio que Ru malumbra, terminant op telinquene per persta magna pena entelit poum l'al bestate et indua poterat tam E que cur parriarde (m illam opt no credonera pmo apre of grex P. Defrove fr in Bollo. A. De ve mili (nor ob min To allegara, na alud e que no madre pena legra il foro. Alimdest post peno comfione ipam apriape vemitti poste illa una no phant quo minuo pena amientile fi By phant ipam apriape posse ve mitt et fie fuppmint illam gruffam, ut plat uterge ter. fien inforciation anducia Belli cupto fit uema goodenda HA Dunes ge pone due Bell copreme ab folher nuque er oft uenia ocedenda, an horist puniondus of indenie, o Berna fit ocedenda po a noh in for xvin go car textus frant Abelanti er referfrentt inoloned referent fic fictorie mpto isoma grodiene. Ace plante na drat tex. op time quie parcere foft filo. 11. 9. 81. 9 to infi ecre ter qua fiait in atumatia pfastentib seneros nos conner sie fiumistatto et pontentis, locum veme negree no resomme In grui un na capina efficitive suns so frum ut & Ropes et & Ropes of te capte et ff to wer fi Too cood pina ptem weram Bidel y Roma fit gacenda Bumbato et refe fore no lenn nifi p Rome groffione paar saffic prisebano amont the com Benis placetonine of har plat ter in a not infi it dim ficet marine m que prinebatio no timer et exponit fing et auch. mane prin ut fit forfice Energy pohim fit goodenda Donia ubi no timet pane privilatio af no et ferent o palla expositorm Ravolus foat amputare capud Coradino Toligo qui ad Bellim accedere tener or to accommo no aftereno. Pom.

barto Filending refert de lips que renenve ad bellum accolores or qued to adodinal no africas An adrio moto info bollo tencant naffall acrodece porge fipribue 130 et que pour fidre moucat infrim fellum tencameir naffacti accedere ci acme et eque et i extensio pois (et un afic. que digore inrament tenetire innare dim. ut xx1 q.v. de format noch in a frant de une me tet op no time inflex per spalle ad for fine obliques cum up no tenent as munera pfonalia Gelite in for of Baffalli dejuve no tenent mi ad ea que genienve ment de forma. vry q.v. nifi ex pali quento dollar obligent ut. rom mouent quecam quecam fin teneant ipm barone muave q regen 124 a. 100 gro tone of Baco vene upame moucat quered if regi et mandet omit fort fine it mucht ipm in Betto, gregem nuqued tenerue en invanint ipm mave gomem Boien et ut afte nam grave est filem falleve que obre ul bo beniens er o sequen les ff de ghope tram monti afternget hess a unamento absoluent x 6. 0 0 0 0 1 oct 14. Contracti of north nam Baro moueno querra regi mader in loge al maichano. Fret ling of doit at maie of que or by B. quifque en milith. Lyphing Dr C. ip nam Per yfpame, of proces in regue file Fail open no fert que de potundim unat zum quy frece, her peopui uline po excufure ff to act or ob. f. fund y qui no femp et a qui vefafte er a fino ner faceament defa Agut que no est instering it fit insquering macilian ing quing int careca to me inte or li By. parat que no me per mo te me une. An filb din Uni baroni monen querra alla Paroni tonearire ipm primo an regen moueten givered alteri vegi unave Fromfor ma Dato uno genefi recepto inta. Derero que Baro regno y spame, monet guerra alter baron Rex pfpame mouet queera rem granate. Baro mandat Roit quate unter upm. Per aut mandat enform ut ument ou et souveur mandata que pomo umaxe tenerur (vie grio bevesnom na Barom funt fubicer rec fidelunte et rece surplication in aut de questore p. fino col of Fogs and funt fubiect vor meifdetois make timet fir due voce uneut und in ant de ofan er bro. fed. 3.1. de ze mot di efm A. G. zm dr. en D gent wond nome avoge fine word ad maine tribunal et fic pferendum ffet ve und Po pupilu a fix buy to prope cat of removat peti Bono er deffente corone er fir me genan obediendum. f. de infr. et me l' Volun in in me general grin qui focundo et q vin comi et a finulla nam porfor from parce fichum of parcen interfecce. F& cole et fip. fir f minime Coffee in. Tony Vaffallup nolognus Tuore Brioze Bro ganche requifirus virings al altera et que in uare matine tica de auarto que quid de nassallo nologio duop quod co por voe diasos seus Top de fup ne. p. grand. l. B. finteren Inop fimul requirat en be unet ipp ? belle inte

Perings an alexal et aute munare Appet of neutrit at oeurfu fo impediant pe de usuf. La quociente de per Din & Rac Bern de sept ante expre prinsferie obligateun ff de neu ob l'armine et elle frei for qui d'indiante opartore inter ut ff de opart l'étiose auteur d'active et original prins prinsposition d'active de d'armine et emplo fin driore diose prinspositif under utilité par d'annois monte parteur que noluit ff ad fit france in apani ficat oca alla prinsposition de la prinspositi Freit of unabit pour tim et en pomerant vt in bab fen de plu fen ali f impralem of illiste. from the oppe com po in pr Ba B y nam pover fidelitate fulare tiv. P. De glad the qui cleri. ul B. Penieno Tieme mest a po funar psonalir do psassanti sita panatus na feud. De ende tof Puna of finant free ob of meant fo falua fidelitate pom greft de na hore nologie or princiso fo p fabitanti no nacet pino qued faluati fut minrameto pi Tan Paffallus tenent umare dim a prem til på atra filmm. Quinto qe an Baffalus tenentir mare Find of premited parce of the filling (glo permat gom xx; glo code format et cenet gfie nam filme folling unacto ne offiquence & pix or paffaha do vinacto unamente ut in pal code for Re plat ter mufi fou in a queadmo fou admit glo aliqualit forunt grui in a gin milites A d'in Contacton ponderandam qualitate in gendend fulfady. A dy cime duas am tatum tenent una mune o affiam 14. Dexpe que an timo duare Cumenti tenentir muave una nece affiam co die in tan est infaffallo dues prios Tan Baffallo nocutie adre tonoatur 1pm fegu m pub ultramarine ad pugnantum & Parbarco de Ocpito que dia mult we do pret remotate, porie ultra mare at prograndim our Barbarie miguid Paffalue nocat ab co reneat upin fegur ad bettum. Ao fishe est take frame et gerete grovederessore fin ofuente. At de opre le l'ope et l'p frit ma at l'qui Tourfore profushin est adris filphis motivan refirero som Port. Et aut fit mile qui to posser not ofuent eut sous, frit opre. Et opres, frit de son son fine l'fai des, est arbiter set esta engar sport in sport en de son our pm The fru tenement ubique featu drim ad Belli 70. ( Octamo que de fine an tenentive fagui dri whose to Rellum & hije no of dubin our in one drip plena Bat potatom du mo no nimie founde 17 coo. of Define qui l' fin ul'al un. l'et 19. An libert Boin teneut poque patronit al Ressim par. 1 nono qu' quid de liberte. co. Libert tenentur de opas folime nec impline roffine de inpon. of A opie le l'a mi et l'au fit grur l'h Rec et u. An agricole indit teneunt sous mon de bessime sous de constitue are bestime de plantation accère teneautive no Agricole dindiment ma sous mas companse et consiste a freista de plantam solo africa mattenant son administration de plantam solo a plantam solo a plantam prima qua printir Ino foli nug a folo vecodere. alla qua pficerir fo afaiption et to fige fren time m. f. forme & Se sage et cen de unt foe et from pene milla est Sufferend ut. l'ine Sin o.c. h. et des pore qu'affecut qu'fune affichan per di poculis et fine ut dif l' ne du Afepha no fine folo ut fy & e. t. Jeem afaciping and mi notuntate ordinary pofunt impossessionibus que afcerpt funt mant de fanc epi & afcerptace fin aut no Jeon afcerptay factite et monte The atrafant min ner of coon mutant ut at ages et cen P ut fou aut grahente frente Time et mount liberant afinh friette ut in aut & min & fino . Gequis luce davine aper grue t qued hat dai in afauntaco of me volatu ad pospace quit afaubiman et fir apper of puenta a The adernea foncta pfonalia no artunt nifi et quente allud fit mouchum. L'enfit aut fint que cette vet annatim plante ofinit fint d' qui en col l'in tera infice de fevent ab aféprine qua afceipant finit afceipt at cette vet plantant puen terra il quaren feventi In aut cere vet of to fine referr at emp pfice infert of ner coloni noc mounting nocho autum poffint ( An officeratos poffit dis mount in fello tita. ( Findens of quid to officeratis co Trat fint plene liber 12 ad alique teneant control in different fint property of constant for my fine process of another fine plene liber 12 ad alique teneant control in different fine process of another of an qu' quit de Rue qui roc mens derois emmodo fine fubita no alle fime vafalle so rales arrière wentere not agent a deplier quia her fromt extebito fallit her windare don inquibildin pfome que excufant a minarie pfonalis. ques quidam excufantur erate ut minorce et foner tile granati, ut a qui eta in ribro et surpe, a indam infirmitate ut a qui morde p tota Outlam Piberore mie ut a qui nu le Po toni Dudin po afestione ut a to pres et me anda Con it mulicres et ofimiles al put romla. Il de pforme no africas de bellim libre ac andennes 14. for aut han fint to his rifered que funt qualitings affecto tofat mobile deplome plane

7 90 · 4. 90

6.90. Preflat

Pera.

EACH.

( de aptimous.

( De pring.

The confity.

So hood & exercising a

Alend ad Botom priorine pro an entention a cartentorth quacodoral to bothim to near finte need an er tobies accolorable metri of a motion decolir plona libera

geroolig.

Caccomani.

providiary & widam account folli dio spoliture entrupati faccomam gi manu acuprontee et sacro differentes of de Resigo Sideamus. Et pmo de primio ut de plene Abers decentos et san Abers accolentos obligent o illum in cui funti nadunt per pmo que miquid sacrolentes Abers de Bellum obligent sib illum in cui sumin nadunt podapmi incidime, ut poto accolentes Abers do Bellum obligent sib illum in cui sumin nadunt podapmi incidime, ut poto fin bello Pant arma, equos fue east enprant, fine east enne ad belling fine redundo. Bo. fin bello Pant arma, equos fine east enprant, fine east enne ad belling fine redundo. Bo. fire of attendendum of acted need about adapt accedent puo want et rogati aditio. Align mon preso no requisit donte . Or account acourt admit the fit acrosm mandati of dring fi fic ut The of granger aliqued woo pare, me agreet op & presente formanutated il precincle, for fa aant | xxm q 14 no metrenda xx q 14 fi die et & Julianie en dut opponde et diene dim no tenere quanda pomer can formite degres que no tire de Roma. Johannes, c. de prac fig formine so the of othe forment qui porter et debut pinders quia difimilit for gright in Bethe qua Dubue of cieme Roll et un no Incot in o ficut depir fue of The comodi tarmo, tencat amodana oquos, et arma mollo Deporta refarere. Fita. Fo gir quit de omodante tali dema et equot peundo ad Bellum nuqued podantur, teneat comodatalemo como Panti de me offic are a pro-afinish al for ead promover potuit in 6 60 in for all facil fin no et est vo deference et in fa ou omodaturus no excessir fines qua no est une nifiad ufum illum adque mitue of genie, waicro no mir ff gmo Ph ut cours ff & interdum In maduro E auf la place pount of parce infamilit potent in probat act mandan file operace de Mudeucit opina getud, et Ber femp produnt nifi creco foal allud fit inductu Tin aductor frat locator equos et arma in Bello aporta refacere po Tecro que quel de locante equos et arma mad Tiponneur in Belo, ager locuror, que quetore do die ur & in gmodante, que o ager quad Re going ner fines excesser of lor of gour ! figure doma of an priocente of footiatore prioceti de fetu accodente agat in 80 rap. Ho. In marco que que fipronocatue ad bellum in innere acce Tende ad one publicam policius demes et aque et allije rebue fuie, din est gramdane in mandatuero & nuqued aget mandant of polarite . Dr. bo wap. il firen ( Typer of the interces qu'in act man ma daterrio ( Do er 9 foliante no apetit actes ille et est to qu'in Bo rap growt the man Bome crat rapen ff. in Bo rap Por & Bac action Tono on vi Bo rap. The first no great mis ille qui fruit driving al pospoon al determentation al aliqued into in ere, in of the an obligate crat we proposer of no day reality of the pre nor Proposition & figo. of the fur Pfine que ve et l'10 cui poliano oraro, aperut Ace actio poterut in socre actor mandan a mandante et grandand, at polit facete file col actas of pohanie et out gaget wer coffe out pour afternie, met file. C. man. L. p. et P. f. for end tet most in pal cap hait Tour mr. An no Fant of belling & spore more according obliger outhis and present nader be 1 Quito qu' de accornis no purcaito, es moin preso, 80/ fi dio Tonandi est daven ve pum prente Rumanutato il parentole, taleo, no agent rem a no inferenda, xi qui sidhe et a juliame, en alit ato obligand eti cui negrera gentit the agent as acte nea gre et sufic unlit cepti, st. de no ge li fi an oltero. An no trata ad Bollum fippero mom accedentes et untile offerfrences obligent fibrillum cold sentente et greaticettem in ein fin mi nadunt PA A Berto or guid de accedented porto motu, otradicentely to alle mquozo filla Sum und dint ringult tales agent fo whit mapiant of felicat impleant ut magno produt do Apper offic ad fo miliadine illino qui trabir allique Tutti & Somo vuitura gent ofin pa pieta de Tutto need por bificili. x P. Di et quia emendat cañ a ne fulle mfano menne graducento ne muetur ff & gd. infr. P guidam depe oding ad fine infrant fic tet. glo. in medico medicante after a notherte from for notite Lexvin to infilma (Contracted cross in and porto pout. c. de no ofe nee you reprobe ofo ymo icedo que un dient minfremo et medico que infremue Topmitur mano montro, au no untabfoliste awares. Oz spe qui otradicit fine no Domatad Bollim pfuniefu fuo no pfumit mane mentre, nam poffibile of quo ofidit dec, et dubitat Eno prodat upm ner aced of oto produt in atu m guo, informus on ueller fanare finollet after your portue allin time uldico meo no producet glo (nee Box plane allogara fiped For to account libere The accodentity quia revenue ad anadora my rales agree of thing que umat para.

liento. Quidam accodunt quenciur ad antidora, Quidam accodunt po gloria querendam et afequendam a bello, Quidam accodint que leant opas funo, figarus locuti apollare por ut

De medro modicare show of woluter purz.

Estat indere quid desine qui nadut a renetur adantidora, ut pouta qua simile in assurd in substanti recepit ab co nii quid inste aget q'illim que muat ad depotit, ut è (eo si sie nadit in thema support vadit air dessoluente observation nalle, que si no pot deduc in cuitte nector ca except por in puditio doqua si de per sir les societ es qui sur de resur ai un ossine est en inference a value no airo observation cui sem accus uni social sur porte pareve arios estis si sur social pare est si sur social per si sur social si social si sur social s

( 48 no & deprolue no pt.

de chias.

quia nulla nata oblicuto efficie adagendum il ceapiendum esfic no por desidu, quod no estif. To importante por desidua de la constante de la c

Pepar undere de accedents por oftam geoguedam in bello. An tales obligent fibrillum en au fishtidis under tean of mentes obligent ph illum at au ficerustim accedint en fiologiant nam aut des tenet act madats aut ne of no madus a millu infuonir mandats ut fispome in thomate que aporte ner actio mandats orthur nificonere mandato na habitu de actio mandats orthur nificonere mandato na habitus de actio mandats orthur de fisporte mandato. In require precidenta mandati orthe from an of fidens goviative er generi precidenta mandati orthe monato, ut l'explanto por action non neur cre a no actifit no general norma illus, yme upus ly preia le tom openatione alterno necrata genet et pe net ella aporte. Il de actionnes qual locat opono fino ma

April undere de find qui lo count cipad filad, il sind, affirmative sellection filtetud fallano, The tales against of affirmative for the fall and the local country of purconsed, against of affirmative for the land for a serie series, it is famed for the first series affind industry in France in verila of girland affind industry in Find a fight of popularity of the segularity of the segularity.

De actobrind aw prohand to An mills operat actio from.

Peter car indere to hip our ascedint die prohand tecolonie. Or to hip no of dubin operation of proper actio, of hip we trop mills modical obligate. of the nor of Arollin er to thatter, or ? I cerplage of the decimal bollum accordere poffer.

frozus est indentim quid de clovice, an froster ad besta accedere Rome goom fromaut greateanut, rom gibm, quenous ut glo ils vocate in surina, Overific sirent copies naic Ham align Dut q elevici pofint un armo Deffontolis deffentione no aut mongriatore Ac Bellaze w defentam (alli gomit acmo oum mo mougnent motinenti et ofe me in & fendendie, et no palyo, et ple m nectiente memendili pofine de Romit. c. 11. xem. q. om. quetoz et calem en et qu'i mon et aut at ouadeve poffiret, ene no pofinit ut a fuferprimue, de formie. The Dat of auer pape pofint at no Candulans tener of plonate Attore no pofine for palos poffint of the wit fentice graname song que of m sconfee of Conclidento in Rec phrites Acres words apapa, poffunt accorder in penes, praper of memo Bolland zivij of sound aufpature, cattern ca. er. q. 11. c. 1. er q. 11. er majermianus, In Bello atit ero no che franti andere ) ent paganti po meti reregulacionos, poffine of affice ofference ad Bellum ut prigner ymo? et l'apites et alla pficce dun mo exerts vent mills occidant un nout vince de rest from our et en finance et all mo fican ab allue maxime, prapile sentavile bellave no deter D'afenfa dut popula, uh ate enadere no pofint, Reven et ena condere ena fine men ve begularitune, int m cleri, fi firesofue, to forme de di deo referifa pore plone, ferue fi referent allu cad in genont ut prein from et similes, ponas met font of prome more on & sino . De sen exec. Theret of persone chain fa an ho of coronaine, nam neconsains excoloro dur no gradieno fine autor ymo op o preceder drabolica phago xting quy fi gine fundence un no clem m & . a. fi fire ofine. The due important poffer clove qui no freger h expectar mafore et upm fe defendende interficie or genputate desout p tex illus clem. a That qui morte all mence no porerat polat po l' faam Boun au alle for alt adquil in finna ef ta clem et fa de exempling faludeorie quipugit m coupin exily qui or fa notat Bracous in & fuscomine of Romic Contravia eved p. P. in callen of exque camas nam il compant fer Duo, no posso/xeadere et fine dedecove no posso. Boreno moner quinfiga, profet actureve preudung ut pore fi casevet quod ferquet anveit in floor, Inde no debet fe tall proude opponere Vt. Ate. no of according, y. Japla the cord ponterandro fingullas according to To tote proulum flage qualitates prone figuento et imalento, de fipe fagam infimilar mono preulu inciderer ene no fir implicantism. al fic of the flyendrase in alamania officiale of the falavio of fluento falavio firmes format of our floriest et al and fi freendrase funt africh offiche palavio fines, frema p. g. menfes se alamania in beniate ad fluendram prailies et dum Beniat vialies por partiero fine contile nuquid seventrase ad fluendram prailies et dum Beniat vialies por partiero sin contile nuquid seventrase ad fluendram fines de dum perior de dum per Amendiany affirm to alamana y Cuntate yealer planes of presto, panni que du univent

fi in per

cuntas trainer coupata oft agant ad falacul tota et E. Duid fiftpendiary fit afirpa & alamania panitate yenham oftituto falario, Antes firma panin et inceri dum fint Trant venuendi aintas caripatite p ciranti molent nuqued agent popendiary ad fallariti totre mit presental adquit (et indense, op ad wat our indensate, text for place, c & anno-ct proche Por C. Dagon in web Comarciala C. de pro fa free Chamie in faces C. de pomipio Par ff. de logat. le legant fret Bar et ex co la et Dund (In forum or perata, indentire ter en areo. mil. ano. Pinfolacibe et le infi et lepot duos, en adio. duer indi co fic no alerie. poous exactu puro, vino attet ex appointer. l'appoint eller aboffin et ex difolita. Pears municipalio Dadio, pillarin. Per cros no oft mere gerie Para er golich, er in talibi che atenden-Dim of ahon aliqui elliquitive adoffin quod requirer labour ub dance falarin y labour prapolit ut fint popondiacy. Allign ofliquent at offin uli danne palacin no foll plabore a mattendit poleno intellectio et facint est mipotatio et smillo ociados elliques de official et Banker palaria porvege f. et plabore, et populate, mielleurie, et fit. utiloguas Cormo can dance prata opere que funt un Pp. De core mul ano. so can Auna plato im trat the total Danne ut. B alcombie in grant & aut no creat one pfonto fee & parmo quo mart officient to post duos or & adio. Sid offic Debas and Align date in vernineration Palored et prudenne est monnabile ut in adricatio, downed et legand et tue din tori ut out. Align est diufibile ut in a republi Bandone indibition ellight of industria et Pabori et recipilit Amilione tue ut propondary reapient pratty & monitoriof et voe indu for e Pollecti fint total defungued not fire of the duce quarter anim ut que elliget ad dans tacon propalit ut dometrono propo inte Af toni ut P. figue mfacos cappo for free et .P matriailan O & agen mook. et. Pr. de proup. et traffit faluent de fredes, & & demest. et pret P. A. Por Der Har polit go de Comute Pando Capitatineo farentes lavouculos alin + to plivace y dree vialice , at prendum fin from a con trone et flanto, pallacre / an in prapro al infine auntab mentio polar descat promotories of Thermo de qui descat polar Papendiaryo, an in priaprio ainifile mente on infine, Blistlique moentur in advocato, qui ena militat, ut l'abuocati e de aduot d'inde que lent aprapro for conot in li & Thund of the nate or exor coom. Temperant in Popouandin on Aprovavis to just o or f. que opa & of for et odue ( orin tet mol vo & propo le son Go all dans portes magne p firpind, of proceed Libour et the determen in principio tolle eperiph in Pegane, planiz Ra. Fra Poontoil . P. Pognete. Ff-man P. puis no remunerand & fimandato o de Pognetis P. 4. 1. 10. Align debene, perma prosected Palorio, cer out ponderan de qued acti fit cupito il tratt, man fimate actu fit the me op monapro/ Core take of qui no por epobero apas po miffal, mf fil det pecua sue un acril tacte que Beature in prapro/ tue en fempinforam quod nerifimilino of for the for we f. femp infapulators. Be ant no affet you derifimed did the croblightois que descendant exgeneral falavin abenne mine tries, ur no in l. com of lo et adut et no ff to hip prosp . Forme one mem of fi or ant debent epolification legio cleano, ad officia Begind fup int in proper the frest unti un salarin the in mino defer Totaki ut for go. June ff te Bar et expr. co. et fir molligueme glo. for fentientes, Aut of annut til mefteut ut instroendiavys, seguis loguing que fit by flower mmente poota et the abone in prapro ut look duce of dus. Trusto und et Pro & primpi hopy puto I the of Paper Brand no Bant effectuate noppears spere que puit ut & Aducti et et referdin concerns vofraccos cora ubi perium experinfecum infuegat impolimerum & an promorary fe absentances voice alique, era & Preencia on yount salarin prove illo. Hound propondiary pendente the supendy recodure allique tove mand pelle ofte pant supendium et pone grai Rænna di Go. fic aduceending goope align Amutant respectu tring no conficial tolle inad nound orthe qui fire tanti falarin pqualibre of que convect octto illo anno or the no of du but postuna obligato punt fin ad fued moluntine & plante postar co pluces idano with Rebetire ut paleonia fir or June of & Bax et evos es align ope fine Comitato respectu overfi can et ceun thois ut in acrose afirpto ad legendum Abril ceun the ceuto At the aut printe toris falavil fimul. fi fit defreibuno politico protes torio et tico cas fina obligato int orio util Pertre of fi cor po align fit annua ul metrona, et the fut tot abhances quot menges ut l' post divo, et nine no faiber lou proto tor pmo p singulio monsib quil puit coline ! The alliantour fingulars & In promotion que culpa fua nother fines toto ipe from the p

Comer lando.

Sant Papendum terus treis aut pro em que no finerir . O Pis faulpa fua notit finer toto prise quo no finit to quedan funt officta . Sque que estineve que se sunt sum palaque obmillo refulled metal relevat et in talibe totil portin tolle exemplin in legatio int a de Regation Fy senedim fit officia que fint que ad for sie Anidua op alique obmisso exfaction velenat tolle empli m potate instruction tue no veder toni fi solum p the fitues tire to in pfutueo the ad mittel e ut fi metil interfit metil solunt ff. lan et goue ! fi fimone Vi priprimile et no m. 6 mour mours of dan le. Thy superdravue possit sure p substituir. Tomo finche pine p fibfinish appet on o pofit or electa in duftera pone int i me aun qua por que palli qued p le ut. v. por que a flib (Ao & ponderar modile afirptore na ath the ut anime afumir greftabilem an the banderia or prochow er greftabile of the office full banders que wolunt of the no avert go int auntate of poon davide of autas mobile ellor mil moufrein et labore contestabilite per en teneture Align Coment office file fine Pravos ques repont fub fingules banderes et tue motefinbili eligitur, industria et opera excapite in differe no poffet dove fubfitues ut mout fruit att. In propondravy offigit in opa et l'abor bue in sine quase opa elligitur, et no montres pot que duce substructi ut to meil frati alconno et cor mete Jucut tri est of fiat en gensu du un saluer urelusor opro fin supendrarmo polar supendru opre quo in Roma? so dund se supendrarmo instrumenta. capture que fuit in Bollo 100 f de alhque capiene in bollo efficial die plane capie et vel et an fit land poplimimo. +

Jos Works a compensal.

Dinner Bidinding refait de spolye et capaveis que in Bello five (et pmo que an in Bello Bello publique caparens, efficiatur, dis pront capare et rei et an sir laus posissimmo son bello publicare pracupe inducto de que sur diffi est socia produit nam caparens essict dins caparens essict dins essentiare pui ut l' Bostes, special sopres speciale di de solici produit di si si solici produit de sur esse si sant esse sur Bellum indicat speciale caparens essentiare que Bellum indicat speciale caparens essentiare caparens essentiare caparens essentiare caparens essentiare caparens essentiare caparens essentiarens essentiaren ess Precent sup es popus belling indict por fratucre of quilds capiens aliqued in Bollo. illo esta cat did esta capitale et p sona deprinent donce o senter suprove tru cener more, me se Peque put verniene fine for ad no mo anobie de fen eper Gubdie mar opinio ferit alla oftenerem potet illum Tampnave de muaftone fra insta fince que fue fuer Dictorio ut mant que in pinia e à de cei aon ops (oubdie of fibellim indicente milla fit mensionem fi polium deffendir le ce Bona fua tue no licer fibi muafore fini cape et cupti deptinece, que folim But file for affendere, to ai moderamme in culpate tutele . o Bi vi. P. 1. de veft. po. ofim. Enbert of fi muadat nee innafore fully muafore no apeter to bo rap net immare qua object excepte pares cummed for omit ut depo no Tract in & ficur deput full from the man pour mero indulante que die po delicen popularieren fram por que prace dino ten fire ce malliti trafferre en aut den non coed uce indifferere pono cood of frames no recogno frene suprove de fer indicar Bellim ally cadno reggno frents et sic quels sit soste poli y romany op sine aliqua astrete ils venderer lost quod in bello indicto er edo primerpio, na for everit en fue forum anaque mous in resolutes falis of de promo qua modernio tout no prode of capt in bellie ifthe efficient fin ner wendative ner in talk locus & force postelmino Teven tom legend illam tecueralem ath seplan go vam illam na spokame in omis est verhauendus, ner opti por exceptro comis ur in e un Ateors, er cute di que de refor no cros except prime probleme de au comme/ net de allie end maiori nue foubendo coed faluari poffe oft. more. Duet more pomo que no laque proces in cut inquo polaris ulhmus interiter inter den Bude Fr. pms lequieux in eau quo miepent for bo vap. ul muix que ut clavot multi Bifferent. To bie que most not no meethque grouponat exceptes cumis in modim cumines. I in modim alterius froliatore. Le qua except pot quagente calamice Sto recrypanito, we reportatue, exceptio poblatore un plat toto m e fut poblator & orde coque Tit Capa in Bollo Duaso contrato, efficient pur de dring octo qui enature. A Tri po Bettio que frat una curat d'allian coffine de Rofre su fin efficientes capi et dring con que more Apper goto ut ! figues ingenua mfi. of & cap for over un nam quels autus pfe fact plin et pe un o Anthofre, faut pline ranne et favacenue (Bo qu'est geenpto met dias Comentes que first ful colon dio no of loave expensione co possimine ue Prique ? going For mon on an eft service int Buce cuitares que no vengno fair suprove. Or pono ut willat ome Subin grands for forthe migu and veloche our mor generi anaque movie marchiere eft Done a tom tach et une possistation fi pin moves, modern epose et ofueribines mingens

obfinant me spannos quaite ab ponas no quat popliminiu ner Bendent y fone ner put effi. aunteur, in apen in Bello effeanieur apienen. In apen in Bello effeant capienent et une quo fic p f. figho in Bello. F. de apel frein de place. Pf capenue et le fi quid bello Paquet in rob, mobiliba aria de immobilibi ( op. f. op mobilis milliont, ut & dica xxm. a bleo. Tro o efficient in copiento fi me ca signate due both qui difference for mocuta ce fec ued come file late offene inquite no fit late poplamini. ut. P. 1. 4 & cape. An in belle for Rate infattari. A Filtering ge an my bolks for Rain un infados ad Braveit g cquedam Se of fic nam inquid amifin in le goun own bellum infin fufapiene, utou aper puener que in infidye nicht To infriend interest. Be plat p id quod Retur Jofue, Prin-e (no grati midene, nam freibit de moco no. to guodiufti of infre epequerio fi pinfadias exegu of Tinfre epeque de faprat Blum et talit agunta par & Blo refadinime ut fod bolo e en p tori ( preven infladre reprignat februtati er runput film que fuanda & cara gopt ut augh ad Bons film er tresfit tu in com 2711- 91. noh. xxxii) 9. v. quod do pari ( p. free biene gath By. c. que unho ut furant uolie Roice, noe citem facte et in pn. Decerop (et Ba obpuandin adoine pormos. Cum some rullus weller infliction file from orgonerally faces de (60 for attendende of a of porte inflide dratter que condint ad fullendin allique or dupliar gange allique full rocho ul fro alexus ono mo polar faltum ur da prairie ul ut alliqued prinffum no avendat et tut ficusond influge fomp of illister na me fortes fine quodam fored, que priande fine ut mound ambroom in he at offic alko mo por fill do ne for ne of ne apomue fit prosting men ner foresti ma et for mo heer fallece, nam ner femp foresta facce focuprince funt y Bonds ne verdeant un allud gater ve. notito fem dire anni f. A ymo for est proput madatio met miliana doumenta, de formen no venetent hopel et fic ena derminat bio chomas Bu for go. xl. er glo xxin q. n. c. Inc. Diest indistincte un poffe, Sumo no zuparnue fidem ut.c. noti cally to criq . Ac went tot go in a utile very ory alleger any mandano xqui In the De cap. P. methe miterest of the comer. I'm ring of B. Syout to offeren Dr. 4. Dunt Die A him in feshe linen fir bollace | Confequer que anin tente fir belandum at un q no. na festa file induces ut que nacet dume de oferca de in & principaling & fet & ut & c o holes et lutama et plate quelle vive a freco plane. Dom C. replandunt que in morels roung repente de But et prittet lice, pugno poutentes, drules mag igitue, in pepis bellatives fint replentes poterca metal mordinate agendum e al mandim tyrale ingmodim cogo (p. ut too. 1) e-1. The recu. of pa (In grown we na legre pormach, 4. c. Cogremorat landabile Dicentes, omis Romo qui uent ad not in die bell indie fabacop pugnemus adifue en (60. de thomas fa fe ga el tet gemfeste bollare possit necestate ungente, i pa aut cossante cossanda est qued plat pro qued Berne 10. By. c. mich ondignamin que wet forem foram in fabato of The infect medicoo medicair poffe ip falute puata fore quito magio au Furthers publica Offer et Rother in C.1. at toou et pa Dout que some no eft bel + landum of the illa de affected tad celos, et con fent in Depuls, de gis pouco. et De g. Dr. n. Pitere ( The Benevis no po newlenda puffioms &m ( De fabat no of defapuli ca The Patroscut up meen endrop or on coopies Im Patrut in Copulars. A g din fabato. The drice no or feve one infigne, pear die illa dre. PxxB. Dr. qued dre et preventiam reflectors. Cred ponderandam necessitate begente ut 8. tacin est Tex moobis po est in of finultal your of Buy. An afecuotie on bollo wood fru mother poffer were adelfarinet E. Confequent de que flakque m Bello, gecutue est tout interes sun antere possit in un antere possit in un antere possit in un antere of ca. Se gitte quenne possit na capeti in Bello. est pena quimatie, expo metiloninue agere pot pena con l'act. Se p. Jeen red no of poluta pochero, ymo in bollo quefint dring. xray g.v. Frat cenq. by. file robue of to adquir ve & P. nalit per qua ge goumace moder pot minfinen. fr te voi ut. Popur retheneve sto in e Die xxup que tener quin p regula bona files ff to ro me (Age 110 cecho glo ucra morfancre, pmo difingui de an ab codem an aballyo, on ab codem perdacopp. 10. Or ab ally aut know cam abou et tue idem, ut & de out f. compro. al freet regret film of printine. c. to upite verinos. P.y. & p. All aut hati of plurice itim folm ut. Ly. 6.4 Temporation pot in con crimpo at legit. g. fires fic no glo in negula Bona fide for neg inte er un eria no jo faux moto & ono. A dy morientes m bello faluent of dy morientes Tello A faluent (fo movementes molello cer pipus defentione greguintue colefte vegnu ha plate Ino E tes Galle & omi youn of Sul co fine loome ip Direction at roge francos et & oming xxing 9.8. et fut modas procesi chereni francose decentres aut in allys telles and infit. Gena faluarur Tumo decodant fine movembe fi un in bello mhato et ai illo polo mor I tal Acoders pount it po di & fire. of my probe or possession & catte hoeat follo

responde Bollace et F. Min hera bello coll defendence poffoch cartie et fup for quocave militel plani of sit oplant ect. xxnp q up comaximianul x so q B, auctoriate Bring de abrianul xxnn q bin congresse et a boxenn, et flo magra in en auctom q by polat en tero. in constate de sen euro le de l'An secret epit abbellum accedence since la concra bano.

An secret epit ab bellum accedence since serve abbellum accedence since succession indistincte op no and qui mone for exple hore vin que que aufu et a finobit et c. fugue ep6. (Bills c. Bant union metleane in far cood never fincent il sponte ad Bella ultiona marme femlacia account focus A Refer dant mea fua Thy profate proposalis, que tonot ab imparore et E. An prelat proposition que tener ab imparore, toncint solicere tribution plelle aben monere (a Dicendum grint plante exting gring in green en droop gringent) uses grante in the state of the super in the super in the state of the super in the super mifendum Prændum of fie mis prende umout perebato pare platue in Conoli venigo. ceda Lebent moure bollim grea motos, I An ecclia bellu debent morcere quitoro Deen Dung of no cum ubiq, parate for pune thee of fequative spranos (focus de finicenie quirpianes pleatur ficele ter rent q. vin dipar et in notat glo grec caa faracome ment molecnou nun apanos plequereine dan digentes in bello qui pugnace no positire. An degentes in Bello qui prignace no positir quindrant imunitant bellanti cet de predimmo al garlo sint unites ut no in coce multa de Boso of an sicar plane co et de merche et allo locat ad preline (et de que ue no more in com dubis. To penso. I de licent plato p invelagablita et c. I de licent plato p imera fiblin fui to qua no fit imprata bellum inducero, et alhos gi inimirantes in Bollo impere (et die q fic ut no most m c. delecte & app et a faut de luie une. of de deleganie pape poffit bel Am indicese, Act of Dee up popule inwormes Brachin formate, quefto of Bulgara et tracut me fignificalt de oft dele. p mort dan Bella indicta pecellam of errorentos fit meruona, d'An Bella que indice carla of errorentos fine merioria. et deendim que he ot mille havi of place et alige, Angule brever alles ad program Sim - plant texte renj. q.v. ad oming et & foquete et q- bin & ignere ufop ad & ecce et q mi & ficut everel lemnam. A Quot fine gud Bolloze corporatin. I Confequet ge quet fine gua Belloze corporaling dequito represent in fuce expfring Do. Vy reputitue ince expresso point romani apellative qued fideles grea infideles, et for lufti of De fract executamine in Er dat wmani qu woma capud fider xxiin que for of fide et a qin to fuma ter C.p. er fic por mællig. P. Ropes of de cap et poste ve Bin quod sie aucre indica legiptim Brito mezo impas o seimacto et rebelles ut l'annet of a me ca l'un et l'un so de condit one t qui on sua cal l'un so de condit one t qui on sua cal l'una ce su prese no dictient so see nam quod de suo ad nos puent nom effect (no aut on Re meeligit ! & & mpace ff & ap. I devan mar bellum pfupmofum guod frant india motediontes to pen de up to and fine to ma et o. a figure benerat fat ver non lan retunere, pone int fiat en quip po mi ling o de fedir firing for Tomati Trac Bolling good dani of grang wine mito produtive or of Hatri que it illum in go Brave ut zon que o fo she & fon cros fino i g nor ille o go A bri fine un foum for et l. 4. et out proum et Brang. ut de fen com merto li op o Dittai inherti que ad illog for frant i mere success. De que for defendir of motions auctern or une, ut de fon exco. pron Simulo et a ganger et & in audienria, f Sceptum lotiverrui que unitrue, prapos feculaces, ne the fine prape auch for for imfini on not fine principe auch let arma porme Cut ar who m'entro et moro. hip mant of man in col in in aut de arme to! In. yme of parences madur l'ul ma pad l'ul mane l'ul Beprimu de necessim et liatu qued parence parence aucre pe defendando à pos muddines na bim be repettere heer se une et une l'ur vin ai fo De bys p foption. de forme. p fumany le by parent in-e. infrum xxny gry Crayo informer que bolla port haira et que Marta nam Rata Raine re indicente, Illus soque cer et ac et meno prontente, Juha en co. Campa ant Bria male untificat fourmand insufte represente. Cum eni abco qui obnovime of suftna fice no por nic leave orthing indicave nam in publication very and allud fiffragin xxm q - quid culpatur; or & note xxm q Day finished of to ufuf ! finfuffencino or te Ra. Cop for hatin notat p more to cope for orioling . p hopen infima. De treu et pare. grand fluster p boats offerna in pa per gar x l'accornilo por po cer up p cond in libro de remmine prairies in fine. of the Bell persulars and fit of entelan fur or of quarant reactions terror principals. Brita.

( conduit . 2 5 . fo. 747 . 100.

a bolla te boun a quilla

Sebello prostaves.

undertas appellat coep?

Belta obserte pula que quet ril.

Sofor much a me rial.

Bello perculari quod per ob inrelan pri. De in inine tracture pe produm nam prio de mortalis perculari quod per ob inrelan pri. De in inine tracture pe produm nam prio de mortalis per quod per perculari prio per deprino quale licent 4 Octavo que per inducer qui perculari per produm prio per deprino quale licent 4 Octavo que per inducer que per inducer perculari per deprino de enecta pu preculari monos. Per perculari pre perculari per perculari per perculari per perculari per perculari per perculari perculari per perculari perculari per perculari per perculari per perculari per perculari perculari per perculari perculari per perculari perculari per perculari per perculari per perculari per perculari per perculari per perculari perculari per perculari perculari per perculari per perculari per perculari perculari per perculari per perculari per perculari per perculari perculari per perculari per perculari per perculari per perculari

Jecha pon euro que quot sont ipune spec dies o sont en na queddom untu que ddom tuste presentate interestate en presentate en pr

Quo met introductu for priculace Bellim. Ps. Techa corall on que que me for pretat ce operat ofo que of me ut bim. fr. de min. ot une fup neceso me dat une for no ute coli figlo molliger grace for me that for bolling acod of oto to dear worth or aut oto meethore gruce for india poffer impune aced op orto - Dear need Ty co ant op for Dear no une cel aced op orto-dear fulfilm. Forto no fingula et dico op bottim ob sucolam for puent auno nal no ant aune populuo anul Thanones of he fe ucen platue pe nam na Ductua cumping, tendit in which apuatoem done fe expendent dure hannale agente et nittue in expulsione cumping quy et A paro gingat for gringet per defecte viver nalit agentio et sup fabundantia agentia in grande nequage aut for gringet comtenter agentio, nalle policiui et q puatry pmo? mentoeny at prop goup referent gire pot for pz ce fenfund inducendo p prigula maha na in clementalis que agut et patititus admince for pr. na passim vofaste agente et reague in upm folum ad afuncing at fine of quatore for ce or afteriorism agentie more et agent corporale materiale pemp agendo ocpatitue ut mond pho 30 phose et po de gen atte for paret might marabe. Bo mplanne, na puata maro natura, tonde in a function ipare et Intam et quezo expulfione for in bound et que no pe in vanonale cecatura for quinont jumo formul en upa creeve fit nobilior et motam ut fine alla ordinent ff. to upie & in peardin puent expo defenta ex infunti nati. At plat tex-meden pastornie & cetore dere und 16 Proteter qu' defensione que aute puent naturali fa sentre me geo que est in le sam s. qui si alt. fratel-adquel. ili Frat olo una printit vo ipo prio pfilont. Par plat ter. m. dem paparano frates to re udi fritagi frad-la adquel. ili diat ter adulito praclum nalle so Afendere print Conclud of exfer paffe getter bellum refremgent ad indic tum of tutolam coupie for prient ex une nall et ipine, infriette fo me poptiun apfat al no yish bet ut det glo m. P. fram gogu et alte! nom alique puernenad infoment ne suca poperina primit no price in cornali spula, na fimplical coffine pucit anali infractu f ty que dem cofrene tupnar lop et m far me pofrenin limiter et qualificat actue pricionece + auno nali fir m fragille sont and puctored nam nalit que apour alim et pour et un Per canonica amient nam quo fam abos cerno eprit phober mbiler Veri of y top pofitua ena qualificat modum defense ut pam la conte Vi. Tet patebit y mpra no un Sa. Conclude igune fa puenue ause nale & approbate ause popuno, tom aud of amones, et coan qualificato et modificato oodem et in for forte faludei pet ofo. que est in fint uim out ac in telligarur são decodat ordo no unos colo de sentine que o muse dinno, no printestire uim Bi repollere johac opt oft mont facere top na freibit luc by fignes to paupe m ona mapille

prett et et alliam. xx111 q-1: in pn. Occubit end fique angrusaint to/ mille paffue Bill-viente et Aligere pomi frait se ipm ut inan primbe et e pinde de pon din, ergo implicate Precion su or su desacción si se ergo desensan ergo une post sicer se ipm ettendere prerio logo Auna hatu est primi desendere amorte ceta que Bosineute siam ergo multo sortue t ture duno freet le upm defendere, glequenna tener pundueta e poumo phatur antoccolons programp grun, upd proces et a diplicer (p lep druina meliber que noturnere tondere ad Televacion fin poule for folim meendo et dico for folim intendo ham pordinate tendatin. altud loge Quind appare. A illud of Equendo of Equent foquar defrenctio, for no of inthis ve pre que, a foquente panti Bonanidine, croene affligne corpue pui nulli dibiu qui afflicto fit wepis aftenctora to no tende in for finalit & in frigan vinore carnatin et operation part crevni. pe caa da posser de reverdans notificarese po fiden charfolien na upi no mendint finalit ad Depourement sin corpie, vino desensam side qua posse Blumele, exponit se moti temporali qued lact logo duna per logo dependente amover de por pe destatuere acider et in Experienciam fui immo tende cago logo duna me ibilita platue, maior, na logo duna auparati reputantur, qui fic fe upo andrut ut damue de puda et firmilib, platur, minor, ria fe no Effendino amorto, au por ner substir alique de culib anterdio ner fa puciat expusibanimi. interfin movie apere et pallin fo actidit et fic pinde ac fip fo upm jux regula qui paffin int regula qui pallin de vo une fi by p lor dimina no defecut evente actus puementes aute nall 16 upo modificat et refrenat. Per patet p fingulos diferien do na no pentus me potet abum et potet no copulaminer firm la 16 upos actus modificat et refrenat lex fremuntes refrences modificat aprobando ut ena les morals 2º etfat. 3º et a. At filer dunna infiberet with defension for upono at actuo elle quatar ab instructu no winte destruccer actu no guod of abodim ut emp (preserva loveanonica, for print/of duma no infiber p bacur an colino p c. & refit fro. c. olim. et chem. paporalio & cerep de und. clarino p dem A fixed to de former confequence ter na les ennonies, pubalternat leg dune, et pe fibi ince Bore no pofum nam moudem tendunt fine Ly boure nam-lex amomen teactat & out nate monarcho indudano it prictat furnana apuetur, in brille qued cad tractat los ambio A Comonica ulterune tendit of disponendo et ipourendo ad farit etne beautidimo, in qua tendit ter Duna , co fic necce of mormy thate fine atener ont inhybite logo duna five infibite lege amomen (et fic preum prontino que infimen pofent mous refert gehidendum grato. no dent neen en dat met cel no printi defensa fin ipme . Adanctes aut my goin inductas Epiterne ut Ponde mage gruname | xx11 . q . 4. And in perpondence Bidely graveligative & mecroon corde pracator for our & interior coule ofentione, toupis, many microus & Rumhtate corde fire ury bat aug mfmong de pueve continuous fir inquiens paratus to ce et & But m & preasur yen qui Ex Ayo inferent, teren Bidely und inggat for letting et que unce prostatue

Tom quari didelicer quils apent et hent est Procedum peul emboura somto quallud est querer quils apent destina sur est procede allus est querer quils apent lessans et corupabilità et dice armine et corupabilità et dice armine et corupabilità nam corpi et estepat no apent destina peut des queres quils apent destina peut an possibilità et dice armine et corupabilità nam corpi et estepat no apent desenso peut ponum ut ut ut psivo po cel et mundi cum sint sine quarera que est mat ariativo et corupation in interpretation et si non est opin de somb desenso en materia que est mat ariativo et corupation in interpretation en materia que est mat ariativo et corupation in interpretation en materiale des principales de peut est procede en quedam unfact set, simila de simila percano na simila percando asuat se upum inste que armine et corta est special et en diministrate armidi percando meterne, corupa arministrativo et era in dimidiale armidia percando meterne, corupa arministrativo est interpretation en en materiale est interpretation en en materiale armidia percando materiale est notale procede en corta est special aria culla ente instituto se qualità possible inducere primationale et puerus est dicita en enterior de procede en corta est speciale aria culla ente instituto et qualità possible inducere primatica de procede enterior enterior de procede enterior enterior

er no affine, quod phat Diffinino belli at dipi difforme affentus firmano, popofitu et E. & fie

officerendim an omiti feiti aperit.

The clevine aperit for Bellim indicere. Rs. Of pmo queeo an of clocare accur et aperit for Bellim indicere. Op clerate no ficent platur, p. o. fifeepimme de flomer et p. C. fedicional rios visit. Il plat tep. Trip. q. vin. q. v. et o. oi andre oi o. formenti. infop. ad the fire ten rios visit. Il platur po aniemor cirche on alle offit push et mili. Il the rim que te feñi eroco i d. ina riale. A fit push et mili. Il the rim offet bi et si ac fin. et o. oi temore te feñi eroco i d. ina riale. A post de fine opinionet quae erocate. A fiquie clavior ter in clem fishinosque de homa. Aup for ficent opinionet quae erocate. A fiquie clavior ter in fishinosque de homa. Aup for ficent opinionet quae erocate. In the fin bit superflever repentente for moralisma namallagua descrut in nulle esta fine office firm bit repentente elevias no et fec codem morbo laborat. Alli, offit offit plat milia grana ficer repentente elevias no et fec codem morbo laborat. Alli, offit firmosque fi

In et fi eterres ficcat fe deffendere, end andende, Rer file heeut moulia. PAPa. To quevo an filicear electe fo fic Afendere end repention & er condend an for fili Recat in occila ot we or no nam A les printes maker cortos acros infibent in toc loa smalle printes refrementar p apalein pursiono ut l'fancto logit of de ponit. le alimenta or Dafilice of to all le busoven & feliaffmo of de l'ul et a paparale temper fuffat rapula and le of Of aut mulh acres loge printent analit que his palit interdiant John tow in a Recor de immu cete li of er a Rendented i que orgo fie in spofito er multo ford am plune actu posser putice ad polinoem calle ut a possur dase oc ul al et.c. uno ergo erfic actue at fir free vive of rem men for printentia analy logited of fic. fine in telligende ut. f. of gnalit f & le pfen. hanc prem wedo nera de upe nous, enfat crime riali ner reprober les dunia, er so meis far induente fubfar male no Babin Africate large na far induret me nale ut fe upm gfuer toni durant bires prapioze nalin et her to fibeft in cresta fait alib. A dinducta inovin faale est reppondere nim illi act? un fishen in could . il first to na fin & grie malozo . il fine & die prinifozo ut genio, in une exclusio ne fant in calla prova grande no indicat praile aim ex calling oque fici pofint, at abiti gerabenati. at fint aprapro Boli tano, ut frant c. to act er ob. At my Profito lino fletet in cecità form be repellere oue smiter piente de fran fialle aucenni, vettaurabilio que continui por er forte dia poffer que for in pollianir ve questir effició fangunie innivios ut no in o ono to focial cate ul Al A. A.

An ficont clevico colobranti inuafo. po defendece et andece, et pe ginuato offo colobide. Tere et andere et miqued fific le Afendend condret late propinate offine allebrare pro pro apper of no toback dulero al offeno umo ifin teneal ecoque donor poffit moenene reper Dy- 9.1 Illid. et a nichel precea toralia fint popponende fonalib xy 91. popimus & peni. et re ci infirmitat de ept et cle l'fonamus In grin plant ter man pu impoliment corporale suprientent officie inchoate donient inepplete et per prudent med ne folus se facer 80 morella ubi Bubest quartino Bonoro spralium plant tex. in o par alconno By que istud et a metal Br unus fuploat gennand ubi altor dimit degle de que ult infrozo mife fir cepta et no apleta qua tuc alter vemape tener ai ella no reapar Dunfione nem Bapufino et ordine ut xmy De quorudam et ib no ofto et in & metile end no orto. 6; A aligno mundat collebrantem ur ipm andat fic ouenit impedimentit colebrant ymo. piaili morne ut claret engo latu premiere et p ofequent le praile ple aurent fiper espective end andend Adallogues ingriti quale of fondere nam & spuals fine monende spralib in que in collebrate paralie for our no of prononde ou for our up this num incopabile lex far priment quod no gangit inforiali potroito qua pallit comunici por il cumdem praulo epchifo, (de po fine arapunens deco; opporta anderit le defendende apporte realimet office cellebraice Dum mo afficert illa de qui & loque, dem of free fue, ma millim porter aim for feat lone with and more nome port it in tim. quiperat xxin. que mi nullam vicanilaviente madit, ut mpreda elem fifico que, ecao nullim unde Suboffe mpo Simentum quin posser collebrave, ut plat clem pati mouche,

fi. b. prr.

An banganti ordinanti ofirmanti imingenti et finquela faceamenti oferenti imafio Antil fit collattem Mos factameness polymere mefoaram Eta. Duarto fic poffer fir argui et plin te Buttante ordinante inungento cat in fingulio factamento an fit flati Mos collaterin postponece, eria si mosonuit po entelan sin de mois die ne 8. An Sita ctorna ipint pueve ne decede fine Bapifmare Poia. Dines queve Baretos Bap Ruse an plicere collarcem planment ne verefut puce fine Baptifno et ite factivo carbatur, ill es peligendum morte presa enadere et printere puce mou sine baf Baptifnate (Die forma gien de sacrone desperente couplis popi infriento in exfreeme laborative o prin apre o sacrono printe desperente couplis popi infriento in exfreeme laborative o printere o speciale printere activi in priore sine Baptifinate movi na sipulei movitive, sine baptifinate movi na sipulei movitive, sine baptifinate movi na sipulei movitive, sine baptifinate movi de sipulei movitive sine baptifinate movi de sipulei movitive sine baptifinate movi de sipulei movi movitive sine baptifinate movi de sipulei de sipulei sipulei movi de sipulei sip afe to an firmifime of c regenerante catemente or chullage to plat aplat ad eph. in c. p Whati Finne, ones in Siprative fic ougrale pearle cui effice no est ex frincine, p facern Bapufmane, induct thondering er flam & facerdos folum wealieve mout fi al near flacy o at faluto conam inbutus, & more opinhe postponenta est soual lic, acoust and skill donl. of byleet et wiby breege could boung of greeges efficiere move ut puce in centi no peat preceed mere buo mala menue matit est effigendim of minus malli of more toprentos a smiller at minus mall of more sprake di croma ut an ipa piene et c. diplicer pun quin et more pued est evena ut co fremifime et c. milld et c. regenevante, te afe de dy more dut facecours eft spiralis tros peligenda, preteres papune acus encitues est orque pomit delique seut se Beligat Palute terria puevo Bite fue speak no deliget spin ficut fe spin et fic resultate tavolet grod platur nam bien erna fine aparator procettir unte sprilem erge peligede une sprilem pla bier escene pomm multo magne pe diligit of pommi et fic remanet caretate Bacille preceven Must polligendum of ad cur policiosin pautora mala fections. fonda more facerdone plative maior nam for of regula in morally go plives mala cereme purily described first pantocib et madre fugicad platur, in ant neem ponto. plane minor, na fielhqueur lacerdone Gua, frant Duo mala frome ctorna puculy Sup aducti efter neglectus cuce may quod movembe ut m c. ou fit are de eta et quali er aut pehintim more trade peerdone no fequeur me illud matti f sprahe move que era attente qualitate actue infe fine appatoe minus matti est move prema ergo infered ut 6 (h) genu meture ten qui locunt grale gredende cullez fucultate fe defendende in con necrétano sufficie dein si fino fue se pour alorata Confermative plura que diame cuente mapere ase too ne l' proses ce te fuir et aqua et c petto de une son peur Anna Rul goto et polurois cuifatin est eperminace estud molibration na fint saus montran ente que de profito (com fi portamus appuer, pallul con lapru il muhere Baptizare posser cho que sa faccado distreve a forcament estatos non cer debut a faccado de becce poligore salure to framila con Berninile puer, posser soner usa, ad experiente profit et for infimilitare asser no freen gam dubia que minuo sacredo free prechaver salute sea for infimilitare. Sucre goldint give Rune chum Esponecemus goem in adulto, no atte in infanto qui adult) A no sustronat p Barely Baputini flus in decoder finera fate fidem a Bapufinder plante nother no freen garn tubiam und diare ut & pelligendin falutin facerdone (6) quefto Subso un walt what you offer of morret fine bapafinate fi faceros duoutat . It go product in Lubio us walt what what bullet would be bullet out of the product of the produ moute faccedone extralen punt o induen et fundor p & que fonene du que o finic eraz tuen en filmente cuponere de fe morete propa ut il for majorme predunt in soprio facer bote et passochiano ot mouent me vote fip adher mouere of a aut force butum of phable De morte il de bien puece ufop ad expedienen piculi ce officer de movee pflier nuli dullevet Whise cuelece prechigendam movie facedone in mount no course bout fit outsing w. & gemund of illing for to ob. The att phable dubin forcer fine into receive ut & po mobio Box influeramenco Baph france In coupe die son finera cet ale que en mo qued mer & peni et comp que des Sanci no ce faciamen nocimuno ene jo no cet multi subia pilla Alo. no oft ueva pro alla gro no gin my & Ferien O de trafac. in pra glo et illa of na us no to pura no provan fup no place us top m & omie de pop et comif dans ablue for

( ५०. न्केट

18. 2.7. car. 27. 9. ug.

In liceat most face dyas for het abby.

Trish mod prussor, adding.

Supplies provo of fir factametium mecritare abfile decide peligendem bita totalem facer Doe oroucos en for on cria figure decodar fine coupe popo ubi peu no frent et no grempfit no moreture occernate fig ficit in baptimo, Brecho in Ace con no achiderent vatite & inducto, Tom droved in accumento positionino, quia endin fine ocio applicane drodene. ub pou no frent pola grousse Sivere faluat oun ut no to pom. S. 1. in firma et T fr Aye utal Them poid dicete in faces Prictite. An monacho Recat fo tefendere fine Reenera abbans fui Ocefre queve nuque mona ofo Acore fo fie Rendro fine Acorta plat puting one ham monache to un brat noc Bi Arrive Dels acon Blant mi & Acorta plat fin of fine ipine Aconta cucer welle proffe - x11-9-1. noto et e no dicute de clear quapdam et E. A religiofue A. D. et clem religiofue To parte at the actus Defense monat amero A Bortatio arbitero, en pot can nolle ergono potout fine l'anna placi preserva monacus et mortimo munto, y h. q. 1. monach et E. placult ergo fib no apost acus undences de Renfione Bru po monache interdien furt acue cota m bon'u ten contres fine Acenas prefint fin ut fit Pouce profemant et fin Le actue p juen frati allerated In gour mount na atento tope for prient comfinera nells not replacing logo Suna utallia nor alorne of her monacho, en frim al na Per acus no fer movetune & folim que adambre acus ut quel pro monera ( so codo aced offi monachus fine piculo move poffie le dendere, de licentia plan fu ipam petre Abet Be plant wea moute ad porta prem: Grant no possit scenna plan petere quio est plene et praili est mmora sue porvert fine livenera prelati mouver en for quistract of unce nath inductio, que places no pofer fine en weuthe inscribere pino forte ner p. and for in Superir nor in Ano ful deus int place pro ficur fromthe er fine en merderet abli et poit farouet me ale que em C. no Siente poit-qui nam quevet ili alo an licent mo nacho fuceve clymofina panje fame movienei nif pibueniative ei fine licentia prelati fer tener of fie ina for call nechtatio ent figundere por altroune, Bite, parti al mifibili o quato marie puldere potorit Bite fue po acti file anality infathe no vitro de vino dac That Phymondie in firma to nogo. Angulaire prulaved of pot aven for gra abao infy-Bover ipe facore de quine no hobeder Asi f to Form to que Inve Tan few licent le defendere, fine suffi du fui. A Depend que nuqued ficar puo fic fe defen-Tete fine uffu det fu Bidet gono nam acus puoto puello finere ut l' fine o de ver den et l' dis cerno fo pul et l' figue much bona et inflim ff de adquir so ffell Inquitive nam fodre more puoto no est in potate diozo ut l' ff de fine que funt fui il ali int. Con formane, nam actue nalce no por with the interedicere puo, p quop interdictorm thepung pout ut l' & pob att 60 ur & por din est de monaco An baprine qui p fratuta cuitati ging inpune ocal poffint hant fo deffendere frafa octano que nunque ille quos louis est ofendere, andere, inpune ut pote baprine alite quibue align de ponut leves municipales quinpune offend poffine hatti fir fe defendere be or no nam si apuato unto inservat Biolenna no sacre le Espendere, ur l'in par l'adquil de sur sur sur post conservat simolenna, inferatur apublica plona no heer fe deffendere of de Time l'immorage fr. 1. ff. de von Ben le qui refrencre of Ar fir iste gent met phibre ponam les face im ministen ponitendo priato, iom punive et fa por les f dire ma decient puato, mt. P. et qua por me d'ind. et e-po. no prolan Bi fuat ub notat of infert fine no have pe defendere fin grail it que che puttue ymo et fiforet publica plona, aper Tusto inferer violenna et merat inte orde no puato, er fic Tinfana, ordine atento, ut l'plati & c. & fen er cap qui so de plat (80. puto ponderanda uccesa lemo na align lep printe aliqued of millo ince phiberue, int popo, 9. 1. fac vac. Align los poment aliqued a aftertion fumando ut ffere olin mainto redon ne xxx b. q. 11 guedam . Toras mo les poment colerando, no qua facrar acti all' Allaci Rach Bactu Mati manere illiani no punte ut diere tep ma denig un de na comedentes enence in media notte dince evenis plung no punitune er dict tee pour idit no punies in multinident of foundali for al poment adulterin in bitener formadin yeary 91. fignit neune et in adulerou no fit harim p.f. fic pomitente, flactu manere illiato, pena vemure, sie m possito silero pomitut tollerando, de pena remitendo actimaneto illigro " to odrum Riporta tue coederem Barponero, Acere pe defendere, ner fine areaulti gelidit & allegated or dut lep pomurerer positive pracrido acti de illiano frantitut pears (et ist mor profine notatur p glo un de oit dut lep. A Contra je hatat for produce bette indice le Tressa quità sides à quot for parallare Bellum aperat est uttentium et avea son que la plines de l'in licent à suprovem sui. et pros que un sati pe asan sa lettu

morare of Suprese fin (et glo in l'of it of the mish et fine. Bat groop four reprenere of de voi ne et l'inmuravel et : pot time plat ter in can que refight x quy do no coord que de drait fim 

ut l' my bello & fet of de carpti possili rence. nam intalit les infly bene apellare and definition printe apellare at the firmine as the firmine as the period of the firmine as the period of the firmine as the period aliqued must again (Formar of no cer resultant against a firmine as the period aliqued must again (Formar of no cer resultant office of the manage of the firmine of the manage of the firmine of the firmine of the manage of the firmine of the firmine of the manage of the firmine of the firmine of the manage of the firmine of the firmine of the manage of the firmine De mote le paro Average et l'in frame en Ranc alo no cecdo nera in fes nepabili pone q under muddat me ut oridat et oft de marotil magerith nuqued experiending fit doner fin ? ative offin. al frest de mimoris de ne copertary donce pocagative que cola cora poside absit or rules fea ut & Typ funt mercractabiles, ut proda for bello or fee of to capti. An herat file & paret. Tercio que rinqued lienti fir file & priem. Ve geno pouse pate por posto Confirmat na no her file & fe exgo nor & parter ou confer a fili coper una p. ima plona ut. e te impu er al file l'ult. mft. te munt fir & en que C te ague er con l'ai famus mate & we we amo plan of 1. In four we na fee defente puene and nate ut plate of on severo mondes propaline allique logo replate vino qualitz applate ur il wouch fut of patera potas une cunh mouth ullud une file apetens no tollet a unes rales aucht no tollanture, Infr. de ute na gon et auch 6. naha . B. di une rale (Bo dres of prowalland agat of film covergend, my figo que prostitur es une parere poteme

no excedendo op no licent plio le defendene qua in far une cunte quod indiport parciam portien firminat me nale quod fice por ut & Aducti eft. Braut put aliqued norte of film specialità fil que par conver parcie pornie ne coccère han fil defendece de fec produt in file degente in potate paters, in comanapato con monoc, est go . ad inducta in grati po

10. pla tin. et c'ut nom et & delect Confirmative, nam monachie movemen et mundo, por que monach et & placut et aut morocop & to fa fan et cropo fil no operer actue depenfrome Vice Thirdane ( 79 grut we aper nam see acres pueme ex me riali mella logo possuna, copo dep, 23 mo Pricato, orgo no Encoutur, monacho qui la fit moveme ambe no on nalitant meil & alogano (Bo. fipulatue of monachum aliqued atempter de fine que proutieur, auté of incorrigins . 9. 22. et similibre ul co officios ordino, tue monatho no lect resasteres pro ner for can and vetur apellane, ut de apel en spale et c. de pour on aut presatue aliqued areptet ? morrachin in fine que no prince adoptin fine unce il aparitois modification rue let le defendece majorine in figo, que pe moin preult ingecut be pose frabas monacher muddevet ut im fubro enderet quid mois de cua monacho, accat abate impereve, acufembo frabqued grea debitu agat ut des pro de doufat. et c. et olim ett.

potas per den gires puis ur ? 1. pet sons que pe per al als une Confirmature na fine tener onn plante mudee al piniture, ut le figure m grant fe at fil ergo upm inpignace non porcert ut o Bno to nate ex le non et o gouvernte to vette fine ff film non & alone ff. to od inh life after xxb. Dr. Bra in xx 8. Dr. a ute x big q . filmotor for filming former ff. To admi on P quocicio (In goin apper na forte refleren of poine more in puos ur la file Ano que fo for il ali we nam fole no fint poticon true dande nor accitor con affi jet ocaso ( 60 w tim of to monaco fiche aliqued accompact of put in fino que una pomitut 10 Acer Puo, je deferitere na infla loment demo aure vali quemeno, aure potituo lim muce pointem those in puce; evalue accompact iliquid ulrea of aute printer of our forus op milyo to for a fort a met que Daores cuelos of que to acres nales fic quale of miles of profite fringed apore of moreta finforms folice poliment. It of acompet quod me

proces no licet fe defendre. Or aut ultra et queno, tebres tue peus ut à plene tuesseft. Ex fige brund more pour que pour proces montes poline

Pro quitz promo Recar for praillage Bollum indiceso Efra. Trea fex farm of more Sidely parish Rome (et pomo errefa plonas y quil latte fir et pono undubienen og parfonsa sun misse. Ber plat ten in ber vim fr. I unst et inv. et si et unit et sur et De Romie De ally no protes que outur.

An lierat pates p file. Per protes que ou hecat pates p file (expedendo parte dubia fine degumentation) Dicendum of ficina pates, fili ut fe som Diligit in fish quidem off quod me ea na p fix protesause m euo, ff de 25-fi. L. Abecezo infi era quina p fona teste ut o de mon et al full file m ant deuse une amo fo improvadur mft. Re mitel file. ह दावाद किंद टीक्क् रिकेन दर्ग हिंगा का क्रिक To licat marito privoce Up. ( 80 of miquito Box licent marito p &pore ( Clap of of fic nam Timera upon novoquin of reogata mareto fet Timerase acto file opent ymo et fiso to ut l' trem ap & fi frontum ff & Time et marato Rath of active Bilem reptir adulte motor a Brove ut l'marito et l'aprie quito pa de l'ul de adut. et l'grane . C. e. n. pino et fabulante moniti pured aut nec mader in en fique fuadente phip q. un ob for micene manue Violentae, in elevarent of fue ginec ille to fen epor. An Acout pfer foroce et allije quiene prome. H. Tereno ge quid pfer et forose et allije quietio ponie et no quietie (et glo in P. Pt Pim fre unt et une diat portetali affection alegard in quiden from me en et de pune ff. man. Ally notit dieve groots quiene Her. abant fic man figure Timeratum quieto omib Turciare in Ano greent alijo Timerare noto ut. P. lep cornelia in pri- ff. & Timeye + Confirmat . nay & fenfa very licet pum Bi sepelleverur la c-Bi Bi. et l'in graig par vi et vi ar et liatu est Bolonn frim Bi repelleve pratenta vers amicos etquietos quo ence deto latu est amicos et que tob umare et fit goludint pourte morfancted lieve for ope ofumare it ita fo Ro offin abet in fine fine popo copor of illo offino unave freet . Confiernat p . l'Adros ot apol mehus, p. f no tanti. ff de apol Bbi caa coneus potepnato in ces minali apellat cat upo nolonte plat. p. ling cat li a & Ja. Bu. in. P int ben definguet in frine modum - nut coo ut coo fine mand ato Tunciati noto defendere Turciati et pofum priam were no aut fa et pe intelienne. l' fant alcoute, abotos, no im, et l'm o tel. en. Aut note for fuere no ut ego Bomandante muchato et que potero ena pola fuer ut l'up fici igrene frate vi et vi av Ally Diftingut. Aut illi crat m comunia Timera priffi et possent me spulfare innia pone, eme illata. av. l'ite apud labeone of figure breame At Turb. al no-ut tenet of o indifferente in be con vi (Bi Cymus, Bac opy vocate T imple see (alliput Ja de va. dicut indiffracte go lect no to. nam negena mea poffine umai pallium ut l' ff. de ned gre mules porcue et plona uman potit cum plona ved pferat ut l'fancome o de fa fan cocle allegat poin l'aracus va abult et fidens is fait filme foliet pet liber Romo p. ad tt. adgint tro- of l'ai fundum p. 200. 201. ac. naili or medallo nother quod cord non langer pfc (rio. ob. fin ou. but vim. f. & uft. 7 fit ubi trat of mitolam for corpie, to pil figures par fine epperan fanc ope ne form co. in bi & Ph bi in got afiplt. In fige tor et tantos coedere ponderandun qu'infam forma ni goom Lequiette et exincie qued quer pot an heat quiet ulenno alterne Brolenna m repellere faut Reever pour ad cutandam pera recoularities fifte eleviais il lived for an waters almunians por oraquer de uterfor from Aani fit ut no mader alla pend leme il anome (enquerat depmo Dico cium ce in clem fi ficiofis de homie or fo him outher cutat pend wrogularitans, fifer facat fe uping tim mo defendand no alt alluin erid prem ul filit. Por plat tep dreene tom refemue & illo qui morte alit neme no naleno, fin audit al munlant munfore lamine ergo de fuo no aut de mafore alterno for ibi cria no alo fupilo fun. Ace crao cin reputo planti ut ibi (en aut gram an Recar it Intent allie pene logales legales il canonice et the Difingue Aut logium Topona operione pifer ou portrat douter holontra altorne vopollondo bi er riedro an imnoco or fi defendat parce marce Dopre alin il allam enadit friam everientois. allower upo l'inguidem pome me et l'i p fior pad fil et e vo Enference me Bune aum et prodente. na revegilarime greabune, caa fine tolo-ut of bidere in indree infre Land mandante ly Di qui in aliquo fin eperiento pilling amone lata requirit dbalo Acampianto ve e fique fuadente ren quin Ty concie aut no cuart pena illi canonie

บเช่ ลิ.วี. ค. าเภ. ช่าบนุเสะ.

ena fimiles mandato Turian Per feater. Aut laguim de allia pena p fonal al peningera Et time Afringo Aut Blentes Bun repollère a Biolenna paffo Aut finit oinen Aut exènci in aineire injun of & mur. Aut laguing & opnere et tie Aut illi conci crat Reputat gramitina biolotia paffi cenic Rece ut Prom aput laboric of pant Granic of & Tury ne no crat depunt pomitina et me aut notit comenato repellere et no plant Vt l'ai fundim ff to bi et bi. de qua net wan the warm fic repellere poffer et fic to defen fa fir & tefen fa aut une face poffent can et mounto ubi sura for poment sur fino im Par apet fin to him et fartivo Etap Ctp fa no puto ween op. 8 Ja Bu. que Dat quellmere Defenfam were face poffunt Tia Par interfemete no est were man funt chue inquis tevero no Rect action fou acutatoem pronoce primera profo. wile exempli remillare, inpuano deliche pe erav folu ubi inva printet trant Giline in genente repellere, me difinomere de dio Ja Aut aduomne p Toolentia paffam et tuc let mam let Biolentia paff adiocare amico pet fenfa vers it ! in & di igitur fo de bi et mar. ergo p defenfa plone, que pponderat ut le fanamue. C-te fa fanoccle. Aut no aduocant et tue let ver est me Aleto, te fen exce h. of pha fucat. xxiii q. of he m her ecces were opy for tothe tex eft in proces a delecto nam dratil top et en heent aulib fio Sumo til poimo prepetenda ipue Tiuria, fini imperene ausiliu. An que tencat quem defendere ne acidatur. Pp. 1 Quarto que que undet quedam acid nifi under iping an concature, uping umace (we gefic pot necare of & A. A. acmo . confirmation for ex offe quel Dz ho for ut & pune por pune copor. Hor ofirmature nam coror mino referant Approbleme in Prixing De cerous et c. generos et c-quid ent na Batieft about prin recipe ut more Mate alere excursat at ff of me en B ment of he leet Confirmat , na man bufthing onthe for of poole gano reneat allin primare, of ad fil for grant et fritte or en ever gen in car po de muicipa la et.l. me finantaco par los for qui de fina piculo. funr & Raber of De op a. cr. P. nepos prulo pode alo figni. Quinto ge teffe qui renotur Biolonna affally ponface de acora Re que depluribue An Baffalus toncatur, umare Som fum. Ce formo de Baffallo que cer no ce dibili a toncerve. er & fequen . or in bra aut par fle et l'ut. c. c.n. An onles concat atendere profesi belli. Torce querit de profes belli et q teneat innave mofinim bell fifor al capire pumber of rep. in-l'ome theth. fr to we mil et l'in of fife. In Vaffalue indene dam initafirm ce. Ona pre parie ex alla y 2. A Quavro qu' one Bafalue uent nec umace por mis altere que muabre poem an din folo que est ven que de mena Frar op Baffalue Su mi muave oning of plin appent, Induce on plane one pri mor native of vollatio dio dinalo unamenti, ut in ofth feu a fint pa ca bifi ami co ono er fin fa forcer Deafs of a teneding unace Fing ou plus afternation of fac for house give of money op Ra ma filme tener pares ex Binanto, mali opque ab co parentite of tener et Pinanto cuili or ful out potate patera , Dio aut in But Binoulo cuul im -ut prode a. de forma , 204.98. en Dio Binarla Bracut until in aut & ofan et Bre fall inpr. Confirmat voe porutino offe Anone na pue of Binculu partiu Binculo Brico ergo pmo ipin unace tire ut l' potror et ? qui Balner. F. qui por pe. Ha. Confirmatur Turamonte pfice dito involligueur faluo om ando prodonte nam ins alwest gitum no whit to pain obligaram in the figue Butholi or lyon troe confirmative pe o prato to wir we nam unando do de rom umando no meetly ? mafte pe que mome le vom pue une g dring a fer pona encitae ut l' ppe che fint. or pater of caren plone at file were fitte ut full tu good of to impuret al full crave, Thy derice uttens open full mustim of Vna per patre op alla voterque partier et &: Quinto ge pone clouais ulder com fin mudfum co ona pto pater co alla decen ment et in morne proils / mil muerieur nec imare pot mil alers que umahe em til parie me nator (open in somme to every pla. avant crito parti qued is some of plue aprint pareil ponalis a cornalite pofor furt o 4 to traffat onthe opmo cer were folium foret go De Any has and cools at & prote go Indus of the popul na is that top prophilant & conflam et no plus you dificul exas about plus popler, Titours & ponto to une une undicondo un

E po que inthism et fecame mot us & genma que inducta et glo in can promoum ext. qui

יל ואי נאיני האני הוו זי

कि. जि. व्हें.

fip ilso multo magio unes o m epibito tovalit magio unem parei carnali of friallingo co-Bitio aut reliente en lam no gito. xxx. di c. v fluarir que notatur lexxb di rio fino coc. que camue x ly. Di.

quibre pour rebut la bellum indrave. Toma difum et & far mentre an et prote de mentre an et protes de permendre frant fir eat fat bellum indrave. Et availafer qu' deplumb.

An liceat p vols unte posesse : Met pose de vols unte posesse at che posesse at c

An prede lecont insufte popofic A do que on prede muste poffeffe for heart (alo mat. & Bri vi for treasure of the op no agero penfu ulling top op of natiding at net for g. Ami ver ff. de offi el en man e uiv. et c ai vien de querfa guaga et & Rofprerolli xxxxx. De Ingred we propela grow Bi ame of to vier biar et let finding e he et lia cocofe grodue, of on me at Go. p Bac logis appenti grounte, ofto in des. P. art phice fo. po. of its pubandiat maxime er tur coffar grein, on erap breroft poffar Acet . Bo polint of ungut proupui. P. du fine, ut desteur, vecto let, es me ob par quod Prat los Imodio fine Sino, engo agero frant uh ai Bino, Teras op inte pofferna femp hart & Binofe possident no hart semp na pono in gunen uemat, no hart Bitoso posessou pil vestifite ut bry & an antur fra Di et Bi-av. Quarto esponend vette v no Bi no dam no pareso, et for noplacer alo. & la de sa. Coquet ed grum aden qui unt populane, Et fi Fivlenta inferatur ab co, aque Bitole poplar, heet m grinen no aut co medallo, Braut aballo, Prince possibilat tue maign Rest et for est qued dat les gratifies concos Brasa posessio os pert. fr. un pof. Py. fr. de adquie pof. Pulha. fr. p pu non. P lon coupus of operte (fic un fonto por dandefuni possesson liciti pe mich copellero, fi ame clam possident que Landefina poffesto of unofa, ut f de requir por l'enque, plac opp frat l'fifme for a co fine op we fentive alo ff. un por la minterdictio in medio magne glo-il ner to noto et & By it renet gent ainulla logo for reprinting auti op dandofini pospore house much expellere p. Stat les bim bi repellere hart. & qui dandefina inquedint no infert Bim at refferat clandefona > Biolonia . ut-l clam poffice gound nuclinas fre adquir po! Inperior aut poseffore predere posset op. In post denegata restatutoen nam ame ent un foll are dim uit no met viera o de adquie por In fac opiniona vous ente cech vem pain for glo fore nera qua end fequet pe to bel pho in det l'e enm in fic ampliand The ego willne sim portface infle poffice that Trupe or infle aut solo in gunent et at moderamine mailpate trucker et poffirm ut da la et la 5 Bin Bi ff de Bi et Br. av Aut ex inthallo et til no poffum it l'in graque aut vien igreue, fr. d Vi et Bi qr. 80 atu pai Timpe poffido/ aut poffido Timpe ato o que volo Bim spulfaxe, aut aballio o ate Time. nut vi dut clam mit procumo, Gim tune dut pati ueno ut recupes, et no feet mich re fafore et fit mielligitur. le vagero fenfu o un vive et upot est nocuo et verno intellectuo illino pon ponderane una cu alegano monin. Brant Some comeriallo une Acer refertere qua nec nhi ex meliallo har reaspare, ante ppria, ymo Tarderes, pena. Pfique memia co Vi mi et mellige ep melullo ut no glo. pe de By et By ar l' m. per anne Braut no poffi des h. fi paris the pop denogration referencem hatis of the ingliment bim de repellere nec heer mich refestore na denegand under spoliace or I but a de adquir por er tie probe of Pim Bi repollere heet an aut denemant no product les possen vouvente penuit int-l'en fon renn ff. de precesso. Orant poffides clandefant ate the quelque deat sto in le & interden ff. vn pof et fa de za m. b v a vnd un eved at done op no fit han abime expellere foller ich ingreed et fice no admiso, ep euc fie Biolenta, ut ? clam et qui ad nudinas, por adquir pof. et tile pertiret en aut no posside dinose ate gawices tile læt mede que quanny uslenie mich molenta merce Bin & popolere pet l'filant e opfi addine perqui a many po. ent Ger deper falus moters tot et emtore fup for dube defoutement fubinente den quertitique coverior by were net permention,

coffe her ut Pro bin G. er Profiting by frat Gror Gi ar of Pfram projute all grade at quillam In avil frat the chem phisiofue to flomice nam it too fample Country pricte to tarfione ul munillator conforces of fur (et franc aved uced met or me hoor ex for na vergula retatem oreafet quie andende alminlande pine delo ut pi in moleo . A. di qui in allique et com andente ut. no. P. D. & Ryo er c. fait Franti Te forma er c. friam ne cle illimo et C. marchiepani & rap. Ouiliber ionane andeno qualiraings veregulario effect nufically excepte inte . Cum where exapidate and Effente intelligent ille and fruite et modifi aute ut me exapit am fit me exorbitane, et fic freier intellerendim int verilla que ame Re ve me Ri B

In probue file defendende of dericum epositation madat manue infliciend Fubrida. Quares quan greet fine fim bi repelende a decici merdur excoration manue mhacende. aper que pena recognitaritate it d'in porta que crap et la norane de fen eper. Confirmat nam madit pena recognitaritate it d'in porta que crap et Banc at ambe fint pene fouille et factine que met dat exercicatoem que reconstituente it claver politic mor in a. olimpte reft politicos tet o no made excitatem vim bi repetteno fil nifi manue infracendo no posite Pin repellere et for fraat ou moderamme marspace entere sanc opp tred uvia Or moneoz qua ut que madat execucation pmanue micatory melevicu biolenti de Subeste drabolica phiasto, and plat top- in o figure shadente Drabolo, this quin. Offi on descurate punea inflitamentia pena epioreatore po manu inicati no inuenice o man meeta m elecien for can fralique de manif tegund usea expensit for pumondo names punuit manil molenta ut pretto & figure fundente, x by go ct de fen epoco protif for no of talle vmo of biolente repulporia puniat comeravia ut me ounget to fen. coco her no of take omo decem los prisent primit que Prolenta mani ut o mipio h. Her of uera manus et prinfa punint uco ut conuffmas ut di mandat peut et ci dique en. A G pumut aum ut de c at que ut eu mui Az fao note fan pumut neglecht ut. C. quate e. to fre metal depredie AS allegan in gening facte of pondere ad canone fige Ague Madente of tenfum p supradicen. Adid qued diatur de reverularitate clara e rais Preventie na excolatem nemo madit fine de lo irregularitate pe degno bre ut no ofto. in dem fifure fre fepine allerrate in pit glo.

In p cob defendende wante amine lati fir fill fadil impendere Quinto quevitar hatifit prepulfa molente avai ve admonve amuno et en latifit publichium impendere Glo. in l. in parti igiene pet Bi - Br. av i nome of fic can illam Brolenna .0 in rebus (at Pane cook nera et moncor na ne deut mun hate est ob mare, ervou ubi obmai por al no obmane geneve ut logen et ever et en genet ai c fequen/igit latit est amal in ser unave promu suit ut & din oft en sie puent erradice envisons in a prios repent din (et siste stant est spann solut que que que pest an inadat exercitatem man? 3.8 sie qu'in 3.6. 116.26.

The press hat fit of omes thin Bi vepellore of quos hati of appoint. Ace to qu' an pret danim fit qu'a ome tim la repellere, qu'a que lant est ppfonie (60. of fir in prome que valent fice Bona, or creludam proof monatos, et fimiles futor in prod ramen quele, Pucceppeari & nonim poona se basia qualitate, nam ale er minue otta prem op q penune effect et fie de finondie que effaderation vervent, importe finguille availfante dun no fint her mor homentaint he ad fine of the me. deli et d'ant & off the

An rech applied il omodate. leat bing repellere Depume qu' an pred apine et omodate firlicam din di repellere, et ur gino per en di. bi. que lantaux de prefite et infre at fice no possantin pamodatura il depiturati expo no licet i fine dim di repellere (do in fige et simile den deut sit loci qu'il cat Vindi repollere, na ptalle, int Pretti Bi bis mp apetit Applienvio al omodarnero fi for fine inpen ut l' pros ait que est les gan Bac acte f. De bo vap ergo multo ma one und opene defenfa gorde une remula Jamene a de Samue f. & ver une et le una ff de fonte, remula que de acondum de ref une A G ena qua ist tenent sa engo (no al la c. fa. le qual in possessione no tollir to que minue in allie temperate pand were decomponeth acres acoline it oup. If he queel positive firmitive large ut implicer upan decompration ue to offin for the vertiende ce no in a pallom Be to a post of ponemne

anal heent for parulage bellum in Deeve Jua separmi proposte question . Sidellest qualit se Route bim Be repostere of Biden di Quemo Blanin for wing in copellorone; cum moderamine Teufpate entole for fine Proter top of heer ou modernmine marspate arele.

astromois icurut as क्रत्वाक्तकते.

Tout fir moderante manspace turcle et que in co vegniranie. Es in Dubill vouvement quit uchine for norba, for of alla que filla que requiritur as Ase moderamen Cotter Baroves Detit of fint illa que commafent illater Violenne in qualitate armopin Guefe torio Jeen equivalentia inipo actu Biolento, ne al excedendo confert fin Dicra es civen Act Subient. The Heart Filier Bold at enfe fe defendere of forten et wobulaim pugno im paucientem. et pino pone forte et cobufue Romo unte me printere pugno cao fum uite qui no pofis refastive priono nuqued acout mich defendere me ai enfo (videnir or fic qualine abra + est ponderanda in Butt o de seur et le espen et le seum dice st de acti vegrilla m juditife de ref. int le of marin a signa must mich michen siberpece et ego built toppe mone 19m penno di enfe impine id fieret openfano corpie ad cem qued ce no deut l'atte de pa fan ede Ja so av Sifanguit hur quie unte poit fave Biolentia illati pfone hut illating och po an Rat et al armie et qualituma fives alit repart no por ut l'fique d'ap c. nam firoffirm andere free ub no gamo to et fino pot much medie firate punder punde ut l'fixem of adit cor de fic. multo magne Rece condere ut pfona alle falua ce no post Bo call qui probe tic aut biolentra vetus illaca pina molen repare por er nic no heat + qualicumos ymo ai qualitate armozo no aut feozo op no debeo pfona pourere p defenfione wer Tibs enam ale falus er no posit. Dim mo p Bram molas repar poster on ant purplintes pot repare tic hart qualecumq & dendere end plond andendo ut Pfire of ad t cor fife. et pe mettinit. L. cumm er l'up grai unt pat big bi ar fe unave medige moderam mentpare enteles An et filicat in gunen fe defendere que mælligat illud in genena. to ge aven ganfim there que diaint rex q to fieu m annenn queut an metigue in on menn. allique dait fleudingiment flat in iba fragantia fact faut fat la illater Tingia the to under ad free ally drait monnent flery out fi fat post on of dutar adactic concount ligaring. Por adult Ja et pe difinont hie laning so biolenna illam plone et the danie repell motmenn fifat in upo finarmina fa fir mirelline l'fram figurale or all f'adquit. l' Br bim par quip. et que nur lamin de Giolentia Mata ver et euc dicienz at. P. gin polessione et & m. & chi ganne en Law duftenne est na illara Tinera plone in por amphilo vefraurary & ved ablata vernpare por et fic no fin Suffice ad actue conces can framere querat et redat ut recupet dans inganent ut no glo. in & f. in g. when for the Sir Ar our mellige moderame in genefit thous. De comma fontra m ipo actu violento. qualit fieri Echent. Terero que de mo deramme requinalentra macru Brolonto, Videle que fices de de defenfronte to alit at Findreta. et & Pame feuldat win fit ponderari de Tfrene ofutiron pfondes An hindien fo hoar no refendife, fiftohatorem mon de possessione men exputti quanto in expetterem en fantdare notebar de possessione restrucción. Es. duarto qu'que oppullir me de possessione et post expulsione paratue est sansonre De refituenda fraggent en unte no feaste franchlominue ipm copello, nuquid bifeor feaffe at Bridien ma for tener of fie in Pi a Bride Bi (es coit glo. reprobat na no debut for omitere illi fragifi conto. pad tech. E or poterati et. E na qued di fimilio. An paration at me painer dum experiere debenmil di puente, 24. O imio que nilqued finiteam alique parati ad partientim me, an telenm esperare que painat an deboam puemer (alo in da le r arquit pet get derminat quo deboam esper tire (po Dier glo mitelligentam fin Difinerar pfonas nam alliqui funt andace et propo Bepainending er tiles no ff coperand alique nimid et tales no first fait puemend et fic modificat Alo or Bi. C. figure impora ma diport. An miles que Vianus abgredinir confeatur. Sim Ri repollere ficoperter et parant su Al figere walear 120. explo que quidam contraque miles, est agressive abiano suo er cuadere posser fugiendo. in repliende Ab ad Ginihim expected et relatat et beint miding centering gin gi re pellere (Apper qui no p. l. faim a qui au alie fradit dequil (poderni ar tener qui p. lin) entem ff exquir en ma (ner ob a qui cualit quifte no porevat enabore fine piculo fame file or Romone fin que no possime publice reparent fine f. figure of alte. Fin fi Pulneraeue post Pulnera insequat Bulnevatom er ipm pounde pumer Deleat at Tolofie, ut ut aufrabilio 163 f Geprimo quoritur quidam intheratue, por Sulneva infegence

Sulnerantem et um poute quod no leve ut life et plane for te li qua actor fo fin coluctate for as fi a Squil ringuis princerie, me Solo Melan ne adpublike sunsim Secte que adpabilit qua mossibile calor bier cult pric over fr. ad timpil si. g. quer. p. ad top de sie. sing. g. ciquidi fr. de peno s. respectation. g. Alinquit. Ally deur p it despise en se bindurure no debucut. In de sie de peno se prid con si simanore. ff. de peno s. s. iniverpenner ff. de ver us. s. in vost sam rigidiore c. de iniver con se simul. s. in vost sam rigidiore c. de iniverpenner prim può alloquita

An Brolencia Main plone posset pamicos goulston.

Ocenius que nuquis Brolencia Main psone posset pamicos poulstres sant Main resour no.

Alo ingrai igrand flo in si o vin Bi Bico que no. p. l'ai sundim sp. de Bir. B. are. ally entrast sois ob. 6. fo. 116. q. din soin.

That amia exat mannina Brolencia passi that non, po can licet p. l'inc apud labound. st. sign.

The same no sect sign. vivanne f. te Time po all no lect Jate ar tenet in Sistancte of Reet nam & negocia nea post pathos innam ur fr. ff de noch et multo magne pfona que velue pfective ut l'finamine. L'Deput den fa fan et place in ten in-l'gracie ff e d'alist (non ob l'ai fin dim, a ibi mandabative et inévalle qued no lecret era pricipale (fine-opy ob ten l'orbin ubi dice tex es mesta fin corps et clem fisheres pre de Romia.

An function to mandate the ful spine wood interfacte conferme

Inorio que pone quidam mandant pineria fino, or boore find quid Rebat suspection de doubleio accerer al 19th manhaer acaderer, pinere inter ferit nuquid excusa se sistem anio. 11à ponne coupe of Ja & ra distincture ar fish quidem mois of or me car videt count fram giqui coupe of Ja & ra distincture aux multer ever as permise aux nom Rec feat ob mirelan fin at f atquil et le fialine of oft et allia of quod be aut clam per tenet interproce furer tem ceasing on foat of niteld for corps ut ! Or from. Out on caritae major aft spout! f fee d. de fundi et aqua. Jem quia licet porin fanquine redimere ut l'inflavre ce de tiufact (En exercise & pringuendum an fruents maimberet neces morne popule praile nifi upoes mandanne mereficeret et nic cective opp pe nera m forer aliqualio foce paline eria The reference er me a ruis coolerem punia dallemata. Doie for fine parnaularie Belli.

Jun Muni prespekt greum Fisch quie, fir fine Rui bell Duchome, Rui puter folknop fupradicte vid of fuatre fin 19mb/er Bonore of fine Rui Belli/er so Rec finalet tendit/er pofee of prinffirm ut dave pater p fipra & Alicia,

Dunters wactures read propales of Septensary Bollo quest fix of Sepensary coppe mistra quod reprofatie nucupant A. Vinde eraque oven fuint rep falle et pp que inferenti.

o ma pliande aliquate ginim et materia sepfalias pomini pindamen po quo inferenti reprofatie ono printo comminado cas eparminandas ecce alinfimas acouse apricipio everant colum et terra et que in cio firme; ner no angolica et firm ana nam spualla et tiralia et ipa p se ipm revit et Boi que creamit perpir delit et trasgrection pena inpo sint acroni pe a man p se ipm et no p ministru delica, puniebat na charm la messe et quo soam allos veros primmit ut legitir gen in p to et puniebat. na charm, to usque de ipra mor de que que fine vecese post apper, aspe aut nos cepit minusim regeve, p monstres quose prince sint nos de que que puir rector post apper nam dire ambira siste aubnassem et administration arche gris B et B. C et p archam By not pacer de no puit leme in officie pacer de monte put natorm lequer qui Binje c. et c. In hac aut jubinate et Breneus ficoffint parracche regre, et inchees qui ficour print marajumine poi indesse et illa Auraliet ufan ad poim qui fine naka Ante et vere in Arque. Regré in pfalmo Bent indicis trus vere du fire aut vos Duo summares Ammste in revere. Puminave mame et Amount. f. filmis pontificem luminave minus et Amount nechiemin f remanage pragers quel amifit administration et que maride on infinalis of alcor in sprality it pre prisence que die p fo ipin quebrabat no feut opud repfulye or from infrate conservence of the conservence of files of the remandance by multiple of the characteristics in the remandance by the characteristics in the remandance by the characteristics of the characte pabane (d'pic predence simose ponessión et somanoso imparces de oma subra chane et Lequer et lefto no cont opus repfalge, in p fraper more ordine punes upar aplenione enterme reprint and impin paulife come country also of no rate fine qui & for mille in comesame suprove or pros uspera negligione. Thereco. Aut opus sussaliano remedio de framed ordinarys Ab coplanas & illus millatones recirculum po demi l'in car le no op.

spur.

de explays.

coffered from photoma capital
hasp I Tome mater.

, though posset duck achievas.

de ca male.

mina l'in priiral. Itud aut vernodium exordinavia comodium Aut en me denera na oft que face Bolh Rich nam Ratu oft of nuclam coupre for avena mouver f. de inft. et gut. P. Ot Bim & vi 81.61. & veft for colin et nedum coopie for puatrin et in din diale ymo et mifter nam Vinufime of unit corpus, come pros fine fingul de Prinfitate, ff. quod culos . Prinft. An et fie Bruifteun Ratis et Afon de pros fin coupre fait eria ortum anie dumo ut le greux xx 5 9.4. & The me les produe omit inferent po qued inferent ifud remedil nam finale ut insticia Debiti socturetive essentia accasionale po desceto, comedy informe ancolocui quibnancia et regentia polos et carentia accasionale supras desacto, que tor sur sur opue, se exoredinavio vemedio, et que inference, op ectam fodie, careo fer remodium late file uendicat nam nearlycourse wire fearlagary securifue finduo of ad ecchaftedum toforo que en conoce et & Reer et c. ex pro qui filig fine legip. p uen crafile. La cord deflucto male optemperit (46 he polaules report examinandumque ant the replations. Brother De cine replations po Tane At on & Sucrua Jane formale, Jone finale orden Sum of ona to gourtam कारि तारल मिक क्लाम्लाकी. Se ca efficiente fino policina veprefahare que poffit moliceve veprefahas fic atendende The first que At a Ductura, for oft quevered of or ut & Son of mulla logo positiva antoira it and Desponence recordance india suffer Sebere, nam uteras leget disponence modus, associate office instant of the property of the suffer of the su good me a ymo coul fee coppe miliberent lege could , can ut make got pri no flant et C. Bno & mure D. B. A reficienaby more pofitini remedio la Be fut Andus vernefus, ut fat Belli moletro / ne depent infrais : Per mit All moleto poetest ad illim polim qui proposte no falet ut Pope of to ap. nam fine suprove anche pout non pt Brolave ment comoda The cogo indiace por qui pipiose no At et de une il deto Gipedit ecia quille goue indiant no fat Riprose ul fift nooligat infrad facese (co que ombam inferent grotas contains que to recognosat suprove teto no post molecre mes spalet fat in mandans & fei & reareste ad brushtate aprit qua est plents mo et emo ancte molecut. Toud no cood nous ub Brushtas, tinfhilerst omimodim pointem in vectore nam the portatil qued Bruffine ficut chamne in Prito grialom ou Rocca, ne l' pour que ff. de pour fecus filmenta Tropout era optionnes mar the ul fmile publice of parapi. of me prayed ande mora ho percent ar par vegule qua tradidit in colins & well for the perdunt lequend deute con nam filoquant pin fil posterom ment municipalin sin que geodiene, facultus, morconde repsalias, illi morcero poro po netefficate goods ino timber facultate ahour ino file dicond. of que infer ece l'ait protoz \$ A Destorte po que aut clam. P. alline of Both firme, Go prodice inferen por que une porat indio repfaliass nam A Bugore patien gordantive ofter ep. P. Ace pours fre got co. C. Ina. orant loquam pm difpositocm meio coio deut quidam goner acto ner offin mientat wona polo mire gentut fer fraitme goodine que me omi especiolantur sia roma ff de ori inte lu mpon pe dicut Roche requies mante roma son fin france Amna > jute gentu for no read ucui nam & facultae no fit ma fuet modie enadene nampmo & recure adrecat repfahas et fi elle à que peritue morune, apuent audienc y defenfus et infen decer er fequiair fina qua priliciature molcondas ul no. Quarto fint opus actor ul offo na fin modum pentois formari de pria ut l'ut purdum pros du et e la Rely & formo. Con s firmaine na la to me gendu for quelles profferet in to me can't applace of ex meto apine Brio neche expffis nam eft ep mente mere ambe, pmo era epuble, p fredelles et modedientes mus pood en mann matery ut l'qui ventuere ff de ver nen et pe poin of remodum implorations officy it ad fant many militaile received remodife operations Refflaente B

De en materiali represations. Pestat epaminane aim materialem to materiali eras ta est indudim so de materia noqua. De materia crea qua De materia o qua que e obiectu so es materia, esqua, so qua se estime so sur qua se materia, in qua est psona, ul supritum ciu sec sucultus, secoltur, so sur qua secoltur, so sur qua secoltur, so sur qua secoltur, secolt

( quely reprale gredur.

Produnde ad examinación quevo quib occident per fundens reptaliandi (00 cumb quedense) por som fupulo enciamenta Cuico finit por mistra cupio a cuntualo, att. 81. ff. gr cui. Om. sine apellata est cinutalo que cumi britalo pate no: 10 c pratutale de sen enco. Il of. et ut de deductive sature este cumbo describence cospue sur ut. Bot bim spor mistre et ut. et bis Bi. et ser precode tam more mestro of mindialisticals. The que occurrent

An incole bepfalle gerdanam. A Beant quedam he definair an incole fileant monera Et permo quevirire, an meolo good et sue good debenne Annon pubeant et sue good non Became, Band of menber na grund fentet forme ner gmotum fontite de ut. l. manufestiffemi B. A on fouda. a. A fueno. worulla por nam p. de vo mi. et bogula qui forme. A to blate p. Equi fib proper a de opi et de ct. Et. a de col illi li por planter nam no fabet que printegna, Franceine, mil se upa pam geffet & de gluf. Priermie. le pop ff de cocusat mil i et milites & am de de testa mil f. p (Rane opy no puto ucra montimeto pono puto denquendin fic. This mooks no fubit the eine gournad of veguificue no mult fubre, ut tenerue na me Coutute reaprente que ad medati et moda tuate orier quedam frene uleco, o teoq obligatorue, que moda tenene, fubro fenera, padmu Pret l'incola. et autat tenet de eme premen . ut. l'illians one pournouce, f. to off. fofa. de fa an filonegat adinpleve, Tenm co per fina ner cutas constut/1pm defendere, nor the for power por ut & mil go force ff. De det top. Aut moola no fubrt fonces of fup for buildname facultate, que for fonce venuere pount ut l'fique in aforbend co & par et de ul apmape et une mole geed debent nampulcona quella more favorem redundave no debent m con lehone. De Rep. P. qued fanoiso, vegula, que dos gran A. B. De for intelligue Depurlinaro, pop afinition An Comb no subsected monther of counties of at no practib fuction for morconde seprefale 194 Bo que an cumb no publoche mon dictor commente et allias no parente facte fine indicorde represante our dam definament on no fine fubenners probect co pulegro ut Cover us ly er aut parumus troping cle my progration fecularet ur lan out pona. ul cla f. & Back min p totil et entil fint gestinte, an no fulenne popumana, et tue no Base ome ne vedi-Det in el Refiore quod in privace moluetí est er que tunto co nacuntate pficture obligates int upin et cultate que no pot murave pad munu. Pafumprio pecus in meola as in incola no fatur mfi p reception ut be ff. admum. Buto fi of p gumana fia ut ff. epqu. ca ma. P. Bet fi p procen & B flown

An Civi y quentoem. gecolantive, represale que auvante origino 120. Apret proman Towas of an Cun poucntionem gerbinning ver false of Convente or gime ut ep alque for ula mich que filled fat mon no obligor ne f for figure of et regularis fr. de ufuf. legato 6 fi flat Timera fine cui cuntur origino que ind, moland repfahad, cego à com no despete confirmat que cuitate origino fi ferene, in la afipno fi al mum. Confirmative nom cuitate origina parette infubbiti fun flatuere, an of efficeret cui alivene, ponetan, ner cuitate p quentoen por qquers Confirmatur, afimili Spufenetuary qui nunave por nous opus, orb, poet of Die ur lin f. ff. de op no nu. confermatur afirmal nam fine publicana . Plan mon ent que per of onin ff de publi l'ult plat top in l' de jure f. at num na de fine que quement me cut et cuntimen folum evra indite illus cuitats au 3, Confirmat, na remodit Fordmant of ure plati of crordmana, ant vernedia no Dantue, file of pure, cometadare de Pho ex maior of poins Countains on one of parces militille for infer et une. En l coftlimmin of flyo, po to carter po In gout planie, tra fibus fit dimitem public uterias of reference Ducefus Touris que abatho mocenne, na Comose poures parce ofonden & film Proparous of total Conformat, nam filho fire me inver ly untime fit tobline allio, for fine no tobilino agre a friten me prontino, fi Sapraficat ve m qua generat illa duo, mea, ff. a.S. C. admit fate molta go for et le fishe puil en conformat nam pisho funt den cuistem fui Rumio in ou almquat pt pallin officer i fr at le adquit le Confirmat na pinnora se pellenda Rar quodice amodo, p. 2 vi erti de lay gaire et de forma- panificaja. 2 en eva dilecto (en quidam deunt indepener a poffint mota et 20 est a succles indiandi vepresalar successor in lati indepenente, une flectio es samme cui opendir lati est su proven affice - 115 . P. mont of readinecember of g. me . in cago afficiente majoricio Romo & rogathe plane p. P. f. fice Dlo f. to Blo . Conformat nam queliber pomo confort agrapia who cum que the mutine no ant on probat out to que funding & fraitor po wome of the fint. Pinter Burn of que bearing or fic Didie provider fine mot allegaen (Coo no prico fant gelleftorn fir morfance week to power bytanguerding an Tured woodate a Comento origine influgat

Brains.

St. by pec.

empert ou fit poodenn quentory p qua effectus of ams, alterne cunture, in infant export amillo pino can no popune quod sopfahe, p Comente quentore ina ops of fit so cose defendend the que multipad parture, na ad nona cunturem no transfer for mo, fi to puo cose il colt of fi to puo for fi to poole provide for financia for mo to to puo poole people financia for mo to to puo for fi to puo for fi to poole provide for fi to puo for fi to poole provide for fi to puo for fi to puo

An coul reprofesse pand & Amitate repfalle geodane. Per point Courante que Dand of An comb et Arto pand & Amitate repfalle geodane. Per point Courant que de Romando, procedary cria un mercentur promotion quentitur ut. P. municipes & fi. ff. ad munic. Oco larco cara que ad quad ut programe, arectorelle courants ut in pa. oft. ff. et aut film one frapper nuqued talib acopalise funt a colonide. Audam dreut grante et in his in quilly fritue paralle Rimitate funt a colonide repfalle. At fifeolari fiat multira in frectionale ad frudit et militi in frectionale ad milita in ally no ci mally no reputet de corpe

Se materia avea qua: farea qua produnt her est & voller har est dans in sobno.

Estat indere de materia mobilibi et imobilib illozo à que gredint que vepte sint in trevitorio amente gredinte (et avea her que i per de pluibus.

The green con qui capino possint Bigore repsalare india possint repsale (Do. si en pino an area con qui capino possint recession possint propose repsalare india possint recession possint propose representation proposed representation proposed representation proposed representation of the proposed representati

Pan fibria cuntato inducat repfahat o allian per vector Cuntate indicanas freibendo vectori cumante orea quam exercere reprefahat inred iti fire ante

ab evequebirm quot est sulfum, que por in pare no Bampin of de arth. lina magrana. of al reel. . I Me aque a temperatur de ellect or mount male tij quet que no everymt adeo of the for onem etur cora firmore fio riam Bonce fuata muis difrofico infecia fini ofcom por offin no delie offend unie requile Inneutro d'aux mendrat phi loui apulpo à utrapaul Bonefte fanet exequendo a fair no defraente intesdicio vapinfituo de exequi fic defraente intes dita in recurrentur de reffalias unave & la quelli no possit. In Common de aut sederano dequele ? Cino Dubito of de capa Bar futentino, Soplano, de agareura area quam, Fa

An represant inder puna cultate, 9 hores alterne Cintano por postin quant.

Think Cultan & Cultate puna cultate, 9 hores alterne Cimiano cocer possint quantles.

Think Cultan & Cultan mediolanense, induore replasas o soies sonorenses al & soi. Per pomo qu'an fil rep falle cocces poffint gincolas cinutatio Bon (Do uta necha bonorentes ct & bonoma idem important of to open tu P & reprobare of amplines or it ofto . Oz ifta iBa Roce bonovenges respectit pumapes, ut le ff. ad muni et norbu municope est genus ud much et incoluei ut no & de incole l'una ames plat topus fad muni l'filipe p. municepe. Cogo inferendo de pro ad ultimiti pequeix goo na neebore of modas coteri por Ant represale (et Bec ucra of mode probent Ronora ut fi ad aprin focus fino probent wis . ar. px. ip q. An colon themate vetento puta fi bua contra indepert repfallate of hores alterno ein tato exercit poffint grea cofilm alib mountes of apololanengo indepent repfallate To ge retento codem essemate de puta semuno de gera soice de Bonora sue bonorenges an exteri poffint q Bonomentes alle moranire Ductam dictit of fit groving no mutativine Cafimpro . p. do muma Ally Sistangut an indicent of Rover deputar et his no obcent, stra alle mornico qui confenent de più na ut l' primales fr. de ber fi Aut & Boice de una cunt of the proder prina opio very definant an alite moreture in more camben printa at the h'illos exteres possimer aut m alles privas et rice secus. p en que no ofto m.l. m adopt a de Bonoienses. β sim arm usum loques secus et consusse la la pusalet protes partin l'appropriente et consusse la puntalet protes m. l'illozope of quod in alfine, et fic giftod, no porcetit obleve Ally the go Concretico alibi monstre Ronera in procuntes bon porerat opter Grant no procent fores la frad munic et l's et coplace & ampline of de admitte exercitation et l'en femme inflice de agres et confe. ou cal fint ance alecune amune pres ance al modae bon fonces fubeunes lon acras qua poffint execus respelled que cas fint anes mediolan fonces fubeunes lon cos ester nam por ciutas indicere, que fulditum mules foreme q fubduti confermat na poctarine por petere ut ufuscuctumeno denegretur uno mend popumaria sua/et equit . C. Apprictureme et l'Roc amplino, g. ficu et g. sequen ff de Dip-mote. afili ergo fic monal, Constants in enmormant into prendenate In greaters conce indifference rano nam for une succede en loca deficiente une pletone es cuntas in out sui en per une plate es production escereceso no subnattur explasso, ut les sings sp. sign te le course po envirant tener describent en enterente en en les successes en en enterente e pur jougo teppare : tue Cuntas fic geodino indocet of fe ipam of id quod ficture of the me fifth fin france of the me fifth fin from the median of the popular armer cuntas. eme fin era ente cuntume qua morature repfale opture qui corfinment repfalle nd po defectu menforciono intordaname, un e plurice meru est, en demie no de mensorero des cese, as define one promon prapir fall ro. diac. Patronio, 17.9. 19. oracin printe et a p prompette fi te fio depart op defer no recognostrut treut unt afte decene por cumo Albano Turnature per et & mere fubditus defer vegespre pot et fir verver pot ad ve modili covedinarini sutor of of publici no wondrit donce pralit of subdici people fuit Tan grante enter possent posse aut & nono mer or ella Breultus sceffa aute genait de moellege auther for prit l'fran-An of dericos, et allios, end clericos quigatos cheri pofint repfale of ono de Time.

Como quente en qual elericos, ben pofint checos (est of a no 17 e la 8. and de dericos quigatos) de figo brondom of un a ono de muie. A b. and de dericos quigatos, de figo brondom of un a ono de muie. A b. and de mandas propo The en negligener france unpart & clier fine in fin his pr who of fafmances poffin

( D' diag.

undia represalie à clavicos costem pindicem scalarem for devias sus not fer pot venuesus Appline queuer an fices negligne faceset infricam I adfinerem que est fafmances Beandung que lavas mulle geeffa est pous q'elevois qualicrais d'linquere ut & gemest Am at potent the recirefie ad indicen feculare p Gram mochtois ut an de offe or king. reasing et & administratores et & primpes An & Bonomenger at alhoe pudented Bon curres padua pfulo exerci pofint repfale, Departe que an a Bonoienfer contes patriam pfrido poffint exerce, tilent fridentes Bon top of prom aut fita ene fipper or for werderat fil law filmont men lang pulconano pullo pully focus aut fi in allyo pudout usa, it in pformo of or for aut was In ally ant from burch ubigs dever for ut P. f. dias or at ant of & over me of guod don of de foolacel with stone, de forprovide et de ledelle et accommis ca foolaring av fr ff & mite. et fi. & Bo pot exte mile Jan & pre et allus agnans qui went ad bidendu film et agna tum in fride ff. to med by & iden in orto piquer to venerit Octavo que an g dono renges am Bax natorte, poffine ff & med l'y & legate, no 20 fo o ch. An o cumites ad midinas at frim Jacobi in al ad allin locu indulgences for an ginam (annes, et an quillo que in ine warm non poffint, et multe, ally out epoco pofit repfale. nono que an a Bonomentes cutes adrudinas, poffint excerci fex oft/m. fir & & nudine prio (21) 9 Convience cunted at pin Jacobu ulallian pegunaturin poput offer 180 no ile de clou poper proti et cui, sique compente, xxxy, q. y. C. toil. & such aut. onto ibi above ( Sem to cuman de loca indulgenne, po conondum Aofpinis al aliqued finule m putil accolorate pindulgentia (An 2 Boil nanigances que be uentos defecutive ad anul Morente opers porecut to no paut namana of the firet at item. a. to naufer Dr. A. (The end gillos qui tymo names no poffint precent oblece qui emianene in by. pot imono pos. no . to . na A forent o Defonder no poffent cup . multo minue paliceo ul defreo alteruno for per proces (cequo moverus of Bonoscope elligerer in partien godolan ibino poper aprincy Prove uepfalage Jam A Bonorenfie wer ad autite medicling pranue offinguine Jam Ang Bonomenfem pointem mediolany ili insuft na fracte poffint good ver falle potta. Dame que and med benovengem pointen medelan il impació fraction poffint proble prefale Ja & Bel in aut in no fiant pigno tenet of fie p. f. f quod quef uit. ally diftingt an feceret sale mustica pqua quenus no poffet office divance ul pe tale qui quenus no wort ut & pace Atour of to und et frer magrans pet inie et rice no poffint india Anne aut office prevent mora pue requipes productores ner de requier inder autoste The quant no & quere vor mile amilli. Od the to manon agr ops. I'ver ye craciu de tam civil of mili fir et mant ut will fine que fuf geneseffitate or aut talco Ant que quemer poffunt ice present mora (Rane to no prio neva in fac to mentro nam reptale indicutive in Refecti investitation Refraction & cross Durante office queres poffant et be grouff un in by a of the to rate to ut one to au opmile to adjuit of oping reprepelyo ner puto uced in pro mentro uh deat of finito efficio poffunt india/na finito o office poffint queves crimere forma puares exert no est opus Ra remode perces in quely ain They Dram mers , no poffet necces receivending offer ad repfalas, or for out no of redimensing ingeb contente shere of the for to bet int breeze pure future allegani An no frades pound al recours Timphat frances mola poffint rep fahe Ondeamo que an gofficiales possible il recrocio impras quaentes poffint in da repfalle Ta Se Bet unet of fic Ally dant for new uh offalso, cop for immucount vertove at praculti comprad ut & dadio bul in P.p gane. Cot com mil. Bp. live Brait offales copfe geradiocetit no popunt q'entre moia l'quoma e de ap. en ant officiales, not aprinte nos desadicut que absentes ul monorantes eux cas no popunt ut lam pon por ma que en ant por pontes nec asoniant nec a dicunt, fue signit oficiales deputer al morti mon officia qui no nomint adapaha ut funt notif et fay et inthany account gentes no potente mola pede ma que la et es qua no poffunt cofafece ut cont in au go mili luga. official brait fine officiales apiper adofulendim gillos porecut mola ma Ang afiles porce autune infrad facere Lengantes inda poffint reprefale meta. Successions queretur and porce offices Cimennes Ancountre facere infraid poffint

mon Ja & Bel. Met of he ally dieur far neen of pfenere, fecus in gabfenere, qu'à coe ut afules, mon no pouveur, ut le mon profit magi que. Palicti de al alterene puan Teque An à finqulaces, pfonde pentus inscertirs, pp unforde no fit mon possint repfalse. and certi senue forum pucere untras denegantilindes poffine reppulse De matreia exqua. Popur more de ca materiali coqua infigure reprefale, de of defectus, menfolciore a rian pro de require morp que l'inchare ne fire pot venue no de preson ette quel man pono os cuen pot apparis. The proof que debeat requirere instate

An require debeat motor ut instate facat and respate geodant for po que que,

acteur requirere motor ut instate facat (corpare simula passa) et motor reculante,

propligente de advice rectore cumula per et more sident de requisitée et neglectulet

more ut verate requirer instate set une et negligente precent india, quate An une Turnen paff qui no auder langue (17) summe muera infevente soffe feufrom the mount of the reduce of the proper of the part of the proper of the part of the pa adibit promi suproce, que descente adibit prope, mane ut de mon mongre infaced faces dessinantes morcent replate, pour de proces que sicolt, in loca dessinantes incipacións Or aut no negligit & rugherdom facet, privinanto irrigo, the framitate fat under apolations to fine depoint adoption apolations of fire pullet name of quel inputation Cuntate, que no deputament mores apolacoro, Bin aut duo mores, apellacorem simprosa ferint tie na paro, departen, ome subsacro, en no leccut tercio spellace, ne utone posse inder represente, en no defect montouro, es dia por a sion oran paro inique, pomenancione sucrepresent restauto, m. l'opera pierrio est. de mino. En aut obgestin illor, qui regue sucre ence pa tenereme ad interesse, ut e ne la po la et de signi que par es pe ad interesse ence per tenereme ad interesse, ut e ne la po la et de signi que la la fire es se ad interesse ence nent acte m fem ff pfeno. l'ner quedqua! matit inque lata fit, go folo indico mons fe of Reports on publica requirat ut respant gerdant leukum of Stenning Copmodes no und Ouarro qualito, mustica voquentur, ut un patro un cuntur, en la fir somo no mot ordinaria onet no dubre, o modico ut l'ano qualit min requi et l'alla fir um lesim, seure para alla min segue et l'alla para de maniferatione en quantità no suat alla pura lagra mariana et l'un granditatione super amper off na while sufficie no suat alla pura lagra mana super et l'un granditatione materiale. Tour of of Dane no post for open supra supra suprave ut fit land indicate of the post of the supra suprave ut fit land indicate of the post of the suprave of the land indicate of the suprave of the land indicate. The post of the suprave of the land indicate. Grant Some he por no in & fee quito obeduit one dem. oraler fee por tofte no depue. ut as winning research the De litero inte in a middle to chouse on in a

- explaye

Whive or Shale of her de fro ut pote impator at fit walle defant et pe of paupima the ona land of fred pr. act. A finos of a the et tem pfreup. C A To causa for mal. Hibrida Por for of Suptop na of forma indicendras or of forms Come illus quie in Bount of and har ora Sulluis aust in plant forma len Siome illus quie indiant de gren ha crea deplueis quevitire de colantire he Oht pillos qui no reagno faint provoce abillo for per no de une netre ner poplarit & De require manua vergue p qua omia expedichant it by pot on me coli chi illud requi vieur qued une gentuit requirebat le grat poque quelime fit nera falme of teftentionis And suffert opendece occifione fine alle perfu et vecte pfumune cerera agiente na infrar et sacelegy & At sacrete of sudice of maps, ut le face long & At sacrete of Art nord in toutour occions Deris que gene of qua geodunt un posset com une p to of quif int. et fatt com te for telever gomofere, ne pum arbites il ally inci lever Ron pland ille of an funt quester frata fore en que me contin requientine ito mant of or fat proffue et in fourprie voligaties et for tener weetheracen in & Vinco Route mis li fi. o nan wener or pecolere & montho et fina fup neaftean et stat feiter Sind goor & coul. Bratit reptale returne abillo quel for geoffum of aparisto the platute tradit ordine ille A purer frant mille tende ordine ene qua franche occiend repfalas porde anie and at future first me aute ut fome pot fit and info et fue de inplomer offin of anho Abollus porto paro acres export ut deponier mea, Que apere poffit ad impedientum no repfahe indicant & Do qual cui interest do quevitur quie a parce poffit at in perion dim ne idiative Detofh o Beniene de quiliber de poto fine mandato admiteur que un pot fire mandatu admitetur ? puinali & fir admirent end illi qui fint to toto indicentio quia mercet no impe ind Annue ne codem une mant que pa quem inchant po quent marin percono no At Teras que afonse apenit ille gine peut me perende ul re p sone il mis ing perente ut a parame est emendare ut como no stem qui. In poffet po centical Ruic mey. ece eligione rector cuntano Bon gui ment no perere represalia of contrate nuqued of findit coccepto ventra ators (60 fi paper est imend in inquis adepration the A preminary for opelator ut but a & tem ap. crant pupos, fit timed are pun nullu opaniz effectu premiteret Blis firmus ut f. funus gullid f. & pat. er f. quence f. & par &. Qualit offenber & infrata fra il en denergation for acres por indias Quarto querime qualiter apalet de Timpaa fin til perfet, et requiel por primo moro. it frat copia acros et find frat for est instiad frace, ut ly out a pen-An fialique aprant Pigoco repetatiaso. Eponosi naltar ut co pmo deceto, an participana Dinnes quement an fi aliqua capianeme digore replatiare. Depancei nalcant in como Barro an en po. Bo fimblete fime verfalle pte acata et quente, et laca fuit pofer fina the ca dep timetim en a modienti in for to com la la Banta. ut capat epomo deveto, ut affectut todo uchat, et figurman pe feuerant une sone Beenra Reptiment ox fo Tracto De forma executi reprefatas.

Continuère de forma entend represalas inderas Et aresta se queut de pluvido de l'an lient illi en sunt acesse repsalus prova ul p montres presents enpe soires ques entre prova ul p montres que en sur soires que se prova ul p montres que en en que se prova en prova en prova en present en prova en prova en present en prova en p

et l'Algerte que man.

In plonad et ves, capens, ceneul capiens, Bfeneure inde il fil remere frahacha feto querutir an plonad capino et ves ceneutir enviene pleneure inde an pople remere les so la de Bel cenet queneur pleneure mois y fino ch finance par est, ule no hant illiate concers ut l'illiams fe de off. pla all deat fer presere in plene appe,

que Sebent a Sudice Suci Ve l'arial a de de de de pe departe une fir. Ves aut capiena cost molente at expmo al expo desvero ut à men est et remanchat penes, aprente ut le is on & que l'entrose of ut in post logat et place no est plus nocie une admorar na suffic t pma ocesso. In suo omis prito penderandam sound genssione.

Teras quentur an et qualit me cuper Pupo e cof falas hendannie al modin in par ze med cofimato flet publicin ut l'y so de un de mpe. et 17 quitata fiet de Fucto inpenfaso ff. ad. l. fal. Emquatitute et le famue, qui aputator de nie del.

Et in Rije cola prito atendendim forma acofficmo ut a.

The died for and indicto replace open poffint. Com- false operers poffint som Quarto queunir an Stel feridas indicte repre Brobus ferians p Roum nocitue evereer posint part executors fentenas. ut a lift to mak count pint fonatiod rome ventram de til dicte alique Ace Reu poffe main neamout depre total geoffione De put full a que gasdinau fint et no uciant nifi broky feriane, allegant l'et ly ff te fet. er Pir cet alno. p. f. Sco & to fet. Fanc gelipone no aced uera in fer fo mentes nam cupen confione repfaliase enprimier ant en pomo ant en po decerto aut en unante ut à deducti est de fer omia infibentive tor se ferente, ut l' des sais alegares Fait les ponit foille inferge indictie, pp foium necessitate ut in carb ille peed pessit ille deche per et in frat fee. Inferie aut indictie peolemai de mil exceptive ergo frangim vegulle,

Promo ul ves emptas ingovo velfahap neht Etendeve qualis genine adhibert. Durnes que figue unte pe defendevo il res capine digore replahar qualis gomito adhibentur (to d'air quidum qu'i fin est plena executio ut que ses denoite ul infolinitate tic est opus ordinaria camutar ner audienir offin implorane, ut l'adino pio & fipost addeti for we med. eralit no fit execute plane for & pender the por offin mores implorare pour fet edine actor bigore quote morte fint repfalle et poterit oppore Defecti mend Mud, cin funt geeffe, et inhabilitate popone, et allia degind pip mente allegant ly & de com et ly out le pen et la file eden fane geligione no cred uova in for fo menbro, nam fifint morete repfale per atual de gracente et in indino. plastente hie claris que achiso no predit quelle exceptore utiebant aponende apor apio ner eponi pessint post sniam ur l'pemptovine & ser vesem no pos et l'sequité d' de except et d'pastovalie, e-tr'est. Et aise indicte sint proposition no assente, ex po al fo deceto ut lap fue an mecali tue iden qua no andienir nifi p dia prednavia

po il fo tereto ut laplie am metal tue iet qua no anoieme nije poia promaria ut li franta a fippliete of the tap infet. et lo fentanel fa quo et qui more et il nomo aut leveto pertere perfet.

De remedijo exacti l'exacti l'exacti pertere perfet de plivibi que et l'ino exacti exacti et exacti for de plivibi que et l'in evacti et pro que et l'in mentre et l'in an epacti exacti exactific o illum prai defini il telecti exacti et pro que de dictimi il telecti l'et prio que de trait more fint repfalle, p. l'in et prio de ce. per ficantiti obsi es fi fi et lique qui tere in l'in promo te ne que finantiti obsi es fi fi et lique qui troi al prio per finantiti obsi es fi es fi es es fi es prio es es fi est l'illum prai de l'est l'illum et l'est l'est l'est l'illum et l'est l'illum et l'est l'est l'illum et l'est l'e Togue requirebat ushad ut a to coact toi. Perish infi la por aut exacte à tourne

In exacto Mariatur & grectore pout of Robitore prapalen Fits 1 80 fillequent que an epacto fucutature orra recrotem fout à volitore primale ne fipra din est se puro ouciondus, est debiere prapalis, er fine est soluente una vector, on spe end Bethere par, infrad denogando plue ordo for fumbus plans. por magni que l'un pri et a se que p. Est. Pam. Plamo puenter ad officiale. que de poffent quellere rectore ad infrad, regleperat. p.de, met m. Sr. P. . france time

In captue lingure ver faliane poffer force andre par ille on more cape in que fui ou There of ar expense digore representations posses discourse present for the contract

et fet fip fet fumaria agnito.

fi. Sin. pc.

De duello upapad fino.

ermin loine wordli.

enpe in qua enpene fint de bidet que se totien qued quif me ff. Contraviu est nois nam treubus qued quif inte nendicat sit locus in misses executio de suna entras sobre repsalias supre d'altiam Ber idem la alle d'omn no aut loquit in executio such in societte such in podiant to liceat esti spoliare me a sie pontever bindicta, did sp. ad l'adquil l'scam se qui en alle lecture de como ad Chutate sua experat repsalias d'illam enurate in se qui en alle lecture de contrate su con al chitate su mante su con a contrate su con a con a con a contrate su con a c

And platet sent plate occon roffint, in ciulo al nie coi no prinsse unie coi (Bo contra l'An el partire que an p fentita, resplite occos rossint, in milital no prinsse unie coi (Bo contra Aberatile de an plate procede prosente de constato procede procede

An Admitid comtates qui comence, op films tencat proce delinquete posser extraguete son entente processe sentente. The processe designation of an action of the sentente of the contente of the sentente of the contente of the sentente of the operation of the sentente of the sentente of the operation of the sentente of

The partie for possible the passible to the passible to passible of passible o

Chat nuc motre de duello. James tractatu pro queram qui fit buellim ( 60 quet fint prop duelle devero que uve fit proffum et que milibril Canato ponto fit proffum et ponto inhibril de duinto ponto ente heist fit Auelli ecopo inter que fit letti deparmo quale duelandum

Duid fit diellim the com aloria il ody congruttem. The purpus of purque int genne dien dielerate, hine ind. her ponitre addferent purpus que fit adne coffavia defensam fin de qua in l'ent lim for de mon et les comment et l'ent fin for et les et l'ent for et l'ent fin ent man en purque ille no et deliberato co pet adgressi et d'ent sait est man d'em fisherosse et fin de l'ent et l'ent et

a merb ut merb fun afferand Sivi at puranteen glorid il edy crageratorin na pfor tangiave fime et chautur pres duelli ut infra jequiave Conduditive ignair defectione Quella in gric. p supradta

Quot fint for duellito of or duellim ut a afreibit furnit gnalit et ut tengr infine Then fin of aducerondum tefrespiero food dieth ellianten puerba poin infi na I tree funt free meth fit on moth aut y ody epageratoem aut p gliam inpublico afatuedam en dieth corporcio aut proniquem alient cuminio Tinet.

propi igitur coageratten fit ai aliqui gulari que apud nalco forma froafica apol Partie inducative at le Timeet excemmandos et & Ra Aucho no repro alliqued une taute ferpnapye nalib for entent ut fait pfequar et que fonfuali epprenta fa est

aprobation.

At et fo pe glovam in publico geognodam ut in publico exporeno Bargo modo expunt et a fer repio uive munt et auli et anomeo loge tunh ut l'hac actor g. figue m collication ff. ad l'adquil et l'ona c. Legla tol li 20, a de ve une l'amodif.
g. Sonat. no plo mo de Red. que ab inte deffe printerdi. Legre canonica. de cle pu.

Pronat. no. He man de privantem de wene. protis. Es no fit spose ductum fi panera trum sit? Bac actor profique m colutato e find (todalul) et appure ductum fi panera trum sit? Bac actor proposition alicui commune truct. Tet adoptatom puocane. The et terrae of pour paratron find alique come alicui impossib. forte carene allips protis il ceta no carene offert so polative divide corporate. Intello sufferente et procative fic so purant et Befor feture ena une cantil Sopu. m duct ut S'allegant. Sopue Bul. prom 11.9.6. qi provi illam gom et in lombar it Topfequar. ai illid menbeti difaina

Duo une fit priffin erquo infibiti Buellum.

Trefa terni molt, que me fir mondicti ducthim. Depede fingulas pre ducthi supra pointe coolance relaiand cuen fingulat que une induant et que inhibrat Et prio de duello quiemente p Rody naho congeraroem. Oh paendum ge her dietu in no profination ne pricionte de racionabili intelligentia, que apellat nalle comme de oft ter med modus more riale in to co me nale. At end infiliti une nale generite poper moralla legno dune, ut oumitur quarto mo ut. a. pari allegato off taa inhibiti for Quellum unce position f comonwo et cunti (Copedit en smonta Temostrave, Dualit Quelling quod fir # oby cragemation fit introduction une nal fumpto profinctu no

Sim of for Sue Burn of mico ducin inte naturali, ut fumitive profunciu nature pricionte co enfualitate ad aliqued apeteriding. Per fie demofreature quadqued of policium cae mimediare alian effere poporico, est porconir ellino, estano, fisque uno nale originale melinas de pre aper tondum of a mouetura qui forqualiant, aportud, ad duction dum cogo eft a Suelli moue et es mal depopete que avaifempto accidentale quorige deligit et odit quiliber for ex pour por infe ipo fa a fui est amper ations was prof colostif ria falique pe natulii momento natalia fant sinforme corespondentiam of primatine colopie et prapia paterna oforment in oplewiome poulouble fint amenfing halt fic proprieties. And inde funt, ininima firm nam ab Briforem in de infurque Briforme peffectue & Det fil bute pad l'adont billud fat fonte fir tog for traffer et o me or poralia deriafat procla de en est for secondondi gefor inimican natio me forom et forem ut preden puent co fingular nali dispolice que forma speaker apud nales moupatur ham attriba nath deposition pai Gumane int four to commend planterm

( for marian

( fine Awardie

tutem. aplecionib relate at forma firmana, et pea trait unia quit form et horem est offin firmanitation intermentation intermediation interme

miteligentia, es une dimno Canonico et Cinili . Brum Dreebam en a far crat infibiti Foftat interer qued dicebam for circa for men une nali fimpeo go maconabili intelli gentia et sie mes gentisserine nali pur gunet perptu movalia logo Dume set une cano most cuil for her clarue domophari por mapiend alege drund (nam for est inte De people deallogi- no ander or fic lego buind inhibitu or for of vapillair prophi Or fi Tour infrantia de popro que andit filia noc fi pomut lego dimna Judici B.C. exy, gony brufquifas, xxiy q. 5. fino let, or de panfoy qui mulwe et fo acade, indias xon covern a. 8. Ano Root no ob. or for fin fuevent poo for induction it Peribit angulan 11. Pro to autate & tea fipemo Bean me fino flor xxm 9 8. Or unar lege Suna inhibitifest pulled people no condes de utero noin . F. C. Of cold inhibiti lego comonica De Romia Cola P. Dyfine of proti xxin a. S. fino hart Eft can infibiti inco cutti ff de P. cor do fic er O. o. ptohi (et fidicas illa inea inhibent Romandil notintaventi et fic for come duelle ex que illud puent of formatit puence aduelle meroduce ex nali def pefice no of notitavia organ malet of introductio ergo illa una no afrigat func cum (Ao of grapta na A naho Inferino coupover, Ac movoducut in naha involution Sictaine Different in gent our obtempanding of namilla natio Diffofice no nearficut ymo manet About arbitrin . xxm. g.m. De tyent oct of naturalosono for et of front on & pont. S. 4. et plia 3° estheozo. mo et afrologi for officarine timo france for item affine, onde inquis effoloment in Concloque in illo Dermo. Tia fapiene duarre aftert fic igiene f deposito cozpower purnut and principio, in rate intelligentia mance et in great deponiti fic dia poffer to fingule and Burozo movalin, nam nalit fingul Boice, at fingula moti nature Fran Veguidam fupbi quidam Rupuriofi quidam anacifer fic & finguito nec in sponfant or pale no necessitant ut a natucolono for your quy fine of quod trat phe 2. I dia tractatu & moto quod intapenti senficiali et intelectualemest quas repugnantia name fonfinue tondit in Brill intellectulue in allum et fi intellectue Binear fonfin motio of vanonabile et nale ficut sispera supror molicat inservore orant eq fat mone, of q natura de fispera inferior monent suprove le em motio sensue puenat and inclina & in Brau of Ar gram mis obtemper fenfue, intellectu ur fubdiene dno fuo ut item pla pmo politice ora for genite duelli marbiti mornali ut fumit prati mechagentia quod wen est quod me gentui. Ba platue fic. nam en nali meelligenda peede infinate core et nale equital desponent inopuatorn Smult et ind fint orti ind position vinont uceme leguar funt ipa met equitas incis nale alique addito ul Arracto it. P. mo ambo Pete min et une Cum igitur, for nalis, equitas tendat ingfuatorn unitifi ergo replat How extriminación que est tendene ad mund destruction et due de extriminate tendente de mudi defrencerem nam quedam quorudam forum eperminative, tendur admindi ofication ut puta di male epolminature na po for interest ver publice in pumant ut for de public er Port. P. Platino f. do it adjut. Pita uneneratuo inf. por forung & p acro to fert epop. ut fame, & fige apte ochoine, quale for gonne Duelli of morbie une duno uve gental Canonico et Cunh.

de motu.

Qualit Suellum quod fit profovia introducti fit invo nali fumptop infinan ne. co fen finditure puemente. Es fit polovia Pierre quo fit inpublico formarlo quo mec intro mee nali ne firmet in fo filo framificato of prinfernetu no puentente co fenfialitate fe est ibibiti mee nali firmpto pune gennifet mee dumo, est end infibiti me canonico; cuili mos france in ut featim fibitiam . Sociaremus fingula (Sin quevar introducci int mall fimpto ? so sue stainficate se platin ur din est supra prois menbro, ria sensiale inclinate pueniene apnapue nalib inclinate adexpienna Givili corpaliu solim adaloria asequendam cugo inclie for genue duelli inde pueniene, di poucene ca poucet effectu, ut much frun alcojate in fignoi menbro for in genue Quelli of minus deschabile pmo gno /atopto, utvilla fine na pina genue duell fir pe evernmatten finalt anpoone Trimitee naturale manente for dut no fie nectio ad extiminadim & Omcendum quod quingere por fine extiminated ergo minus Terefribile macrie Roum Bifunduatur pr fince intentre f & fuctio Pueru-et-l'qui Tin vic pt fil. l'qui ea mente xB.q.Bj. e i xinj q.B. quidquid. Refen ever ai Blumte fie eft quod inquid phe P my ethi qui formentur cu muliere ur peculam moe derahat no mecha Canarue fit igitir fine pondrato Ber minue dereffinbile illo. Confirmat primii genue infingit exodio qued infe setefabile of fine a voibil queniat, ut imposito at sa genue Quelle fine odlo puent nam ernales amia duellabat infrectaculo ad fine ofte ofequende o Confirmatur, illud of minue desepable, qued minue diffut anali equitate p for pin genue. Quelli minno difint anali equitate/orgo platur moior nam derestato et appartio derini puente anali equitate supqua sindantin instiburce et prinssiones inno un l'une cuille for infre et me. et c. ind nale . de platie mmor nam fet duelle no deput al equitate une nahe mfi que en ille fequi posset fore ense qui actue tendit indestruction bruth fupqua committe fundatur infribitio l'inoue amfie in l'ima c de Made le pop cum to tore neter no est fen inhibitio or fic se condentibi remitebant actore ut.l. hac actor projet in coluctatio se de l'adepul. se pmi genno distit anali equitate pmo or tendit ad nectiam alterno nel uteriste porminatorm distit era informite ody-quod nalle equitate ab-Roccet fifme & minight ergo &topubiline Confirmation iffud of dropubline quod in toti nact et muille poet ille qued jenn poet et prim nocer fromu genne moti nocet et in millo graft ha dut fin prim prodest ajaior Lava nam actue, Denoianeur, landali les er binipabiles va landabilitates fino, eripino binipabilitano at fino in talibuo ponderenne, ut ff. Eretu mup. fignue in fenatorio, ff to me fife. f. no intelligit grange pala The mate Par fixed fue minor plane man print genue fit folumo p commator mu tua et for noct, più aut fit in publico specuculo pe lecricia et verveateon pli et fo ob for luoi printituri et specucula, c. & spec. et fan et lono, protiette excepta to fi la pot et con expen Aut. Puna est great afto De Ano inference for genue, Quelli introducti inco nali fup to inpo fue fignificate et upin force minue despubile, pmo gne. Qualit Sichlum quod fit po attam infibien fit une dunno. Tipm infibien ince diuno Feftet und dim que for genue Dielli of infibiti et declam une gentuler une pofitino canonico males et cuils. De aut une Punno sit instibitis planer tram en aliquid aliquo inte in Cu intet aligo intet à de Brown infribente cota ome to poud puentar ad illid. & jure dumo montente formaditi

adquod pueme p for gonne Duelle orgo phiene maior p. foratio de sponga. If de sident f. at less & de ufwere le con infl. & de upite ver und lint infl. paper fe la filege & ite wenter pet mino fin g. & uset annox plane & useno & c. no cades of aut place genue. quelli puomat ad formadin bico charino est Tonfirmat illo acris auco diuno infiberio, qui of alienne afonte caritine, fi Ret genue duction d'est finnsfmor engo 25 plante manos na cavine of fundamenti omula Bretiti et endufina unos Esponit. A. y. duumo oft et cocao et que tora pria pir illus definatos et fic alliente acrestate fapre nam pocata et fic infibiti were dunno probative minou, nany carette of diferen Ser of from fart fin tome ut a gromos Amenit Ding. & Buelland inspectacile Quellat it deminist grommi et fic ho Silligit orgo inhibiti int time.

Quali Quella interi po glovia afequendam populati fit aus general of of infebre me Towtam cora gerat inhibitum une derinti. Ha fic planne ille acue i contra qui eft wordene interfreserion Brish ha gonne Quelland of Annifmorterge amorphany nam equital naturalise fue que findant me dentin conde in of nation or dumental bring.

( 2ct hours diftigunt po fines itetos.

ed p go putte ad illud.

निकाम व्यक्ति है तेत्राम्यावित

fortitudo.

िंगतरी व्युचेविते.

Dough et wee by pine nate et l'ex let une flet probat minor nam for genue Quelland tendet mathemetoem et extiminatoem fore quieft nobilifima pe vinilifiymo eft fine polictore for upio in porridim of inhibite inso gentite Confirmat ille actio of inhibitue in go rung qui est reprignad proptio nalle equitate que est spin une genein ul ipino findament Ber genue Autland of humphor/ ergo et & apaior plane não ome ilha eft une gentre inhibiti an gen of peopeny. a gerore fit cadin difaplina, fr. to fine fit fin alat. we for infor an infor your Dr. Rofmaoth placine minor nam for of unti deprepare meio general op que no laciplaterire ai alhena ractura, ut-l. na fec. p. de goi marbi. et vernila lauplemen de verf une hor. for end est uni propri une gentil qued no no une fice alter no frant utin pri- Decretor & for goine Ducland repropriat utrup Deepto et po pomo perpto ria Brollino, quevit gibria te Pinipro foty et pomo caam Tibi flere for nother expo mbibiti une geneti Confir mat/ille actua of inhibitio une gentil qui est free beth migh for genue duellands est fruntnot ezgo, probat maio na bolling infing fold of interdicted mee ut. l. op formt fre infi et int et l. Boftes post cap et post voir amor parer/na for no oft indictil aucto prapie, ner qui nocara defenfam of the fine informe for genue duelland infibite int gentil (es paris pare opponetur pe . per genne ducland fit pe exprentia poentudimo, que fornitad est inchio morales ymo et cardinalis/ & Presites morales net care colica funt mebitia ince accui cupo no recour frata allegrati or aut fic fint acus ucue fornaidinis que est Bienis mo valio pater nam inha gno duelland At expectatio et agreffito (Oo poutenna Aui on of attendendum grapitus fortind were que of wrone morabe et andinahe et ill not and opand filmt inhibite wie grante. first oria forundince similardinario, dock + pho-my cuffy evadure de formundino, que fimiliadinhac, prapatit acus, adjuctiones er expertant for fir. To na alliqui adqueditione per ponoja fregiorito de Bollo pi nitione oudan appealment to copiona acno Bolland ut popondary or in ut finlit Agreediutive fic Pacilit fuguit, ut inquid phoubi o. Dundam ad greedintive porta no del Beranted prailing andam adgradime up from no andertes fireffe prenting ner at at groffice ficonfirmaret fubeffe prenty Quedam approduence po floria trumor of concendam or force Pandar folont timed aut Disupare. The fint & fortundince Amilitidinarie do neva fornament que est ucra dieno mondio et cardinale confut . As for aut gfirma fornand requientir for goldoco, bittly groperie que facte nam opue monorari no of opno Fronted quia poudenna & regulare ome opno Burnuno, po requier geligeo Oceno required gelligat p far i p bonisto et fonefait opio mfe no aut p alliquid extremfeatin. Quarro requiret goperur fromet et delectabile Orto fimilitionaue de quit fup deficite pin plud et minue, a vera ome tij deficit in har op opantre pmilla no opareur po fer i po Commité et Ronepate opros ene maporto sa oparires doquediendo et expectanto in her one quelli for facuit que glovia no dut pe Bonitate et Ronefente at in fer nec eat fic openions circa qued abent, for coliginat ep fije que tractat pife: in ethy. tractatu de forumone, Expredie uner infertue, for genue ductiand impibiti une frein Quale Quellum guod for po otiam infibitu fit wer camonico et amb Socbam Ba duelli genut infibiti inco canonico er cuili. Ture canonico est claza cum Imiteriar que at phibition et prinfione tramite logio dunt qua for ductim Enthoni ut fup deducti of plat end rubel et nigen & pugnan in duck. A ili ponature clouds qui a vem in omity melue, plat to Detornoamentio, ubi decentio in tornenmente dene gatur fepulara, Act ergo davi (63 Doute ambiquate for mbibeti his abguate of mfa pendum que lege neters ffe une proffum genus for duelle plat tep. ff ad l'adquit . Phar actor of figure incoluctatio fine mpanciano bis apper coffare actorm penalo orea centen tem in hoc duello ub pupilles columnt. L' nous codiac in mhibien ut plat res c. To flat. Puna livy and ergo framus decomes no lave nevere de coverty nout no f. no est noun for len frequer atendending of few pugna no cruente ils no tende de fanquime efficiente, ut at allique Brachye columnt til fimilie medie et far genue collicement no repre inhibitu me cuil net Boter ner none ymo me none printitur for marila, po fol versourcem ist and for p total to excepta le follomonet li pop et a de cope.

lutor. ptotu.c. A. pot et ficu pugna tendeno ad sangumo effisione de mouneamento et in ducto ad movem tendente et ifta fine dibio inve nono, codico, est inhibita ut or de afa. hippe et to phibutie est tueta Biphatii est ipin inhibitii une dumo et une gentitu lege aut nerver dipet prinsfirm ut l'Bac actor of Figure moductator of at l'adquit. (03 fovos Amempabio pe Tudas faductim phibiti une gentin que autopet allia equitio ab equitate unie gentin ymo est ipa mor equitate incio gentin addone specification et l' metatoen spine ut fine coule pa unfor cruir ergo ficht inhibiti unce derrin no porous ce proffin me auch at me aute repugnabre me gentui (In her givo dubitum fi pon-Tram norba & figue molumo et mente qua wed fuffe logie latorie Corponierna pondero op repitile terples prinfo Quedam oft prinfo fimplep que oft remitine et indul ) ( tylex prinfo vid 6. fo. 11. gene ponam dequa Retiving & tenique nam ut ibi no alberti fit verifio pene no culpe Es prinfis of que toller inpedimenta out grammet ut dat top quide printitive Rumites unter not nam tolline inpodifices inpediente ne poffint fin cozo ritue fitine nobifai bt x P. Dr. qui finava l'epitur er revad prinfo que pfint inname acui qui printiur fin quod Ramuo, greetta align printer derici cond auder focular pland iman qu positive tradit ut a cu no ab how & ma et a ad fulfaviore decer fall et a nouin? de Ber sign. Ba proffe addit sup pria que mpediment tollit quod no fuciebat pria prio poli pend remurebat Terna dest fur pam que plat umam acui pmiffo quod no facebat pa vmo folt inpedimenta tollebat (nune nerba aplando de profitu fith pondro & figure maluculte is top coment porta acidenti in colicantos et prodicir to je no per incie ca Est of pringio pria pone remissoria, & mellibi ropio canti unce, o fer duella fit pringia faul terna prinfione for aut no repugnat quino goran infibeat et ausho los peña remitet nam les cuille imponent pena phomicolo imponit poli et fic que fic delle abost les cuille pena remint, ut & inducti est (Ex sigo insperime availle genine dielle que me maibinim fit et que ince priffing.

Proper quis prinfirm et p quis infibiti fie Suchim Le Vet p que infibied of moende Profe quaren mombre que querebacur, poqued fit proffum! de duelle qued fit des pringueire que une per infibitis/et que jemissim/et fice aprèse et pricte duellum après unliquees nu appare dedra goducellum est mandini int Dunio crimo generalernie positivo, Canonico, indifance Ciuli regularit /en une lombard mails jemineur ut fulding at ille difanta

Duale Quellim purgatori marbiti fit inco dimino

Do me dumo inhabeti per for fruethim platur for ille actue of inhibitue mue dimno poque fit dei tempento/f fec duelli est finnifmoi/eugo, planne maior pillid perpir non tempulse Dang den enti, platur minor, nam enc tempentur Dens, cum poureur alique Than quod no est pourble, infimiraculo diuno, fir of directo in for divello primario nam rate of g fornor et ingernofier ument minus fortem et minus ingenissimpher en fices pot ordine nals of align minus forne et minus ingenofus fonet suftend perposel him querimie, ur Bictoria opuneat ur emo, infra dedarcome, sie igini. Deno, tempatur. ist mmacifi fucat Confirmat/ille acus est infibrio une disino qui est adimitente sa Bricance Dia Bolo, for Duelling of Gunfmor/orgo, probative motor, na nil to Du ad Diabo-Aun Rico ad tenebino annos poame por monday 11.9.8. ct. as fulush outen the et go Confirmat illo actue of inhibitue ince duno poque innocent dimponat for duellum & Butmor-ergo, placur, manor, na deno no mile dapnari inocente, xxy, q.y & quertur probatir minor p & fignificantil de pur und ergo.

Quate Suelling privagatoria infibiti for mor gentil. To fie The detue of melbine a Bat dien fia ductum inhibiti inte gentum. for abatur une genera qui reprignat nals equitate sup qua simolari est me gentris/ & duellum poir quitore est fulmor/cirgo, pater maior plane minor nam dicat comtas meis genni Colinguetes, punicipapontes abplinat to for ducto genar gings of cros infibiti mor gonni oral copugnar ille people quod no

Dustier Suelling pringertorin mer bien fre met Canonica point de pugna ptota de prince propia ptota up at fine gere et vote poffent veld que velite fint al plandum pfir inhibiti une de uno Cam un canonii immiter probabitate et prinspones leges diune Confirmat et p for placeres and quere outh fit intabretis nam deine actues the of interfere into positione porte preselucio obquane invite poficini for duella of finno evao plani maior nam

Ug Theury & Thouse sty other

de ik beg

positio un oppositio pe de super positiva, ergo obsituante exclusio est institut de sint prositio in prositio in oppositio, se de super sunt su il al vie la positio in provincio protection particolim particoli

fingulio menbuio ad Bac poofini vedicenso.

In quite cafit duellum privatatoria prostative prostative diella of Bitentum Tras quitum prapale vicelicer inquibi aub pra for din est grullo au . De fa spore den of qualit. Sowara po time underdring cuty illa mor lombard pluvit afib pomitative de plum aven tereia frem infastendim usquad fine tractutue. Dualie Quellum purgatorili me tombard in xx afile protentive Tupra nomero Quevendum est igiair quit aut for duellum printaire alera Ques Benau in le fort Via- Apa to et el mo (00 pminure ductil in colmine lagre mbe maiofrante, at quie alliumpent supillo cemine int in lombarda to publice comit l'fiquis et e ultima (fir po am do an uxore afaliata in morte but Brin lom. de gfalio moras l'fimilier je ute. (Ait et terno in immera ganebitatoie. et fique alique ucanit gar ganebitam nt in lom. Rounge. Pfique alli (Ar et quarto enti Deformadio amiffo, intra tecuquam ut in lom. te fomic. L'qui intea treumia At quito p Romendo amisto inabsconfo ut in Com te Romi-Pliber Romo (Pet Poplo m cemine paterado fidicat amiffim papiditate Brown ipine int in lom de parera l'ult in fi fit fopumo de fires gmiffo a fuo fidrie nogaver funn Rin fenfle fineth, ut m lom & furne . l figue allin et fut les qualcofiana pm quef dan (Art atano, in aumme adultery of figure darferies adulterale moore alterine ut. in lom. de abilt. I'm fit nono figue dent alique mulliove adulterata et fic plave nolit. ut in lom to Time mul. By mapit figure puellan ( fit were fichent que malo ordine poffe-Tiffe ve mobilem fine inmobilem . vex anne, ut in lom to prefeript ? sique alling to Budeamo unt geravios teftes, ut in lom de teft. l'figue, ai altero, que pardit siprodu cont abutrage pte part ab catery pte no fit duchim. na aut actor pout et ateprat roud, But nichil plat et abfolinting vone, es finbutrage pto pou cantir et cetera fit paria tile fit Shellum Gir 2019. pr debitu paternin o filin neganite ut in lom qualt po le defendat et man cufi p pugna pho ul ficul dibout l'signe post movie et nevut intelleans illing l'est qui melliganie debini et malefino (fit xin fi princendin fi aguent o malefactore net in lon quale quite fe defen er c. l. figund allin no aut fie si agutur à glassavre, ut in lom. Deglasse illiane l'una in fi At ring que dellerse be il

ir autobenno simaruno sissonir grant turptom quale que se desendit et c. l'home noci prote tungendo ut in long quale qui se desendit et si si sove et intellat les tur prote tungendo ut in long quale qui se desendit et si sano amodo (At et et eli, y pineso et in some quale qui se desendit et de hirro (At y bis, caa duelli y innestitura (At sique mostro negato int sidepsini se allue dicat iden int l'a innestitura (At y bis, en mostro negato int sidepsini se ultra se y v. int. l'home y se situation. si sectio quale en allue dicat iden se desendat et e si significatione et allum proporte penta associat in long, quale qui se desendat et e si significatione et allum protecte penta associat in long. Quale qui se se desendat et e si significant et allum protecte penta associat in long. Quale qui se se silla se sint quales sint qua

Jealet Auchi purgatoria inter propales regillarit fleu lebeut Eubricha.

The grad Aglet regula aunto une Combardo quo diellum printeux in caple pip

etae impodiat (echie) pi etae derepta namin ca labor et delor (tercue fiinfirmitue alla

etae impodiat (echie) pi etae derepta namin ca labor et delor (tercue fiinfirmitue alla

entra l'ult (Duarcue est fisius qui est man poppor fiuture pelament in libratore

pentil Duarcue est fisius qui est man perfect findat et l'algune fine pe

mentil Duarcue est fisius qui est man peppor fiuture pelament in libratore

mentil Duarcue propone ut in lom qualt qui e affendat et l'algune fine pe

mentil Duarcue propone ut in lom qualt qui e affendat et l'algune fine pe

lus suc pugnant printipione ut in lom qualt que se affendat et l'algune fine pe

lus suc pugnant printipione ut in lom qualt que se affend fil (explue ub muliex

repts vei sut testes acrosse about asimore unit campione et interes rei asimore allui ex

repts vei sut testes acrosse about asimore unit campione et interes rei asimore allui ex

repts met, ut in lon e to l'aquis ci alevis Deriums pipus acusein assure ut in lom.

To firette l'act dielium.

An uramentil to after me duclanted for planding of police is et pro quero uteli invamenti densu sit prandim et an princante et procentivan palere con quemo se invamenti densu m sec indino idem est anos suramentimo de citti pria mindi que queros invame de citti pria mindi. Minoma pantire in indice oftenero to pactore at voil no fir or fing of the calling of ant mapales et go en to p total orap his afimili ai fit cadem vo et fic cadem invis difrofito f at l'aquil Pullud codort ful Parte. degla teaflato at fimilibito. The piccur opy warre stones were Combacos Ina fest opp or forence of first matisanozo of in for more duffare pparie faceameri de afen ab urios com ab actore of accor et for for coo conqueur omia una loquena de faconmeto de afou no phando, adducte quod ferre in lombarda, qualle que le refendat. Ementio en ella lep Az quarior intellectus omio gintellique in tepibus orrange in prone flat distant of princer sole of medicature in duot quendral fo monter, ut pour Suellener of Brievener Terenes que intelligarene, me of que meati of que furti gruferit; et ille met meane finte anarme, que en dus langue conta merce, et on weamt alaro mearmerro et aller ult mrave, atia, for fina replace un ga no est for auti me ymo grin es per rei ut falue actor met, ut it sombard quatrome so afen But & Aque allih afto. fallet Bh for Author propertate toffin ut in lombar deroft la. er qualt que se defen l' figne d'allres de fine epimo de favolt tonomerans But infringueve in wast would be to the straight for the weather the alliena : To formorally in the are had you prove only the prove many Fire to the second of the second of the second section of the second of

fifth that Shert Sufpreor, gramifie primo cali By invave ve ita co. po can by invave grufta If fulprition let as priocut vie fulpriore debet addrewe com fulpriore be pose go upin inderet Proper on upove firs, or fir to ally o, want procent ad Quetting in ta athena in no go alliqued omiffing ofe, & allih or pote ou quocat, sup contine lese maiopace, our ou account in refte & mare fir co nt p fanne meament tofte out ot teft f mino meand. Ateft C nuo et & at numme (en Amilb) et fie Brat myso ut unet be fie no effe (fee opmo que ad fa cramenti ver pepedbanie, ut oup poma Terna fut opino et ferme fuffe papienfum Tobels of ep per we et puocett mille pleme tobent incamente. Fi copte acrosse de acrosse platite in lombarda quali gue fe ten to figue afto to ver plant na reus tenente Paleris Buoy il pugnet il fremut gapnet, pe gatie urametum ppre ver nicht opat et pe ut profilm refrandum. ? amphore & meetitatoryo, car ap find convendi . g. fabin. fre pour Canacta fut opp er fut enun Sam albei que no l'ut Dicero pacene femp unat pret of moumme lose maichand ettelab, quip et muchana prody in veo occidat aim ally & prever at paperfibue, et for web in acrose nove of bequeaut pfeet pt of in carbus Requis fupra et est vo ut papollatur, vens se purante, no predente allique inditio for ymo wother were ad minus podere informia er defficiente platoit coponit purantis de pur en p toni q q in p totis & acufat quale que tibi no. Ore igicir unce Combard que Quellum printitie in cafe fip enumerante dominue capte actorie product invamenin et minmeti de ce governe puocator. De puocat de ver epitentia pe miret fi de fufpitar fic end weet for end Defevented notat; met weameti inthipme, et feritane, ut fris de ceedil tate allud de nevethte ut diet die Aarolus, Inver ant no gerpio værn necessitatio inva

ment An one parer date ampione in with aure pringe later for allow per Thre comprone Bo quevo nuqued palicui pou denn campro, ments prinfie, ajuve lombarde qui sur lui ou notaui annie secre alter pti, sur camprone (do fre sievut opimoneo Barie, aliqui Bailt office allegant good ferny in lom quate gue fo Dofen Populity fullet in and ul fini grendit & dim ea fire opinio qualters pri no herat, une et est to nam les nie in reibie raily printer evap denorant of mally or it of to lear to me fingullare of at mining for of fo. ma P. fici loto, O Depoir P. maverile, & waltat prolatore. Pint coupelia, cit fimilib. Ago evel fir ponderanding of in her vefert for indicat duelle audino gentro for nam injudition stentio to regularit quie pallin Angut et po for mitemo of peneratore rifue int fraperie. Pret fufue finducto regularit pth pfe, et in he compatinguiden command in quore no interment pourator adras cat allegandas, of depub indi- lep. 4 qui ad cerme et, frais quage of publice of the part et or A et a bernene, to acufat, et of to or in p fond pouratois no per feres find depratoria, of innecene, Inplona de no qual fono per pemas. Pal Centern. Ac diverto in Quello nam in Duello Quellantes ad ppreatoen plonand tendit ut exter Minder Prime pfor genue platore et fic vegullavit no inthent campio. Per of in s cuil, prinfile, en igitue, emergat cano dand campiones co per Inue, or no emerger ex per alcerino, ille polis Entre campione Orant nevion emergat cimo brerge date imfidicas. of cqualiente fine inde puandam The Both uni det alter ut l' terminate & de feur et l' ex temunue pet en et proviet. Pequela no licer de red une la bi let for faper equinto ( fi pue tim nerme to vigore mue)

Dualit in coul fine unde au geedlair campio flet ipor Stato et getfio, de fic pondero, Tercio quevo, qualit meaile fine inte ai queditur, campro, fiet ipor datio ? garfio (00. the pondero of ficut infore often notes at porative, fir p camprotice in milian mollars or fic infoco, gificut in didino grentrofo, fier De equa Quocatoto Deferibitio ut f purden dum. a depostust fir uh fine under for campionin geoffio De fier 1 1000 cqua Destributo, In prapas Ally aut Buellantily no of ponderanton equalitae il income Atue, cum ain pour proces

virily corpere fronte ad pour pluste.

An quiliber admitatur perimpione ; perimpione so ut den est fic companie cum Quares quero manfiber admitative pro advocato fast saure quille admiter adpo fulanding me fit y Bibituo, ur la fr. to popul fir quilibet adminine, adoffin campionat) rufi repollatur, anne, Popollit ant Riv, ut m lom quali que po depen l'Aut capione et e rates of infirme ff & firt. P. no por et fifiboumbet pfumit var apry Delien fublibore

fic et ally commof gramb, commb, meent vo proda ( mail ellecto pt duelly: 24cha. Danto quevo man'ellertor est Quellim. 00-vegularit in effecte actorio, frent dramus inudi tro grenno for for Bettire in long- quate quie le defen. E fiquio amodo fallet in scimme left ma refinate ubi en necessante agricue Delettace et fi alique Depit aveam. ut in lom. Depublice cumily & fir et m lom & Time mul ley. Qualitor or Since Swelling Ffa. Dorfo quero quate ordinari about Suclum 80. unce no eft cutti Bafhendine offuat of Montani locus punt amphit in Cuntate til go quilous anti area dandat contro rea ut mifo bapro nullus audent interace nifi ductante nec audent cumulti facere po que altera po offend poffet, et judez evet ibi infloro, ut indere poffet utringe duellantin et qua At unio allin recipiat, ut finalit indice in diello anquie fubaubut. Dub; armo Juellare Debeat, Place debeat so met lombared provincue place Ocpamo quero quel arme, Duel fuftes ut in lom de cope l'fiques di altero, et quale que le refon P. montro, et Bec Debent co equala et ambre places Tan flavma feu fuftes Brius Duckantil frangant ul andant Abeant allia dans Octavo quero que fi arma fen fufte unino divellante franquinter ul cadant an deleat alla Dari de me appe nam diene topo oppigna de flevi de fugale et feffino per in long quale qui le defen l' menero, et in long de cept. l'Aque de altere, pring alla divent no fect am Riftib cego. Confirmat, nam fuftes in duello equipatur, topib et infeis in udino quentos Emfore granto fo fit multiplicate poductive tofhil et mfreoze cara faliquose da franquintinz an publicatorm et no nera Dicrozo nt mant teteft. f. fino. Eteft. featermento et clem teftis e. t. Dudin fa tener infrangence fecus, ficadant, que tue of imputate fortime fue, Ally Saut of moullo and funt planta & impuessed of foreme fue, ally drat pare officerion fige fa Ego crede opp. fan for mera f op no fine alla pfunda, fine cadant fine frangant. .C. 17. 21- D. gfuendime, 1. D. gfuetid. Or of to nam in Suello ne Sport inbrapio teactat quevieur, alian que quant un minue, forte, et que minue instificio fic Princit fortore et magre industrio sim que alian gringir cui intorcidente, ergo ureras Suessantia Simitor due, est subjector autim quels se libere corpsierent Al transfert, na Dielli ad purguitorio indicti confirmaturi nam adiactemino dari noma acma ubi enderent sic assimili dicerenno duel. Cornem endente fubleuare quod est abfolim. many po for como alique quenque, potenticom fub or Bever et in for &mo freatur, inditit Quinti, Que Suellantin pro partere debent that of tudence growane na far molin du none quevo que mo dicto, pue pentere descut ellace est simile, undino, gientrofo ut sup tacti of fopme Bimudito gientrofo actor pino porvigit Abellum veo et popea voue respoder ut mant offent & & Aft of et & . & A. A. ob ergo afimili puccano prin printet prioriti. In sent we reno quiorabiliou est ut l'avianno fre act 206 et regula finovabilioure fre ref. me. regula m pemo erti h. by. Oo. ceede pma per ucra/ ner ob. allegain in oven/ qu'ila! wer lautur infimb, moltiozo en no respet ma definitiva sona quente suchos of ver son prapia famendum of actori ut. l fignis intente ambigua of & mole et l'int profit de nev ob. Sel den posset op sur no est suandus orde, si lans est puento ul era ganosus.

In Suellum poma de no recommation, sequen de posset commace.

Eterno quevo an si buellum recommaci non posse perma die, posser ad sequerem diem disserve. Co Sico of fic Sloven Bree of Amatine, inframandim oft. An filbambeno in duello que prienve in expensio. Vintermo quevo nuque filbambeno in dictio Abeat in copenfie of Topnavi a Sufario to al imilitudine more gesptisti que bietes Bietori que priature in copenfis, ut l'operandum estin aut & Brudity 6, et l'exemindre, & De fouc et le en et & fine De blo et que Centifina & pont pfor pe mondielo de l'occus brewer et c. The jucand induello publibers printing pena tallome, Hibren tallons an 80. ad Proteumo queco an priocano, in diello, fiberimbeno, puntatue, pena - fimiliendine indita cummate, genaofi ub montem pena tellome dalfana fubailente ut to fup fige to dad ere Rece et et l' fi & de acufat, fie in dicte at Suellature in come pum en dun ad publica umorcia of da puocume ad duellum in como publica coden cui mine, mudito grento fo acufaci. Pad dictim p cumo fibermbeno, et dempnatuo poffit Cercio dano quevo, an pricatual de codem crimmo acufaci in lustro o controfo de codem Da op at myo and shelly progratored no approbeing mo pour a probeing with Pina of Sich. Ling. er de mir anoice me de puquia in dielle. et de pur muli proti streta en primapo tructatuo encia fint, sfor dissinta lago reprobata paret simbleu invidere dississioni et sic, no es et de distre cuisden sepunda no stre queren dun ut l'elect in se se se su su ser et de super de austat qu'illa una latare al sor poaminano et dississioni sut invidita et se instruir quas solitoria lata in duello no parat exception rei indicate acustare inclenti in ultimo otte aoso se una nist assendo reasona allud induceret, ut direct su selenti in ultimo otte aoso ser una superiori appositati a secunda se superiori con servicio se superiori su direct su direct su direct su l'embardus sin cuiud dispositati a secunda su superiori.

An priocure ad duelli pe cerme publici desistent aduello meidat pend enepsiani Pan.

Ontare deamo quero nunquid providente ad duellin pe cermen priblei desistente aduello incidat pend turpiliata. Et ur giste ad impari comunalis motos operatios. ne l'a es same auc eti si exprobati se motos in sur entre su prista en carden comunate imp princendum et dico arbitro mitato eu no sit une copissa desiste de de causio instituto imp princendum et dico arbitro mitato eu no sit une copissa desistente in mente de mitato en de causio instituto in princendum et dico arbitro mitato eu no cerd impi mendero, cu pene se pene de pener de

Dunnerdamo, quere nu quid pucare ad ductium une lombardo, posser dispere si herid under paparer of sic admissione abolicione imperemento, spe admissione de de abolici pross. Come si ser claris of sine abolici pross. Come si ser claris of sine abolici e e si successo succes

An pronocano do Quellum defateve poffer fine pend on let of. Trem et quad monollo Dicul Agrifodermo quero an pronomano do duellum defastere post sine penaran alte of et cum for can quero on proportionallo in molito o tentro for in dicto ap dicat otostan et une or ar fine pena roffer toffefere na an lite of no dat que agere fagre nito ut f amplice of ve va ha ergo an afastere provit Confirmance na on lite of afastena pour of the in 100.10 Pound crap. Confirmatury p. P. A mour & to a Bult et l'imiles & foce on ct. C. girin of at turpil In grum fact il inferiation of qui poft of at rurpil ub plat top of the forme ab acufate an fite of modat mousphanti Jam plat lp of allip to for ano Disposet quetrone alterno Aponso, deafrone figh as proporcionale gretair diast in fer hildao dullari Or me o pot una parfront actorio et alliam por qua mendico grenco to fic fit otofentro p petitoon et greatitorn feruta ut l'in nona no notia prateon. e. De male et alle offerante cot line of et.c. Gio. c.n. ep. f pma perific heur las abelle pa perific and fit auto est gradieno, evgo fic fit And questino. Continuis eved uevi. f. q fiat And oto fines of present abondo of come grater or ille nogut of for fit ucil pater na post Ret of pfrance weamouth of catherna in dut ut the weet in dove to in pro- or f y o de use ally. & Suchances post Bane werbate processing et graduction und to after ut o deductil est magne orgo direllium auerbah pelamatic & perfluce fonte low sopui plateum p whee et influmenten que finnt post lute que su let no questina, p tous et sie modifica salutain que qua questini que pono poutre Ascat Rac politer prispa promabile de moder in que ila in pond twopilians wondere fibilitat an Burm ge. be glo. funt gric ona of in fimiles or. for fi It adult et flut hugoling et tenet of no madat Allia of m for al turphonis and remet grinadet et fint de az. et Mam and nova p. f. infenatio f. qui post of admirst of pant an femel a one or and ruce on frat pervue granifator pentere por an of vonte atues denut pe intellight light of ad our. A fimili me hour for printe good laquere To une Combardo ut Oupra. Do gras ina

De phat macrame de bello apillante peme Tokannem de lianano de mediciano annumi fune intrinse de descrito de financia de pendente poen escrito atra Cuntitario de grando Amen de forer al exercico de descrito de fibrario contes.

Pacentue ifte & bollo pma fix duisioe Smidet in tree proc phapalee Quare ultima in fer tencentue dundit et ful Infin Amofrabit unbricellie fine fico orbie Find pare propale. Dund pe Bolhim et qualit & feeibar. or Camba parce prapale. To amfione both et qualit dunbat. Fraa et ulama pare prapahe prit Dordine tractantum et Sunditur in fer - Fimue reactable De foiali belle cologn. wudhe sprade bellum collegue est me evum et menfa spuale Ruani Billi To nati codicto friale felli corpose ce lestum ad bella terestrua. Qualit pm plos es aprologos es vale phote neino fit dire bellim Commone tracentue It spirali Aumo Bello pm theologiam To Buali Priano Bollo fin moralo phyam Event macrame f & vinufali corporali Bello et ifte dunde in fer tructums. Finue tractame of quo mue incoducinfir. Qualie une dumo occu fruit Bollum minifale corpale Qualir ince genan orth But Bellum Vininfale corporate. - gubz heene bellim indicece builfale Dunby po et prapalit et quo une et q ouse Bellim interese Rear vinifale An Bellim more y imparove a certam fit unfirm et an teneameur fieboit in bar optom Hum o imparore, Terme warmene way pmapale of que fine angueranna affirm. A legione et afforce et qui et que nui m co regulantan. Touslie miliere se fret Ribenne in Bello. Que primeant adofficia Suns bella Countie varie primitive militio purbaic Erlingunt. e Se formendine er une na er que form Quar as fine verni er que ho An formate fit with out make in the or make or make quante propolee in

Ome fie Firmo De triplia for Pont et qualit quantor este Amales Dremtes chamble alono. To wo et qualit in bello que possit dra Tome fit prapallor actue fortingime Ouot orind: founte dont go une in Allo.
An forte un bello pour debeat moutez expertance que sugare The miles Dia di Comitina fina merilit in holtes primpens or ins comfit after gene o mandatum cuest fit capite pinen & An Suci belli capto ab Roftib; fit ucuia oce Dorone reactante erral prapale pro-Mima pare f qui teneantur de Rellim ( q remeant as helle acrode: necedene. An adriomoto infro Bello tenencie naf fall ad Bellum accedere pour expensis. aten tegem fin tenentine modern queraz vonem gtra vegem. An Juboin Vin Barom mouch grickam aller Barom teneat ipm pmo ul regen monetem guerra alter was umave beer ufgi madato ono garefu vecepro. An baffallus nonlegues duois Prioze weug ul altero er que muave teneatur An Baffallue teneat sunave dam a parce ul pater otra filim. ( An Chie dias Chumbi tenent innave unam o alliam An vaffalite nomme adrio teneal ipm fequi in paval offermarine at pugnatum gera Barbaros An fin teneme uhoz fegu dim a bellu. The agreed words concature form dig AB belli. My ofcorator for whighror poffer the pronocare merpin uniet in bello In furdin we ment derive in tencantur ad Bellin acredice. Chamba pe of de plone no africa as bellim libere acce contibue et Suiden. in of prapales pers The Kima phra f & libere accedentibe The libe acreditates as both My libere accedence offigent fibrilliam in our finnu nadant Adapnu ind panant. an comodicueme ancat amount ege का वरणात मा दिली कि कि ता प्रश्तिकार Am obveror concentre Conton couse et arma in fello Pepara reference

An amount a speliatore puorna at rella

acceptate aget to low sapros al fire.

rmdi.

ाधर दास्ते. ह

more Francis aus make

In no want figures more accordences ad Bellim obligent ABrillum in cui punoù uade My no wan B poor more at Allim ace Anne et unliver pficientes obligent fibrillu remtentem et & Dicente in auf fintul frumda po de actedentilo qua tenerurad Jantidova An take agar of illim que umat. Terna po de accomente po attam of court An tales obligent fibr illum in au fubfa-Drum Padint Dearta peter accountibe qua lant opas (final) In tales agant of oductorce bine po & accedentily no spolandi. In taliby acto aperat. an deria ad bellum accedere possint The pendrary in allamamania of their fa Photo paducente agant que que dim benevet amufit totalit fratu funn An phonodory a fight & alamania per mittem punham oftheto falario partnum qui dum Venver Cinemo violent laupata ? tyrani agant ad falavili intotil aut prata of adquid An of polin & Boat Papendracy an fin prapro cuufher mentie an infine In Supendiary se absentinted ena de licena On aligno tor pount falacin pillo toe. An Ampendidey allow fun funco nount toto the freme fuel pount shoulding turns the on tim p the gao no futerint An Mondarme phico pofit p fulfhamin An prendiamus part promotum spe quo infir mature polye er capture que finnt m Bello. An aliqued aprient in Bollo efficiant dif pront capte et ver or an fit land wollimio An apri in Belle Duazo Cuntati efficiature om et drium con queranne,
An apen in Bello efficiant capronim An of course in bello total fin inteffertoffet were adulacin in mottro quenive al Bellumite nato of eum indiceve An movience in Bello Taluent My probet possessions cretic corporali. Bello Bellave Realt et fin Ber milites quoavee An liceat epie ad Bellim accodere fine licen of the presant promise que tener abimpation tenent folucte exibition, polito about mone,

guitent muniant bellandi An licoat prelate voe torale weifdicione Bella indicere, et ero intereste, et ad Bellandi allios ortare An Preent prelate primera, fublit fuin punita, Bellin indicere, et allios of Tunnates Fin delegano pape pofit indicere bellim 1 muochave Brackium foculare An Bella indicate p certiam of exercito fit meritoria Expus et ultimus tractatus teven pona palle p modern tubule, f quot fint and Bellow corporation & grub represe Ture expressim. 12. A Onachie reactative wery propalecie Fite bells praulars quod fit ob tutelam fin et Auditive, in ato fin pret prapalet Pima pare. 7%. Quid fit parmalare Belling. Counda pare Pa. Duot fint poo puculavis belli-Evera paro 30. Duo wee mouth fit paculace Belling paren pare Comb harat Be pravlave Colling morare 12. An device operat for bellim indicee My of Reent device for leffendere, out an Tendo Ace fibi licear in calla. An Revat clouco inuafo colebranti fe & fendere et andre et fi sie gromato offino An Bapazana mundent afternana ochnat et fingula facomonia oferente muafie latin fit collatery ellow postponere machata An pelligende fit move Tuafi facecond aim phere in morne avenue Bapasat an nuta cena wind puers ne fine Batifmo decout An aponacifo licent for Reference fine licentra An fino locar for deffendere fine infu on The Bapmine que grige ployed mulapales cordi inpune pofunt Rocht fe deffendere Mounta pare f. o quoe Acent Ro proulace Bellim indiacce 12. तेम Accat ? hyprove hu An quadeen ocid firmfte aliquidagent The file of ponte An monado o abbace An fino o dim Exten pare f p grub horat for proulare Rollin morcere . Co Jundiene in Buat fin parted prapaled pt. Ama po f. ponis ponis Recar 120. An capho in Bello info fit mifendhm. An licent parcy of files, An ceella hellim debeat indicere morio.

Andegentee in Bello qui pugnace no pol

De polye & captures.

i di diac.

My marito puxore An pfice forone et allye ouicte pfonis An gine tenesary que Defendere neal allio andanne An Paffallus torreat umace drin fining. an miles tenear defender prepofici fin An Saffallue moeno dum innafin co vna pro parce exalla Vrenas partece · 17 movne avacullo, mfi muchuv, nec Timare por ma alter que que umabre. and were coden themate verento in Levico qui morne com fin inuafum co una pro parre ce alla Orcula parel in morne arenculo, nifi muentur, nec muare por mifi altero ar gue mualut. an Accat probie mite posesse तिंग के गामिक किश्मिक An et fillceat we defendeve, Rendens edam an moderamme martpate mude ficadat ul munter negulaviente mount An prest fine Afendende of cleval excomination inadat manue infraend The preb defendance mano amice An preby refendendle late fit fic of ome im Bi repeleve, ficut o quo haus eft p pfonie Any webs de populo al genodano Acont Jum mi repellere Epoma po f qualit hecat for pucula Tan liceat ai moderamme manspate tuele of Que in co vequesant Tan liveat will et Abili au enfe fe Afende or o forte et cobighim pugno in pandete Pan et silvout in gements se desendere Qualit intelligatur equalentia in ipo actu bralonto An bindenfe woode no defendiffe fo politice men deplessione men expulli qui an fantdare nolebat deplessione re In parati adme peunendim espectare Tobont ul en puente atur Bim Bi repellère sierpoctet et pontat Tan fi Bulnerative popt Bulnera informa Sufrierante er upm partnat qued in 10 1 primey beat ut Deofue that alpabilie Por Violentia illata pfone, possit pamico An funent de mandato dat fin Prove in interchaens craisenic Toma er ultima pe quart tractante temponapalie R. ame fit fine paulane belli-

Dintue cracentue the pmapake for paraular bello gnot for at defentam missia with anographication in an patient er Simbling the tractatus pma fin din sione in Shap pice prapaled to Find pare pour bad et aque overing Babuccunt represale frimdh po fitt and veprtfaliare. To the productions fine officiente vop alias. freia po fot a materiali et duidit in quatuos pere prapales . F. Pima po f & materia in qua. P. Dud At materia in qua Qued fit materia river qua Dud fit materia of qua Quel fit materia ex qua Ourb pfome godat faculme wepfaliad An mone repfale goodantue Tan cunt, no fubicate une previou cuminto et al no facentis frences fine indicende represale. Am Cui p quetom gredant vepfalle à Curimie origina I'm caub er fine pound fimitate to expresale ocedant? Jan Cunt Vni cuntatio quipo il patuto, reactant ut cues afterno cuntato p cambem good pofunt repfalse frunda po f & maceria cura qua Ro. ति में में क्रिक क्ष्म वृत्र त्यान में क्षिमान क्षेत्रक reffahar poffint mola reffahe fan replate simplicat indicte exactiphe o Bona cerfeentia in tecitorio Cuitano or qua fine moter ur capant er voducat mois territoria Cuucatio morcento An fi Vina cuntue indicat repfallat of allam poffir roccor Contrate marches feelbend vector Cuntant of qua excere ve profaline in vee 181 finatio Evad pe fid y materia giqua. 14. de represale indice pona trumen ! otea force afterme Cuntate of excert post otra incolas illing Cuntates, An repfahe induc p Bua Cuntate geral Roice alterne Cuntain ever poffit gran Boice Mus courant allib movantes Any wer falle excer point of Cuetal incolae omie Cuitano fonera fubentes outlem que can fine cues alere Cunti. An gera mulicues creces poffine repfale An o clevicos no guignos Je et ano augues crown nateune repfalle The con negligence to cleune fine, with: dan facere nec fire poffer recurfue ad fu proven possine indit repsale of choe coffen pulder fearland An of Rom al cad at pubences Conore cunter paris pludo exten post repsalle

( de respratyé.

Ally of am barratores creen pofit repfalle An a cumice as mismae as for Jaco them it at allium low in Sulgenere Jeem an o namganece et an gillos qui in me show no potint of m multo ally onit An & Bonoienfem pourten medolam ibi Turpan pacent poffine represale good ciam facientes poffint reprefahe india. An 9 offiles priorce Churane infhia facere denognative possint india rejosible an a fingulare plonae penitue ince Tan & Boice que adquid the no dut plene Von Cuntan publice india poffint repfale Van a aveil genue hour face unhan Reneganta india pofine zepfalle Dearen pare of de ma exque, que infigue ex defectu interforcione que pomo require en modex an que repfalie quedantur, po. I dy require tobent index ut influan frat an or replace geclant An inder Privata pacientie qui no auder Brigare in Cumute Turid inference to fit feribered ut in allio 0 mil dictorm pro regent il achievos elligant, fundt One index vegunes about it infrais-Quallo Tufticia regrat ur repfalie indicat On Frantis no porte Rin copia Suprocis Tot locue fit pepfahazo inditoi. party po prapolio for a formaliet Sundiane in Brias pres primapales 14 Rima po f de forma moucenday vep fallarum porfa. our ofere poffet as ha ne mamme represalie! A Duale of patit to Tuefra fatul on dencamen. An fialiqua arprant more vepfaliazo Depaners ualcant ex po deceto an Bo. frinda po fa for excend reptalias An Acour Mi cui sime ocosse repsaherauc towtate pa, if p min froe governo che An plonas et ves captas, teneat capiens undit prefentance ill fil retinere An ver capte Bigore verfaliase wednit ut infolier accipiant il commence An diety foredad poffit woffahe chave An figure itte pe deffendere ill vet captate quale ganitio adhibeat An create apoint repression, gilli pe and Define all there contine of An exacto finairative of rectore finit of Partoven pmapalem In raptue hetore replating poffer aucte mina house illine autano ape igaph fine

An planter repfalle occes poffint wearb alamee no emisse. An fratuen annual que auct of films terient p pater Pelinquente poffet cheres a fillum expensem ex reconsoria autabo Han p pen poffer Beste flow or fine trat? pallio. Prefire et ulamue tractuare treas pun pale Buiope f & pricullar Bello quod Ar ad purgatoen quod duction nuaspatais ( Tre Smell, er dundran pa finduntione in fepten & ad fine: Binia para Plu. Dud fit Bucking. Bridi pace of quot fine free Quelli. Bo Qualit Quellum he pody cragerate; Quale fie dually pollar toll of conseling Quatr for dualtery po purguior alicus commined Thick freed po f que mee fit inductil et que In Ribitum . PA. Quale duelling qued fir p fody gragera torm fine introducer in national fupto purshuren ne puerente ex sensualitate Parale ductum quod fit p Rody crage roabili intelligentia, et fic unce gendi et Aumo, Canonico et Enuli A Quale Buelling quod fir in gloria fit inducti uve nali supto pintinctu ne ex sensialiente quemente Duate duellum quod fit po gloria fit inhibita une duano Abuate Dellumquod fit po griam fit inh beauty succe open tium Dualit duckum quod fir potiam fir in Ribitu de une canonico et Cunh paren parf p quid mellum purgno Josum he pringling or proqued philitie. P. Qualit Sudlim purgatorin infibiti pt mer Sumo, Duale ductim progressit infritin fit wie genein Qualit Quellim purgatorett infabiti Toualt Quellin purgatorin pt infibition regulary wir Chuli ponta pa f inquite cuby poutat delle Touallum ducthin we Combacco mere cafibus primentave Styfra po of me quoe mana pofer thethe. de malit duellum purgatout int pm Comma et ultia porfquale fiat Honeilum 2.

Onalie Suelling purgatorili domfravi it moin gunnofi. In meamenti & after me dieffantes fit prestandim et p quem. The one pa campione deto/monibus dure pomitto licent eria altera parti da re Campionem. Toualit menil fine inde cu Campo account fier 17024 Batto > 9 ceffio. Anguille a mient p campione In aune ellectic fir duellum. Dunby arme Quellar Debeat. Pan fracma feu fustes dinus duellanu Frangant ul caronne debout alla Jace. and ductantin pine pancer & Bent. the eminary postit. Tempnet 1 Har in Quelle fubrumbene in expensio a The procure in Quello filerimbene pir Tan phane de diellim perme fub cumbene et gempnatue poffet de colom comme acufari in Judino atemprofo. Tan pucane ad diellim in cerme pul. Beft frene a Suello, madar pena turpiliany. An purane ad Shelling Ture Combar & poffit de moine florana defasteve An puame at diellim poffit fine pea an Art grettuta telespore from an er go m Quello Dienter lip declary.

Terphar enbuffa sin Abello tractatus & Bello. Din Toffannis & hagnano. Too areas (Amer)



## IOHANNIS DE LIGNANO Tractatus de Bello

The text of the Bologna Manuscript, MS. Miscell. B. 1393, as "extended" and otherwise revised by

The Editor

(See the Prefatory Note which follows)

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | - |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

## PREFATORY NOTE

THE preparation of the "extended" text which follows has cost the editor, even with the preliminary aid of an expert in the decipherment of contractions (Miss E. Barker), a very serious ex-

penditure of time and labour.

To begin with, he had to break up the continuous wording of the manuscript into punctuated paragraphs, using capital letters where called for. Then began the far more serious work of correcting the mistakes of the original copyist, and of checking, and re-writing on a uniform system, the endless quotations made by the author from the Bible and the Civil and Canon Laws. The biblical quotations, curiously enough, proved to be the most faulty. The, much more numerous, legal citations were generally right, but needed endless typographical amendment in order to render each distinguishable from its neighbours, and its parts distinguishable inter se. The following statement will explain the difficulties of the task, and the steps taken to surmount them. It may also not be unwelcome to readers unfamiliar with Civil and Canon Law.

The mediæval method of citing the Civil Law is comparatively simple. First comes a mention of the collection from which the quotation is taken, whether from Justinian's Digest, Code, Institutes, or Novels, or from the Libri Feudorum; indicated respectively by "ff.", "C.", "Inst.", "Authent.", or "Feud.". Next comes a clue to the "Title" of the Digest, the Code, or the Institutes, indicated by setting out its head-line. Last comes a mention of the specific "law" to which reference is made, indicated, as a rule, not by its number within the "Title" but by its initial, or catch, words. Citations from the Novels or the Feudal laws are somewhat differently managed.

The system of the Canon Law is more complex. The large collections, cited by Legnano, are: the "Decretum Gratiani", the "Decretales Gregorii Papæ IX", the "Liber Sextus Decretalium", and the "Constitutiones Clementis Papæ V". The two last named collections are respectively indicated by "Lib. VI" and "Clem.", but the source of citations from the "Decretum" or "Decretals" has to be inferred otherwise than from abbreviated descriptions of those works, except that the "Decretals" are sometimes indicated by the

word "Extra".

The Decretum consists of three "Books", the first of which contains 101 "Distinctiones"; the second 36 "Causæ", each subdivided into "Quæstiones"; the third, entitled "De Consecratione", contains 5 "Distinctiones". References are made to Book I by "dist." or "di.", preceded by a numeral; to Book II by "q.", preceded and followed by a numeral; to Book III by the words "De Consecratione," "dist." or "di.", followed by a numeral. References to the Decretals, Sext, and Clementines, without any mention of the "Books" into which they are divided, specify merely the "Title" in question, indicated only by its head-line, e.g. "De Iureiurando", or "De Sent. Excomm.", with which the canonist is presumed to be familiar.

The ultimate reference in the case of Book I of the Decretum is to a "canon", in the other cases to a "chapter", and is made as a rule by setting out the initial, or catch, words of the canon or chapter.

The preceding statements must not be taken as exhaustive, e. g., the third Quæstio of Causa 33 constitutes an independent treatise, entitled "De Pænitentia", consisting of several Distinctiones, and is

so quoted.

In this "extension", pains have been always taken to commence the head-line of a "Title" with a capital letter; to distinguish between "canons" and "chapters"; to print the catchwords of the ultimately cited "lex", "canon", or "chapter", in italics; and to mark the termination of each quotation, where it does not end a sentence, by a semicolon. It is hoped that the search for a quoted passage may have thus been rendered, to a reader armed with the indices of catchwords to be found in good editions alike of the Corpus Iuris Civilis and the Corpus Iuris Canonici, not prohibitively difficult. Such wrong references as have been detected have been sometimes indicated by a mark of interrogation, (?); sometimes they have been enclosed in brackets [], after which the right reference has been inserted.

The original treatise is not divided into chapters, but, for convenience of reference, the chapter divisions occurring in the print of 1477 have been inserted in brackets, so far as they are applicable, in the margin of this extension.

T. E. H.

## INCIPIT TRACTATVS DE BELLO DOMINI

## **IOHANNIS DE LIGNANO**

### DE MEDIOLANO IVRIS VTRIVSQVE DOCTORIS

DEx Israel mutavit habitum et ingressus est bellum," iii Regum xxii capitulo. Israel est solium Domini et, ut scribitur Ieremiæ iii cap., "vocabunt Israel solium Domini." Et hoc est patrimonium sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cuius caput est Ierusalem, id est alma civitas Bononiæ, quæ vere vocari potest Ierusalem. Nam in ipsa quorumcunque scibilium, et maxime iuris, dilucidata est veritas. De hac scribitur, Zachariæ viii cap., "Vocabitur Ierusalem Civitas veritatis." Hæc "formosa sicut Ierusalem," Cantici vi capitulo. De hac etiam clamat Propheta, Sophoniæ i cap., "scrutabor Ierusalem in lucernis"; et Actuum v cap., "Replevistis Ierusalem doctrina vestra." De hac etiam scribitur Apocalypsis xxi cap., "Vidi Civitatem sanctam Ierusalem." et ibidem xxi cap., "Ostendit mihi Civitatem sanctam Ierusalem descendentem de cœlo," id est Bononiam. Et vere de cœlo descendit, Cum ibi fons veritatis, iurium quæ adeo per ora principum promulgantur, viii di., quo iure; C. De longi temporis præscriptione, l. ultima. De hac scribit Apostolus ad Hebræos xii cap., "Civitatem Dei viventis Ierusalem cœlestem." Et idem Apostolus ad Galatas iv cap., "Quæ autem sursum est Ierusalem libera est." De hac etiam scribitur, ii Paralipomenon vi cap., "Elegi Ierusalem ut ibi foret nomen meum."

Verum etiam, permittente Altissimo, et superius disponentibus corporibus, hæc Civitas Bononiæ, ut Ierusalem, ad extremum mutata est et devastata, et propter inhabitantium delicta innumera, odia mutua, diu comminatus est Altissimus ipsius destructionem, ut scribitur [Iudicum xxix] iv Regum xxi cap., "Delebo Ierusalem sicut deleri solent tabulæ." De insidiis inhabitantium scribitur ii Paralipomenon xxv cap.,\* "Descenderunt insidiæ in Ierusalem."

<sup>\*</sup> In fine, "tetenderunt ei insidias in Ierusalem."

Et propter superbiam inhabitantium comminatus est Dominus per Prophetam, dicens, "Computrescere faciam superbiam Iudæ et superbiam Ierusalem multam," Ieremiæ xiii capitulo. Et propter hanc clamat Propheta contra inhabitantes, dicens: "Dabo Ierusalem in acervos arenæ." Et alibi propter hoc clamat Propheta, dicens, "Ponam [Ierusalem] Samariam quasi acervum lapidum," Michææ i capitulo. Et propter hoc clamat Propheta contra nutritos in ea, dicens, "Contristatis Ierusalem nutricem vestram," Baruch iv capitulo. Et propter hoc, scilicet inhabitantium excessus, factum est ut exercitus regis Babyloniæ obsident Ierusalem. Ieremiæ xxii capitulo. Et propter hoc factum est quod scribitur Ezechielis v cap., "Hæc est Ierusalem in medio gentium," id est hostium. Pænæ causa factum est etiam quod scribitur Threnor. i cap., "Facta est Ierusalem sicut quasi polluta."

Alma igitur civitas Bononiæ vere Ierusalem nuncupatur, et caput solii, id est patrimonii, sanctæ matris Ecclesiæ. Rex autem actu regens et gubernans est Reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus Egidius, miseratione divina Sabinensis Episcopus. Hic enim mutavit habitum et ingressus est bellum. Nam de throno pacifico, id est sacratissimo Collegio Cardinalium, et de latere dextro sanctissimi Papæ Innocentii Sexti destinatus est ad recuperationem Ierusalem, id est patrimonii penitus deperditi, et ni ipsius recuperatione mutavit habitum. Nam, relicta pontificali quiete, ingressus est bellum, et bellum forte ut princeps serenissimus. Nam ante ipsum non erat Rex in Ierusalem, ut scribitur Iudicum [xxii] xxi cap., "in diebus illis non erat Rex." Et propter ea dixit Dominus ad eum, scilicet dominum Egidium, "misi te regere super populum Domini," Iudicum ix capitulo (1). Et ipse dicere potest "elegit me Dominus ut essem Rex," primo Paralipomenon, xxviii capitulo. "Et ipsum constituit Dominus Regem super universum Israel," i Paralipomenon xii capitulo. Et iste "Rex surrexit de solio Domini," Ionæ iii capitulo. Et bene ingressus est bellum et feliciter. Nam ut allatus ala duplici, scilicet summæ prudentiæ et fortitudinis inclitæ, omnia iura sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, tyrannice usurpata, de nihilo produxit ad esse, de tenebris ad lucem, ut dici possit quod de nihilo aliquid fecerit, Genesis i cap., et lex unica in principio, C. De rei uxoriæ actione. Vere igitur, ut Rex Israel, mutavit habitum et ingressus est bellum.

Quia igitur Rex Israel, id est patrimonii, et maxime civitatis, Bononiæ, quæ est vere caput patrimonii, et quæ, sic ut supra dictum est, de extremo ad extremum deducta, mutavit habitum et ingressus est bellum, et hoc diebus nostris, immo et pendet, satis videretur incongruum hoc sub silentio penitus pertransire.

Idcirco ego, Iohannes de Lignano de Mediolano, minimus inter ceteros iuris utriusque doctor, ad vos Reverendissimum in Christo patrem et dominum meum, dominum Egidium, miseratione divina Episcopum Sabinensem in partibus Italiæ, pro sancta Romana Ecclesia Vicarium Generalem, et verum Regem Ierusalem, transmittendum concepi tractatum facere de Ierusalem, id

est de civitate Bononiæ, et de Bello, quod habitum mutando estis ingressus, hoc ordine. Nam de civitate Bononiæ ponam sex causas implicantes quæ acriter contingerunt dictam civitatem, ab anno domini MCCCL usque ad MCCCLX, maxime propter quæ insurrexit dominii mutatio, et cum quotis temporum et aspectibus annorum circa meridies dierum quibus hæc contingerunt, non autem horarum. Et hæc appono quia in aliquibus tractatibus intendo iuris metas excedere, explicando aliqua quæ forte evenient, et cuilibet causæ submittam unum tractatum vel plures, ut occurret. Aliquos tractatus transibo sub silentio, aliquos explicabo, unum solum exnunc publicabo, videlicet tractatum De Bello, promittens, Domino annuente, singulos tradere explicatos, tempore congruo, et causa cessante inhibitionis, supplicans eidem Reverendissimo Patri ut imbecillitatem intellectus supportare dignemini, et hoc, ut modicum suscipere exordium, corrigendum si placuerit et reformandum, iuxta gentilium Sapientis auctoritatem: "Exiguum munus, etc." Descendo igitur ad themata, et ex causa ponam in figura. Et ecce.

Edente Iove clavigero, clementiam \* Sexto ferente, super cathedram piscatoris, ex eius edicto præpropere Mars † accessit, ut libere ingrederetur viride et floridum Tauri pabulum. Hoc fuit annis Domini MCCCL, die viii Iulii. Tunc Sol in Cancro, Grad. xxiii, Min. xxxii. Luna cum Leone, Grad. xxviii, Min. xxi. Draco capite geminabat, Grad. xxvi, Min. ix. Saturnus in Ariete, Grad. xxvi, Min. xxxii. Iupiter cum Cancro, Grad. xxviii, Min. li. Mars in Libra, Grad. xi, Min. xviii. Venus retrogradabat in Cancro, Grad. xxix, Min. xx. Mercurius Venerem sequebatur in Cancro, Grad. ix, Min. x. Et tunc altissimus filiorum Saturni, § circulum || gestans a Iove, ¶ interius viperatus, ex limbis lateralibus tribus \*\* altis viperis exsurgentibus, a septentrione descendens, intercedente Mercurio †† Iovem, cum Marte pervenit in pabulo, et in pastorem perpetuum gregis Taurini exstitit assumptus.## Et hoc fuit annis Domini MCCCL, die xxiv Octobris, Sole . . , Luna in Cancro, Grad. ix, Min. 1, Saturno in Ariete, Grad. xxii, Min. xix, Iove in Leone, Grad. xviii, Min. xiii, Marte in Sagittario, Grad. xxiii, Min. xxxii, Venere in Virgine. Grad, xxv, Min. xx, Mercurio in Libra, Grad. xxi, Min. xxv, Capite Draconis in Geminis, Grad. xx, Min. xix, Cauda, etc.

Post temporis lapsum, operante Iovis clementia,§§ necnon et circulo |||| quem Saturni filius ab eo susceperat, factum est quod Saturni filius Iovem in pabulo verbaliter suscepit,¶¶ et ipsum primum gregis pastorem recognovit.

<sup>\*</sup> id est, Clemente Papa VI regnante.

<sup>†</sup> id est, exercitus comitis Romandiolæ pro Ecclesia.

<sup>1</sup> id est, Bononiam.

<sup>§</sup> id est, Archiepiscopus Mediolanensis. || id est, dignitatem pontificalem.

<sup>¶</sup> id est, Papa.

<sup>\*\*</sup> id est, tribus nepotibus scilicet M. B. et G.

<sup>††</sup> id est, dominus Iohannes de Pepoli.

<sup>\$\</sup>frac{1}{2} id est, in dominum est electus.
\$\frac{1}{2} id est, Papa Clemente.

id est, pontificali dignitate.

<sup>¶¶</sup> id est, Archiepiscopus Param in dominum recognovit.

Hoc fuit annis Domini MCCCLII, die vii Septembris, Sole in Virgine, Grad. xxiii, Min. x, Luna in Virgine, Grad. ii, Min. xxx, Capite in Tauro, Grad. xiv, Min. xvii, Saturno in Tauro, Grad. xxiv, Min. xxvii, Iove in Virgine, Grad. xxix, Min. xvii, Marte in Sagittario, Grad. vi, . . . Min. xx, Venere in Virgine, Grad. ii, Min. viii, Mercurio in Libra, Grad. xxvii, Min. . . .

Ecce Taurus hoc tempore modico trinum contraxit matrimonium, nec erubuit, vivente coniuge, nunc hunc nunc illum meretricali more appetendo prorumpere, ut dici possit de te quod scribitur Isaiæ [iii] i cap. "quomodo facta est meretrix civitas fidelis plena iudicii? Iustitia habitabat in ea, nunc autem homicidia. Argentum versum est in scoriam. Vinum tuum mixtum est aqua. Principes tui infideles, socii furum. Omnes diligunt munera, sequuntur retributiones. Pro pupillo non iudicant. Causa viduæ non ingreditur ad eos. Propter hoc ait Dominus exercituum fortis Israel, Heu ego consolabor super hostibus et vindicabor de inimicis meis, et convertam manum meam ad te, et excoquam ad purum scoriam tuam, et auferam omne stannum tuum et restituam iudices tuos, sicut fuerunt prius, et consiliarios tuos, sicut fuerunt antiquitus. Post hæc vocaberis civitas Iustitiæ." Sic contingit et continget de te Taure, cum tripartitus fiet semicirculus, surget quies, fluet motus, senectus est obstans, sed vitiorum iuventus hoc operatur.

Huic causæ subicio tres tractatus: unum de Marte, id est de Bello. Istum publico. Alium de Iove, id est de Ecclesia, et ipsius gubernatione per pastores suos, et per aspectus narratos, quis exitus ipsius prosperitatis et adversitatis, maxime respectu huius temporis, patrimonii. Alium de Saturno, id est de Imperio et ipsius gubernatione per proceres hodiernos, et quis exitus prosperi et adversi, maxime respectu regiminis ecclesiastici et temporalis Italici, licet aliqualiter transcendant metas iuris. Hos tamen nunc non publico, ut prædixi, donec cesset causa urgens.

#### Secunda Causa.

Post hoc, Saturni filio combusto,\* elevatis tribus supra nominatis viperis,† Saturnum aquilinum ‡ in cordis centro gestantibus, et combusti thronum ascendentibus,§ ipsi indivisim in pabuli pastores || suscipiuntur, Et hoc fuit annis Domini MCCCLIV, die xi Octobris. Tunc librabat Sol Grad. xxvi, Min. xxii, Luna rugiebat cum Leone, Grad. xvi, Min. xlv, Draco caput tegebat in Ariete, Grad. iii, Min. lviii, Saturnus geminabat, Grad. xxiii, Min. xxiv, Iupiter librabat, Grad. xxii, Min. xvii, Mars in Capricorno, Grad. xxv, Min. iv, Venus luxuriabat in Scorpione, Grad. xvi, Min. xiv, Mercurius in Scorpione, Grad. xi, Min. xlvi, Draco caput tegebat in Tauro ®, Grad. iii, Min. lix.

<sup>\*</sup> id est, mortuo Archiepiscopo. † id est, nepotibus.

id est, aquilam imperialem.

<sup>§</sup> id est, succedentibus Archiepiscopo. || id est, in dominos Bononienses.

Post parum temporis, sorte posita super hereditate combusti,\* maior ex viperis† in pabulum solus elevatur. Hic non do quotam, quia non pondero ad sequentia. Post hæc, Mercurius,‡ a viperis penitus exterminari pertimescens, intra pabulum ut pastor assumitur. Ecce hoc tempore brevissimo hic Taurus, luxuria furens, aliud trinum matrimonium contrahere non erubuit. Et quia sic luxuria furens in totuplici contrahendo contubernio, naturam purgabilis excessisti luxuriæ, pluit Dominus super te sulfur et ignem a Domino de cœlo, et subvertit te, et omnem contra te regionem et habitatores, et omnia virentia terræ, ut scribitur Genesis xix capitulo. Cum linea recta semicirculabitur quid tibi curvum est rectificabitur. Hoc autem fuit annis Domini MCCCLV, die xvii Aprilis, Sole in Tauro, Grad. v, Min. vii, Luna in Geminis, Grad. xxviii, Min. xxxi, Capite in Piscibus, Grad. xxiii, Min. xlix, Saturno in Geminis, Grad. xx, Min. xvii, Iove in Sagittario, Grad. xxiii, Min. xv, Marte in Geminis, Grad. v, Min. xxii, Venere in Tauro, Grad. xxvii, Min. xix, Mercurio in Ariete, Grad. xi, Min. xxii.

Huic secundæ causæ subicio tractatus de temporali dominio universaliter infra Imperium, tractando ipsius originem, ipsius species, divisionem, successionem, modum gubernationis et conservationis, explicando unumquodque regimen, a minimo usque ad summum, in toto universo, ultra iuris metas, explicando qualiter secundum varietatem climatum mundi variantur mundi regimina, et qualiter in eisdem climatibus, variatis superiorum motibus et aspectibus, variantur mundi regimina, nam aliquando tyrannides, aliquando populus, aliquando principatus naturalis, communi et vulgato sermone, ut latissime prosequar, in prosecutione huius tractatus.

#### Tertia Causa.

Post hoc, evanuit vipera maior, § et Mercurius || recognovit sequentem ¶ in pabulo. Hoc fuit annis Domini MCCCLV, die xxvii Septembris ®, Sol cum Capra salibat, Grad. xiv, Min. xlvi, Luna mordebatur a Scorpione, Grad. xxiii, Min. xxxi, Draco piscabatur cum Capite, Grad. x, Min. xix, Saturnus cum Cancro, Grad. ii, Min. xlv, Iupiter cum Capra pascebat, Grad. vii, Min. xxxiii, Mars morsum patiebatur Scorpionis, Grad. xxi, Min. xli, Venus cum Capra, Grad. i, Min. liii, Mercurius Venerem præcedebat super Capra, Grad. xviii, Min. lv. Ecce, inverecunde Taure, novum aliud matrimonium sic instantanie non erubuisti contrahere, sed parum post hoc, huic dato libello \*\* repudii, O. revolvit ad A., et rediit cum Mercurio.†† Et hoc fuit anno Domini MCCCLVI, die xi Februarii, et tunc Sol piscabatur, Grad. o ®, vii, Min. lvii, Luna geminabat, Grad. xvii, Min. lvi. Caput Draconis erat repletum Piscibus,

<sup>\*</sup> id est, diviso dominio Archiepiscopi.

<sup>†</sup> id est, dominus M. ‡ id est, dominus Iohannes de Olegio, dubitans

<sup>§</sup> id est, mortuus est dominus M.

<sup>||</sup> id est, dominus Io. de Olegio.

<sup>¶</sup> scilicet dominum B.

\*\* id est, repulso domino B.

<sup>††</sup> id est, dominus Io. de Olegio dominium reassumpsit in solidum.

Grad. viii, Min. ix, Saturnus cum Cancro retrocedebat, Grad. o, Min. xliv, Iupiter saltabat cum Capra, Grad. xvi, Min. . . . Mars Sagittam ferebat, Grad. xviii, Min. lxiv, Venus aquam spargebat, Grad. xxiv, Min. lviii, Mercurius piscabatur, Grad. o, Min. xxxviii. Inhonestum visum est Tauro binos simul coniuges . . . Vtilius fuisset Tauro binos simul pati . . . quam per tot contubernia divagari. Et quia sic divagata es, tibi continget quod scriptum est : "Adducet Dominus super te gentem de longinquo et de extremis finibus terræ, in similitudinem aquilæ volantis cum impetu, cuius linguam intelligere non possis, gentem procacissimam quæ non deferat seni nec misereatur parvulo, et devoret fructus iumentorum tuorum ac fruges terræ tuæ, donec intereas, et non relinquat tibi triticum et vinum et oleum, armenta bovum, et greges ovium." Hæc allocutus est Dominus ad populum prævaricantem, ut scribitur Deuteron. xxviii capitulo. Cum quaternarium resolvetur internarium tunc tibi fiet mobile fissum.

Huic causæ subiungo tractatus de concessione et recognitione dominii temporalis, explicando varios modos penes varietatem dominiorum et concedentium et recipientium.

#### Quarta Causa.

Ost hæc, constante matrimonio Mercurii cum Tauro,\* flores et viriditas pabuli taurini fuerunt regnante Iove clavigero, innocentiam Sexto ferente, totaliter exsiccati,† et hoc fuit annis Domini MCCCLVII, die xii Aprilis. Tunc Sol erat cum furibundo Tauro, Grad. o, Min. xlvi, Luna fundebat Aquas, Grad. v, Min. xxix, Draco caput sub unda tegebat, Grad. iii (9), Min. xxxviii, Saturnus cum Cancro, Grad. xv, Min. xvi, Iupiter natabat in Aquis, Grad. xxvi, Min. xxiii, Mars geminabatur, Grad. xv, Min. xiv, Venus ludebat cum Piscibus, Grad. xxi, Min. xx, Mercurius cum Tauro, Grad. xi, Min. xxxii. O Taure inverecunde, hæc pæna fuit antiqui et temerarii tui divortii a coniuge qui tecum constante matrimonio auxit dotes tuas, te acutis cornibus super quadriennium elevando et de septentrione versus merediem latissimo solio præficiendo. Sed furore impatiens, facto divortio, ruptis cornibus corruisti, Et, quia sic elatus, inquit Dominus ad te Taurum: "eo quod elatum est cor tuum quasi cor Dei, idcirco adducam super te alienos robustissimos gentium, et nudabunt gladios suos super pulchritudinem sapientiæ tuæ et polluent decorem tuum, et interficient et trahent te, et morieris in introitu occisorum in corde maris. Numquid dicens loqueris, Deus ego sum, coram interficientibus te, cum sis homo non Deus? in manu occidentium te, in manu alienorum, morieris, quia ego locutus sum, inquit Dominus," ut hæc scribuntur Ezechielis xxviii capitulo. Cum Iob cornibus Tauri medebitur, quod in centro est ad sphæræ concavum reducetur. Huic causæ adiungo tractatum De Ecclesiastica Censura, circa singulas species ipsius tractatus explicando singulariter.

<sup>\*</sup> id est, præsidente domino Iohanne de Olegio.

<sup>†</sup> id est, latum fuit interdictum divinorum et suspensio studii in civitate Bononiæ.

Quinta Causa.

Ost hæc iterum depascente Mercurio,\* intra pabulum Tauri secundo viperatus † in filium Saturni per adoptionem assumptus, † Martem motu veloci, ut Tauri pabulum ingrederetur propere destinavit. § qui plures gradus lucidos et diurnos ipsius est ingressus. || Finaliter, operam dante Mercurio ¶ altissimus Iovis frater,\*\* ab eo pontificalia, a Saturno imperialia, a Marte bellica, supra ceteros Ecclesiæ cardines gestans, Martem †† directum præveniendo, intra pabulum est susceptus, ‡‡ ut circulo primæ causæ revoluto. Sicut tunc motum velocem tarde gradiens prævenit in termino, sic nunc vice versa volantem reptilem præcessit, sed tunc præveniens virilius occupavit, Circumflexus circumflectetur, tandem vix eidem clavibus aperietur, clavibus clauditur. Anterius non negligat claviger quod posterius, alis tensis volatile, tendit ad astra. Requirit rugientem ut emittat rugitum Saturnus. Retrogradus nititur erigi. Volatus non attinget astra, sed terrea circumspiciet, rugitus non longe sonum, nec Saturnus erigetur ad summum. Tibi, Taure, insperata fiet quies. Quintus in Zodiaco difformiter motus ut quiesceret donec radiis iungatur, nec circumflectetur sinet. Ab auge iam motus, per circumferentiam epicirculi fluens efficitur unius. Prius circumvolet, post circumvolvetur, ruiturus post non sublevetur. Volatilium multiplex reducetur, et unum vidi volantem ad astra plumis contingentem et ima. Vidi castrametantem ubi non pugna, caveat ne post mox fiat una. Post vidi alterum angelum volantem in manibus tenentem evangelium. Saturnus, in circulari epicirculo de opposito deductus, ad augem retrogradando de auge deducetur ad assem. Quod imum transduxit in summum, quod summum circumducet in imum, surget Leo grandis et mixtus sonitu scindens pacifer venia tritus. Concutiet fossa, reducet summum ad ima, sparsa redigentur in chaos, ut ex ipso astra derivarunt in troncos. Non lugeat Taurus cum vicinus quietis sperctur eventus. Currus transvehitur, bobus punctis occa subitur. Catuli pascuntur, uni primum vel alteri sequens astute. Vidi plumata in nido minuto, imperfecto, niveo, corvino. Scindetur nidus et solium obtinet unus qui fuit trinus, post binus sextus et unus. Erigitur tutus, titubabat alter, et ecce nullus. Video duos primos cœli consiliarios ad grande colloquium accessuros. Fiet colloquium in loco humido et venenoso. Ibi tractabitur ut mundus inferior concutiatur. Ibi tractabitur ut in mundo sectetur. Ib tractabitur ut mundi principatus permutetur. Ibi tractabitur ut Ecclesia periclitetur. Ibi tractabitur ut pestilentiæ et fames eleventur. Ibi tractabitur ut regio maritima conquassetur. Ibi tractabitur ut mundi princeps in sede permutetur, fiet magna concussio. Tres autem inferiores consiliarii in alio angulo anteriori eiusdem domus eodem tempore colloquentur adinvicem, et multa de mundi dispositione disputabunt, et diffinient, et hæc colloquia fient annis Domini MCCCLXV de

<sup>\*</sup> id est, dominus Iohannes de Olegio.

<sup>†</sup> id est, dominus B.

I id est, vicarius imperialis effectus.

<sup>§</sup> id est, magnum exercitum ut civitatem apprehenderet transmisit.

<sup>||</sup> id est, pluribus fortibus comitatus.

<sup>¶</sup> id est, dominus Iohannes de Olegio.

<sup>\*\*</sup> id est, dominus Egidius, domini Papæ legatus.

<sup>††</sup> id est, exercitum domini B.

II id est, in dominum Bononiæ assumptus.

mense Octobris. O Taure, oportet te attentum esse ac cornibus paratum, cum mundi fulgor in stabulo tuo subumbrabitur, nec negligas. Et fiet hoc MCCCLXI, die v Maii. Hæc in grandi colloquio et multiformi tractarunt planetæ, de quibus in themate dixi. Hæc varii operantur revolutionum aspectus, et signandum est aliud in matrimonium Tauri. Nam annis revolutis quibus mense et die divertit, repulso O.,\* eisdem reintegravit recepto S.†

O Taure, motu pergens multiformi, cum motus sit ordinatus ut terminetur in quiete, tibi inest ut motus terminetur in motum, et regulariter in deteriorem. Tibi finis motus est principium motus. Tibi quiescere est moveri, nunc imitando gentilem Catonem, qui repudiatam reassumpsit, regrediendo unde diverteres, inquietis terminum dirigere confidebas. Sed adhuc est ut movearis donec Altissimo placuerit stabilem tibi fingere modum. Ingressus est plene Iovis frater annis Domini MCCCLX, die primo Aprilis. Tunc Sol cum Ariete, Grad. xix, Min. xxiv, Luna librabat, Grad. xi, Min. xxi, Draco cum Capite sagittabat, Grad. xvii, Min. xxxvi, Saturnus rugiebat cum Leone, Grad. xxv, Min. viii, Iupiter cum Tauro, Grad. xxi, Min. xviii, Mars piscabatur, Grad. vi, Min. xxiii, Venus Martem piscando præibat, Grad. x, Min. lii, Mercurius in Ariete, Grad. xvi, Min. x. Huic iungam gesta Pacis, cum facta fuerit. Et faciam tractatum singularem De Pace. Taure, infirmaris non plectorice, sed cathocinie, et vere cathocinie, quia humorum difformitas et excessus in quali diu provisum est in quanto, sed fervor in quali speras medicorum plures sunt, ut tibi medelam afferant.

#### INCIPIT TRACTATVS DE BELLO

[Cap.i.] In tractatu Belli sic procedam:

Primo, ponam descriptionem Belli Humani, de quo principaliter tractaturus sum, in genere.

Secundo, dividam Bellum per membra. Tertio, prosequar singula membra.

## Quid sit Bellum, et qualiter describatur?

Bellum sic describitur. Bellum est contentio exorta propter aliquid dissonum appetitui humano propositum, ad dissonantiam excludendam tendens.

Dixi "contentio." Hæc ponitur ut genus, nam sub se continet et bellicam contentionem et alias quascumque ut l. si usque, § fin., ff. De aqua pluv. arcenda. Dixi "propter dissonum," et est causa unde oritur quælibet con-

<sup>\*</sup> id est, Hostiensi legato.

<sup>†</sup> Sabinensi legato.

tentio. Dixi "appetitui humano," ad differentiam brutorum. Dixi "ad dissonantiam," etc., et est causa finalis cuiuslibet belli, nam quodlibet bellum tendit finaliter ad tollendam displicentiam quæ fuit belli introductoria, et sic fiunt bella propter pacem, xxiii, q. i, noli.

#### De divisione Belli, et qualiter dividatur.

[Cap. ii.]

Secundo, Bellum sic dividitur. Bellum aliud Spirituale, aliud Corporale. Spirituale aliud Cœleste, aliud Humanum. Spirituale Cœleste est de quo habetur Iob, xiv capitulo<sup>(?)</sup>. Humanum est de quo scribitur Ad Romanos vii cap., ibi "video aliam legem repugnantem legi mentis meæ"; xxxii, q. v, si Paulus.

Corporale aliud est Vniversale, aliud Particulare. De Vniversali habetur ff. De captivis, quasi per totum; xxiii, q. i, et q. ii.

Particulare aliud fit ob tutelam corporis sui et rerum, et de hoc habetur ff. De iustit. et iure, l. ut vim; ff. De vi et vi ar., l. i, § vim vi; et ff. Ad leg. Aquil., l. scientiam, § qui cum aliter; et l. i, C. De vi; et cap. olim, De restit. spol.; et in Clem., si furiosus, De homicidio.

Aliud fit ob tutelam corporis mystici, vel eius partis, propter defectum iurisdictionis, quod "Represaliæ" nuncupatur, de quo in Authent., ut non fiant pignorationes; et De iniuriis, Lib. VI. Aliud fit propter contumaciam resistentis iurisdictioni iudicis, de quo in l. qui restituere, ff. De rei vindicatione.

Aliud fit propter purgationem, quod "Duellum" appellatur, de quo C. De gladiatoribus, l. una; et De pugnantibus in duello, per totum titulum. Verum est quod posset dividi prima divisione per iustum et iniustum, sed in his modicum insistendum, et singula membra singulariter sunt explicanda ex ordine suo.

Et primo de Bello Spirituali Cœlesti, brevissime illud explicando, et sic de singulis.

#### Ordo Tractatuum.

Tractabo igitur de Bello Spirituali Cœlesti.

Secundo, de Spirituali Humano.

Tertio, de Corporali Vniversali.

Quarto, de Particulari, quod fit ob tutelam corporis sui.

Quinto, de Particulari, quod fit ad defensam mystici corporis, quod "Represaliæ" nuncupatur.

Sexto, de Particulari, quod fit ad purgationem, quod "Duellum" nuncupatur.

## De Spirituali Bello Cælesti.

[Cap. iii.]

Redeundo ad singula, dico quod cœleste bellum insurrexit propter ingratitudinem insurgentem propter defectum fissionis® caritatis impressæ a Creatore, in intelligentiam inter ceteras sublimiorem creatam. Et huic non congruit descriptio superius data. Vbi sciendum est quod, ut inquit Gregorius in Moralibus, ab initio creationis angelicæ naturæ, Altissimus omnium creator creavit Luciferum ceteris angelicis intelligentiis eminentiorem. Nam ipsius primatus non fuerunt inferiores cedris in paradiso Dei, ut scribitur Ezechielis xxxi, abietes, platani, non æquarunt [firmitatem] summitatem nec frondibus eius, nam ipse speciosus factus in multis condensisque frondibus dicitur, quia, prælatum ceteris legionibus, tanta® illum spiritus pulchritudinis reddidit, quanta et supposita angelorum multitudo decoravit. Ista arbor in paradiso Dei tot quasi condensas frondes habuit quot sub se positas supernorum spirituum legiones attendit. Hic fuit signaculum Dei similitudinis. Fuit iste sic creatus ceteris eminentior, sicut et cetera foramina habuit præparata ad caritatem suscipiendam. Nam hic a principio conditionis suæ capax caritatis est conditus, quia si repleri voluisset [samtibus] sumptibus(9) angelicis, tamquam positis in regio ornamento lapidibus, potuisset inhærere, sed caritatem propter superbiam non assumpsit. Si enim caritatis auro se penetrabilem præbuisset, sanctis angelicis sociatus, in ornamento regio lapis scissus mansisset. Habuit ergo foramina, sed superbiæ vitio caritatis auro non sunt repleta.

Quia igitur ceteris iste eminentior fuit, ut signaculum similitudinis Dei creatus, nec caritate propter superbiæ vitium repleri voluit, idcirco peccans, sine venia damnatus est, quia magnus sine comparatione creatus fuit, igitur propter hoc de paradiso eiectus, ut prolixe et pulcherrime videri potest in cap. principium enim, De Pœnit., di. ii. Et fuit Gregorii, ut prædixi. Et hoc fuit Spirituale Cœleste Bellum, circa quod, ut præmisi, parum insistendum, tamen, quia dixi ipsum ceteris eminentiorem, est attendendum quod quædam sunt collata angelis in principio creationis suæ communiter, sed differenter, quædam communiter, sed indifferenter. Collata communiter sed differenter fuerunt naturæ sive substantiæ subtilitas, intelligentiæ perspicacitas, liberi arbitrii habilitas. Hæc tamen differenter, nam quidam sunt in substantia subtiliores, quidam in intelligentia perspicaciores, quidam libertate arbitrii habiliores. Collata autem communiter sed indifferenter fuerunt spiritualitas, indissolubilitas, indivisibilitas, immortalitas.

In his omnes parificantur, et per hoc intelliges quibus Lucifer fuerit ceteris eminentior, quia in collatis communiter sed differenter.

Est etiam attendendum quod Diabolus fuit exaltatus per naturalem prærogativam, de qua dictum est, exaltatus est etiam propter victoriam quam habet contra hominem aliquando in bello quod gerit contra ipsum, unde scribitur in Psalmo, "Exaltasti dexteram deprimentium eum," quam victoriam timens David dicebat, "Illumina oculos meos ne unquam obdormiam in morte, ne quando dicat inimicus meus, prævalui adversus eum." Exaltatus est etiam propter superbiam, unde dictum est ei "elevatum est cor tuum in

decore tuo,'' cum ipse dixit, "ascendam in cœlum, et ponam thronum meum ad aquilonem, et ero similis Altissimo," Isaiæ xiv capitulo.

#### Qualiter Spirituale Bellum Cœleste est metrum et mensura Spiritualis Humani Belli.

[Cap. iv.]

Hoc igitur fuit Spirituale Bellum quo eiectus fuit Lucifer de paradiso Altissimi, et forte ex illo habuit ortum Spirituale Humanum. Nam in unoquoque genere est devenire ad unum, quod sit primum et mensura eorum quæ sunt in communi genere. In genere igitur repugnantiæ bonorum contra mala est devenire ad primum. Primum sunt principia, principium autem virtutis est Altissimus, principium autem vitiorum et princeps est Diabolus. Ipsorum igitur pugna est primum et mensura cuiuslibet inferioris pugnæ spiritualis humanæ.

## De naturali deductione Spiritualis Belli corporum cœlestium ad bella terrestria.

[Cap. v.]

Et forte, naţuraliter loquendo, bella corporalia terrestria habent bella cœlestia correspondentia, nam, ut dicit Philosophus, necesse est hunc [modum] mundum contiguum esse superioribus lationibus, ut omnis virtus inde regatur, primo Metaphysicorum, et secundo Cœli et Mundi. Omnis igitur actus inferior corporeus dirigitur a supercœlestibus, et ibi est pugna, id est repugnantia virtualis, insurgens propter diversitatem corporum cœlestium, et maxime planetarum, quæ plus apud cuncta operantur quam fixæ, et diuersitatem aspectuum, situum, et motuum eorumdem. Quibus forte attentis, non foret bene possibile mundum esse sine bello. Et forte non esset peccatum, secundum semitas naturalium et astrologorum, tenere mundum non posse diuturnari sine bello et cum sola pace, quod sic posset aperte demonstrari.

## Qualiter secundum theologos et naturales philosophos necessario sit dare bellum.

[Cap. vi.]

Positis causis sufficientibus et necessariis productivis alicuius effectus, necesse est poni ipsum effectum, sed belli ponuntur causæ sufficientes et necessario productoriæ, ergo necesse est ponere ipsum bellum. Probatur maior. Nam effectus assequitur causam suam quoad esse productivum et destructivum, i, q. vii, quod pro remedio; i, q. i, quod pro necessitate; lv di., priscis; lxi di., neophitus; i, q. i, detrahe; De baptis., debitum. Probatur minor. Nam secundum semitam naturalium impossibile est cælum stare, Physicorum vii et viii, immo ipsius motus est perpetuus, et corpora cælestia ex sui natura operantur in hæc inferiora effectus repugnantes, et hæc effectuum repugnantia insurgit hic inferius propter varietatem aspectuum corporum cælestium et motuum ipsorum, quod patet ex sensatis. Nam, stricte in proposito dedu-

cendo, propter variam correspondentiam corporum cœlestium, tempore constructionis civitatum sunt repertæ civitates naturaliter se odio habentes, et sic amicæ, sic genealogiæ, sic et particulares homines qui se naturaliter odio habent, non præcedentibus de meritis hinc inde, sic et naturaliter se diligentes. Cum igitur bella oriantur propter odia et dissonantias appetituum, hæc autem necessario producentur a motibus corporum cœlestium, quæ semper et necessario operantur, infertur bella fore de necessario, attenta necessitate materialis et corporeæ naturæ. Fateor tamen quod potentia naturalis non necessitatur directo, et per se immo resistere posset. Hinc est quod inquit Ptolemæus in libro Centum Verborum "anima sapiens dominatur astris, quis est ille regulariter, et laudavimus eum," fateor tamen, si theologi secus sentiant, me subicere, in omnibus quæ eos contingunt, eorum correctioni.

De hoc tamen bello nihil intendo tractare, quia nimis foret iuris metas excedere.

Causæ autem theologiæ, propter quas non est pax universalis in orbe, sex solent reddi. Prima, quia non puniuntur maleficia, Ecclesiastici iv capitulo. Secunda, abundantia rerum temporalium, Genesis [iii] xiii cap., facta est rixa inter pastores Abraham et pastores Loth; Iacobi v, unde bella et lites, etc. Tertia, quia non occupamur in pugna contra Dæmonem, ideo non pugnamus ut homines, Isaiæ xxviii cap., "percussimus fœdus cum morte et cum inferno"; ad Ephesios [v] vi, "non est colluctatio adversus carnem." Quarta, quia non consideramus damna guerræ in qua perdimus animam et corpus et divitias, Ieremiæ lvi capitulo. Quinta, quia non ponderamus eventum belli, qui est dubius, primo Regum xii. Sexta, quia non servamus præcepta Dei, Ieremiæ iii cap. ("), "utinam attendisses mandata mea, etc."

Ex prædictis igitur infertur duplex spirituale bellum cœleste. Primum, Creatoris contra Luciferum ipsum, propter defectum caritatis in superbiam delatum, penitus de throno cœlesti ad centrum terræ deducendo. Et illud fuit momentaneum, de quo Iob xiv cap., ubi supra. Secundum, virtualis repugnantia corporum motuum et aspectuum cœlestium, introductoria formalis repugnantiæ in hæc inferiora, propter quæ introducuntur inferiora bella, et hoc est continuum et successivum. A primo, theologice loquendo, dependet spirituale bellum et humanum, quod provenit ex repugnantia intellectus ad sensum. Nam Princeps Malorum persuadet et inducit ad vitia, ut deorsum emergat, ad [Romanos vii] Ephesios vi (°), Princeps autem Bonorum econtra ut ad superna elevet. A secundo autem dependet bellum corporale humanum, immo etiam spirituale humanum, naturaliter loquendo, ut infra proximo tractatu discutietur.

De Spirituali Humano Bello, secundum theologiam.

[Cap. vii.]

Bellum Spirituale Humanum potest explicari theologice et moraliter. Theologice, est contentio exorta propter invidam repugnantiam Diaboli contra rationabilem creaturam, habens fomitem a peccato primi parentis. Et de

hoc bello spirituali loquitur Apostolus ad [Romanos vii] Ephesios, vi cap., sic inquiens, "Induite vos armaturam Dei ut possitis stare adversus insidias Diaboli." Et illa armatura sunt virtutes et bona opera quibus homines armantur contra vitia, xi, q. iii, qui resistit. Insidiæ autem Diaboli sunt innumerabiles, nam, ut inquit Iohannes Papa, "Habet enim mille nocendi modos, nec ignoramus astutiam eius. Conatur namque a principio ruinæ suæ unitatem Ecclesiæ rescindere, caritatem vulnerare, sanctorum operum dulcedinem invidiæ felle inficere, et omnibus modis humanum genus pervertere ac perturbare. Dolet enim satis et erubescit caritatem, quam in cœlo nequivit habere, homines constantes ex luti materia in terra tenere. Vnde oportet, quantum fragilitati nostræ conceditur, ut omnes aditus nocendi eius versutiæ muniamus, ne mors ingrediatur per portas nostras." Hæc habentur xvi, q. ii, cap. visis. Sic alibi pulcherrime scribit Hieronymus ad Iovinianum, sic inquiens, "Sic in malis atque peccatis semina sunt incentiva et perfectio Diaboli. Cum viderit nos supra fundamentum Christi ædificasse fænum, ligna, stipulam, tunc supponit incendium. Ædificemus ergo aurum, argentum, et lapides pretiosos, et attemptare non audebit, quamquam et in hoc certe non sit secura possessio, sedet quippe leo in insidiis, ut in occultis interficiat innocentem, et vasa figuli probat fornax, homines autem iustos temptatio tribulationis." Hæc sunt transumpta De Pœnit., di. ii, cap. si enim, circa medium. Alibi etiam scribit Alexander Papa in hæc verba, "Nam Diabolus non cessat circuire quærens quem devoret, et quærens quem ex fidelibus perdat, et maxime illos quos ardentiores in servitio Salvatoris eique familiares invenerit." Hæc sunt transumpta iii, q. i, nulli, et cap. verum (9), originaliter [Lucæ xi et v capp.](9); prima Petri v. Et habuit hoc bellum fomitem a peccato primi parentis, non ut a causa positiva, sed ut a causa sine qua non. Nam și non fuisset peccatum primi parentis, ad nihilum fuisset hæc pugna.

## De Spirituali Humano Bello, secundum moralem philosophiam.

[Cap. viii.]

Moraliter autem intelligendo, et secundum semitam philosophorum loquendo, Spirituale Humanum Bellum est contentio exorta propter repugnantiam rationis ad sensitivum appetitum. Vbi sciendum quod secundum Philosophum, secundo De Anima, Anima habet quinque potentias, scilicet, vegetativam, sensitivam, appetitivam, intellectivam, et, secundum locum, motivam. Appetitiva dividitur in sensitivam et rationalem. Idem Philosophus, i Politicorum, quod anima dominatur corpori principatu disposito, id est in ordine ad servum, id est sicut dominus servo. Intellectus autem dominatur sensui principatu regali, id est in ordine ad liberos, hoc est dicere quod anima dominatur corpori sicut dominus dominatur servo. Intellectus autem dominatur sensui sicut superior subdito tamen libero. Vlterius attendendum quod intellectus dicitur rationalis, quia in se ipso habet formaliter rationem, appetitus autem sensitivus dicitur rationalis, non quia in se ipso habeat rationem, quia sunt potentiæ distinctæ formaliter, sed dicitur rationalis quia in homine est aptus

natus obedire rationi, irrationalis autem, quia potest non obedire rationi, vel ponit exclusionem rationis formaliter. His præmissis, evidenter apparet quod appetitus sensitivus humanus aliquando obviat rationi, aliquando obedit rationi. Vbi obviat, est bellum et repugnantia. Vbi obedit, est pax et concordia. Exemplum patet in magno mundo ubi omnia inferiora sunt apta nata obedire superioribus. Hinc est quod inquit idem Philosophus, primo Metaphysicorum et secundo Cœli, necesse est hunc mundum esse contiguum superioribus lationibus ut omnis virtus inde regatur, et tamen aliquando non obediunt propter indispositionem materiæ, et inde fiunt aliqua præter intentionem agentium superiorum, ut monstra, sic sensitivus appetitus, ut inferior, aptus est obedire. Hinc est quod dicit idem Philosophus, secundo De Anima tractatu, de moto et de movente, si intellectus moveat appetitum sensitivum, et ipse eidem obediat, motus est naturalis, ac si sphæra superior moveret inferiorem. Si autem econtra, tunc motus non est naturalis ac si sphæra inferior moveret superiorem. Exemplum patet in monarchia civili, nam aliqui sunt subditi repugnantes principibus suis. Exempla huius repugnantiæ tolle in continente et in incontinente. Nam et in continente appetitus sensitivus inclinat in excessivum, utpote inordinatum cibum, potum, vel aliquid simile. Ratio discat illud fugiendum, ut nocivum, et tamen in continente vincit intellectus et ratio, et proprie continentia non est virtus moralis firmata, nam, ut inquit idem Philosophus, in virtuoso omnia consonant. Vnde cum, ex multis et frequentibus actibus, in appetitu sensitivo firmata fuerit promptitudo quædam, inclinans ipsum appetitum sensitivum in bonum, et conformiter rationi, tunc proprie est virtus. In incontinente autem patens est hæc repugnantia, sed ibi vincit appetitus sensitivus, nec illa dicitur vitium firmatum, donec ex frequentibus actibus ita assueverit inclinare in malum, quod sine aliqua repugnantia nunc semper inclinet. Hæc repugnantia proprie censetur bellum spirituale humanum, loquendo moraliter. De hac repugnantia etiam loquitur Apostolus ad Romanos, vii capitulo. "Video aliam legem repugnantem legi mentis meæ "; transumptive, xxxii, q. v, si Paulus. De hac etiam repugnantia scribitur vi di., sed pensandum; De constitutionibus, nam concupiscentiam. Et de hoc spirituali bello loquitur Gregorius, xxiii, q. i, nisi bella. In hac autem repugnantia ab adolescentia regulariter est inclinatio in malum, nam omnis ætas ab adolescentia prona est in malum. Genesis viii cap.; xii, q. i, omnis ætas. Et ratio consuevit multiplex assignari. Prima quia malum potest quis per se, bonum autem non sine gratia. Alia est propter fomitem originalis peccati impellentem ad malum. Alia quia facilius pervenerit ad malum quam bonum. Nam bonum consistit in medio essentialiter, vitia autem in extremitatibus, ad medium autem transitur unica via recta, ad extremum autem multipliciter. Alia quia plura sunt impedimenta boni quam mali. Alia quia non fit bonum nisi cum iudicio rationis, qua adolescentes parum vigent, propter offuscationem organorum corporalium. Et hanc credo veriorem rationem. Hoc de Bello Spirituali, circa quod plura possent tractari. Sed prætermitto, quia transcenderent metas iuris, in quibus minus quam possibile sit intendo distendere.

### De Vniversali Corporali Bello.

[Cap. ix.]

Tertio, tractaturus de Bello Vniversali Corporali, ipsius tractatum explicabo per quæstiones:

Primo, quo iure ortum et inductum sit bellum.

Secundo, quibus liceat indicere universale bellum, subiungendo contra quos.

Tertio, quæ sint aggregantia bellum, explicando, per modum summæ, actus licitos et illicitos personarum bellum aggregantium, et formando quasdam quæstiones circa ipsa.

Quarto, quæ sint personæ quæ artari possunt ad bellum, et quod de accedentibus non astrictis.

Quinto, de his spoliis quæ fiunt in bello, et aliis quibusdam quæ in bello fiunt.

Sexto, per modum tabulæ ad instructionem canonistæ, de quæstionibus contingentibus materiam belli. Vbicunque in Corpore Iuris Canonici tractatum fuerit per Glossatores et Doctores, remittam.

## Quo iure ortum habuit Bellum Vniversale Corporalc.

[Cap. x.]

Redeo ad primum, et primo quæro quo iure ortum habeat Bellum Vniversale Corporale. Solutio. Iure divino et iure gentium. Iure divino, et probatur Iosuæ viii; primo Regum xvi capitulo. Iure gentium, ff. De iustit. et iure, l. ex hoc iure.

## Qualiter iure divino ortum habuit bellum universale corporale.

Dixi quod bella orta sunt iure divino, ubi sciendum quod bella nedum domino permittente, immo positive concedente, inducta sunt. Et hoc demonstrari potest, nam omnis facultas tendens in bonum adeo positive nedum permissive derivatur. Sed facultas belli indicendi iusti tendit in bonum, ergo a Deo positive provenit. Probatur maior, nam "omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a Patre [hominum] luminum," Iacobi i; i, q. ii, quem pio. Probatur minor, nam indictio belli iusti et bellum iustum tendit in bonum, nam tendit in pacem et quietem universi. Hoc probatur auctoritate Augustini ad Bonifacium, sic inquientis; "non enim bellum quæritur ut bellum exerceatur, sed bellum geritur ut pax quæratur." Subdit, "Esto ergo bellando pacificus, ut eos quos expugnas ad pacis utilitatem vincendo perducas." Habentur xxiii, q. i, noli. Est igitur finis belli pax et tranquillitas universi. Ergo infertur a Deo originaliter et positive provenisse. Confirmatur. Nam omnis actus punitivus malorum a Deo provenit, sed indictio iusti belli est actus punitivus malorum et rebellium. Ergo a Deo positive provenit. Probatur maior. Nam scribitur, "mihi vindicta[m], et ego retribuam," [Proverbiorum xxii c.]; [xxiii, q. 1, cap. item cum in Proverbiis]; et alibi, "mea est ultio et ego retribuam," Deuteronomii xxxii; ad Hebræos x; ad Romanos capitulo [xiii] xii. Probatur minor auctoritate Augustini, in Sermone De puero centurionis, xxiii, q. i, paratus, ver. nam corripiendo. Immo per hanc inductionem concludi posset theologice de necessario in universo fore malos et rebelles, nam maiestati divinæ insunt actus præmiativi bonorum et punitivi malorum, ut scribitur, "nullum bonum, etc." Tunc, illo præmisso, posset sic induci, posito actu necessario, ponitur obiectum terminativum illius actus. Hoc probatur per verba Philosophi libro ii De Anima, nam posito actu visionis ponitur obiectum visibile. Item et actu auditionis posito, ponitur obiectum audibile. Posito igitur a principio creationis mundi actu punitivo in Deo, necessario ponitur obiectum punibile, et tale est Malum, ut supra deductum est. Confirmatur primum principale. Nam omnis actus per quem tollitur nocendi facultas a Deo positive provenit. Sed indictio belli iusti est huiusmodi. Probatur hoc auctoritate Augustini, sic inquientis, "Bella geruntur ut ad pietatis, iustitiæ societatem victis consulatur." Subdit, "nam cui licentia iniquitatis eripitur, utilius vincitur, quoniam nihil est infelicius felicitate peccantium, qua pœnalis nutritur impunitas, et mala voluntas, velut hostis interior roboratur." Hæc habentur xxiii, q. i, paratus, ver. ac per hoc. Confirmatur. Omnis potestas est a Deo, iubente vel permittente, ergo potestas bellica sic provenit, sed non solum permittente sed et iubente. Ergo iubente. Probatur principale, ad Romanos xiii; transumptive, xxiii, q. i, quid culpatur. Quid plura? Nonne hoc patet, inspectis mundi generationibus? Nam a principio creationis mundi usque ad tempora Noe Deus per se ipsum, et sine ministro, malos exterminabat, ut patet de Cain et Abel, et quibusdam aliis regibus, ut scribitur Genesis iy et v capitulis. Per se igitur bella induxit punitiva et malorum exterminativa. Infertur igitur ex præmissis bella iure divino inducta originaliter. Figuraliter, immo forte naturaliter, demonstrari posset. Nam ut inquiunt naturales, homo est parvus mundus, et sicut fit gubernatio in parvo mundo, sic in toto universali, similitudine tracta, ut inquit Philosophus viii Physicorum, ac in regimine naturali corporis constat quod ubi nullus est humorum excessus, nulla est rebellio repugnans conservationi et durationi naturali. Vbi autem humorum excessus propter inordinatum regimen, tunc pugna naturæ tendentis in conservationem contra excessum tendentem in destructionem, et in pugna aliquando sufficit naturalis potentia ad correctionem repugnantiæ, aliquando est impotens, propter excessum morbi, et tunc est opus extrinseco remedio, utpote medicamine sapiente naturam veneni, repugnantis tamen morbo. Sic directe in magno mundo. Nam aliquando in regione et plaga mundi nullus est rebellium excessus, et tunc nulla pugna, immo uniformiter tendit ipsius gubernatrix Natura (1) conservationem. Aliquando est excessus rebellium, tendentium in destructionem gubernationis et conservationis, et tunc aliquando Natura per se corrigit, ut monitionibus, exhortationibus, et aliis placationibus, et tunc non est opus bello, nec medicamine venenoso. Aliquando in tantum excessit morbus quod opus est medicamine venenoso, penitus materiam morbi extirpante, et tale medicamen est bellum eradicativum et exterminativum malorum. Sic igitur in parvo mundo, recurrit () propter defectum virtutis interioris ad medicum, qui operatur remedio extrinseco et venenoso, sicut in magno mundo gubernator generalis, qui est Altissimus Creator, et est medicus universi, tendens in ipsius conservationem et gubernationem, cum in tantum excreverunt humores tendentes in destructionem universi, vel partis eius, Dei iustitia [excessiva et ulterius importabilial (?) respectu conservationis monarchiæ mundanæ, utitur remedio bellico, ut exterminet vitia et excessus, et discensia (?) reducatur ad terminum temperamenti. Et, sicut in corpore humano isti humorum excessus fiunt circa membra singula corporis humani, et etiam distrosio (1 insurgit, aliquando propter humoris unius excessum, quandoque alterius, sic in universo, circa singulas regiones et mundi plagas, quæ sunt membra magni mundi, fiunt hi vitiorum excessus, quæ repugnant ipsius gubernationi, et aliquando in uno, aliquando in alio, secundum vitiorum varietates. Et sic contingit plagas mundi aliquando infirmari propter vitiorum excessum, quæ quandoque sic excedunt quod opus est medicamine eradicativo, quo eradicabuntur aliquando boni cum malis, sicut medicina evellit etiam mixtim bonos cum malis. Immo aliquando propter dictum excessum penitus exstinguuntur, ut mors contingit etiam in singularibus suppositis, quod patet ex sensatis, nam regiones infinitæ propter hæc sunt penitus exstinctæ et inhabitabiles redditæ. Infinita possent recitari exempla, hoc idem contingit in genealogiis et in regiminibus, quæ etiam minuuntur et penitus exstinguuntur. Et licet hæc dicta sint sic figuraliter, tamen textibus legis divinæ apertissime demonstrantur, nam, ut legitur Genesis xix cap., propter excessivum morbum Sodomæ Deus usus est medicamine bellico et eradicativo contra Sodomam, Gomorram, Seboim, Segor, et Oleale, licet duæ perierint propter vicinitatem, ut De Pænit., di. i, cap. sed continuo; et cap, clerici. De excessibus prælat, ; et in Authent., ut non luxu, contra naturam, circa fin. coll. vi. Possent induci innumerabilia exempla. De isto etiam medicamine bellico, scribitur Iosuæ viii cap., nam ibi Dominus Noster iubet [ad Iesum nave] ut constituat sibi retrorsum insidias, id est insidiantes bellatores, ad insidiandum hostibus. Et Augustinus, in libro Quæstionum super verbis Iosuæ, "Iusta autem bella definiri solent quæ ulciscuntur iniurias," id est delictorum excessus. Et subdit, "sic gens vel civitas plectenda est quæ vel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est." Subdit, "sed hoc genus belli sine dubio iustum est quod Deus imperat, qui novit quod cuique fieri debeat." Non dicit "permittit," immo "imperat." Subdit "in quo bello dux exercitus, vel ipse populus, non tam auctor belli quam minister Dei iudicandus est." Et sic clare demonstratur Deum, ut medicum altissimum, et conservatorem universi, bella imperare, ut eradicentur delicta. Hæc habentur transumpta xxiii, q. ii, Dominus Noster. De hoc etiam bello et medicamine eradicativo scribitur i Maccabæorum v cap., et Deuteronomii cap. ii; ubi ex mandato Dei filii Israel bella gerunt[ur] contra Armoræos, quod etiam tractat Augustinus in libro Numerorum, et habetur transumptum xxiii, q. ii, cap. notandum sane. De hoc etiam scribitur Iudicum v cap., ibi "elegit Dominus nova bella." Loquitur de his eradicantibus vitiorum excessibus. Scribitur etiam [Iosuæ] Isaiæ xxx, 'Et bellis præcipuis expugnabit," tan-

quam bellator. De his eradicantibus scribitur etiam i Maccabæorum iv cap., "Confortamini et bellate." Scribitur etiam Ieremiæ xx cap., "Dominus est mecum tanquam bellator." Hieronymus super Sophoniam pulcherrime hoc describit, dicens, "Si quis fortitudinem latronis vel piratæ enervat et infirmos reddit, prodest illis sua infirmitas, debilitata enim membra quibus prius non bene utebantur a malo opere cessabunt." Conclusio est Hieronymi quod sanantur vitiosi si eruatur morbus quo membra infecta in malum disponebantur, et hoc fit bello eradicativo. Hæc habentur xxiii, q. iii, cap. si quis fortitudinem. Hoc aperte demonstratur per id quod scribitur Lucæ [vii] xii, et ad Hebræos xii<sup>(?)</sup> dicit Dominus, "Servus qui nescit voluntatem domini sui et facit digna plagis, vapulabit paucis, servus autem qui scit voluntatem domini, et facit digna plagis, vapulabit multis." Excedens igitur recepit plagas a Domino. Hæc sunt transumpta xxiii, q. iv, cap. ea vindicta. Hinc legitur quod Elias multos affecerit morte prima manu, et igne divinitus impetrando, iv Regum i cap.; et cap. ea vindicta. Deinde xxiii, q. [v] iv, sic scribitur de aliis tempore veteris legis, iii Regum xvii et xviii cap.; sic scribitur quod verbis Petri, apostolorum principis, Ananias et uxor eius mortui ceciderunt, Actuum iv capitulo. Transumptive habetur xvii, q. i, Ananias; xxiii, q. [v] iv, ea vindicta, in fine. Et de hoc bello eradicante, pulchre loquitur Gregorius ad Brunehildam Francorum reginam, sic inquiens, "Ne si, quod non credimus, divinæ ultionis iracundia sceleratorum fuerit actione commota, belli pestis interimat quos delinquentes ad rectitudinis viam Dei præcepta non revocant "; xxiii, q. iv, si [vos] quos. Nonne inquit Dominus ad Moysen; "maleficos non patieris vivere'', Exodi xxii capitulo? Moyses etiam, qui legem acceperat a Domino, cultores idoli morte punivit, Exodi xxxii capitulo. Samuel etiam mandato Domini Agag regem pinguissimum in frusta occidit, I Regum xv capitulo. Transumpta habentur xxiii, q. v, cap. hinc apparet. Dominus etiam Ægyptios fluctibus submersit, Exodi xiv cap.; Israelitarum cadavera prostravit in Eremo, Numerorum xiv capitulo. Transumpta habentur xxiii, q. v, quid ergo. Infinita possent super hoc demonstrando induci exempla veteris et novæ legis divinæ, sed hæc sufficiant ut ex his narratis sufficiat concludere bella originaliter ortum habuisse ex iure divino, et non solum Dei permissione, immo et positive ab ipso, ut mundi gubernatore et medico vitiorum eradicativo, propter salutem et mundi conservationem, et cum in hunc finem tendant hæc bellica remedia, ut supra clare deductum est, propter hanc autem [distrasiam] (9) et vitiorum multiplicorum excessum in universi destructione progrediente, ex sensatis apparet altissimum Creatorem, temporibus retroactis, et hoc eradicativo remedio usum fuisse, nam regna et mundi regimina quam plura sunt penitus enervata et quam plura remissa. Quid de Troianorum [assensu] (3)? Quid de Græcorum imperio? Quid de Romanorum universo dominio? Partes Italiæ temporibus nostris febriunt et subiciuntur examini. Medicina paratur alicubi minorativa, alicubi eradicativa, exercitante ad summum, quorum habitudines sunt fallaces, iuxta doctrinam peritissimi Hippocratis, primo Aphorismorum. Hanc regionem deduxerunt ad motum, ut Altissimus congruam exhibeat medicinam, de cuius humores in quanto et quasi in temperamento plus discant, (1) cumque ex pulmentudine fiunt evacuationes, sanet, iuxta doctrinam eiusdem<sup>(?)</sup>. Hæc autem conclusio, videlicet guod bella proveniant a Deo, positive et originaliter demonstrari posset, attento divinæ maiestatis uniformi et perpetuo instrumento. Nam altissimus omnium Creator, mediante cœlesti machina, in hanc terrestrem machinam naturaliter operatur, licet supernaturaliter. Immediate ubi vult spiret et influat, sed naturaliter loquor, iuxta dictum peritissimi Philosophi, primo Meteororum, et secundo Cœli, necesse est hunc mundum contiguum esse superioribus lationibus, ut omnis virtus inde regatur. Influit igitur Altissimus naturaliter in hæc inferiora, mediante cœlesti et sphærico corpore, illud autem totum corpus operatur. mediante motu et lumine, ut inquit idem Philosophus. Et, quia in ipsa tota machina cœlesti sunt partes diversarum virtutum in influendo, ut puta sphærarum varietas, stellarum errantium et fixarum diversitas, a quibus propter varietatem naturarum et motuum dependet effective omne genitum et corruptibile; idcirco quælibet contrarietas et naturarum diversitas, repugnantia hic inferius insurgens, dependens est desuper. Ex quo statim infertur quod, cum repugnantia et difformitas sunt inductoria bellorum, quod bella inde oriantur, immo experientia docet quod, propter uniformitatem et difformitatem aspectuum tempore nativitatis, insurgunt inter homines naturales dilectiones et naturales inimicitiæ. Hoc quilibet experitur, nam quis diliget statim cum viderit, nullis meritis præcedentibus, et sic odio habebit, nullis demeritis præcedentibus. Sic inter civitates et villas et castra insurgunt dilectiones et odia naturaliter, propter uniformitatem et difformitatem aspectuum tempore constructionis earum, et sic insurgunt odia et bella, influentia cœlesti, sic et amicitia et paces, sic inter provincias. Hæc autem cœlestis natura, mediante motu, est productiva generationis et corruptionis, in his inferioribus augmenti et diminutionis, nedum in singularia supposita, immo in singulas mundi plagas, nam ex hac superna natura plagæ habitabiles factæ sunt inhabitabiles, et econtra. Nam, iuxta doctrinam Philosophi, ubi mare fiet aridum, ubi aridum fiet mare, ex hac naturarum repugnatione ac dispositionum, ex qua rixæ, contentiones, bella particularia et universalia insurgunt. Hæc, propter motuum et aspectuum varietatem, quædam exaltat, quædam exstinguit, et quædam deprimit, mutat mundi regimina universalia et particularia. Et hoc demonstrari potest, nam, posita causa sufficienti productiva alicuius effectus, necesse est illum effectum produci, nisi adsit aliquod extrinsecum impedimentum productionis, sed natura cœlestis continue difformatur motu et aspectu, et ipsius partes sunt difformes ex sui natura in influendo. Ergo necesse est produci hos effectus repugnantes et difformes cum non sit quod impedire possit, et per hoc inferri posset quod naturaliter necesse est esse bella, nec aliter procederet naturaliter mundi gubernatio. Protestor tamen quod licet hoc cœlestis natura operetur in hæc inferiora, non tamen per se et directo intellectu humano, immo durat libertas arbitrii, ut in cap. Nabuchodonosor, xxiii, q. iv, et cap. de Tiriis; et De Pænit., di. ii, cap. sicut enim; et Philosophus iii Ethicorum. Sed operatur in organo virtutum sensitivarum, quæ recepta influentia administrant intellectum, sic per indirectum influit. Hinc est quod scribitur in libro Centum Verborum, "anima sapiens dominatur astris." Sed quia hoc tractare nimis elongatur a terminis iuris, non ulterius circa hanc deductionem insisto, sed sufficiat illatum ex prædictis et demonstratum, bella provenisse a Deo positive et effective, licet ex hoc ultimo inferatur, non immediate, sed mediante machina cœlesti, naturaliter operando.

[Cap. xi.] Qualiter iure gentium ortum habuerit bellum universale corporale.

Dixi secundo quod bella cognita sunt iure gentium. Hic tamen considero quod, licet dicant iura quod bella sint introducta iure gentium, ut Isidorus, i di., ius gen.; et Hermogenianus iurisconsultus, in l. ex hoc iure, ff., De justit, et jure; tamen credo quod bella ortum habuerint non solum ex æquitate naturalis humanæ intelligentiæ creatæ, immo primordialiter ex dispositione naturæ naturantis, non solum influentis secundum actus humanos, immo super quibuscunque animantibus et etiam inanimantibus, ut sit verum dicere quod bella habeant ortum a iure naturali, etiam ut distinguitur a iure gentium. Ouod qualiter differat probat textus, in l. i, § ius gen., et § ius naturale, et 1. ex hoc iure, ff. De iustit. et iure; et i di., ius naturale, cum sua glossa, et cap. ius naturale. Quod hoc sit verum sic ostenditur. Ex principiis naturalibus cuilibet enti naturali creato est insita inclinatio naturalis ad exclusionem cuiusque repugnantis suæ naturali dispositioni. Hoc patet inducendo in singulis naturalibus simplicibus et mixtis, nam aquæ insitum est resistere igni, et econtra, propter repugnantiam qualitatum. Sic in singulis elementis, sic in mixtis, induci posset maxime hoc quod patet in brutis, ubi, ex naturali repugnantia complexionum, unum inclinatur naturaliter ad occisionem alterius. et econtra, sic in rationali creatura insita est inclinatio a natura, etiam circumscripto intellectuali dictamine, ad profugandum quodcunque sibi repugnans. Quod hoc sit verum, ratione probatur, nam natura omnium creatorum productiva non minus debuit esse sollicita in conservatione rationabilis creaturæ quam ceterorum productorum, cum ipsa sit nobilior, ut cap. cum infirmitas, De pœn. et remiss.; et l. sancimus, C. De sacrosanctis eccles.; et cap. hæc imago, xxxiii, q. v; et propter ipsam, ut finem, omnia infra globum lunarem sint producta, ut l. in pecudum, ff. De usuris. Si igitur natura induxit inclinationem naturalem in ceteris creatis ad quæcunque sibi contraria profuganda, quanto magis hoc debuit in rationabili creatura? Hoc idem sensualiter patet per singula supposita discurrendo, nam quilibet hoc in se ipso experitur, si hoc ex principiis naturalibus hominibus insitum est, ergo ex hac inclinatione naturali primordialiter habuit ortum bellum, cum bellum, ut supra descriptum est, sit contentio exorta propter tollendam repugnantiam. Infertur ergo quod illa contentio quæ oritur propter tollendum dissonum et repugnans conservationi suæ fundamentaliter habet ortum a principiis naturalibus, et sic in iure naturæ,

prout distinguitur a iure gentium. Sed statim dices, hæc destruunt textus qui dicunt ex iure gentium oriri, ubi advertendum quod, licet a iure naturali inducta sit illa inclinatio naturalis, circumscripta naturali intelligentia, tamen inclinatio illa regulatur per dictamen rationis et intelligentiæ naturalis, sicut dicimus in singulis actibus qui debentur hominibus naturaliter, circumscripto intellectu, utpote inclinatio ad cibum et potum et coitum. Ista hominibus competunt naturaliter, et tamen in homine regulariter dictamine rationis, quod non est in brutis, quæ carent illo dictamine. Sic igitur credo fuisse mentem illorum textuum, videlicet quod regulatio illius inclinationis, introductæ a principiis naturalibus, insurgat ex iure gentium, id est ex æquitate generali naturalis intelligentiæ, sed ipsa inclinatio est de iure naturali. Hoc probat glossa in l. ex hoc iure, ff. De iustit. et iure; et i di., ius gent. Nam glossa utrobique super verbo "bella" exponit iusta; et sic intelligit de inclinatione regulata per dictamen rationis. Et licet dicant textus quod ex iure gentium insurgunt bella, non tamen credo falsum dicere bella, id est illas regulatas inclinationes, habere ortum a iure civili et a iure canonico. Nam ius civile et ius canonicum non dicunt aliam æquitatem quam sit æquitas a iure gentium. Immo sunt<sup>(1)</sup> ipsa æquitas iuris gentium, nam omne ius consistit in quadam rectitudine, et inde ius dictum est, ut i di., ius generale. Sed ius civile et canonicum sunt rectitudo vitæ et æquitas iuris gentium. Sed addunt supra rectitudinem illam quandam explicationem, nam ius legale et canonicum habent specificare et explicare rectitudinem et æquitatem iure gentium, quandoque eam interminando per modos congruos, quandoque applicando ad varios actus, quandoque determinando per varios eventus. Hæc omnia probantur per textum in l. ius civile, ff. De iustit. et iure. Nam dicit ibi textus, "Ius est quod nec in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit. Itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium est, id est civile facimus." Est ergo verum dicere quod bella sunt de iure civili et canonico, id est de ipsa rectitudine, quæ est ius civile et canonicum. Nec obstant textus statim allegati, quia illa rectitudo, nihilo addito vel detracto, ius gentium nuncupatur. Et sic loquuntur iura statim allegata, sed, cum aliquid additum vel detractum est, tunc civile vel canonicum nuncupatur, nulli tamen dubium quin ius civile et canonicum circa bella supra dictamen rationis generalis aliquid addant. Ex prædictis infertur quo iure bella orta fuerunt.

Quibus primo et principaliter, et quo iure, et contra quos, bellum indicere [Cap. xii.] liceat universale.

Secundo quæro quo iure licitum sit Ecclesiæ indicere bellum contra infideles, et invadere terras eorum, et propter hoc indulgentiam concedere, cum iura in contrarium disponere videantur, nam nihil ad nos de his qui foris sunt, ii, q. i, multi. Etiam quia origine possessiones et iurisdictiones sunt apud eos. Nam Deus per totam rationabilem creaturam hoc produxit, nam apud bonos

et malos facit solem oriri, Matthæi v et vi ad finem; etiam quia ad fidem cogendi non sunt, cum omnes alii non incorporati sint relinquendi arbitrio suo, xlv distinct., de Iudæis. Immo, quod plus est, dimitti potest infideli iurisdictio super conversos ad fidem, dummodo non nimis gravet, prima ad Timotheum, vi capitulo. Secundo loco, ut clare liqueat, est attendendum quod hic oportet primo præmittere quæ tetigi in materia represaliarum in principio, scilicet unde Ecclesia habuerit iurisdictionem, et etiam unde Imperator, quæ hic non præmitto quia ibi plene tactum fuit. Quo sic supposito, oportet etiam attendere quod in eadem civitate sub eodem rege sunt duo populi, et secundum duos populos duæ vitæ, et secundum duas vitas duo principatus, et secundum duos principatus duplex iurisdictionis ordo. Eadem civitas est ecclesia, unus Rex est Christus, duo populi sunt clerici et laici, duæ vitæ, spiritualis et carnalis, et duo principatus, Sacerdotium et Imperium, tamen unum est principale, scilicet Pontificatus. In quod fit alterius resolutio, alias frivole demonstraret Philosophus xii Metaphysicorum, concludens unitatem Creatoris, sic demonstrans; multitudo principatuum, mala entia, volunt male disponi, unus ergo princeps, sic directe in proposito, etiam quia in quolibet entium genere est dare unum primum, quod sit metrum et mensura omnium aliorum, ut idem Philosophus. Sic in monarchia tota est devenire ad primum, ergo sic etiam in naturalibus est devenire ad primum movens immobile, ut idem Philosophus, Physicorum vii et viii, Tale non potest esse Imperium respectu Pontificatus. Prætermitto infinita. Sunt hæc allegabilia. Sufficiat ergo inferre quod unus est Dominus orbis, vii, q, i, in apibus; ix, q, iii, cuncta per mundum, et cap. per principalem; ff. Ad. leg. Rhod. de iact., l. deprecatio. Et iste est Papa. Et hic non solum super fideles, immo etiam super infideles habet iurisdictionem, quod luce clarius demonstratur, nam Christus super omnes habuit potestatem, unde in Psalmo: "Deus iudicium tuum regi da." Si Christus habuit, non fuisset diligens paterfamilias, si, Petro constituto vicario suo, curam non dimisisset, quod nefas est dicere. Etiam Petro tradidit claves regni cœlorum, dicens, "Quodcunque ligaveris, etc." Matthæi xvi. Et alibi, "Pasce oves meas," Iohannis ultimo. Sic igitur Papa de iure habet iurisdictionem super infideles, licet non de facto. Hinc est quod si gentilis, habens solum legem naturæ, peccat contra legem naturæ, puniri possit per Papam. Nam scribitur Genesis xix cap. quod Sodomitæ puniti sunt a Deo, ergo et Vicarius Dei hoc poterit. Idem etiam si colant idola, nam naturale est Creatorem colere et non creaturas. Item etiam poterit punire Iudæos, si faciant contra legem suam in moralibus, et non puniuntur a prælatis suis. De christianis non est dubium quin punire possit, si faciant contra legem evangelii. Ex quibus infertur quod Papa, tanquam verus Princeps, potest bellum indicere infidelibus, et indulgentias concedere propter recuperationem terræ sanctæ, et maxime terræ consecratæ nativitate Christi, habitatione et morte eiusdem, ubi non colitur Christus sed Mahometus. Item terra sancta victa fuit post mortem Christi iusto bello per Imperatorem Romanum, qui post spoliatus fuit per infideles. Idcirco licitum est Papæ recuperare ratione principatus quem obtinet. In aliis autem terris quæ non sunt consecratæ, nec Imperium vel Ecclesia habuit iurisdictionem, de facto potest Papa facere præceptum quod non molestent christianos subditos. Alias potest eos per sententiam privare iurisdictione sua, et per hoc quæ, ut in pluribus tracta sunt de his, quæ notavit Innocentius, De voto, quod super his. Patet solutio ad primo quæsitum, scilicet de iustitia belli indicti ab Ecclesia contra infideles, ex quo infertur iustificatio belli indicti per Imperatorem contra hostes.

# Evidentiale. Et discutitur qui sunt Imperatores contra quos bellum indicere liceat.

[Cap xiii.]

Vbi sciendum est quod duo sunt populi, scilicet populus Romanus et extraneus. De populo Romano, primo sunt omnes qui in totum obediunt Imperio Romano, nam populus accipitur pro toto Imperio, ut lex Romana, Ad municipalem. Ouidam non obediunt in totum, sed in aliquibus, ut quia vivunt legibus Imperii et fatentur ipsum dominum orbis, ut sunt civitates Lombardiæ, et similes, et isti sunt de populo Romano. Nam cum in aliquibus iurisdictionem exerceat, ut l. si prius, De aqua. pluv. arc.; et ibi notandum. Quidam sunt populi qui nullo modo obediunt Imperatori, nec vivunt Imperii legibus, sed dicunt se hoc facere ex privilegio, ut sunt Veneti, quia asserunt se hoc facere ex privilegio. Et isti etiam sunt de populo Romano, qui præcario hoc tenent ab Imperatore, et ipse revocare potest quandocunque voluerit, ut 1. si quis in principio, ff. De legat., iii. Præterea illud privilegium eis concessum debet esse accommodatum ut non priventur civilitate Romana, ff. De captivis, 1. in bello, § si quis servum. Quidam sunt populi qui non obediunt Imperatori, et asserunt hoc sibi competere ex contractu, ut sunt provinciæ subditæ Romanæ Ecclesiæ, quæ asserunt sibi competere ex donatione Constantini et aliorum Imperatorum, et isti etiam sunt de populo Romano, nam Ecclesia ibi exercet iurisdictionem quam habebat Imperium, unde non desinunt propterea esse cives Romani. Idem dico de regibus qui non fatentur se subditos Imperatori, ut rex Franciæ, Angliæ, Hispaniæ, et similes, qui asserunt hoc sibi competere ex privilegio vel præscriptione. Et per hoc infero quod omnes gentes fere quæ obediunt sanctæ matri Ecclesiæ sunt de populo Romano, et si quis diceret Imperatorem non esse dominum, diceret contra textum Evangelii, cum dicitur "exiit edictum a Cæsare Augusto, etc." Populi autem extranei sunt qui non fatentur Imperatorem dominum, ut Græci, qui dicunt suum Imperatorem esse Dominum. Item Tartari, qui dicunt Grancanem esse dominum, et Saraceni qui dicunt suum esse dominum. Inter istos tamen est differentia, nam quidam sunt nobis fœderati, ut Græci contra Turcos, quidam cum quibus habemus pacem, ut sunt Tartari, nam mercatores nostri vadunt ad illos et sui ad nos, quidam sunt cum quibus nihil facere habemus ut Iudæi, quidam sunt cum quibus habemus guerram actualem ut sunt Saraceni, et hodie, cum Turcis. Infertur ergo quod, cum Imperator sit princeps sæcularis, superiorem non habens in sæcularibus, nisi forte, ut

dixi, quod ipse potest indicere bellum contra hostes suos, et qui sint, post statim patuit. Et hoc est bellum de quo loquitur lex hostes, ff. De captivis; et De verbor. significatione. Et in hoc vindicat sibi locum bellum, ergo indicitur a populo Romano vel Imperatore, adeo quod, si Imperator indicat bellum aliquibus civitatibus Italiæ rebellibus, vindicat sibi locum effectus publici belli, quia idem si repugnetur Officiali Imperatoris, vel Papæ, non propter Imperatorem vel Papam.

[Cap. xiv.]

An aliis a principe bellum indicere liceat universale?

Et quæro numquid aliis a principe liceat bellum indicere universale. Solutio. Non licet sine principis auctoritate, nam nemini sine principis licentia licet arma portare, C. Vt usus armorum, in rubro; et glossa in Authent., De mand. princ., coll. iii; in Authent., De armis, coll. vi. Et est ratio, nam nemini sine principis licentia licet violare iura principum. Ius autem violat qui, sine iuris sollemnitate manu regia, ius sibi dicit, ubi habeatur copia ius dicentis, idcirco sine eius auctoritate non licet. Soli ergo Principi competit sua auctoritate, cum non habeat superiorem, ad quem recurrat pro iustitia consequenda. Hodie tamen quia sunt populi non recognoscentes superiorem de facto, non requiritur superioris auctoritas, cum non recognoscant. Immo tota die bella indicuntur a populo contra populum, nullo alio requisito.

[Cap. xv.]

An bellum motum per Imperatorem contra Ecclesiam sit iustum, et an teneantur subditi ei in hoc obtemperare?

Secundo quæritur numquid bellum quod movet Imperator contra Ecclesiam sit iustum, et teneantur subditi ei in hoc obtemperare. Videtur quod sic quia sit principis auctoritate vel mandato, ergo, etc. Etiam, quia duæ sunt iurisdictiones, De iudiciis, novit; Qui filii sint legitimi, causam, et cap. per venerabilem; De appell., si duobus. Etiam quia in pertinentibus ad armorum usum subditi tenentur obedire Imperatori, etiam schismatico, [i] xi, q. iii, [Iulii] Iulianus. Solutio, contrarium est verum, nam Imperator est advocatus Ecclesiæ, et tenetur eam defendere, idcirco non potest eam impugnare, De natis ex libero ventre, cap. unico; De restit. spol., conquerente. Immo indicendo bellum contra Ecclesiam meretur perdere privilegium indicendi bellum, cum illo abutatur, xi, q. iii, privilegium; De decimis, suggestum; ut puniatur in quo deliquit, De translatione, quanto, § ne autem. Immo talis pertinacia in Principe non distat ab hæresi, De hæreticis, excommunicamus, i, § i; et ibi notandum. Etiam quia Papa superior est, nam examinat Imperatorem ipsum, reprobat et deponit, De elect., venerabilem ; De re iudic., ad apostolica, lib. vi. In hoc igitur casu non tenentur subditi iuvare Imperatorem contra Ecclesiam, immo econtra. Et potest Papa absolvere eos a vinculo fidelitatis, xv, q. vi,

nos sanctorum, et cap. iuratos; et nota De hæreticis, excommunicamus; i, De pænis, cap. ult.; Et de hoc per Hostiensem, De resti. spoliatorum, olim.

Quid iuris, cum Papa movet bellum contra Imperatorem?

[Cap. xvi.]

Quarto quæritur quid econtra si Papa indicat bellum contra Imperatorem? Solutio patet per præcedentia, nam si Papa indicat bellum contra Imperatorem schismaticum, hæreticum, vel alias usurpantem iura et libertates ecclesiarum, omnes fideles tenentur iuvare Papam, et etiam vassalli Imperatoris possunt absolvi a iuramento quo tenentur, vel declarari non teneri, ut cap. iuratos, et cap. nos sanctorum, xv, q. vi.

De aggregantibus bellum, et ipsum perficientibus.

[Cap. xvii.]

Tertio restat videndum de aggregantibus bellum, et ipsum perficientibus, et quæ etiam in ipso fieri debeant.

De legione et cohorte, et qui et quot numero in eis requiruntur.

In bello sunt legio, et habet vii millia c pedites, et septingentos xix equites, sunt cohortes, et quælibet cohors xx alas. Milliaria habet pedites mille cv, equites cxxxv. Quinquagenaria habet quingentos quinquaginta quinque pedites, et equites lxvi. Ita notat glossa, ff. De his qui not. infam., l. ii. Hæc igitur et dux et ordo faciunt bellum, sumendo bellum pro multitudine apta et ad bellandum præparata, non autem pro actu bellandi. Duo tamen principaliter fundant bellum, scilicet arma et vires. Hæc dividuntur in tres partes, equites, pedites, et classes. Nam equitibus campi, classibus maria et flumina peditibus colles, urbes, plana abrupta, servantur. Hinc infertur quod pedites magis sunt necessarii reipublicæ quam equites, quia possunt undique prodesse.

Qualiter milites se debeant habere in bello, et cui obediant, et a quibus abstinere præcipiuntur?

[Cap. xviii.]

Milites autem in bello sic se habere debent, ut servent iuramentum quod præstiterunt, nam iuraverunt se strenue omnia facturos quæ præceperit Imperator et nunquam deserturos militiam nec mortem recusaturos pro defensa reipublicæ, ut ff. Ex qui. caus. maiores, l. pæn.; et C. De his qui non implet. stipend., l. i, lib. x. Eorum ducibus debent obedire, ut l. collatores, in principio. Nam cum a Republica amantur et aluntur, solis debent insistere utilitatibus publicis, et esse in numero militiæ, ut armorum quotidiano exercitio ad bella se præparent, ut l. milites, C. De re militari. Et sic debent ducibus

obtemperare quod, si contra præceptum eorum aliquid fecerint, etiam bene, nihilominus capite puniuntur, ff. De re milit., l. desertorem, § in bello. Abstinere debent ab agrorum cultura, animalium custodia, mercimoniorum quæstu. Aliena non peragant negotia, ad civiles curas non accedant, alioquin militia et eius privilegiis nudabuntur, C. De re milit., l. nemo milites, et l. qui militares; C. De locat. et cond., l. milites; C. De procur., l. militem. Non emant prædia ubi militant, et tempore quo militant, etiam nec alieno nomine, alioquin fisco vindicantur. Si tamen ante missionem non molestantur, post non inquietabuntur. Fallit illa regula ubi fiscus distrahat eorum bona paterna, et ubi ex hæreditate quærunt. Hoc autem inductum est ne studio culturæ a militia avocentur. Hæc habentur ff. De re milit., l. milites.

[Cap. xix.]

### Quæ pertineant ad officium ducis belli?

Ad ducem autem belli pertinet militibus parcissime commeatum dare, equos militares extra provinciam duci non permittere, milites in castris retinere, ad armorum exercitationem producere, ad opus privatum, piscatum, venatum, non mittere, claves portarum suscipere, vigilias circumire, frumentationibus commilitonum interesse, frumentum probare, mensuræ fraudem coercere, delicta castigare, querelas commilitonum audire, valetudinarios inspicere. Hæc habentur in l. officium, ff. De re militari. Ad eius etiam pertinet officium in virentes fluminis ripas legionem ponere, et ut nullus omnino aquam fluminis polluat, neve abluendo equorum sudorem publicos oculos maculet, sed procul in inferioribus partibus fluminis id facere permittat. Hæc habentur C. De re milit., l. ingentis. Ad ipsius etiam officium pertinet castra ponere ubi lignorum, pabuli, aquæ copia habetur, et, ut diutius commorandum sit, loci salubritas eligatur, ne mari sit vicinus, aut altior locus qui ab adversariis captus possit efficere. Considerandum etiam ne torrentibus inundari consueverit campus. Hæc Vegetius, De re milit., lib. i, cap. xx. Ad eius etiam officium pertinet secundum numerum militum munire castra, ne maior multitudo constipetur, neve paucitas in latioribus ultra quam oportet cogatur extendi. Ad bonum etiam ducem pertinet locum in quo dimicandum est noscere, qui quanto superior fuerit utilior iudicatur. Quod si victoriam de peditibus sperat contra milites hostium, loca inæqualia, aspera, montuosa debet eligere, si autem econtra, loca plana, patentia, neque silvis neque paludibus impedita. Hæc Vegetius lib. iii, cap. xiii, De re militari. Ad officium ducis pertinet de contractibus et delictis militum cognoscere, quod etiam pertinet ad specialem magistrum militum, ut 1. magisteriæ, C. De iurisd. omn. iudic.; et l. tam collatores, C. De re militari.

Qualiter varie puniuntur milites prout varie delinquunt?

[Cap. xx.]

Varie autem puniuntur milites ut varie delinguunt. Nam aut committunt delicta propria aut communia. Et in propriis puniuntur pæna militari, et augetur pæna gradu sæpe militiæ, ut l. ii, ff. De re militari. Punitiones autem sunt pecuniaria castigatio, munerum interdictio, ignominiosa de exercitu missio, gradus deiectio. In metallum autem, vel opus metalli, non deputantur, sed decapitantur, non enim pro milite sed pro hoste reputatur, ff. De re milit., l. iii, § i et § is qui, et l. proditores. Capite autem puniuntur qui præposito manus intulerint, qui inobedientes fuerint, qui spectantibus ceteris prior fugam arripuerit, exploratores qui secreta nuntiant hostibus, caligatus qui metu hostium infirmitatem simulavit, qui commilitonem gladio vulneravit, qui sine causa se vulneravit, vel mortem sibi conscivit. Secus si vitæ tædio, vel doloris impatientia, nam tales infamia notantur, per vinum autem vel lasciviam lapsis militia mutatur. Qui non defendit præpositum suum, cum potuit, capite punitur. Ei qui non potuit parcitur. Hæc habentur ff. De re milit., l. omne delictum, et l. iii, § fin. Item qui explorationi obviavit, hostibus insistentibus, aut qui de fossato recedit, capite punitur, etiam si rem bene gesserit, ff. De re milit., l. iii. Item miles turbator pacis capite punitur, ff. De re milit., l. iii. Item si concitavit atrocem seditionem. Desertor tempore belli capite punitur, tempore pacis equitis gradu repellitur, pedes militiam mutat. ff. De re milit., l. non omnes. Non omnes tamen desertores puniendi sunt æqualiter, sed haberi debet ratio gradus, ordinis, stipendiorum, et aliarum circumstantiarum. Qui excessit spatium commeatus, ut emansor vel desertor reputatur. Habetur tamen ratio dierum quibus tardius vel citius rediit, vel si impedimento aliquo detentus, ff. De re milit., l. iii, § fin., et l. qui commeatus, et 1. non omnes. Habetur etiam ratio ante actæ vitæ. Emansor est qui diu vagatus a castris ad ipsa rediit, desertor qui per prolixum tempus vagatus ad castra reducitur, ut 1. iii, § emansor, ff. eod. titulo. Desertor, si in urbe inveniatur, capite punitur, alibi si ex prima desertione captus iterato deserat, capite punitur, ff. eod. tit., l. non omnes. Desertorum defunctorum bona confiscantur, C. De re milit., l. iv.

De fortitudine, et ipsius natura, et quæ fortitudo dicatur moralis, et quæ non, [Cap. xxi.] et quæ fortitudo bellum ducat ad finem rectum, et quæ non.

Sed quia dictum est quod fortitudo et arma fundant bellum principaliter, et quia in iure non discutitur natura fortitudinis explicite, expedit quod ipsius natura aliqualiter explicetur. Et quæro primo an fortitudo sit virtus moralis, et apparet quod non. Nam fortitudo est dispositio corporalis, ut l. i, C. De athletis, lib. xi; ff. De his qui not. infam., l. athletæ; ff. Ad leg. Aquil., l. qua actione, § si quis in colluctatione; De pugn. in duello, per totum; C. De gladiatoribus, l. una; De torneamentis, per totum. Ergo non est virtus moralis, cum dispositio corporalis differat ab habitu seu dispositione animæ, et ipsa sit inferior gradu, De pœn. et rem., cum infirmitas; xii, q. i, præcipimus; xxiv,

q. iii, si habes; C. De sacrosanctis eccles., 1. sancimus. Secundo sic. Omnis virtus moralis est coniectatrix in passionibus et operationibus, ut probat Philosophus, ii Ethicorum. Sed fortitudo est coniectatrix in medio, ut idem Philosophus, iii Ethicorum. Tertio sic. Quod non est una virtus, non est virtus, immo virtutes, quia pluralis locutio ad minus duorum numero est contenta, ff. De testi., l. ubi numerus; causa iv, q. iii, ubi numerus; et regula pluralis, De reg. iur., lib. vi. Et confirmatur per dictum Philosophum, primo Elenchorum, nam eadem est definitio præpositionis et unius præpositionis, sed fortitudo non est una virtus. Probatur hæc minor. Nam una virtus opponitur duobus vitiis extremis, ut xli di., sæpe; De consuetudine, ex parte. Sed fortitudini opponuntur quatuor extrema, scilicet intimiditas et timiditas, timor et audacia, et defectus in audendo, qui est innominatus, ut probat textus iii Ethicorum. Oppositum probat Philosophus, iii Ethicorum. Pro solutione quæstionis est advertendum quod fortitudo sumitur æquivoce pro fortitudine, quæ idem est quod robur corporis, et fortitudine, quæ est virtus moralis. Prima est potentia qua quis potest movere, ut probat Philosophus, primo Rhetoricorum, et utraque requiritur in bello, et sic sumpta fuit generaliter, cum dixi quod fortitudo, seu vires et arma, fundant bellum, cum utraque requiratur. Sed de prima, quæ est robur corporis, non est dubium quod non est virtus moralis, per supra allegata, sed de secunda procedit quæstio, et illa est virtus secundum quam nos bene habemus circa timorem et audaciam in bellicis periculis. Et de ista prosequamur, quia prima est plana lippis et tonsoribus. Pro intellectu autem fortitudinis animæ, est attendendum quod in audendo et timendo contingit excedere et deficere, et utrobique male agere. Contingit et medie se habere, et sic virtuose. Differt tamen audacia a timore, nam audacia est passio appetitus irascibilis, secundum quem inclinamur ad aggrediendum terribilia. Timor inclinat ad fugiendum, ut quilibet experitur in seipso, sed utrumque contingit bene agere et male, nam si quis videret x armatos et solus aggrediretur eos, male ageret, et si non fugeret male ageret, et sic male, circa aggressuram, et male, circa timorem. Sic etiam in timendo quis excedere potest, ut ecce si sunt centum homines in castro, et non videant nisi centum, si fugiant, male agunt. Sic etiam non aggrediendo, ut si viderint spoliari civitatem, si non aggrediantur, male agunt. Sic vides excessum in non timendo cum expedit, in timendo cum non expedit, in aggrediendo cum non expedit, et non aggrediendo cum expedit, et sic habes vitia extrema, audaciam et timorem, et utrobique gradum ut supra. Vlterius est notandum quod ubicunque est reperire excessum extremorum vitiosum et vituperabilem, ibi est reperire medium bonum et laudabilem, quia si totum esset malum et vituperabilem, non posset dici quod defectus est vituperabilis, nam defectus diceretur defectus mali, et sic non foret malum. Expedit igitur quod in medio sit bonum cuius respectu unum dicatur malum excedendo, aliud deficiendo. Ex his inferuntur duæ conclusiones pro solutione quæstionis. Prima, quod fortitudo animæ est virtus moralis. Secunda, quod est una virtus. Probatur prima, nam omnis habitus electivus medii laudabilis est virtus moralis. Forti-

tudo est huiusmodi, ergo probatur maior per locum a definitione, quæ argumentatio est valida in iure, ff. De reg. iur., l. omnis definitio; ff. Depositi, 1. i in prin., et 1. bona fides, eod. titulo. Sic autem definit Philosophus virtutem moralem, ii Ethicorum. Probatur minor, nam fortitudo est habitus electivus medii circa timorem et audaciam, ut probat idem Philosophus, iv Ethicorum. Confirmatur. Illa est virtus moralis quæ generatur in nobis ex more, id est consuetudine, et hinc appellatur moralis. Fortitudo est huiusmodi, ergo probatur maior per locum a causa formali, quæ argumentatio est valida in iure. ff. Ad leg. Falc., 1. si is qui quadringenta, § quædam; ff. Locati (1), 1. rei, § opere; ff. De verborum sign., 1. ædificia, § perfecisse, et 1. quæ forma (7), eod. tit.; i, q. i, detrahe; De bapt., debitum. Probatur minor. Nam, in actu bellico propter pericula, appetitus sensitivus inclinat hominem ad fugam, ut dicit Philosophus, ubi in bellicis vindicat sibi locum ira, quæ est impetuosa et sic nos inclinat ad extrema vitiosa. Virtus autem, quæ est promptitudo appetitus rationalis, inclinat ad medium, et illa promptitudo generatur ex actibus iteratis, alias non delectabiliter operaremur, et sic non esset virtus, cum in virtuoso nulla debeat esse appetituum repugnantia, ut idem Philosophus, ii Ethicorum. Et sic patet prima conclusio, videlicet quod est virtus moralis. Secunda conclusio est quod est una virtus. Quidam hoc sic probant, timor et audacia sunt passiones contrariæ, fortitudo est virtus media, ergo est tantum una. Consequentia probatur. Nam unumquodque agens, intendens ad augmentum unius contrariorum, tendit ad remissionem alterius. Et sic virtus minuens timorem auget contrarium, et econtra. Confirmatur. Virtutes morales fortificantur a fine, sed unicus est finis, ergo unica est virtus. Primum patet per locum a causa finali, quod est validum argumentum in iure, l. unius, § si servus, ff. De quæstionibus, 1. ult.; ff. De decur., 1. generaliter; C. De episc. et cleric.; causa xvi, q. i; et cap. cum cessante, De appell.; et cap. etsi Christus, De iureiurando. Patet secundum. Nam finis fortitudinis in bellicis est bonum commune. Et si aliquis bellat propter lucrum, non est fortis, immo avarus. Alii dicunt aliter, videlicet quod timor et audacia non sunt passiones contrariæ. Hoc probant sic. Timor et audacia se compatiuntur in eodem respectu eiusdem, ergo non sunt contraria. Tenet consequentia, quia, posito uno contrariorum, removetur reliquum, ff. De instit., l. sed si pupillus, § si institoria; ff. De reg. iur., 1. ius nostrum; 1. hæc verba, De verb. sig.; in Authent., De mand. princ., coll. iii; xxxii di., hospitiolum, cum similibus. Primum patet. Nam quis propter bonum honestum vult bellare, sed timet propter Deum, etiam quis aggreditur, et sic audacia, et tamen timet ne lædatur, et sic timor. Ista opinio est contra textum Philosophi, ii Rhetoricorum, nec valet ipsorum ratio, nam delectatio et tristitia secundum omnes sunt contraria, et tamen idem delectari potest et tristari circa eundem actum. Tolle in adulterio delectatur quis propter sensualitatem, sed tristatur propter inhonestatem. Sic de proiciente merces in mari propter tempestatem, sic in proposito quis timet propter malum præsens, audet propter spem. Prima igitur opinio verior, unde Albertus tenet quod licet sint quatuor extrema, ut

supra, tamen non sunt nisi duplicis moris. Nam quicunque inclinatur ad bene audendum non timet, et quicunque non inclinatur ad bene timendum non audet, et sic infert unicam virtutem. Alii dicunt quod non sunt nisi duo extrema, nam si aliquis nihil timet, nimis audet, et sic timor et audacia sic faciunt unum extremum. Sufficiat ex prædictis concludere quod fortitudo, quæ est unum principale fundans bellum, ut sumitur pro corporis robore, non est virtus moralis, sed, ut sumitur pro virtute animæ, est virtus moralis, et una, et hæc est illa quæ bellum ad finem rectum perducit.

[Cap. xxii.]

### An fortitudo sit virtus cardinalis.

Visum est de fortitudine quæ fundat bellum principaliter, quæ est virtus moralis et una. Sed quia hunc tractatum dirigo ad Cardinalem, quæro utrum hæc sit cardinalis. Apparet quod non, nam magnanimitas non est virtus cardinalis, ergo nec fortitudo. Tenet consequentia per locum a maiori, qui est validus in iure, ut l. i, C. De neg. gest.; ff. De senatoribus, l. qui indignus; C. De sacrosanctis eccles., Authent., multo magis; ff. Sol. matrim., l. ex diverso, §i; C. De epi. et cle., l. si qua per calumniam; xxxii, q. v, si Paulus; viii, q. i, si ergo; vi, q. i, imitare; xl di., quælibet; De elect., cum in cunctis. Sed magis videtur inesse quod magnanimitas sit virtus moralis quam fortitudo, quia nobilior et maior, ut dicit Philosophus in Ethicis, tractatu de magnanimitate. Patet primum, videlicet, quod magnanimitas non sit cardinalis, quia tunc cardinales forent plures quatuor. Solutio sic. Tota humana conversatio non versatur circa fortitudinem, ut cardinem, ergo non est cardinalis, quia inde cardinalis nuncupatur. Tenet consequentia per locum ab etymologia, qui est validus in iure, ff. De rebus creditis, l. ii, § appellata; in procemio ff., § discipuli; C. De episc. et cler., l. decernimus; ff. De verb. sig., l. tugurii, l. tugurium (?), eod. tit.; ff. De legatis iii, l. librorum, § quod si papyrus; xxi di., cleros; xvi, q. i, si cupis; et cap. cum secundum, De præbendis. Patet primum. Nam fortitudo versatur solum circa pericula bellica, sed pauci ducunt vitam suam cum bellicis periculis. Ergo. In contrarium apparet auctoritate communiter loquentium, qui istam ponunt in numero cardinalium, inter quos est Seneca. qui fecit tractatum specialem, et Tullius in Rhetoricis dividebat virtutem in has quatuor, ut cardinales. Et hæc argumentatio ab auctoritate est valida in iure, C. De sum. trinit. et fid. cathol., Epistola, inter claras; C. De bonis quæ liber., l. cum multa; ff. De rer. div., l. in tantum, § cenotaphium.

[Cap. xxiii.]

Vnde et qualiter quatuor principales virtutes dicantur cardinales?

Pro evidentia et solutione quæstionis, primo est videndum unde et qualiter virtutes dicantur cardinales. Vbi sciendum quod, secundum Albertum, quod, sicut cardines cœli sunt poli antarcticus et arcticus, super quibus movetur

cœlum, et cardines ostiorum et portarum super quibus revolvuntur, sic, a simili, virtutes illæ dicuntur cardinales, super quibus versatur tota conversatio humana, et quas si quis habet, dicitur simpliciter bonus, et sine ipsis, non. Sic etiam domini Cardinales inde, iudicio meo, nomen sumpserunt, nam ipsi sunt mundi cardines, super quibus tota mundi gubernatio revolvitur et fingitur, et ad ipsos spectat sustentare totum pondus mobilis gubernationis, et motui ipsius fixum præstare fomentum. Duobus polis numero contenta est cœlestis natura, et sufficiunt, stabiles sunt, et immobiles firmant ordinem motus, non deviant a loco fixionis humani generis. Monastica gubernatio quatuor cardinibus fuit contenta, et sufficit. Si inde unde numerus, unde varietas, unde infirmitas, unde tanta a centro distantia, attenta causa, non est nomen arbitrii, tamen libertas causæ posset fingere modum. Sed quia de cardinalatu dixi in tractatu De Ecclesiastica Censura, nunc pertranseo, sed redeo ut discutiam principale propositum. Et quia iure, ut dixi, non bene ad plenum explicatur natura virtutum moralium cardinalium, aliquantulum et succincte, propter fortitudinem explicandam, de ea tractabo.

### Ouid sit virtus?

Sciendum est quod, ut dicit Philosophus, virtus est habitus electivus, et ut idem Philosophus asserit, ii Rhetoricæ, omne quod est cadit sub electione, sed eligibile est triplex.

De triplici specie boni, et qualiter virtutes cardinales a bono eliciuntur.

[Cap. xxiv.]

Bonum utile, bonum delectabile, et bonum honestum, et ista bona sunt per electionem appetibilia et fugibilia, et omnes virtutes morales circa ista tria versantur. Explicemus unumquodque. Et primo bonum utile, circa quod versatur virtus altero de tribus modis, aut expendendo, aut accipiendo, aut conservando. Plures actus electivos non experitur homo in seipso, et ista deductio ab experientia est valida in iure, ut probatur in procemio ff., circa princ.; in Authent., De monachis, circa fin. col. i; ff. De legat. iii, l. si chorus, § his verbis; C. De vet. iure enucl., l. ii, § quæ omnia; De elec., quam sit, Lib. VI. Si expendendo, hoc contingit dupliciter, aut enim expendit sua aut aliena. Si expendit sua, tunc circa ista expendendo versatur virtus liberalitatis et magnificentiæ, et vitia opposita, scilicet, avaritia et prodigalitas, parvicentia et vannasia. Si autem non sint sua, tunc potest distribuere illis quorum sunt, et tunc est iustitia, ut ff. De iust. et iur., l. iustitia; et Instit., eod. tit., § iustitia; xii, q. ii, cum devotissimam; aut distribuit illis quorum non sunt, et tunc est iniustitia, ut iuribus statim allegatis, a contrario, quod est validum argumentum, ut l. i, § huius rei, ff. De offi. eius cui mand. est iurisdictio; l. si per procuratorem, § ignorantes, ff. Mand.; et cap. cum apostolica, De his quæ fi. a prælat.; et cap. cum virum, De conversione coniugatorum. In non reddendo his quorum sunt, homo dicitur simpliciter malus, xiv, q. vi, si res; De usuris, cum tu; ff. De usurp., 1. sequitur, § [cum] quod autem. Patet quod iustitia est cardinalis, quia non habendo ipsam circa distributionem eorum quæ sua non sunt, homo est simpliciter malus, sed liberalitas et magnificentia, quæ consistunt circa distributionem eorum quæ sua sunt, non sunt cardinales, quia quis male distribuendo sua, non est simpliciter malus, sed bene diceretur fatuus, et sic habes unam cardinalem, scilicet, iustitiam, circa expeditionem utilis boni. Si autem virtus moralis versetur circa bonum utile in accipiendo, hoc contingit dupliciter. Nam aut accipit quæ sua sunt, vel debita, aut aliena, et sibi non debita. Si sua, vel sibi debita, et a quibus non debet, peccat contra liberalitatem et magnificentiam, non tamen est simpliciter malus. Si autem accipiat aliena, talis est simpliciter malus. Hinc est quod contra talem sunt iuris remedia, ut interdicta, Vnde vi bon. rapt., ut ff. et C., per illos titulos Furti, et condictiones ex legibus et canonibus quæ in singulis casibus explicantur secundum varietatem actuum. Et sic per explicationem huius secundi actus, scilicet, acceptionis circa bonum utile, apparet quod iustitia obtinet cardinalatum, non autem liberalitas sive magnificentia, cum, per oppositum iustitiæ, dicatur simpliciter malus, non autem per oppositum liberalitatis vel magnificentiæ. Si autem versetur virtus moralis in retinendo bonum utile, hoc etiam contingit dupliciter, aut retinet et conservat sua, aut retinet aliena. Primo casu retinendo quæ sua sunt, et nulli dando, peccat contra liberalitatem et magnificentiam, nec talis est simpliciter malus, et si instes, si dives videat pauperem et indigentem et ad mortem, et nihil det, peccat mortaliter. Responderi potest quod tunc retinet non proprium sed commune, cum tempore talis necessitatis sit fienda communio, ut probat Clemens vi rationibus, xii, q. i, dilectissimis, et Augustinus, ut transumitur viii di., quo iure, et § i. Si autem quis retinet aliena, simpliciter est malus, et iniustus appellatur, si invito domino retineat, et remedia iuris sunt prodita, de quibus supra. Circa igitur bonum utile, elicis unam solam virtutem cardinalem, tam in distribuendo, quam accipiendo, quam conservando, quia per ipsius oppositum homo est simpliciter malus. Cardinalis est iustitia, non cardinales sunt liberalitas et magnificentia, et hoc clarum.

Dicebam secundo quod erat secundum bonum delectabile, circa quod versatur virtus moralis, et circa hoc versatur dupliciter, aut largiendo aut accipiendo. Si largiendo, sic sunt virtutes quæ sunt in ludis, ut cum aliquis largitur aliis, habet delectationem. Et huiusmodi sunt amicitia, affabilitas, et eutrapelia. Istæ autem virtutes non sunt cardinales, quia non sunt de necessitate humanæ naturæ, quia multi sunt magni et virtuosi qui in talibus nesciunt se bene habere. Si autem suscipiendo, et hoc dupliciter, aut enim versatur principaliter circa delectabile, tunc dicitur simpliciter malus, et appellatur intemperantia, et dico se male habere excedendo, nam insensibilis, qui non delectatur, non est simpliciter malus, sed excedens, et sic habes temperantiam quæ obtinet cardinalatum, quia per eius oppositum quis est simpliciter malus, et est de necessitate humanæ conservationis. Si autem versetur simpliciter circa tristabile, et hoc dupliciter, nam est quoddam tristabile quod aptum est

movere ad iram, et tunc versatur mansuetudo, hæc non est cardinalis, quia non est necessarium quod quis irascatur, sed per actum remittitur quominus transeat ad actum secundum exteriorem iniustitiæ. Si autem transiret ad actum exteriorem, tunc diceretur iniustitia. Si autem est tristabile, quod aptum est movere ad timorem, tunc est fortitudo. Nam, sicut ille est simpliciter malus qui non vult sustinere terribile propter bonum virtutis, et sic fortitudo est virtus cardinalis, et hoc de bono delectabili.

Dicebam ulterius quod erat tertium bonum, scilicet, honestum, et tale est triplex. Quoddam pertinet ad virtutem cognoscitivam, et hæ sunt virtutes intellectuales, et hæc sunt scientia, sapientia, intellectus, ars, et prudentia. Quoddam pertinet ad virtutem interpretativam, ut veracitas et falsitas. Quoddam pertinet ad artem appetitivam.

Capiamus secundum membrum, scilicet pertinens ad virtutem interpretativam, et dico quod ista veracitas spectans ad virtutem interpretativam non est virtus cardinalis, quia non reddit hominem simpliciter bonum, nec eius vitium simpliciter malum. Vitium enim magis oppositum est iactantia. Sed iactator est triplex, est enim iactator simplex, et iste est gratia delectationis, alter gratia honoris, alter gratia lucri. Sola prima iactantia opponitur directe veracitati, aliæ autem ingrediuntur aliam speciem vitii. Nam primus solum peccat quia est mendax, sed mendacium est duplex, nam est mendacium quod est simplex falsa significatio vocis, et de illo dixi quod directe opponitur veracitati. Aliud est falsa significatio vocis, cum intentione fallendi, et illud facit simpliciter hominem malum, et incidit in speciem iniustitiæ. Et has et alias species mendaciorum prosequitur Augustinus in libro De Mendacio. Transumptive habetur xxii, q. ii, cap. primum capitale. Aliud est, ut dixi, bonum honestum pertinens ad virtutem appetitivam. Et hoc dupliciter. Aut essentialiter, et talia sunt virtutes morales de quibus supra tactum est. Aut significative, et talia sunt laus, bona terrena, et circa istud bonum honestum est magnanimitas et philominia (?), et tales non sunt virtutes cardinales. Nam etiam multi sunt virtuosi qui non appetunt honores quibus sunt digni. Si autem loquamur de bono honesto quod spectat ad virtutem cognoscitivam, tunc sunt virtutes intellectuales, ut scientia, intellectus, ars, prudentia. Primæ tres non sunt cardinales, quia non sunt de necessitate vitæ humanæ, sed prudentia est de necessitate boni. Immo impossibile est aliquem esse virtuosum sine prudentia. Nam prudentia regulat ceteras virtutes.

Ex his infertur qualiter fortitudo, propter quam fit sermo, est virtus cardinalis. Et apparet qualiter sunt quatuor, elicitæ ex triplici bono appetibili et fugibili, et triplici virtute animæ meæ, scilicet, iustitia, temperantia, fortitudo, et prudentia; quæ, nedum cardinalis, immo inter ceteras obtinet papatum et principatum.

Fuit aliqualis discursio, sed sim supportatus, quia non reputavi propter iuristas, nec aliter, explicare naturam fortitudinis, de qua est principalis sermo.

[Cap. xxv.]

Quomodo et qualiter quis possit dici fortis in bello.

Consequenter quæritur an aliquis possit dici fortis, etiam si non fuerit exercitatus circa pericula mortis in bello. Apparet quod sic, nam fortitudo est necessaria bonitati humanæ, cum sit cardinalis, ut supra proxima quæstione, quæ bonitas humana haberi potest sine exercitio bellico. Ergo consequentia probatur per locum a coniunctis, ut ff. De neg. gest., l. atqui natura; iv di., denique; vi di., nunc de superfluitate. Primum patet per notata supra proxima quæstione. Item Tullius dicit quod fortitudo est considerata periculorum susceptio et laborum perpessio. Hoc autem potest esse sine bellico actu, ergo probatur consequentia per locum a consequenti destructo, quod est validum argumentum in iure, ff. De rebus creditis, l. ii, § ii; C. De furt., l. apud antiquos, ver. quam; ff. De in integr. restit., [nemo] non videtur. Oppositum dicit Philosophus, iv Ethicorum. Et propterea hoc continetur in sacramento militis, cum attingitur, scilicet, non evitare mortem, ut l. pæn., ff. Ex quibus causis maior.; et l. i, C. De his qui non imple. stip., lib. [xi] x. Pro solutione quæstionis est attendendum quod fortitudo sumitur generaliter pro omni firmitate animi, et hæc est generalis ad omnes virtutes, nam animi inconstantia vituperatur et a iure reprobatur, xxxii, q. v, horrendus; De iureiurando, quemadmodum; ff. De adulteriis, l. si uxor; ff. De decur., l. p.; ff. De neg. gest., 1. pæn.; regula quod semel, et regula mutare, De reg. iur., Lib. VI. Et hoc modo non foret dubium quin talis possit fortis esse sine periculo bellico. Sumitur etiam stricte prout virtus specialis, quæ est inclinans ad aggrediendum et exspectandum pericula, profugiendo malo culpæ. Vnde triplex est malum, noxium quod opponitur utili, triste quod opponitur delectabili, culpa quod opponitur honesto. Bonum autem animæ quod est honestum est præferendum bono utili et delectabili, sicut anima rationalis præferenda est corpori, xii, q. i, præcipimus; xxiv, q. iii, si habes; C. De sacrosanctis ecclesiis, l. sancimus; De pœnit. et rem., cum infirmitas. Ex hoc infertur quod tres sunt virtutes morales necessariæ ad hoc, ut quis dicatur bonus et virtuosus. Vna quæ præfigat animum ad præferendum bonum honestum utili, et hæc est iustitia, Instit. eodem, § iustitia; xii, q. ii, cum devotissimam. Alia firmans animum ad præferendum bonum honestum delectabili, et hæc est temperantia, ut vi di., sed pensandum, pal.; et De constit., nam concupiscentiam. Alia firmans animum ad sustinendum passiones magis quam incurrendum malum culpæ, et hæc est fortitudo, ut C. De athlet., l. una, lib. x; C. De his qui non implet. stip., I. i, eodem libro; vii, q. i, § hinc etiam. Et hæc est fortitudo de qua est sermo. Et merito hæ dicuntur cardinales, quia sunt de necessitate bonitatis humanæ, et quælibet istarum custodit seipsam et quamlibet aliarum. Tolle exemplum. Mulier temptata de adulterio per promissiones se defendit per temperantiam, ff. De rit. nup., l. palam ii. Si temptetur per terrorem, ista est fortitudo, xxxii, q. v, [Lucretiam] proposito, § Lucretiam, et [cap.] § [fieri] non potest fieri et [cap.] § finge, de pudicitia; xxxiv, q. i, non satis. Si autem temptetur per munera, ab ista se defendit per iustitiam, xii, q. ii, cum devotissimam. Potest etiam exemplari de fortitudine, nam si propter timorem se defendit, dubitat. ab ista se defendit per fortitudinem, ut in cap. [Lucretiam] proposito, et [cap.] § finge, de pudicitia, xxxii, q. v. Si temptatur propter delectabilia, tunc defendit temperantia, xxxii, q. v, non potest, et cap. nec solo, et cap. qui viderit, et cap. non mæchaberis. Si propter munera, tunc defendit iustitia, quia iniustum est vendere bonum honestum tanquam spirituale i, q. [i] ii, quam pio; De simonia, per totum. Si falsis rationibus, tunc defendit prudentia, et sic una cardinalium firmat animum, ut præferatur bonum honestum utili, ut iustitia, alia ut præferatur delectabili, ut temperantia, alia ad sustinendum tristia propter bonum tuendum et malum culpæ excludendum, ut fortitudo. Prudentia autem ceteras regulat, sic debet esse in cardinalibus.

### Vlterius est sciendum quod Bellum sumitur dupliciter.

[Cap. xxvi.]

Vno modo pro actu bellandi hinc inde, ut sumitur ff. De capt. et postlim. revers., l. in bello, et l. postliminium; C. De gladi., l. unica, lib. xi. Alio modo sumitur pro qualibet exspectatione corporalis periculi, etiam si non sit actualis invasio, et hoc si periculum esset cui posset verisimiliter resisti, alias non esset bellum, ut in latrone suspendendo et alio iustitiando.

Si bellum capiatur pro actuali invasione hinc inde facta, fortitudo non est solum circa illa pericula, quia tunc non esset cardinalis, cum multi sint virtuosi qui non sunt in talibus exercitati. Si autem sumatur secundo modo, tunc fortitudo versatur circa illa pericula generaliter, sicut dicimus in muliere quæ sustinet pericula propter tuitionem castitatis. Ibi non est bellum primo modo sumptum, sed secundo sic, et tamen est fortitudo. Notandum tamen quod fortitudo non est circa quælibet pericula bellica. Nam, si aliquis invadat alium et defendat se, non est fortis, quia tunc canis esset fortis fortitudine. Sed quando sustinet pericula bellica propter evitare malum culpæ, tunc est fortis. Vnde dicit Philosophus quod non est fortis propter necessitatem, hinc etiam causa xxiii, q. iv, Nabuchodonosor, et cap. de Tyriis; De Pœnit., dist. ii, sic enim. Tunc concluditur solutio quæstionis propositæ cum quæritur an fortitudo sit circa pericula mortis et bellica, et dicendum quod non, ut exemplatum est in muliere. Secundo modo, quod extremus actus fortitudinis sit circa mortis pericula, dicendum quod sic, quia virtus est circa difficile. Tertio modo, quod inclinet ad sustinendum mortis periculum, si casus occurrat, et dicendum quod sic, quia virtus extenditur circa ultimum potentiæ, primo Cœli et Mundi.

## Quis sit principalior actus fortitudinis in bello?

[Cap. xxvii.]

Sed quæritur quid sit principalius fortitudinis bellantium, an exspectatio hostium, an aggressus eorum? Et videtur quod aggressus sit principalior actus fortitudinis. Primo, quia, ut inquit Philosophus, ii Ethicorum, tractatu de liberalitate, virtuosius est dare quam recipere. Scribitur etiam Ecclesiastici iv cap., "Non sit manus tua porrecta ad accipiendum, et ad dandum

collecta." Hinc est quod scribitur, "Beatius est dare quam accipere," xvi, q. i, prædicator; et De celebr. missar., cum Marthæ; De donat., cap. i. Ergo, a simili, virtuosius est aggredi quam exspectare, quia aggrediens dat, exspectans recipit. Præterea virtuosius est bene facere quam bene recipere, ut idem Philosophus. Probatur. Nam si melius est facere quam pati in genere virtutum, ergo bene facere melius quam bene pati. Consequentia tenet per locum a connexis, quod est validum argumentum in iure, ff. De neg. gest., 1. atqui natura; iv dist., denique; vi dist., quia de superfluitate. Sed aggrediens bene dat, exspectans bene recipit, ergo virtuosius aggredi. Præterea melius est bene operari quam non operari turpe, iuxta illud non sufficit abstinere a malo. nisi et bonum faciamus, nam et illud, scilicet, bene operari bonum, meliorem ducit finem cum in actibus is finis ponderetur, et ab illo fiat denominatio. Consequentia tenet per locum a fine, qui est validus in iure, ut ff. De ritu nupt., l. si quis; ff. De iur. fisci, l. non intelligitur, § si quis palam; ff. Communia præd., 1. receptum; ff. De auro et arg. legat., l. et si non sint, § perveniamus. Sed aggredi est bene operari, exspectare est non operari turpe, id est non fugere, ergo virtuosius aggredi quam exspectare. Præterea id virtuosius est quod est difficilius. Nam et legis responsum aliter non emanat nisi super difficili et dubitabili, ut 1. quod Labeo, ff. De Carbon. edicto; et 1. i in fin., ff. Ad municipalem. Sed aggredi est difficilius quam exspectare, nam homo fessus exspectare potest, non autem aggredi. Probatur maior per eundem Philosophum, tractatu de fortitudine, nam actus fortitudinis specialiter est circa difficilia et terribilia. Præterea, illud virtuosius quod amabilius, nam actus virtutum de sui natura sunt amabiles, ut idem Philosophus, et probatur hoc De pœnit., dist. ii, ergo, et cap. corpus, et cap. proximos. Sed aggredi est amabilius. Quam plures utilitates affert reipublica, et plura in eodem genere prævalent paucioribus, in Authent., De consan. et uter. frat., in princ.; De sent. excom., cum pro causa; iii, q. iv, Engeltrudam; De offi. delegat., prudentiam, in princ.; quia inimicos expellere est utilius quam ipsos exspectare. Præterea illud virtuosius quod est laudabilius, quia virtus moralis est bonum laudabile, sed aggredi est laudabilius quam exspectare. Nam regulariter plus laudantur aggredientes quam fugientes. In contrarium est textus Philosophi. iii Ethicorum, tractatu de fortitudine, ubi dicit quod principalior actus fortitudinis est sustinere. Idem tenet ibi Albertus et Custratius.

Pro evidentia huius quæstionis est advertendum quod secundum dictamen rectæ rationis non est semper aggrediendum, nec semper fugiendum, nec semper exspectandum, nam quandoque expedit aggredi, quandoque fugere, quandoque exspectare. Ex quo apparet quod fortitudinis triplex est actus, scilicet, aggressura, fuga, et exspectatio. Et quod aliquando fugiendum sit forti, patet ratione, nam pericula supra hominem sunt fugienda. Si enim unus solus vellet aggredi mille, vel ipsos aggredientes exspectare, non esset fortis, sed audax et temerarius, ut idem Philosophus ibidem. Triplex est ergo actus fortitudinis, scilicet, aggressus, fuga, et exspectatio. Et inter istos minimus est fuga. Hoc probatur. Nam ille actus est inter ceteros minimus qui inter

ceteros est minus difficilis, cum ars et disciplina sint circa difficilia. At fugere est facilius quam aggredi vel exspectare. Ergo. Præterea ille actus est minimus. Assimilatur vitio peiori. Probatur per locum ab extremis, qui est validus in iure, ff. Communi divid., l. arbor; et l. una, ff. Si quis ius dic. non obtemp.; et l. quæritur, ff. De stat. hominum. Sic est in proposito. Nam per fugam assimilatur timori, quod est peius vitium quam sit audacia, ut idem Philosophus, ibidem.

Secundo dico quod exspectatio est actus principalior. Hoc probatur, nam virtuosius est bene facere bonum quam bene recipere bonum. Ergo virtuosius est bene pati malum quam bene facere malum. Tenet consequentia per locum a contrariis, qui est validus in iure, ff. De act. emp., l. Iulianus, § procurator; ff. De instit., l. sed si pupillus, § si institoria; ff. De verb. sig., l. hæc verba. Sed aggrediens bene facit malum aggresso, exspectans autem bene recipit malum ab aggrediente. Præterea ille actus est principalior qui est difficilior. Hoc pluries supra probatum est. Sed exspectatio est difficilior quam aggressus. Probatur hoc. Nam si fiat aggressus, fit in modum fortioris, et cum spe de evadendo, alias recta ratio non dictaret aggressum, si non esset spes evasionis. Sed exspectatio fit in modum minus fortis erga fortiorem. Sed difficilius est bene se habere cum fortiori quam cum minus forti, ut claret. Confirmatur. Nam in exspectando oportet moderari timorem magnum cum tristitiis corporalibus. At aggrediendo non expedit tantum moderari timorem. Ergo.

Præterea exspectatio et sustinere denotant diuturnitatem et perseverantiam, et in genere boni quod diuturnius melius, De Pænit., dist. iii, irrisor; De Pænit., dist. ii, pennata, et cap. non revertebantur; ff. De in rem vers., l. si pro patre, § et versum. Sed aggressus denotat quendam impetum parum durabilem provenientem ab iracundia, ut l. si adulterium, § imperator, ff. De adulter.; et C. eod. tit., l. Gracchus; et regula quod calore, ff. De reg. iuris.

Præterea exspectatio facit pericula mortis esse præsentia, et illa tunc difficilia et timibilia, ut Philosophus, ii Rhetoricæ. Ergo.

Infertur igitur exspectationem actum principaliorem fortitudinis, licet vulgares non recte iudicantes, contrarium sapiant. Si autem, quod prædixi, fugam actum (?) fortitudinis [videtur] obstare, quod in hoc tractatu scripsi supra in articulo de pertinentibus ad ducem et milites, ubi dixi quod milites servare debent iuramentum quod iurarunt, non fugere, etc.

Solutio patet ex iam dictis, nam ubi sunt pericula supra hominem, fugiendum est, xxiii, q. iv, displicet, Iohannis viii, Matthæi x, transumptum, vii, q. i, § hoc observandum. Vbi autem sunt pericula non supra hominem, sed est aliqualis spes, tunc procedunt statim dicta. Ad allegata in contrarium patet responsum, discurrendo per singula, uno tamen addito, videlicet, quod vulgares plus laudant et amant aggredientes quam exspectantes. Hinc est quod dicit Philosophus ibidem, nihil prohibet milites stipendiarios in civitatibus utiliores esse quam viros fortes, nam illi ad modicum lucri vitam mutant, et

fugiunt et aggrediuntur sine dictamine rationis, viri autem fortes nec fugiunt nec aggrediuntur sine dictamine rationis.

# Quot generibus fortitudinis quis utatur in bello?

Sed quæro, quot generibus fortitudinis utatur quis in bello? Solutio. Sex sunt similitudines veræ fortitudinis, quæ est virtus moralis sita inter audaciam et timorem, et istis sex utuntur milites in bellis.

Prima qua aliqui viriliter in bello aggrediuntur propter gloriam et honorem, videntes quod tales solent laudari, et timidi vituperari, et de hac C. De re milit., libro xii; ff. Ad leg. Aquil., l. qua actione, § in colluctatione; De pub. iudic., per totum.

Secunda quæ appellatur politica, qua aliqui sunt fortes propter timorem pænæ corporalis vel pecuniariæ, quæ imponi consuevit timidis et fugientibus in bello, et ista vocatur politica, quia inter cives, et talis servilis est, De Pœnit.,

distinct. ii, § sicut secta.

Tertia est quæ vocatur militaris, qua homines sunt fortes, quia sciunt artes bellandi, sicut Teutonici et alii experti stipendiarii. Hanc inducit experientia, rerum magistra, ff. Dé leg. iii, l. servis, § ornatricibus; et cap. quam sit, De elect., Lib. VI; et, ut dicit Philosophus in tractatu De Fortitudine, stipendiarii pugnant cum aliis, sic armati cum inermibus. Et isti faciles sunt ad aggrediendum, et faciles ad fugiendum. Hodie tamen facilius se expediunt, quia levant digitum et trahunt barbutas (9), et se reddunt, et statim dimittuntur, ut est mos eorum inter se.

Quarta est qua utuntur aliqui propter furorem, nam furor est res impetuosa ad pericula, et iste aliquando iuvat in bellis, quia homines sunt audaciores, et hanc inducit impetus iracundiæ, ut l. si adulterium, § imperatores, ff. De adulter.; et l. Gracchus, C. eodem titulo, et l. quod calore, ff. De reg. iuris.

Quinta, qua aliqui utuntur propter spem. Nam aliqui propter spem victoriæ viriliter aggrediuntur. Ibi enim præponderat spes potentiæ sensitivæ rationi, De constit., nam concupiscentiam; vi dist., sed pensandum.

Sexta est propter ignorantiam, nam aliqui aggrediuntur vel exspectant, ignorantes pericula quæ imminent, qui tamen fugerent hoc scito. Ibi non videt quid agat, ad instar infantis, C. De fals. mone., l. i; ff. Ad leg. Corn. de sica., l. si infans.

Istis fortitudinibus milites regulariter utuntur in bellis. Inter istas autem fortitudines, si vis videre quæ magis attingit virtuti, debes attendere quod omnes istæ sunt similitudinariæ fortitudinis veræ. Nam in vera fortitudine, sicut in qualibet virtute, oportet quod opus fiat scienter. Nam ignoranter operantium nulla est virtus, quia prudentia, quæ est habitus intellectus, regulare debet omne opus virtutis. Secundo, debet eligi. Tertio, quod eligatur propter bonum intrinsecum virtutis, non autem propter bonum extrinsecum.

Quarto, quod operetur firme et durabiliter. Quinto, quod delectabiliter. Sexto, quod opus debet esse difficile, nam ars sit circa difficilia. Hæc omnia requiruntur in vera fortitudine, circa aggressum, vel exspectationem alicuius terribilis et difficilis. Per hoc patet quæ supra dictarum magis assimilatur veræ fortitudini, et quæ non. Nam omnes præter ultimam assimilantur in eo quod scienter, et sic ultima est minime similis in hoc, quod eligens. Aliæ conveniunt cum vera, præter illam quæ fit ex furore. In eo autem quod propter bonum intrinsecum, omnes deficiunt a vera, nam prima est propter bonum extrinsecum, utpote gloriam, alia propter fugam pænæ, alia propter lucra et stipendia, alia propter spem vincendi. Prima autem politica, quæ est propter honores et gloriam, magis assimilatur veræ propter finem honorabiliorem. Nam honores sunt significativi virtutum, et isti plus operantur, tendendo ad bonum publicum, nam virilius bellis insistunt, ut exemplat Philosophus de Hectore in bellicis sic se habente.

# An fortis in bello potius debeat mortem exspectare quam fugere?

[Cap.xxviii.]

Tertio quæro, an fortis in bello aliquo casu magis debeat mortem exspectare quam fugere de bello, ubi per fugam evadere posset. Et videtur quod non sit mors exspectanda, nam illud magis eligendum quod est delectabilius, et illud minus quod minus, primo Rhetoricæ dictum est Philosophiæ. Sed est delectabilior vita quam mors, ergo eligibilius fugere et vivere quam exspectare et mori. Oppositum videtur dicere Philosophus, iv Ethicorum, tractatu de fortitudine, et iii, tractatu de voluntario et violento, et etiam tractatu de magnanimitate, ubi dicit quod prius est moriendum quam aliquid turpe committendum.

Solutio. Pro evidentia quæstionis est advertendum quod quæstio potest habere duplex fundamentum; unum veritatis et fidei, ut supponamus aliam vitam et beatitudinem. Et secundum hoc fundamentum quæstio non haberet grande dubium, nam si aliquis pugnaret contra infideles, et propter fugam suam multi perirent fideles, et solus salvaretur, tunc præeligenda esset exspectatio et mors. Et est ratio, nam fugiendo consequitur vitam corporalem, exspectando, moriendo corporaliter, consequitur vitam animæ, quæ est sine comparatione nobilior, ergo præeligenda.

Secundum fundamentum potest esse naturalium et viventium secundum legem naturæ, ut non supponatur ulterior vita, et tunc quæstio habet dubium et opiniones varias. Aliqui dicunt quod mors exspectanda contingere potest multipliciter. Vno modo, quod evidenter certum sit mortem evenire debere cum exspectatione, nec spes sit de salute nisi cum fuga. Alio modo, quod licet sit aliqua evidentia mortis, tamen spes aliqua haberi potest de vita sine fuga. Isto secundo casu, dicunt intelligendas auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum, qui dicunt quod magis moriendum, id est, viriliter pugnandum. Primo autem casu dicunt nullo modo mortem exspectandam. Probant

hoc sic, nam de duobus malis minus malum est eligendum, xiii dist., nervi; et est principium in moralibus. Sed minus malum est fugere quam exspectare et mori. Quod sit minus malum probatur, nam illud est minus malum per quod pauciora bona perduntur quam illud per quod plura, sed in morte omnia tolluntur, in Authent., De nupt., § deinceps; et secundo Physicorum. In fuga perditur solum bonum fortitudinis moralis. Ergo. Præterea, si melius esset mori, hoc esset quia mori esset actus virtutis, sed hoc est falsum, nam actus virtutis vel est felicitas, vel ad actum felicitatis tendens. Sed mors est felicitatem destruens. Ergo. Præterea si hoc casu eligenda esset mors, hoc esset quia fortitudo, quæ est virtus moralis, ad hoc inclinaret. Sed hoc est falsum, nam virtus moralis non tendit ad corruptionem naturæ, immo ad conservationem ipsius. Nam ad hoc factæ sunt leges, iv dist., factæ sunt; sed mors tendit ad destructionem, in Authent., De nupt., § deinceps. Præterea, si hoc quis deberet magis eligere, aut foret propter bonum proprium aut alienum. Non propter proprium, quia in morte omne bonum exstinguitur, ut supra tactum est. Non alienum, quia non tantum bonum alteri potest quærere quantum sibi perdit, cum se plus aliis debeat diligere, ut 1. præses, C. De servit. et aqua. Confirmatur. Nam secundum veritatem et fidem apparet quod virtuosissimi milites fugiebant in bello, ut tempore Caroli Magni.

Alii dicunt totum econtra, scilicet, quod potius exspectandum et moriendum quam fugiendum. Et hoc probant. Nam quilibet scit de necessitate se moriturum esse, si ergo moriatur fortis, non perdit nisi id in quo credit mortem præsentem differre a futura. Sed istæ non differunt in hoc quod est amittere bona virtutis et conservare, sed differunt in hoc quod est diutius retinere et minus diu. Tunc arguunt sic, illud eligibilius est in quo plura bona adquiruntur, et pauciora perduntur, sic est in proposito. Ergo. Probatur hæc minor. Nam si moriatur, quærit actum fortitudinis, qui est nobilissimus. Si fugit, nihil quærit, nisi continuationem prius habitorum donec duret vita, et sic quærit tempus. Confirmatur. Nam certum est quod consistentes circa delectationes corporales magis eligerent modico tempore vivere delectabiliter quam longo pænaliter, ergo sic in delectationibus animæ hoc potius est eligendum.

Opinionem primam credo veram, nam, ut dixi in alio articulo, actus fortitudinis sunt aggressus, fuga, et exspectatio. Nam non semper insequendum, nec semper fugiendum, nec semper exspectandum, immo cum dictamine rationis.

[Cap. xxix.] An miles una cum comitiva sua viriliter in hostes prorumpens, et ipsos totaliter confringens, contra mandatum ducis, sit capite puniendus?

Quarto quæritur, pone dux exercitus mandavit ne quis prorumperet in hostes sub pæna capitis. Quidam strenuissimus miles, cum magna comitiva militum quibus præerat, contra mandatum ducis, prorupit in hostes, et ipsius strenuitate totaliter hostibus conflictum dedit. Quæritur an capite puniendus sit. Et videtur quod sic, nam dicit textus, in bello, qui rem prohibitam a duce

fecit, aut mandata non servat, capite punitur, etiam si rem bene gesserit, ff. De re militar., l. desertorem, § in bello. Probatur per iura quæ volunt astrictos obedientia ad ipsam teneri, ff. Mandati, l. si remunerandi, § si [pignus] passus (1), et l. sed Proculus; ff. Ad Macedon., l. sed etsi, § ii (1); ff. Ad leg. Aquil., l. si servus servum, § et si puerum; C. De neg. gest., l. ult.; cum similibus. Confirmatur. Nam malum non excusatur propter bonum quod sequitur, lvi dist., can. undecunque; De Pœnit., dist. i, non sufficit. Confirmatur. Nam facta non sunt ab eventu notanda, xv, q. i, illa, et cap. non est; xxiii, q. v, de occidendis; ff. De neg. gest., l. sed an ultro, § i; ff. Mand., l. qui mutuam, § sumptus; ff. De contraria tut., l. iii. Ergo ab hoc eventu insigni non fiet notatio, immo ab obedientia prævenienti.

In contrarium videtur. Nam propter peritiam et factum insigne effectualiter perpetratum remittitur pæna, quæ alias imponi deberet, aliquid attemptanti contra legem vel mandatum principis. Probat textus ff. De pænis, l. ad bestias; xxii, q. ii, cap. quæritur cur Patriarcha.

Solutio. Audio quod dominus Ricardus Malumbra terminavit quod delinquens propter peritiam magnam pœnam evadit per dictam 1. ad bestias; et induci poterat dictum cap. quæritur cur Patriarcha. Tamen illam opinionem non credo veram, immo aperte est contra textum 1. desertorem, § in bello, ff. De re militari. Nec obstant iura in contra allegata, nam aliud est quem non incidere pœnam legis vel hominis, aliud est post pænæ commissionem ipsam a principe remitti posse. Illa iura non probant quominus pæna committatur, sed bene probant ipsam a principe posse remitti, et sic supponunt illam commissam, ut probat uterque textus, si bene inspiciatur.

### An duci belli capto sit venia concedenda?

[Cap. xxx.]

Quinto quæritur, pone dux belli capitur ab hostibus, numquid ei est venia concedenda an veniat puniendus? Et videtur quod venia sit concedenda per cap. noli in fin., xxiii, q. i. Ecce textus, "Sicut debellanti et resistenti violentia debetur, sic victo vel capto venia conceditur." Hoc probatur, nam dicit textus quod tenetur quis parcere hosti suo, ii, q. [vi] v, quanto, in fine. Ecce textus, "quia sicut in contumacia persistentibus severos nos esse convenit, sic humiliatis et pænitentibus locum veniæ negare non debemus."

In contrarium videtur, nam captus efficitur servus hostium, ut l. hostes, et l. hostes, ff. De captivis et ff. De verb. significatione.

Solutio. Credo primam partem veram, videlicet, quod venia sit concedenda humiliato et resistere nolenti, nisi per veniæ concessionem pacis perturbatio timeatur, tunc enim venia plectendus est. Hoc probat textus in cap. noli, in fin., ibi dum dicit, "maxime in quo perturbatio non timetur," et exponit Hugo, et Archidiaconus, "maxime," pro "tantum," ut sit sensus literæ, quod solum sit concedenda venia ubi non timetur pacis perturbatio, alias non. Et fertur quod per illam expositionem Carolus fecit amputari caput Conradino.

[Cap. xxxi.] De his qui tenentur ad bellum accedere, et de accedentibus non astrictis.

Quarto videndum restat de his qui tenentur ad bellum accedere, et quid de accedentibus non astrictis?

An, a domino moto iusto bello, teneantur vassalli accedere propriis sumptibus?

Et quæritur primo, an, si dominus moveat iustum bellum, teneantur vassalli accedere cum armis et equis et in expensis propriis. Et videtur quod sic, quia vigore iuramenti tenentur iuvare dominum, ut xxii, q. v, de forma; Innocentius, in cap. sicut, De iureiur., tenet quod non tenetur, nisi ex pacto speciali ad hoc sint obligati, cum ipsi non teneantur ad munera personalia. Conclude in hoc quod vassalli de iure non tenentur, nisi ad ea quæ continentur in cap. de forma, xxii, q. v; nisi ex speciali conventione ad illud obligentur ut.

[Cap. xxxii.] An subditi uni baroni, moventi guerram contra regem suum, teneantur ipsum baronem iuvare contra regem.

Secundo quæro, pone quod Baro Regis Hispaniæ moveat guerram ipsi regi, et mandet omnibus hominibus suis ut iuvent ipsum in bello contra Regem, numquid tenentur, cum iuraverint ipsum iuvare contra omnem hominem. Et videtur quod sic, nam grave est fidem fallere, Qui cleri. vel voventes, veniens, et cap. sequenti; l. i, ff. De consti. pecunia. Etiam verba generaliter probata generaliter sunt intelligenda, ff. De legat. præstan., l. i, § generaliter. Etiam quia iuramentum astringit, nisi a iuramento absolvantur, xv, q. vi, cap. ii et iii. Contrarium est verum, nam Baro movens guerram Regi incidit in legem Iul. maiestatis, l. i et l. ii, ff. Ad leg. Iul. maiest.; vi, q. i, § verum, versus quisquis cum militibus; lxxix dist., cap. ii. Nam Rex Hispaniæ est princeps in regno suo. Etiam opem non fert qui ad peccandum iuvat, xiv, q. vi, si res; nec præceptum illius ipsos excusaret, ff. De oblig. et act., l. servus; xi, q. iii, non semper, et cap. qui resistit, et cap. si dominus. Nec sacramentum ad hoc ligat, quia non est inventum ut sit iniquitatis vinculum, xxii, q. iv, inter cetera; De iureiur., cap. i, Lib. VI; faciant que notantur in cap. petitio. De iureiurando.

[Cap.xxxiii.] An subditi uni baroni, moventi guerram alteri baroni, teneantur ipsum primo, an regem moventem guerram alteri regi, iuvare, utriusque mandato uno concursu recepto?

Tertio quæritur, Baro Regis Hispaniæ movet guerram alteri Baroni, Rex Hispaniæ movet guerram regi Granatæ. Baro mandat hominibus quatenus iuvent ipsum; Rex autem mandat eisdem ut iuvent eum; et concurrunt mandata. Quem primo iuvare tenentur?

Videtur quod primo Baronem, nam Baroni sunt subiecti ratione fidelitatis et ratione iurisdictionis, in Authent., De quæstore, § si vero, Coll. vi. Regi

autem sunt subiecti ratione iurisdictionis generalis tantum, et sic duæ rationes vincunt unam, in Authent., De consang. et uter. frat., § i; De re iudic., cum æterni, Lib. VI; xiii dist., can. i.

In contrarium videtur. Nam vocati a Rege sunt vocati ad maius tribunal, et sic præferendum, ff. De re iudic., l. contra pupillum, § fin.; xviii dist., si Episcopus. Etiam quia Rex vocat pro communi bono et defensa coronæ, et sic iure gentium obediendum, ff. De iustitia et iure, l. veluti; i dist., ius gentium; xxiii, q. iii, fortitudo, et q. viii, cap. omni, et cap. si nulla. Nam pro defensione patriæ licitum est patrem interficere, ff. De relig. et sumpt. fun., l. minime. Et hæc vera.

An vassallus nonlegius duorum dominorum, uno concursu requisitus, utrumque vel alterum, et quem, iuvare teneatur?

[Cap.xxxiv.]

Quarto quæritur, quid de vassallo nonlegio duorum, quod esse potest ratione diversorum feudorum, De supl. negl. prælat., grandi, Lib. VI. Si uterque dominorum simul requirat eum ut iuvet ipsum in bello, tenetur utrumque, an alterum, et quem, iuvare?

Apparet quod neutrum, cum concursu se impediant, ff. De usufr., l. quotiens; De Pænit., dist. i, § hoc idem, vers. Christus ait; xxi, q. i, cap. i.

Apparet quod utrumque, alias perdet feudum, quia difficultas præstationis ex parte promissoris non perimit obligationem, ff. De verb. obl., l. continuus, § illud. Item potest quis duobus dominis servire, ut ff. De operis libert., l. duorum. Quidam dicunt locum esse gratificationi, exemplo servi duorum dominorum, qui si viderit utrumque dominum interfici, iuvare poterit quem voluerit, ff. Ad Silianum, l. si quis in gravi, § si cum omnes. Alii dicunt quod iuvabit priorem dominum, et cui primo iuravit, ut in Vsibus Feudorum, De prohib. feud. alien., l. imperialem, § illud; ff. Locati, l. in operis; C. Qui potiores in pign. hab., l. ii. Nam priorem fidelitatem servare tenetur, l di., quia sanctitas tua; Qui cleri. vel vov., veniens.

Tutius tamen est quod primo serviat personaliter, secundo per substitutum, si hoc patiatur natura feudi, C. De caduc. toll., l. una, § sin autem. Nec obstat quod iuravit secundo, salva fidelitate primi, quod est de natura hominis nonlegii, quia serviendo secundo per substitutum non nocet primo, quod salvatum fuit in iuramento secundi.

An vassallus teneatur iuvare dominum contra patrem, vel pater contra filium?

[Cap. xxxv.]

Quinto quæritur, an vassallus teneatur iuvare dominum contra patrem, vel pater contra filium. Glossa format quæstionem, xxii, q. v, cap. de forma, et tenet quod sic. Nam filius solum vinculo naturæ obligatus est patri, sed vassallus domino vinculo iuramenti, ut in præallegato cap. de forma. Hoc

probat textus in Vsibus Feud., in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Glossa aliqualiter sentit contrarium, in cap. quemadmodum feud. amit. Putarem ponderandam qualitatem impendendi subsidii.

An civis duarum civitatum teneatur unam iuvare contra aliam?

Sexto quæritur, an civis duarum civitatum teneatur iuvare unam contra aliam. Solutio. Dic ut dictum est in vassallo duorum dominorum.

[Cap.xxxvi.] An vassallus, vocatus a domino, teneatur ipsum sequi in partibus ultramarinis ad pugnandum contra barbaros?

Septimo quæritur, dominus vult ire ad partes remotas, pone ultra mare, ad pugnandum cum barbaris, numquid vassallus, vocatus ab eo, teneatur ipsum sequi ad bellum? Solutio. Si dominus est talis status et conditionis quod prædecessores sui et ipse consueverunt illuc accedere, et vassalli ipsum sequi, et tunc tenetur exemplo liberti, qui tenetur ad operas consuetas, ff. De operis lib., l. opere, et l. pæn.; ff. De pign. act., l. [qui] vel universorum. Præstabuntur tamen a domino sumptus moderati, arbitrio boni viri. Si autem sit talis qui non possit nec consuevit, tunc secus, ff. De operis lib., l. quod nisi, § fin.; ff. De arbit., l. si cum dies, § si arbiter. Hæc etiam tangit Speculum in Speculo, tit. De feudis, § ipsum.

[Cap. xxxvii.]

An servi teneantur ubique sequi dominum ad bellum?

Octavo quæritur de servis, an teneantur sequi dominum ubique ad bellum. De his non est dubium, cum in eos dominus plenam habeat potestatem, dummodo non nimis sæviat in eos, ff. De his qui sunt sui vel alien. iuris, l. i et ii.

[Cap. xxxviii.]

An liberti vocati teneantur sequi patronum ad bellum?

Nono quæritur, quid de libertis? Solutio. Liberti tenentur ad operas solitas, nec insolitæ possunt eis imponi, ff. De operis lib., l. quod nisi, § si vag. (?); ff. De procur., l. sed haec, § ii.

[Cap. xxxix.]

An agricolæ vocati teneantur sequi dominum ad bellum?

Decimo quæritur, quid de agricolis, an vocati ad bellum a dominis accedere teneantur? Solutio. Agricolæ dividuntur in ascripticios et censitos. Ascripticii dicuntur per scripturam solo astricti, unde in adventiciis duæ interveniunt scripturæ, una ad constituendum, alia ad probandum. Prima qua promittunt domino soli nunquam a solo recedere, alia qua profitetur se ascripticium, et de his scripturis in 1. scimus, C. De agric. et censitis. Et inter hos

et servos pæne nulla est differentia, ut l. ne diu, C. eod. titulo. Et dico pæne. quia different, quia servus alienari potest cum peculio, et sine, ut denuo (?) 1. ne diu; ascripticius non sine solo, ut l. ii, C. eod. titulo. Item ascripticii citra domini voluntatem ordinari possunt in possessionibus quibus ascripti sunt, in Authent., De sanct. episc., § ascripticios; servi autem non. Item ascripticii, sciente et tacente domino, contrahunt matrimonium, nec conditionem mutant, ut C. De agricol. et censitis, l. ult.; servi autem contrahentes, scientibus dominis et tacentibus, liberantur a servili conditione, ut in Authent., De nupt., § si vero. Ex quibus luce clarius apparet quod ius quod habent domini in ascripticios est ius relatum ad possessiones quibus ascribuntur. Et sic apparet quod provocati a domino ad extranea onera personalia, non artantur, nisi ex conventione aliud sit inductum. Censiti autem sunt qui certæ rei annuatim præstandæ constituti sunt, C. Quib. caus. coloni, 1. ii. Etiam in hoc differunt ab ascripticiis, quia ascripticii sunt ascripti ad incertam rem præstandam, puta tertiam vel quartam fructuum, isti autem certæ rei; et de his infertur ut supra. Per hoc infertur quod nec coloni nec inquilini necessario artari possint.

### An confæderatos possit dominus vocare ut ipsum iuvent in bello?

[Cap. xl.]

Vndecimo quæritur, quid de confæderatis et colligatis, numquid dominus poterit confæderatos provocare ad bellum ut ipsum iuvare teneantur? Solutio. Confæderati sunt plene liberi, licet ad aliqua teneantur ex pacto, ut l. non dubito, ff. De captivis. In his tamen ponderanda est conventio, et conventionis modus, ut ad unguem servetur, ff. Depositi, l. i, § si convenitur; et l. i, De pactis.

#### An subditi ratione iurisdictionis tantummodo teneantur ad bellum accedere?

Cap. xli.1

Duodecimo quæritur, quid de his qui ratione iurisdictionis tantummodo sunt subditi, non autem sunt vassalli? Solutio. Tales accedere tenentur, nec agent ad deperdita, quia hoc faciunt ex debito. Fallit hoc regulare dictum in quibusdam personis quæ excusantur a muneribus personalibus, quorum quidam excusantur ætate, ut minores et senectute gravati, ut C. Qui ætate, in rubro et nigro; quidam infirmitate, ut C. Qui morbo, per totum; quidam liberorum numero, ut C. Qui numero liber., per totum; quidam propter professionem, ut C. De profess. et medic.; quidam sexu, ut mulieres, et consimiles. Alias stat regula.

# De personis non astrictis ad bellum, libere accedentibus.

[Cap. xlii.]

Hæc autem dicta sunt de his personis quæ sunt qualitercumque astrictæ. Restat videre de personis plene liberis ad bellum provocatis. Pro cuius evidentia, est attendendum quod accedentibus ad bellum non necessitate nec

debito necessario, nam de debito accedentibus supra tactum est. Quidam accedunt plena liberalitate; quidam accedunt quia tenentur ad antidora; quidam accedunt propter gloriam quærendam et consequendam in bello; quidam accedunt quia locant operas suas, si contractus locati appellari potest, ut stipendiarii; quidam accedunt solum animo spoliandi, ut nuncupati "Saccomanni," quasi manu arripientes et sacco deferentes, et de his videamus. Et primo de primis, ut de plene libere accedentibus.

An libere accedentes obligent sibi illum in cuius servitium vadunt, etc.?

Et primo quæritur numquid accedentes libere ad bellum obligent sibi illum in cuius servitium vadunt, si damnum incidunt, utpote si in bello perdant arma, equos, sive capiantur, sive etiam eundo ad bellum sive redeundo? Solutio. Hic est attendendum quod accedentes libere aliquando accedunt prius vocati et rogati a dominis, aliquando motu proprio, non requisiti a dominis. Si accedunt vocati a dominis, tunc habent actionem mandati contra dominum, si sic, ut supra dictum est, contingat, aliquid ipsos perdere, nisi appareat quod causa pietatis, humanitatis, vel parentelæ, hoc faciant, xxiii, q. iii, non [inferenda] in inferenda; xi, q. iii, si dominus, et cap. Iulianus. Si autem opponas, et dicas dominum non teneri, quia talia perdunt casu fortuito, de quo quis non tenetur, De homici., Iohannes; C. De pign. act., l. quæ fortuitis. Solutio. Iste est casus fortuitus qui potuit et debuit prævideri, quia verisimiliter hæc contingunt in bellis, quia dubius est eventus belli, et ita notat Innocentius in cap. sicut, De iureiurando.

[Cap. xliii.]

# An commodatarius teneatur commodanti equos et arma in bello deperdita resarcire?

Secundo quæritur, quid de commodante tali arma et equos pro eundo ad bellum, numquid, si perdantur, teneatur commodatarius commodanti? Et videtur quod sic, argumento supra proximo a simili, cum hoc etiam prævideri potuerit, ut supra. Solutio. In hoc casu secus, secundum Innocentium, et est ratio differentiæ, quia in hoc casu commodatarius non excessit fines, quia non est usus nisi ad usum illum ad quem initus est contractus, idcirco non tenetur, ff. Commod., l. si ut certo, § sed interdum. In mandato autem, licet præscire potuerit quod perdere verisimiliter potuerit, tamen sciebat actionem mandati sibi competere, quia illud evenit ex natura contractus. Et hæc semper procedunt, nisi ex pacto speciali aliud sit inductum.

[Cap. xliv.]

An conductor teneatur locatori equos et arma in bello deperdita resarcire?

Tertio quæritur quid de locante equos et arma? numquid, si perdantur in bello, aget locator contra conductorem? Solutio. Dic ut supra in commodante, quia non aget, quia ad hoc conduxit, nec fines excessit, ff. Locat. et conduct., l. si quis domum.

An provocans contra spoliatorem provocati ad bellum accedentis agat vi bonorum raptorum?

[Cap. xlv.]

Quarto quæritur, quid si provocatus ad bellum, in itinere accedendo ad eius subsidium, spolietur armis, et equis, et aliis rebus suis? Dictum est quod mandans tenetur mandatario, sed numquid aget mandans contra spoliantem vi bonorum raptorum, vel furti? Apparet quod sic, quia eius interest, quia tenetur actione mandati mandatario. Solutio. Ei contra spoliantem non competunt actiones illæ. Et est ratio, quia vi bonorum raptorum competit illi in cuius bonis erant rapta, ff. Vi bon. rapt., l. ii, § hac actione. Actio enim vi bonorum raptorum, vel furti non competit nisi illi qui habuit dominium, vel possessionem, vel detentationem, vel aliquod ius in re, ut est ille cui obligata erat res pignori, et nondum tradita, ff. De præscript. verb., l. si gratuitam, § si quis; ff. De furt., l. si is qui rem, et l. is cui. Spoliatis, ergo, competunt hæ actiones, poterunt tamen agere actione mandati contra mandantem, et mandans, cum solverit, facere sibi cedi actiones contra spoliantem, et tunc aget iure cesso, ut procurator constitutus in rem suam, C. Mand., l. pæn., et l. fin. Hoc etiam tenet Innocentius in præallegato capitulo, sicut, De iureiurando.

An non vocati ad bellum, sed proprio motu accedentes, obligent sibi illum in cuius servitium vadunt?

[Cap. xlvi.]

Quinto quæritur de accedentibus non provocatis, sed motu proprio. Solutio. Si animo donandi, est clarum, ut puta pietatis, humanitatis, vel parentelæ. Tales non agent, xxiii, q. iii, non [inferenda] in inferenda; xi, q. iii, si dominus, et cap. Iulianus. Si autem animo obligandi eum cuius negotia gerunt, tunc agent actione negotiorum gestorum, et sufficit utiliter cæptum, ff. De neg. gest., l. sed an ultro.

An non vocati ad bellum, sed proprio motu accedentes et utiliter proficiscentes, [Cap. xlvii.] obligent sibi illum, etiam renitentem et contradicentem, in cuius servitium vadunt?

Sexto quæritur quid de accedentibus proprio motu, contradicentibus tamen illis in quorum subsidium vadunt, numquid tales agent si utiliter incipiant, et feliciter impleant, ut magis procedat quæstio? Apparet quod sic, ad similitudinem illius qui trahit aliquem invitum de domo ruitura, xxiii, q. iv, ipsa pietas. Etiam quia invito concedi potest beneficium, xlv dist., et qui emendat. Etiam quia videtur fuisse insanæ mentis contradicendo ne iuvetur, ff. De condi. instit., l. quidam; De Pœnitentia, dist. iii, adhuc instant; sic tenet glossa in medico medicante alicui contra voluntatem suam. Hoc notat lxxxiii dist., in summa. Contrarium credo in casu proposito per l. ult., C. De neg. gest.; nec propterea reprobo glossam, immo credo, quod verum dicat in infirmo et medico, quia infirmus præsumitur insanæ mentis, cum non vult absolute curari. Sed iste qui contradicit huic, ne veniat ad bellum pro succursu suo, non præsumitur insanæ mentis, nam possibile est quod non confidit de eo, et

dubitat ne prodat ipsum. Nec credo quod glossa procedat in casu in quo infirmus bene vellet sanari, sed nollet istum, immo potius alium, tunc iudicio meo non procederet glossa, nec hoc probant allegata supra. Hoc de accedentibus libere.

[Cap. xlviii.]

De accedentibus quia tenentur ad antidora, an tales agant contra illum quem iuvant?

Restat videre quid de his qui vadunt quia tenentur ad antidora; ut puta quia simile, vel aliud, subsidium recepit ab eo. Numquid talis aget contra illum quem iuvat ad deperdita, ut supra? Solutio. Si sic vadit, ut thema supponit, vadit animo dissolvendæ obligationis naturalis, quæ tamen non potest deduci in civilem, nec de ea excipi potest in iudicio. De qua ff. De petit. hæred., l. sed si lege, § consuluit; De testamentis, cum in officiis. Et sic infertur quod vadat non animo obligandi, cum idem actus uniformiter sumptus non possit parere contrarios effectus, ff. De verbor. obligat., l. si quis; ff. De condict. indebiti, l. cum pars, § heres, et l. cum heres (9). Et si dicas hic non est opus dissolutione, quia nulla nata obligatio efficax ad agendum, vel excipiendum, et sic non potest dissolvi, quod non est, ff. De iniusto, rupto, irrito facto testam., l. nam; idem quod De desponsatione impuberum, cap. ad dissolvendum. Solutio. Licet non sit nata obligatio efficax ad agendum vel excipiendum, ut supra dictum est, tamen nata est talis naturalis quæ dissolvi potest per antidoti recompensationem, ut iuribus statim allegatis, et iste animus dissolvendi impedit nativitatem obligationis, cum in obligatione requiratur animus, ut 1. obligationum, ff. De oblig. et act., et l. non figura, eodem titulo.

[Cap. xlix.]

De accedentibus propter gloriam consequendam.

Restat videre de accedentibus propter gloriam consequendam in bello.

An tales obligent sibi illum in cuius subsidium vadunt?

An tales obligent sibi illum ad cuius succursum accedunt. Solutio. Si ob hoc solum accedunt, non obligant, nam aut dominus teneretur actione mandati, aut neg. gestorum. Non mandati, cum nullum intervenerit mandatum, ut supponitur in themate quæstionis propositæ, nec actio mandati oritur nisi intercedente mandato, nam licet aliqui dicant quod actio mandati oriatur ex culpa vel dolo intervenientibus, iam suscepto mandato, tamen requiritur præcedentia mandati, ut l. i, ff. Mandati. Vel si dicas quod oriatur ex contractu præcedenti, quod verius, sicut alias dicimus in contractibus innominatis, ut l. ex placito, [ff.] C. De rerum permutatione. Non negotii gesti, quia non accessit animo gerendi negotia illius, immo propria, licet in vim consequentiæ alterius negotia gerat, et sic nec illa competet.

De accedentibus quia locant operas suas.

[Cap. 1.]

Restat videre de his qui locant operas suas, vel verius assumuntur per electionem, constituto salario.

### An tales agant contra conductores?

An locatores agant contra conducentes? Solutio. Tales locant operas et rem, et ideo si conductor utatur solum ad id ad quod conducuntur, non tenetur, ut l. si quis domum, ff. Locati et conducti; et hoc nisi aliud speciale pactum interveniat, vel consuetudo aliud inducat, ut est in Italia, scilicet, quod præstantur emendæ equorum deperditorum in servitio conducentis, alias stat regula, ut supra deductum est.

De accedentibus animo spoliandi. An talibus competat actio?

[Cap. li.]

Restat etiam videre de his qui accedunt animo derobandi, et de his non est dubium quod talibus non competit actio, cum super re turpi nulla inducatur obligatio, ff. De verbor. obligation., l. veluti, et l. generaliter; et \* l. si ex plagis,

### An clerici ad bellum accedere possint?

[Cap. Iii.]

Vlterius est videndum quid de clericis, an, scilicet, possint ad bella accedere? Hanc quæstionem terminavit Gratianus, xxiii, q. viii, convenior; ut glossa ibi recitat in summa. Circa hoc fuerunt opiniones variæ, nam aliqui dicunt quod clerici possunt uti armis defensionis, non autem impugnationis, et sic bellare propter defensam. Alii quod omnibus armis, dummodo impugnent in continenti, et pro seipsis tantum defendendis, et non pro aliis, et pro se in necessitate inevitabili positis, De homicidio, cap. ii; xxiii, q. viii, convenior; et eadem causa et q. i, in principio. Si autem alias evadere possunt, tunc non possunt, ut cap. suscepimus, De homicidio. Alii dicunt quod auctoritate Papæ possunt, alias non. Gandulphus tenet quod personaliter bellare non possunt, sed per alios possunt. Idem videtur sentire Gratianus, xxiii, q. i, § in registro.

Concludendo in hoc puncto, clerici vocati a Papa possunt accedere, nam penes Principem est auctoritas bellandi, xxiii, q. i, quid culpatur; eadem causa et q. ii, cap. i, et q. iii, cap. Maximianus. In bello autem eis non est licitum occidere etiam paganum propter metum irregularitatis, possunt tamen alios confortare ad bellum, ut pugnent, immo et lapides et alia proicere, dummodo ex eorum ictibus nulli occidantur. Ita notat Innocentius, De restit. spol., olim; et cap. sententiam, Ne cler. vel monachi. Vocati ab aliis, maxime principibus sæcularibus, bellare non debent. Pro defensa autem propria, ubi aliter evadere non possunt, licitum est etiam occidere, etiam sine metu irregularitatis, ut in Clem., si furiosus, De homicidio. Et

<sup>\*</sup> Supplendum 'Ad legem Aquiliam,'.

bene dico defensa propriæ personæ, secus si defendat alium etiam in continenti, ut patrem, fratrem, et similes personas. Nec huic obstat quod notat Innocentius, in cap. si vero, i, De sent. excom.; ubi tenet quod percutiens clericum hoc casu non est excommunicatus. Nam irregularitas contrahitur etiam sine culpa, ut in iudice iuste occidente, li dist., cap. i; et nota in cap. inter opera, De sponsalibus. Excommunicatio autem non contrahitur sine culpa, immo oportet quod præcedat diabolica persuasio, xvii, q. iv, si quis suadente; ita notat Clem., in dicto cap., si furiosus.

An autem imputari possit clerico qui non fugit, sed exspectat invasorem et ipsum se defendendo interficit? Videtur quod imputari debeat, per textum illius Clementis, cum dicit, "qui mortem aliter vitare non poterat"; probatur per l. scientiam, § qui cum aliter, ff. Ad leg. Aquil.; unde sumpta est dicta Clementis. Et hoc ad exemplum Salvatoris, qui fugit in Ægyptum, xxiii, q. iii, § i. Et hoc notat Bernardus in cap. suscepimus, De homicidio.

Contrarium credo per l. in eadem, ff. Ex quibus causis maiores; nam ibi æquiparantur hæc duo, non posse recedere, et sine dedecore non posse. Fortius movet, quia in fuga posset occurrere periculum, utpote si caderet, quod frequenter occurrit in fuga, unde non debet se tali periculo exponere, Vt lite non contestata, accedens, ii. In hoc tamen credo ponderandas singulas circumstantias, utpote periculum fugæ, qualitatem personæ fugientis, et invadentis, ut si propter fugam verisimiliter mortis periculum incideret, tunc non sit imputandum, alias sic.

An stipendiarii in Alamannia assumpti, constituto salario per conducentem, agant contra eum qui, dum veniunt, etc.?

Quid si stipendiarii sunt assumpti, constituto salario habentes firmam per vi menses, de Alamannia, ut veniant ad serviendum Italico, et, dum veniunt, Italicus perdit statum suum totaliter, numquid stipendiarii agent ad salarium?

[Cap. liii.]

An stipendiarii assumpti de Alamannia per civitatem Italicam, salario constituto per annum, qui dum venirent, civitas tyrannice occupata est, agant ad salarium totum, etc.?

Quid si stipendiarii sunt assumpti de Alamannia per civitatem Italicam, constituto salario, habentes firmam per annum, et interim dum sunt in itinere veniendi, civitas occupatur per tyrannum violenter, numquid agent stipendiarii ad salarium totum, aut pro rata, vel ad quid? Et videtur quod ad totum, et videntur textus hoc probare, C. De annonis [et protocolis] , l. i; C. De agent. in rebus, l. matriculam; C. De prox. sacr. scrinior., l. si quis in sacris; C. De primipilo, l. i; ff. De legat., l. legatum; ff. De var. et extra. cognitionibus, l. i, § divus.

In contrarium, quod pro rata, videntur textus, C. De erog. milit. annon.; l. his scholaribus, et l. p. in fin.; et l. post duos, C. De advoc. divers. iudiciorum.

Solutio. Hic non debetur pecunia ex contractu puro, immo debetur ex dispositione legis, quia sunt electi ad officium, et ex dispositione legis municipalis datur salarium. Sic ergo non est mere contractus locati et conducti. Et in talibus est attendendum quod aliquando aliqui eliguntur ad officium quod requirit laborem, ubi datur salarium pro labore principaliter, ut sunt stipendiarii. Aliquando eliguntur ad officium ubi datur salarium non solum pro labore sed quia attenditur probitas intellectus et scientiæ, ut est in potestatibus et similibus. Quandoque eliguntur ad officium, et datur salarium pro utroque, scilicet, et pro labore, et pro probitate intellectus et scientiæ, ut in legatis.

Primo casu, datur pro rata temporis quo serviunt, ut l. pæn., C. De erog. milit. annonæ. Secundo casu, si una præstatio tantum erat, tunc totum datur, ut ll. allegatis in contrarium. Si autem non erat una præstatio, habere debet pro anno quo incepit officium, ut l. post duos, C. De advoc. divers. iudiciorum.

Tertio casu, aliquando datum in remunerationem laboris et prudentiæ est indivisibile, ut in advocatis, doctoribus, et legatis, et tunc datum totum, ut supra. Aliquando est divisibile, ut in contestabili banderiæ, nam ibi uterque eligitur, scilicet, industria et labor, et recipiunt divisionem tunc, ut stipendiarii recipient pro rata, ut industriosi et ratione industriæ electi habent totum, distinguendo, ut supra.

Est dare quartum casum, ubi quis eligitur ad dignitatem principaliter, ut domesticus Principis. Tunc habet totum, ut l. si quis in sacris, C. De proxi. sacr. scri.; et l. matriculam, C. De agent. in rebus; et l. i, De principibus. Et transit salarium ad hæredes, C. De domesti. et protect., l. fin., lib. xii. Per hoc solvitur quæstio de Comite Lando, capitaneo societatis latrunculorum, assumpto pluries per dominos Italicos ad stipendium, facta firma certi temporis, et constituto salario.

# An in principio vel in fine cuiuslibet mensis solvi debeat stipendiariis?

[Cap. liv.]

Vlterius quæritur quando debeat solvi stipendiariis, an in principio cuiuslibet mensis an in fine. Glossæ aliquæ videntur in advocato qui etiam militat, ut l. advocati, C. De advoc. divers. iudicio., quod debeatur a principio. Hoc tenet in l. i, § divus, ff. De extraordin. cognitionibus. Idem sentit in l. properandum, § in honorariis, C. De iudiciis; et l. qui operas, § i, ff. Locat. et conducti. Contrarium tenet in l. i, C. De principibus, lib. xii. Solutio. Aliquando datur pecunia magis pro sumptibus quam pro mercede laboris, et tunc debetur in principio. Tolle exemplum in legatis, probatur hoc, ff. De legationibus, l. legatum?; ff. Mand., l. si vero non remunerandi, § si [mandato] mandavero; C. De legationibus, l. ii, lib. x. Aliquando debetur pecunia pro mercede laboris, et tunc ponderari debet quid actum sit expresse vel tacite, nam si tacite actum sit, tunc videtur quod in principio. Ecce talis

est qui non potest exhibere operas promissas nisi sibi detur pecunia, tunc videtur actum tacite quod debeatur in principio, tunc enim semper inspicimus quod verisimilius est, ff. De regul. iur., l. semper in stipulationibus. Si autem non apparet ista verisimilitudo, tunc ex obligationibus quæ descendunt ex contractu salarium debetur in fine temporis, ut notandum in l. eadem, C. Locat. et conduct.; et notanda ff. De stip. servorum, l. si servus communis Mævii, § finalis. Si autem debeatur ex dispositione legis electis ad officia, de quibus supra, ut in proposito, tunc, si est unum tantum salarium, tunc in initio debet præstari, ut l. i, § divus, ff. De var. et extraor. cognitionibus. Et si intelliguntur glossæ hoc sentientes, aut est annuum vel menstruum, ut in stipendiariis de quibus loquimur, qui habent vii florenos in mense proposita, et tunc debetur in principio, ut l. post duos, C. De advoc. diver. iudic.; et l. i, C. De principibus, lib. xii. Puto tamen quod stipendiarii non habeant effectualiter nisi pro rata temporis quo serviunt, ut supra deductum est, et residuum teneantur restituere, etiam ubi per casum extrinsecum insurgat impedimentum.

[Cap. lv.]

An stipendiarii, se absentantes tempore aliquo, etiam de licentia domini, perdant salarium pro tempore illo?

Quid si stipendiarii pendente tempore stipendii recedunt aliquo tempore, numquid pro illo tempore perdent stipendium, et pone quod cum licentia domini? Solutio. Hic advertendum quod operæ aliquando limitantur respectu temporis non certificati. Tolle in advocatis ecclesiae, qui habent tantum salarium pro qualibet causa quæ occurret ecclesiæ illo anno, et tunc non est dubium quod est una obligatio propter unum factum ad quod inducitur, licet præstationes possint esse plures. Idcirco totum debetur, ut præallegata, l. i, § divus, ff. De extraor. cognitionibus. Aliquando operæ sunt limitatæ respectu certificati et certi temporis, ut in doctore assumpto ad legendum librum certum, tempore certo. Et tunc aut promittitur totum salarium simul, sed fit distributio solutionis per partes temporis, et tunc etiam una obligatio, ut supra, ut l. lecta., ff. De rebus creditis. Aliquando fit annua vel menstrua, et tunc sunt tot obligationes quot menses, ut l. post duos, et tunc non habet pro toto tempore, immo singulis mensibus quibus servit cedunt dies obligationum singularum.

[Cap. Ivi.] An stipendiarii, qui culpa sua nolunt servire toto tempore firmæ suæ, perdant stipendium totius temporis, aut pro eo tantum quo non servierunt?

Quid si culpa sua nolunt servire toto tempore, an perdent salarium totius temporis, sic quod nihil habeant etiam pro tempore quo servierunt, an solum perdere debeant pro tempore quo non serviunt? Solutio. Quædam sunt officia, ad quæ quis eligitur, quæ sic sunt individua quod aliquo omisso residuum nihil relevat, et in talibus totum perditur. Tolle exemplum in legatis,

ut C. De legationibus, l. ii. Quædam sunt officia quæ sunt quoad hoc sic dividua, quod aliquo omisso residuum relevat. Tolle exemplum in potestate in stipendiario. Tunc non reddit totum, sed solum pro tempore futuro, tenetur tamen pro futuro tempore ad interesse, ut si nihil intersit, nihil solvat, ff. Locat. et conduct., l. si fundus, versiculus [verisimilis] similiter; et not. in l. Mævia, ff. De annu. legatis.

# An stipendiarius possit servire per substitutum?

[Cap. lvii.]

Quid si velit servire per substitutum? Apparet quod non possit, quia electa industria personæ, ut l. inter artifices, ff. De solut.; l. una, C. De caduc. tollend.; et cap. ult., De offic. delegat., et cap. is cui, eod. tit., Lib. VI. In contrarium videtur, quia potest quis per alium quod per se, ut regula potest quis, cum similibus. Solutio. Debet ponderari modus assumptionis, nam aliquando dominus vel civitas assumit contestabilem, cui dat banderiam et stipendium, et contestabilis debet sibi eligere sub banderia quos voluerit, et tunc non currit quæstio inter civitatem et stipendiarios, quia civitas nihil eligat nisi industriam et laborem contestabilis, ipsi tamen tenentur. Aliquando civitas eligit sibi stipendiarios quos reponit sub singulis banderiis, et tunc in contestabili eligitur industria et opera. Ex capite industriæ non posset dare substitutum, ut iuribus statim allegatis. In stipendiariis eligitur tantum opera et labor, tunc in his quorum opera eligitur, et non industria, potest quis dare substitutum, ut notat Innocentius, in cap. cum Bertholdus, De re iudicata. Hostiensis ibi contrarium. Credo opinionem Innocentii veriorem, ponderatis iuribus statim allegatis, et eorum mente. Tutius tamen est quod fiat cum consensu domini, ut salvetur utriusque opinio.

An stipendiarius perdat stipendium tempore quo infirmatur?

[Cap. Iviii]

Quid si stipendiarius infirmetur? Solutio. Servire videtur, ut debeatur salarium, ut l. si heres, § Stichus (), ff. De statuliberis.

De spoliis et capturis quæ sunt in bello. An aliquis capiens in bello efficiatur [Cap. lix.] dominus personæ captæ et rei, et an sit locus postliminio?

Quinto videndum restat de spoliis et capturis quæ in bello fiunt.

Et primo quæritur, an in bello aliquid capiens efficiatur dominus personæ captæ et rei, et an sit locus postliminio? Solutio. In bello publico, auctoritate Principis inducto, de quo supra dictum est, hæc omnia procedunt, nam capiens efficitur dominus, capti efficiuntur servi, ut l. hostes, ff. De captivis; et l. hostes, ff. De verb. significatione. Si autem bellum non sit ex edicto Principis, licet alias iustum, ut cum sit pro defensa rerum suarum, tunc si ille qui bellum indicit habet iurisdictionem super eo pro quo bellum indicit, potest statuere

quod quilibet capiens aliquid in bello illo efficiatur dominus rerum captarum, et personam detineat donec præsentet superiori. Ita tenet Innocentius in cap. sicut, De iureiurando, remittens super hoc ad notam in cap. a nobis, De sent. excommunicationis. Subdit Innocentius quod, si non fecerit aliquam constitutionem, poterit illum damnare de invasione facta infra fines suæ iurisdictionis, ut in Authent., qua in provincia, C. Vbi de crim. agi oporteat. Subdit auod, si bellum indicens nullam habet iurisdictionem, sed solum defendit se et bona sua, tunc non licet sibi invasorem suum capere, et captum detinere, quia solum licet sibi se defendere, tamen cum moderamine inculpatæ tutelæ, C. Vnde vi, 1. i; De restit. spoliat., olim. Subdit quod, si invadat res invasoris sui, quod invasori non competit vi bonorum raptorum, nec iniuriarum, quia obstat exceptio paris criminis. Hæc omnia, ut dixi, notat Innocentius in cap. sicut, De iureiurando. Primum dictum Innocentii puto verum indistincte, quia dominus propter delictum per constitutionem suam potest quem privare dominio rei suæ et in alium transferre. Secundum autem dictum non credo verum indistincte. Immo credo quod, si civitas non recognoscens superiorem de facto indicat bellum alii, etiam non recognoscenti, et sic quælibet sit hostis populi Romani, quod, sine aliqua constitutione, ibi vindicet locum quod in bello indicto ex edicto Principis, nam hoc evenit ex iure gentium antiquis moribus introducto, salvo quam de personis, quia modernis temporibus non procedit quod capti in bellis istis efficiantur servi nec vendantur, nec in talibus locus est hodie postliminio. Tertium dictum legendo, illam decretalem aliquando reprobavi per rationem illam. Nam spoliatus ante omnia est restituendus, nec opponi potest exceptio criminis, ut in cap, in literis, et cap, item cum quis, De restit. spoliatorum. Non ergo excipiet primus spoliatus de crimine, nec de alio etiam maiori. Nunc scribendo credo salvari posse glossam Innocentii duobus modis. Primo, quia non loquitur Innocentius in casu in quo spoliatus ultimus intentat interdictum Vnde vi, immo loquitur in casu in quo intentat Vi bonorum raptorum, vel Iniuriarum, quæ, ut claret, multum different. Vel die quod Innocentius non intelligit quod opponatur exceptio criminis in modum criminis, sed in modum alterius spoliationis, de qua excipi potest contra agentem etiam interdicto Recuperandæ, ut repellatur exceptione spoliationis, ut probat textus in cap. super spoliatione, De ordine cognitionum.

[Cap. 1x.]

An capti in bello duarum civitatum efficiantur servi, et dominium eorum quæratur?

An in istis bellis quæ facit una civitas contra aliam possint dici hostes, ut servi efficiantur capti, et dominium eorum quæratur? Apparet quod non, ut l. si quis ingenuam, in fin., ff. De captivis. In contrarium videtur, nam quælibet civitas per se facit populum, et sic videtur quod sint hostes, sicut populus Christianus et Saracenus. Solutio. Quando est contentio inter duas civitates quæ sunt sub eodem domino, non est locus captivitati et postliminio,

ut l. si quis ingenuam, ff. De captivis. Sed quando est contentio inter duas civitates quæ non recognoscunt superiorem, et pono, ut tollatur omne dubium, quod quælibet sit hostis Imperii, quia rebellis, tunc iure gentium, antiquis moribus introducto, est locus captivitati et iuri postliminii, sed secundum mores moderni temporis, et consuetudines antiquitus observatas inter Christianos, quantum ad personas non servatur postliminium, nec venduntur personæ, nec servæ efficiuntur.

### An capta in bello efficiantur capientium?

[Cap. lxi.]

An capta in bello efficiantur capientium? Et videtur quod sic, per 1. si quid in bello, ff. De captivis. Contrarium videtur probare 1. si captivus, eod. titulo. Solutio. Lex si quid in bello loquitur in rebus mobilibus, contraria de immobilibus, sed opponitur, scilicet, quod mobilia publicentur, ut cap. dicat, xxiii, q. v. Solutio. Dico quod efficiuntur capientis, sed tenetur ea assignare duci belli, qui distribuet secundum merita. Et hæc vindicant sibi locum in his in quibus non habet locum postliminium, ut 1. ii, ff. De captivis.

#### An in bellis sit licitum insidiari?

[Cap. lxii.]

Vlterius quæritur, an in bellis sit licitum uti insidiis ad victoriam consequendam. Videtur quod sic, nam inquit Augustinus in libro Quæstionum, "Cum bellum justum suscipitur, utrum aperte pugnet quis, an insidiis, nihil ad iustitiam interest." Hoc probatur per id quod habetur Iosuæ viii capitulo. In contrarium videtur, nam scribitur Deuteronomii xvi, "Quod iustum est iuste exsequeris." Sed per insidias exsequi est iniuste exsequi, cum sapiat dolum, et taliter agitata per actionem de dolo rescinduntur, ut ff. De dolo ; C. eod. tit., per totum. Præterea insidiæ repugnant felicitati, et rumpunt fidem quæ servanda est etiam hosti, ut Augustinus ad Bonifacium, et transumptum in capitulo, xxiii, q. i, noli; xxxiii, q. v, quod Deo pari consensu. Præterea scribitur Matthæi vii cap., "Quæ vultis ut faciant vobis homines, vos eisdem facite," et in principio Decretorum. Et hoc observandum ad omnes proximos. Cum igitur nullus vellet insidias sibi fieri, ergo nec aliis facere debet. Solutio. Hic attendendum est quod proprie insidiæ dicuntur, quæ tendunt ad fallendum aliquem, sed dupliciter contingit aliquem falli, verbo, vel facto, alterius. Vno modo, si dicatur falsum, ut decipiatur, vel ut aliquid promissum non attendatur, et tunc sic utendo insidiis semper est illicitum, nam inter hostes sunt quædam fædera quæ servanda sunt, ut inquit Ambrosius in libro De Officiis. Aliò modo potest falli, dicto vel facto nostro, quia non aperimus sibi propositum nostrum nec secreta nostra. Et hoc modo licet fallere, nam nec semper secreta Sacræ Scripturæ sunt pandenda, ne irrideant, iuxta illud Matthæi [x] vii cap., "Nolite sanctum dare canibus." Immo hoc est præcipuum mandatum inter militaria documenta, ut secreta non revelentur hostibus, et sic etiam determinat Beatus Thomas, Secunda Secundæ, quæstione xl; et glos.,

xxiii, q. ii, cap. dominus, dicit indistincte, uti posse, dummodo non rumpamus fidem, ut cap. noli, eadem causa, et q. i. Hoc idem tenet glossa in cap. utilem, xxii, q. ii; allegat canon. in mandatis, xliii dist.; ff. De captivis, l. nihil interest; C. De commerc., l. ii; xiv, q. v, dixit; De consecra., dist. ii, dixit dominus.

[Cap. lxiii.]

### An in festis licitum sit bellare?

Consequenter quæritur, an in festis sit bellandum? Et videtur quod non, nam festa sunt inducta ut quis vacet divinis, De consecra., dist. ii, § pronuntiandum; De feriis, cap. ult.; C. eod. tit., l. dies, et l. ultima, et probatur Exodi xx capitulo. Præterea Isaiæ lviii cap., reprehenduntur qui in diebus ieiunii repetunt debita, et committunt lites, pugno percutientes. Multo magis igitur in festis bellantes sunt reprehendendi. Præterea nihil inordinate agendum est ad vitandum temporale incommodum. Ergo. Præterea videtur text. in cap. i, De treug. et pace.

In contrarium videtur, nam legitur primo Maccabæorum ii cap., "Cogitaverunt laudabiliter dicentes, omnis homo qui venit ad nos in die belli, in die Sabbatorum pugnemus adversus eum." Solutio. Beatus Thomas, Secunda Secundæ, quæstione xl, tenet quod in festis bellari possit, necessitate urgente, ipsa autem cessante, cessandum est, quod probat per id quod habetur Iohannis vii cap., "Mihi indignamini, qui totum hominem sanavi in Sabbato?" Et sic infert medicos medicari posse propter salutem privatam hominis, multo magis autem procuranda est utilitas publica. Goffredus et Hostiensis, in cap. i, De treug, et pace, dicunt quod die Iovis non est bellandum, quia Dominus illa die ascendit ad cœlos, et cœnam fecit cum discipulis, De consecra, dist. i, porro; et De consecra., dist. [ii] iii, literis. Die Veneris non, propter reverentiam passionis Domini; die Sabbati non, quia discipuli ea die latitaverunt propter metum Iudæorum, et quia corpus Domini latuit in sepulchro. De consecra., dist. iii, Sabbato. Die Dominico non, quia fere omne insigne fecit Dominus illa die, lxxv dist., quod die, et propter reverentiam resurrectionis. Credo ponderandam necessitatem urgentem, ut supra tactum est. Textus Nicolai Papæ est in cap. si nulla, xxiii, q. viii.

[Cap. lxiv.] An consecutus in bello totum suum interesse possit iterum adversarium, etc.?

Consequenter quæritur, quid si aliquis in bello consecutus est totum interesse suum, an iterum possit in iudicio convenire adversarium suum, vel adhuc possit bellum indicere contra eum? Videtur quod iterum convenire possit, nam captum in bello est pæna contumaciæ, ergo nihilominus agere potest, ff. De tab. exhib., l. locum, § pænultima. Item res non est soluta pro debito, immo in bello quæsivit dominium, xxiii, q. v, dicat; et q. vii, si de rebus; ff. De acquir. rer. dom., l. naturaliter. Item quia contra contumacem iurari

potest in infinitum, ff. De rei vind., l. qui restituere. Glossa in cap. dominus, xxiii, q. ii, tenet contrarium, per regulam bona fides, ff. De reg. iuris.

Ego non credo glossam veram indistincte, immo distingui debet an ab eodem, an ab aliis. Si ab eodem, procedat opinio Iohannis, si ab aliis, aut habentibus causam ab eo, et tunc idem, ut C. De evict., l. emptori; vel haberet regressum contra primum, ut C. De usur. rei iudic., l. ii, § finali. Alias autem licitum est pluries idem solvi, ut l. iii, § condemnatio, ff. De tab. exhib.; et Instit., De legat., § si res. Sic notat glossa in regula bona fides, ff. De reg. iur.; et ita etiam notat Io. [Fauc.] Fauentinus (?) in dicto cap. dominus.

#### An morientes in bello salventur?

[Cap. lxv.]

An morientes in bello salventur? Solutio. Morientes in bello Ecclesiæ pro ipsius defensione consequentur cœleste regnum. Hoc probant duo textus specialiter, cap. omni, xxiii, q. viii, et fuit Leonis Papæ directum ad regem Francorum; et cap. omnium, xxiii, q. v, et fuit Nicolai directum exercitui Francorum. Decedentes autem in aliis bellis alias iustis, etiam salvantur, dummodo decedant sine mortali; si autem in bello illicito, et cum illo solo mortali decedant, pereunt, De Pœn., dist. v, fratres.

An pro rebus et possessionibus ecclesiæ liceat bello corporali bellare, etc.?

[Cap. lxvi.]

An liceat bello corporali defendere possessiones ecclesiæ, et super hoc convocare milites? Planum quod sic. Probant textus xxiii, q. iii, cap. Maximianus; xv, q. vi, auctoritatem; lxiii dist., Adrianus; xxiii, q. viii, cap. igitur, et cap. hortatu; et glossa magistra in capitulo auctoritatem, xv, q. vi. Probat textus in cap. dilecto, De sent. excom., Lib. VI.

# An liceat episcopis ad bellum accedere sine licentia Papæ?

[Cap. lxvii.]

An liceat episcopis ad bellum accedere sine licentia Papæ? Dicunt quidam indistincte quod non, per canones, qui videntur hoc expresse dicere, xxiii, q. viii, quo ausu, et cap. si vobis, et cap. si quis episcopus. Licet illa capitula habeant varios intellectus, tamen hoc credo verum, si vocentur, vel sponte ad bella aliena, maxime sæcularia, accedant, secus si defendant iura sua.

An prælati pro temporalibus quæ tenent ab Imperatore, etc.?

[Cap. lxviii.]

An prælati pro temporalibus quæ tenent ab Imperatore teneantur solvere tributum pro bellis ab eo indictis? Et dicendum quod sic, ut probatur xxiii, q. viii, si, § ecce, cum duobus §§ sequentibus, usque ad § quamvis.

[Cap. lxix.]

# An captis in bello iusto sit miserandum?

An captis in bello iusto sit miserandum? Dicendum quod sic, nisi parcendo timeatur perturbatio pacis. Probatur in cap. noli, xxiii, q. i, in fin., et per illud capitulum expositum, ut intelligebat Hugolinus, fuit amputatum caput Conradino.

[Cap. lxx.]

### An Ecclesia debeat indicere bellum contra Iudæos?

An Ecclesia bellum debeat indicere contra Iudæos? Dicendum quod non, cum ubique parati sint servire, nec persequantur Christianos. Secus de Saracenis, qui Christianos persequuntur. Hic est textus xxiii, q. viii, dispar, et ibi notat glossa quod nec etiam Saracenis forent indicenda, nisi Christianos persequerentur.

[Cap. lxxi.]

### An degentes in bello qui pugnare non possunt, etc.?

An degentes in bello, qui pugnare non possunt, gaudeant immunitatibus bellantium? Et dic quod sic, dummodo alias consilio sint utiles, ut nota in cap. ex multa, De voto.

[Cap. lxxii.]

# An liceat prælatis ratione temporalis iurisdictionis, etc.?

An liceat prælatis ratione temporalis iurisdictionis bella indicere, et eis interesse, et alios hortari ad prælium? Et dic quod sic, ut notat Innocentius in cap. quod in dubiis, De pænis.

[Cap. lxxiii.]

# An liceat prælato pro inîuria subditi, etc.?

An liceat prælato pro iniuria subditi sui, de qua non fit iustitia, bellum indicere, et alios quam iniuriantes in bello capere? Et dic quod sic, ut notat Innocentius in cap. dilectis, De appellat.; et cap. sicut, De iureiurando.

[Cap. lxxiv.]

# An delegatus Papæ possit bellum indicere?

Hoc est dicere, an possit invocare brachium sæculare? Quæstio est vulgata, et tractatur in cap. significasti, De offic. deleg., per Innocentium.

[Cap. lxxv.]

# An bella indicta per Ecclesiam contra excommunicatos sint meritoria?

An bella quæ indicit Ecclesia contra excommunicatos sint meritoria? Et dicendum quod sic, et in illis licitum est prælatis et singulis hortari alios ad pugnandum. Probant textus xxiii, q. v, ad omnium, et cap. sequenti; et q. viii, cap. igitur, usque ad § ecce; et q. iv, cap. sicut excellentiam.

Quot sint genera bellorum corporalium?

[Cap. lxxvi,]

Consequenter quæritur, quot sint genera bellorum corporalium, de quibus reperitur in iure expressum. Solutio. Septem reperiuntur iure expressa.

Primum Romanum appellatur, quod fideles contra infideles, et hoc iustum est. De hæreticis, excommunicamus, ii. Et dicitur Romanum quia Roma caput fidei, xxiv, q. i, hæc est fides, et cap. quoniam; De summa Trin., cap. pænultima. Et sic potest intelligi 1. hostes, ff. De captivis.

Secundum, quod fit auctoritate iudicis legitimi, habentis merum imperium contra contumaces et rebelles, ut l. continet, ff. Quod met. causa; l. iii et l. iv, ff. De iurisd. omn. iudic.; C. Ne quis in sua causa, l. una. Et hi proprie non dicuntur hostes, nam quod de suo ad nos pervenit nostrum efficitur. Non autem e converso sic intelligitur, l. v, § in pace, ff. De captivis.

Tertium dicitur bellum præsumptuosum, quod faciunt iudici inobedientes, De Pœn., dist. iii, § i, ad finem; De maiorit. et obed., cap. si quis venerit; ff. De rei vind., l. qui restituere; ff. Ne vis fiat ei qui in pos. missus, l. iii; C. De sedititiosis, l. i, in fine.

Quartum dicitur bellum, quod licitum est quandocunque iuris auctoritate concedatur. Et est licitum quoad illum cui conceditur, ut xxiii, q. ii, cap. si dominus; De sent. excom., si vero i, § nec ille; C. Quando lic. unicuique sine iudi. se vindicare, l. i et l. ii; et etiam proximi et vicini, ut De sent. excom., dilecto, Lib. VI.

Quintum, illicitum, quoad illos qui hoc faciunt contra iuris auctoritatem, ut qui se defendit contra iudicis auctoritatem et iuris, ut De sent. excom., perpendimus, et cap. contingit, et cap. in audientia.

Sextum, voluntarium, quo utuntur principes sæculares nostri temporis sine principis auctoritate. Et hoc iniustum, quia nec sine principis auctoritate licet arma portare, C. Vt armor. usus, in rubro et nigro, lib. [xii] xi; in Authent., De man. prin., collat. iii; in Authent., De armis, collat. vi. Immo contra facientes incidunt in legem Iuliam maiestatis, ff. Ad leg. Iul. maiest., l. iii.

Septimum dicitur necessarium et licitum, quod faciunt fideles, iuris auctoritate se defendendo contra ipsos invadentes, nam vim vi repellere licet, ff. De iustit. et iure, l. ut vim, cum similibus. De his per Hostiensem, De homicidio, pro humani, Lib. VI; per Archidiaconum, in cap. iustum, xxiii, q. ii.

Ex his infertur quæ bella sint licita, et quæ illicita. Nam licita dicuntur ratione indicentis, illius contra quem, rei, et causæ, et iuris permittentis. Illicita econtra. Causa autem una generaliter iustificat, scilicet, contumacia iniuste resistentis. Cum enim ab eo qui obnoxius est iustitia haberi non potest, tunc licet bellum indicere, nam in subsidium recurritur ad illud suffragium, xxiii, q. i, quid culpatur, et cap. noli; xxiii, q. viii, si nulla; ff. De usuf., l. si ususfructus. Et de hoc, scilicet quod sit licitum, notatur per Innocentium, De resti. spol., cum olim, i; per Hostiensem, in Summa, De treu. et pace, § quid si iustum; per Beatum Thomam, in Secunda Secundæ, quæstione xl, articulo primo, secundo, et tertio; per Ægidium, in libro De regimine principum, in fine.

[Cap.Ixxvii.]

De Bello Particulari quod fit ob tutelam sui, et est quartus tractatus tertii principalis.

VIso supra, tertio proximo principali tractatu, de Bello Vniversali Corporali, restat nunc, quarto, videre de Bello Particulari quod fit ob tutelam sui, et in ipsius tractatu sic procedam. Nam primo demonstrabo, quid sit. Secundo, quot sint species eius. Tertio, quo ordine inductum sit. Quarto, quibus liceat. Quinto, contra quos. Sexto, pro quibus liceat. Septimo, qualiter liceat. Octavo, quis sit ipsius finis.

[Cap. lxxviii.]

# Quid sit Particulare Bellum?

Circa primum, cum quæritur, quid sit bellum ob tutelam sui particulariter indictum, dico quod est "contentio exorta propter difforme humano appetitui præsentatum ex violentiæ particularis illatione proveniens, ad ipsius exclusionem tendens." Hæc probantur mentaliter per textum, l. ut vim, ff. De iustit. et iure; et l. [qui] scientiam, § qui cum aliter, ff. Ad leg. Aquil.; et l. i, C. Vnde vi; et l. iii, § si quis, ff. De vi; et cap. olim, De resti. spol. Et dixi "contentio," nam contentio ponitur pro genere, ut posita est in definitione belli generaliter sumpti, ut supra primo tractatu in principio. Secundo dixi "exorta propter difforme," etc., et illud ponitur loco differentiæ, nam per hoc differt a bello universali et aliis speciebus belli. Tertio dixi "ad ipsius," etc. Hoc est causa finalis ipsius belli.

[Cap. lxxix.]

### Quot sint species Particularis Belli?

Circa secundum, cum quæritur, quot sint ipsius species, dico quod sunt duæ, nam quoddam iustum, quoddam iniustum, ut etiam divisi Bellum Vniversale. Bellum autem Particulare iustum est duplex, nam quoddam fit propter tutelam veri corporis, vel adhærentium, sive contingentium verum corpus. De hoc in præsenti tractatu discutiam. Aliud fit propter tutelam corporis mystici, vel partis, ut dicimus in universitate, quae appellatur corpus, et singuli appellantur membra et partes, ff. Quod cuiuscunque univer., l. i; ff. Ad municip., l. quod maior; ff. De in ius vocand., l. sed si hac, § qui manumittitur; De excess. prælat., l. cum dilecta, et ibi nota. Si igitur universitas propter defensam civis sui ab extraneo oppressi, deficiente iustitia iudicis opprimentis, bellum indicat, hoc appellatur "Particulare propter tutelam mystici corporis, sive partis," et hoc appellatur "Represalia," de qua in Authent., Vt non fiant pignor., per totum; De iniur., cap. uno, per totum, Lib. VI. Et de hoc bello dicetur infra tractatu proximo. Bellum autem iustum, particulare, ob tutelam veri corporis indictum, est contentio exorta propter difforme humano appetitui præsentatum, proveniens ex illatione violentiæ particularis a privata vel publica persona, extra officium iniuste inferente, ad ipsius exclusionem tendens, cum moderamine inculpatæ tutelæ, ut hæc probantur in l. i, C. Vnde vi; cum ibi nota. Iniustum autem est ubi prædicta, vel aliquod prædictorum, deficiunt, ut in [præcedentibus] sequentibus declarabitur.

Quo iure introductum sit particulare bellum?

[Cap. lxxx.]

Circa tertium, cum quæritur, quo iure hoc proveniat, et competat, glossa quæ est in 1. ut vim, ff. De iustit. et iure, super verbo "iure," dicit "iure fori, non iure cœli." Si glossa intelligit quod iure fori proveniat hoc bellum, credo quod glossa non dicat verum. Si autem glossa intelligit quod iure fori indici possit impune, credo quod glossa dicat verum. In eo autem quod glossa dicit "non iure cœli," credo quod glossa dicat falsum. Redeo ad singula, et dico quod bellum ob tutelam sui provenit a iure naturali, non autem a iure positivo, civili vel canonico. Quod hoc sit verum probatur sic. Nam natura productiva cuiuscunque tendit in ipsius conservationem, donec se extendunt vires naturalis agentis, et nititur in expulsionem cuiuscunque contrarii, et si secus contingat, hoc contingit propter defectum virium naturaliter agentis, et superabundantiam agentium in contrarium. Nequaquam autem hoc contingit ex intentione agentis naturalis, productivi et conservativi, immo contra intentionem, cum semper contrariis resistat, quantum potest. Hoc patet ex sensatis, inducendo per singula naturalia. Nam in elementalibus quæ agunt et patiuntur adinvicem hoc patet. Nam passum resistit agenti, et reagit in ipsum, solum ad finem conservationis sui esse, et destructionem agentis in contrarium. Et agens corporale materiale semper agendo repatitur, ut inquit Philosophus, iii Physicorum, et secundo De generatione. Hoc patet in istis inanimatis, hoc in plantis, nam privata ipsarum natura tendit in conservationem ipsarum et vitam, et contrariorum expulsionem, hoc in brutis, et quare non sic in rationali creatura hoc contingat, immo fortius cum ipsa ceteris sit nobilior, et in ipsam, ut finem, alia ordinentur, ff. De usuris, 1. in pecudum (9). Provenit ergo defensa ex instinctu naturali. Hoc probat textus in Clem., pastoralis, § ceterum, De sententia et re iudicata. Ibi dicit textus, "defensionis quæ a iure provenit naturali." Hoc sentire videtur glossa quæ est in 1. scientiam, § qui cum aliter, ff. Ad leg. Aquiliam. Ibi dicit glossa, "iura permittunt eo ipso quod non prohibent." Hoc probat textus in l. itaque, ff. Ad leg. Aquiliam. Ibi dicit textus, "adversus periculum naturalis ratio defendere permittit." Concludo igitur ex hoc passu quod hoc bellum, restringendo ad indictum ob tutelam corporis sui, provenit ex iure naturali et ipsius instinctu, sed ius positivum approbat, vel non prohibet, ut dicit glossa in l. scientiam, § qui cum aliter. Nam aliqua provenientia instinctu naturæ iura positiva puniunt, ut patet in carnali copula; nam simpliciter coitus provenit ex naturali instinctu, sed tamen quosdam coitus damnat lex. Et in hoc ius positivum limitat et qualificat actus provenientes a iure naturali. Sic in singulis actibus a natura provenientibus, nam naturaliter quis appetit cibum et potum, et tamen lex canonica limitat. Nam quosdam cibos certis temporibus inhibet. Verum est quod lex positiva etiam qualificat modum defensæ, ut patet in l. i, C. Vnde vi; et patebit per infra notanda. Concluditur igitur hoc provenire a iure naturali, sed approbato a iure positivo, tam civili quam canonico, et etiam qualificato et modificato eodem. Et in hoc forte salvari potest glossa quæ est in 1. ut vim, ut sic intelligatur.

Secundo dicebat glossa, "non iure cœli." Videtur sentire glossa quod iure divino non permittatur vim vi repellere. Pro hac opinione glossæ videntur facere textus, nam scribitur Lucæ vi, "Si quis te percusserit in unam maxillam, præbe ei et aliam"; xxiii, q. i, in principio. Scribitur etiam" Si quis angariaverit te mille passus, vade cum eo duo millia," [Iohannis vi, et] Matthæi v. Scribitur etiam ad Romanos, xii cap., "non vos defendentes, sed date locum iræ." Christus etiam dixit Petro volenti eum defendere, "Converte gladium tuum in vaginam," Matthæi xxvi; et habentur xxiii, q. i, in principio. Hæc potuerunt movere glossæ ad tenendum quod non liceat iure poli. Sed credo quod glossa non dicat verum, quod aperte demonstrari potest. Et primo sic. Ille actus est licitus iure divino qui est consonus caritati, sed defensa suiipsius est huiusmodi. Ergo. Probatur maior, nam caritate posita, excluditur quilibet actus lege divina reprobus, cum ipsa se non compatiatur cum reprobo, cum sit ipsa fundamentum cuiuslibet liciti. Probantur hæc De Pænit., dist. ii, [si] radicata, et cap. caritas est, ut mihi videtur. Et secundum in cap. quia radix, distinctione eadem, probatur minor. Nam præcipuus actus caritatis est diligere proximum sicut seipsum, ut in canonibus proximis, et cap. caritas est, § proinde, De Pœnit., dist. ii, ergo implicat dilectionem sui, et sui conservationem, si sic, ergo defensam. Ergo iure poli licet seipsum defendere. Præterea lege divina licitum est proximum defendere a morte etiam contra voluntatem suam. Ergo multo fortius iure divino licet seipsum defendere. Consequentia tenet per inducta supra proximo. Probatur antecedens per textus xxiii, q. iv, ipsa pietas, et cap. displicet. Præterea lex divina inhibet quem voluntarie tendere ad destructionem suiipsius. Hoc solum intendo et dico. Hoc solum intendo, nam si ordinate tendat in aliud lege divina approbatum, licet illud consequendo consequenter sequatur destructio, hoc non est inhibitum, utpote quis, ut consequatur statum beatitudinis æternæ affligit corpus suum, nulli dubium quin afflictio sit corporis destructoria, tamen non tendit in hoc finaliter, sed in fugam vitiorum carnalium, et consecutionem status æterni. Sic etiam dici posset de trucidatis voluntarie propter fidem catholicam, nam ipsi non intendunt finaliter ad destructionem sui corporis, immo defensam fidei, [quam] pro qua voluntarie exponunt se morti temporali, quod licet lege divina, sed se non defendens a morte, cum potest, se voluntarie occidit et in destructionem sui tendit, ergo lege divina inhibitum. Probatur maior, nam lege divina damnati reputantur qui sic seipsos occiderunt, ut dicimus de Iuda, et similibus. Probatur minor, nam se non defendens a morte, cum potest, nec subsit aliquis de casibus antedictis, nec hoc proveniat ex pusillanimitate, sui mortem appetit, et per alium se occidit, et sic perinde ac si per seipsum, iuxta regulam "qui per alium," ut regula qui per alium, De reg. iur., Lib. VI. Præterea lex divina non destruit totaliter actus provenientes a iure naturali, sed ipsos modificat et refrænat. Hoc patet per singulos discurrendo, nam non penitus inhibet cibum et potum, non copulam, nec similia, sed ipsos actus modificat et refrænat, extremitates reiciendo, medium approbando, ut etiam lex moralis, ii Ethicorum, iii et iv. At si lex divina inhiberet totaliter defensam suiipsius, cum actus ille proveniat ab instinctu naturæ, totaliter destrueret actum naturæ, quod est absurdum, ut supra. Præterea lex canonica hoc permittit, ergo divina non inhibet. Probatur antecedens per De restit. spol., cap. olim; et Clem., pastoralis, § ceterum, De re iudic.; clarius per Clementem, si furiosus, De homicidio. Consequentia tenet, nam lex canonica subalternatur legi divinæ, et sic sibi invicem contra dicere non possunt, nam in eundem tendunt finem, licet varie. Nam lex canonica tractat de gubernatione monarchiæ mundanæ, ut societas humana conservetur in universo, quod etiam tractat lex civilis, sed canonica ulterius tendit, scilicet, disponendo et præparando ad statum æternæ beatitudinis, in quam tendit lex divina, et sic necesse est, indemnitate finis attenta, omne inhibitum lege divina fore inhibitum lege canonica. Et sic, prætermissis aliis quæ infinita possent induci, restat concludendum quod glossa non dicat verum, cum dicit iure cœli non permitti defensam suiipsius.

Ad auctoritates autem in contrarium inductas respondetur, ut respondet magister Gratianus, xxiii, q. i, § his ita. Respondetur, videlicet, quod intelligantur de interiori cordis præparatione, non autem de interiori ostensione corporis, nam interius debet humilitatem cordis habere, ut probat Augustinus in Sermone de puero centurionis, sic inquiens, "Paratus debet esse," etc. Vide in cap. paratus, xxiii, q. i.

Ex his infertur tertium, videlicet, unde insurgat hoc bellum, et quo iure permittatur.

### Quibus personis liceat hoc particulare bellum indicere?

[Cap. lxxxi.]

Circa quartum, videlicet, quibus competat et liceat, est videndum. Pro cuius evidentia præmitto quod aliud est quærere quibus competat defensa suiipsius, et aliud est quærere quibus competit bellum supra definitum, inductum propter defensam. Si quæramus cui competat defensio, dico quod omnibus entibus naturalibus genitis et corruptibilibus. Et dico genitis et corruptibilibus, nam corporibus cœlestibus non competit defensio, propterea quia non possunt pati ab aliquo contrario agente, cum illa corpora non sunt receptiva peregrinarum impressionum, ut ait Philosophus, secundo Cœli et Mundi, cum sint sine materia quæ est materia generationis et corruptionis, ut ibidem. Et sic non est opus defensa, cum sint impassibilia. Omnibus autem materialibus competit ex principiis naturalibus defensio, cum sint passibilia, et provenit illa defensio ex iure naturali, quod est vis quædam insita rebus, similia de similibus procreans. Nam similia procreando conservat seipsam in specie quod fieri non potest perpetuo individualiter, et etiam individualiter agendo nititur corrumpere contrarium sibi resistens et econtra. Et iste est primus modus iuris naturalis, de quo glossa in can. ius naturale, i distin.; et notari consuevit in l. i, § ius naturale, ff. De iustit. et iure. Sic ergo sui defensio competit quibuscunque materialibus naturaliter, et provenit ex viribus a natura cuilibet enti insitis, ut quilibet posset sensualiter inducere, per singula naturalia discurrendo. Si autem quæramus quibus competat bellum supra definitum, tunc dico quod solis hominibus, et non aliis, quod probat definitio belli, quam dixi, "difforme appetitui humano propositum," etc. Et hic quærendum an omnibus hominibus competat.

[Cap. lxxxii.]

An clericis competat hoc bellum indicere?

Et primo quæro an clericis liceat et competat hoc bellum indicere. Quod clericis non liceat probatur per cap. suscepimus, De homicidio; et per can. seditionarios, xlvi dist.; probat textus xxiii, q. viii, cap. i et cap. cum a Iudæis, cum capitibus sequentibus, usque ad cap. his. Ita respondetur. Probatur per cap, convenior, eadem causa et quæstione. Quod liceat, probatur per cap. olim. De restitution. spol.; et cap. si vero, et cap. ex tenore, De sent. excom.; i dist., ius naturale; ff. De iustit. et iure, l. ut vim; ff. De vi, l. iii, § si quis. Clarior textus in Clem., si furiosus, De homicidio. Super hoc fuerunt opiniones quas recitat glossa, xxiii, q. i, in summa, et eadem causa; et q. viii, in summa; nam aliqui dixerunt quod nulli, etiam laico, licet vim vi repellere repercutiendo, sed bene impediendo. Hanc opinionem reprobat Clemens, si furiosus, De homicidio. Alii, quod laicis licet repercutere, clericis non, et hæc eodem morbo laborat. Alii dicunt quod, si vis inferatur personæ, licitum sit vim repellere, etiam repercutiendo, et clericis. Hoc probat Clem., si furiosus, si adsint illa de quibus in dicto Clemente. Si autem rebus inferatur, tunc secus. An autem hoc secundum sit verum, infra subicietur. Hugo noluit dicere quod in nulla necessitate positus, etiam si aliter evadere non possit, non debet alium occidere, immo potius debet se permittere occidi. Ita notavit in can. de his, 1 distinctionis. Glossa ibi notat contrarium; et in cap. sicut dignum, De homicidio. In hoc non insisto, quoniam, ut dixi, est textus in Clem., si furiosus, De homicidio, et si non foret textus super hoc expresse disponens, pro vel contra, hoc esset tenendum per rationes quas induxi ad probandum, hoc non esse inhibitum lege divina.

[Cap.lxxxiii.] An, etsi clerico liceat se defendere etiam occidendo, hoc sibi liceat in ecclesia?

Secundo quæro, an, si liceat clerico se sic defendere, etiam repercutiendo et occidendo, an hoc sibi liceat in ecclesia? Et videtur quod non, nam licet lex permittat generaliter certos actus, inhibentur tamen ratione loci, unde generalis permissio restringitur per specialem provisionem, ut l. sanctio legum, ff. De pœnis; l. alimenta, § basilicæ, ff. De alim. leg.; l. uxorem, § felicissimo, ff. De legat., iii; et cap. pastoralis, De rescriptis. Sufficit regula generi, Lib. VI. Quod autem multi actus lege permittantur generaliter, qui tamen specialiter interdicuntur, probat textus in cap. decet, De immun. eccles., Lib. VI; et cap. vendentes, i, q. [i] iii. Ergo sic in proposito, et multo fortius, cum per hunc actum possit pervenire ad pollutionem ecclesiæ, ut cap. proposuisti, De consecr. eccles. vel altaris; et cap. unico, eod. tit., Lib. VI. Præterea rixæ et concitationes sunt generaliter interdictæ in ecclesiis, ut cap. decet, statim allegato.

Ergo et hic actus, cum sit species rixæ. In contrarium iura hoc permittentia generaliter loguuntur, ergo sic sunt intelligenda, ut l. i, & generaliter, ff. De lega, præstandis. Hanc partem credo veram, cum iste actus insurgat ex iure naturali, nec reprobet lex divina, et ratio iuris hoc inducentis subsit generaliter, non habita distinctione locorum. Nam hoc induxit ius naturale, ut seipsum conservet quantum durant vires principiorum naturalium, et hæc ratio subest in ecclesia sicut alibi. Ad inducta in contrarium facile est respondere, nam illi actus inhibiti in ecclesia vel sunt de natura sui de genere malorum, vel sunt de genere permissorum, ut contractus. Tamen ipsorum exclusio, ne fiant in ecclesia, propter moram grande non inducit periculum, cum extra ecclesiam æque fieri possint ad libitum contrahentium, cum sint a principio voluntatis, ut 1. sicut, C. De act, et obligationibus. At in proposito, si non liceret in ecclesia vim vi repellere, ecce promptum periculum, quia statim faciliter occidetur. Ad aliud, cum dicitur, sequi posset pollutio. Solutio. Fortius est consideranda hominis conservatio, cum sit irrestaurabilis, quam ecclesia, quæ reconciliari potest. Et forte dici posset quod ad hoc, ut polluatur, requiritur effusio sanguinis iniuriosi, ut nota in cap. unic., De consecra. eccle. vel altaris Lib. VI.

An liceat clerico celebranti invaso se defendere, et occidere, et sic continuato officio celebrare?

[Cap. lxxxiv.]

Tertio quæro, quid de clerico celebrante, an ei sit licitum dimisso officio, si invadatur, se defendere, et occidere, et numquid, si sic se defendendo occideret, licitum sit, continuato officio, celebrare? Pro primo apparet quod non debeat divertere ab officio, immo ipsum teneatur exsequi donec possit, videntur textus vii, q. i, illud, et cap. nihil. Præterea temporalia sunt postponenda spiritualibus, xii, q. i, præcipimus; De pænis et rem., cum infirmitas; C. De episcop, et cler., l. sancimus. In contrarium probant textus, nam propter impedimentum corporale superveniens, officium inchoatum dimittitur inexpletum, et propterea provident iura ne solus sit sacerdos in ecclesia ubi subest facultas bonorum temporalium. Probant textus in capitulis statim allegatis; vii, q. i, illud, et cap. nihil. Vt unus suppleat continuando, ubi alter dimisit, De consecratione, dist. ii, cap. ult.; nisi oratio missæ sit cæpta et non completa, quia tunc alter reincipere tenetur, cum illa non recipiat divisionem, ut in baptismo et ordine, ut xxiii dist., quorundam, et ibi nota glossam, et in cap. nihil, etiam notanda glossa. Sed si aliquis invadat celebrantem, ut ipsum occidat, hic evenit impedimentum celebranti immo periculum mortis, ut claret, ergo licitum prætermittere, et, per consequens, se de periculo sibi occurrenti, si potest, expedire, etiam occidendo. Ad allegata in contrarium facile est respondere, nam licet spiritualia sint præponenda temporalibus in genere, tamen celebratio spiritualium hoc casu non est præponenda, cum hoc casu, propter damnum irreparabile, lex hoc permittat quod non contingit in spirituali postposito, quia per alium restaurari potest, vel eundem, periculo excluso. De secundo, sine argumentis dico, quodsi etiam occiderit, se defendendo, quod poterit reassumpto officio celebrare, dummodo affuerint illa de quibus loquitur Clem., si furiosus. Nam nullum peccatum, cum hoc fecerit legis auctoritate, cuius auctoritate nemo peccat, ut in cap. qui peccat, xxiii, q. iv; unde nullam irregularitatem incidit. ut in prædicta Clem.. si furiosus. Ergo nullum videtur subesse impedimentum quin possit celebrare, ut probat Clemen., statim inducta.

[Cap.lxxxv.]

An baptizanti, ordinanti, confirmanti, inungenti, et singula sacramenta conferenti, invasis, licitum sit collationem illorum sacramentorum postponere inchoatam?

Quarto, sic posset quæri, argui, et solvi, de baptizante, ordinante, inungente, etiam in singulis sacramentis, an sit licitum illorum collationem postponere, etiam si inchoaverit propter tutelam sui? Et in omnibus dic ut supra.

[Cap. [xxxvi.] An præeligenda sit mors () invasi sacerdotis, cum puerum in mortis articulo baptizat, an vita æterna ipsius pueri, ne decedat sine baptismate?

Quinto quæro, sacerdos baptizat puerum, qui est in mortis periculo, et incidit invasio sacerdotis, ut occidatur, quid præeligendum de iure, an perficere collationem sacramenti, ne decedat puer sine baptismo, et ipse sacerdos occidatur, vel econtra, præeligendum mortem propriam evadere, et permittere puerum mori sine baptismate: Sie forma quæstionem de sacerdote differente corpus Christi infirmo in extremis laboranti.

Pro primo apparet quod sacerdos potius debeat se permittere occidi quam puerum sine baptismate mori. Nam si puer moritur sine baptismate moritur æternaliter, ut probat Augustinus ad Petrum Diaconum, De consecrat., dist. iv, firmissime, et cap. regenerante, eadem dist., et cap. nulla, eadem dist. Probat Apostolus ad Ephesios iv cap, propter delictum unius omnes in damnatione. Sic originale peccatum, cuius effectus non est exstinctus per sacramentum baptismatis, inducit damnationem æternam, sed sacerdos solum temporaliter moritur, si alias necessariis ad salutem æternam imbutus, sed mors temporalis postponenda est spirituali. Sic arguit Augustinus, xxiii, q. iv, displicet, et cap. ipsa pietas; ergo potius debet sacerdos eligere mori, ut puer in æternum non pereat. Præterea inter duo mala minus malum est eligendum, xiii dist., nervi testiculorum, cum similibus; at minus malum est mors temporalis quam æterna, ut cap. ipsa pietas, et cap. displicet, xxiii, q. iv. Et mors pueri est æterna, ut cap. firmissime, et cap. nulla, et cap. regenerante, De consecr., dist. iv. Mors autem sacerdotis est temporalis, ergo præeligenda. Præterea præcipuus actus caritatis est quod quis proximum diligat sicut seipsum, De Pœnit., dist. ii, proximos, et [cap.] § proinde, et cap. caritas est, ut mihi videtur. At hic sacerdos, si præeligat salutem æternam puero vitæ suæ temporali, non diliget ipsum sicut seipsum, et sic caritate carebit, quod probatur. Nam vita æterna sine comparatione præcellit vitam temporalem. Ergo præeligendo vitam temporalem sibi vitæ æternæ proximi multo magis se diligit quam proximum, et sic remanet caritate vacuus. Præterea illud præeligendum est ad cuius productionem pauciora mala sequuntur, sed ad mortem sacerdotis minus malum sequitur quam ad mortem pueri sine baptismate, ergo præeligenda mors sacerdotis. Probatur maior. Nam hæc est regula in moralibus, quod plura mala, ceteris paribus, deteriora sunt paucioribus, et magis fugienda. Probatur in can. nervi, xiii distinctionis. Probatur minor, nam si eligatur sacerdotis vita, sequuntur duo mala, scilicet, mors æterna pueri, ut supra deductum est, et neglectus curæ animarum, quod mortale, ut in can. cum sit ars, De æta. et qualitate. Si autem præeligatur mors temporalis sacerdotis, non sequitur nisi illud malum, scilicet, temporalis mors, quod, etiam attenta qualitate actus in se, sine comparatione minus malum est morte perpetua, ergo inferendum ut supra.

In contrarium videntur textus qui loquuntur generaliter, concedendo cuilibet facultatem se defendendi in casu necessitatis. Sufficit Clem., si furiosus, sæpius allegata. Confirmatur per iura quæ dicunt caritatem incipere a seipso,

ut 1. præses, C. De servit. et aqua; et cap. petitio, De iureiurando.

Solutio. Pro evidentia huius quæstionis et solutionis eiusdem est examinare casus indubitatos. Nam sunt casus indubitati in themate proposito. Ecce si ponamus quod puer per alium, etiam laicum vel mulierem, baptizari posset, esto quod sacerdos diverteret a sacramenti collatione, non esset dubium quod sacerdos deberet præeligere salutem suam, ubi enim verisimiliter puer posset vivere usque ad expeditionem periculi, et hoc verisimiliter constaret, non haberem quæstionem dubiam, quominus sacerdos haberet præeligere salutem suam, nec rationes inductæ concludunt contra hunc casum. Si poneremus quæstionem in adulto, non autem in infante, qui adultus, licet non suscipiat baptismum fluminis, tamen decedet, si veram habeat fidem cum baptismate fluminis. Adhuc non haberem quæstionem dubiam, immo dicerem, ut supra, præeligendam salutem sacerdotis. Sed quæstio procedit in puero, de quo constat quod morietur sine baptismate, si sacerdos divertat. Vel quæstio procederet in dubio, ubi, videlicet, de hoc probabiliter dubitaretur.

In primo casu, videlicet, ubi de hoc constaret, crederem præeligendam mortem sacerdotis temporalem, per iura supra inducta, et fundor per ea quæ habentur, vii, q. i, § hoc etiam, vers. cum vero specialiter. A contrario, et quod ibi notat glossa. Nam ubi solus prælatus quæritur, nec ecclesia potest esse tuta, eo fugiente, exponere debet se morti pro ipsa, ut ibi. Hæc maxime procedunt in proprio sacerdote et parochiano, et movent me rationes supra

ad hoc inductæ.

Vbi autem foret dubium probabile de morte vel de vita pueri, usque ad expeditionem periculi, et constaret de morte presbyteri, nisi diverteret, adhuc crederem præeligendam mortem sacerdotis, cum in incertis non certus locus sit coniecturis, ut 1. continuus, § illud, ff. De verbor. obligationibus. Vbi

autem probabile dubium foret hinc inde, crederem, ut supra primo membro

hoc, in sacramento baptismatis.

In corpore autem Christi, si vera esset glossa quæ est in cap. quod in te, De pœnis et remiss., quæ dicit viaticum non esse sacramentum necessitatis, tunc quæstio non esset multum dubia. Sed illa glossa non est vera, immo alia glossa notat contrarium in cap. veniens, De transaction., in prima glossa, et illa est vera, ut notat De sacrament. non iterand., super rubrica. Probare videtur textus in cap. omnis, De pœn. et remissionibus. Tamen adhuc, hoc supposito pro vero, quod sit sacramentum necessitatis, adhuc dicerem præeligendam vitam temporalem sacerdotis. Moveor ex hoc, quia etiam si quis decedat sine corpore Christi, ubi per eum non stetit, et non contempsit, non moritur æternaliter, sicut in baptismo. Idcirco in hoc casu non concluderent rationes supra inductæ. Idem dicerem in sacramento pœnitentiæ, quia etiam sine oris confessione decedens, ubi per eum non stetit, sola contritionis virtus salvat eum, ut notat De pœnit., dist. i (%), in summa, et in § his ita. Idem per omnia dicerem in sacramento unctionis.

[Cap. lxxxvii,]

An monacho liceat se defendere sine licentia abbatis sui?

Sexto quæro, numquid monacho liceat se sic defendere sine licentia prælati sui? Videtur quod non. Nam monachus non vibrat, nec vibrare debet actum volitivum, nisi de licentia prælati sui, quia sine ipsius licentia caret velle et nolle, xii, q. i, nolo, et cap. non dicatis; De electione, quorundam, et cap. si religiosus, Lib. VI; et Clem., religiosus, De procuratoribus. At iste actus defensæ provenit a mero libertatis arbitrio, quia potest etiam nolle, ergo non poterit sine licentia prælati. Præterea monachus est mortuus mundo, xvi, q. i, Monachi, et cap. placuit; ergo sibi non competunt actus tendentes ad defensionem vitæ. Præterea monacho interdicti sunt actus etiam in bonum tendentes sine licentia prælati sui, ut sunt vovere, peregrinari, et similes actus, per iura statim allegata. In contrarium videtur, nam defensio corporis sui provenit ex instinctu naturali, nec reprobatur lege divina nec altera, ergo licet monacho, cum quantum ad naturales actus non sit mortuus, sed solum quoad civiles actus, ut iuribus supra inductis.

Solutio. Credo quod, si monachus sine periculo moræ possit se defendere cum licentia prælati sui, ipsam petere debet. Hoc probant iura inducta ad primam partem. Si autem non possit licentiam prælati petere, quia non est præsens, et periculum est in mora, tunc poterit sine licentia prælati. Moveor ex hoc, quia iste actus est iure naturali inductus, quem prælatus non posset sine causa totaliter interdicere, immo forte nec Papa, cum natura hoc induxerit, nec in his subditus tenetur prælato suo, sicut si totaliter, et sine causa, interdiceret cibum et potum. Movet me glossa quæ est in cap. non dicatis, xii, q. i. Nam quærit ibi glossa an liceat monacho facere eleemosynam pauperi, fame morienti nisi subveniatur ei, sine licentia prælati, et tenet quod sic. Nam hoc

casu necessitatis tenetur, si providere potest alterius vitæ per actum alias inhibitum sibi, quanto magis providere poterit vitæ suæ per actum sibi a naturalibus insitum. Non video quare, immo dicit Raymundus in summa De negot. sæcularibus, § sed quæritur circa hoc, quod, si abbas inhiberet, ipse facere debet, quia tunc non obediet homini sed Deo, viii dist., quo iure.

### An servo liceat se defendere sine iussu domini sui?

[Cap. lxxxvii

Septimo quæritur, numquid liceat servo sic se defendere sine iussu domini sui? Videtur quod non. Nam actus servorum pro nullis habentur, ut l. [servus] servum, C. De rei vind.; et l. vix certis, ff. De iudic.; et l. si quis mihi bona, § iussum, ff. De acquir. hæreditate. In contrarium videtur, nam hodie mors servorum non est in potestate dominorum, ut l. i, ff. De his qui sunt sui vel ali. iuris. Confirmatur. Nam actus naturales non potest totaliter dominus interdicere servo, per quorum interdictionem servus pereat, ut l. supra prox. allegata. Solutio. Vt supra proximo dictum est de monacho.

An bannitis, qui per statuta civitatum quandoque impune occidi possunt, liceat [Cap. Ixxxviii.] se defendere?

Octavo quæritur, numquid illis quos licitum est occidere impune, utpote bannitis, de quibus aliquando disponunt leges municipales, quod impune offendi possint, licitum sit se defendere? Videtur quod non. Nam, si a privato iuste inferatur violentia, non licet se defendere, ut l. iv, ff. Ad legem Aquiliam. At hic iuste infertur, quia lege auctorizante, ut l. iuste, ff. De acquir. possessione. Confirmatur. Si violentia inferatur a publica persona, non licet se defendere, ff. De iniur., l. iniuriarum, § i; ff. De rei vindic., l. qui restituere. At hic iste gerit vicem publicæ personæ, nam lex facit ipsum ministrum, permittendo privato ipsum punire, et hoc potest lex, scilicet, dare iurisdictionem privato, ut l. et quia, ff. De iurisd. omn. iudic.; et cap. primo, Ne prælati vices suas, ubi notatur. Ergo infertur huic non licere se defendere.

In contrarium videtur, quia hic est privatus, immo etsi foret publica persona, apparet iniuste inferri violentiam cum inferatur iuris ordine non servato, et sic iniustitia ordine attento, ut l. *prolatam*, C. De sent.; et cap. *quoniam contra*, De probationibus.

Secundo, puto ponderanda verba legis, nam aliquando lex permittit aliquid, quia nullo iure prohibetur, ut xxxi, q. i, hac ratione. Aliquando lex permittit aliquid contra constitutiones humanas, ut contrahere olim in quinto gradu, ut xxxv, q. iii, quædam. Tertio modo lex permittit tolerando, non quia faciat actum alias illicitum licitum, sed actum illicitum, manentem illicitum, non punit, ut dicit textus in can. denique, iv distinctione. Nam comedentes carnes in media nocte Dominicæ carniprivii non puniuntur, et dicit

textus permitti, id est, non puniri propter multitudinem et scandalum, sic alias permittitur adulterium, ut vitetur homicidium, xxxiii, q. [i] ii, si quod verius; et tamen adulterium non fit licitum per legem sic permittentem, sed, actu manente illicito, pœna remittitur. Sic in proposito, si lex permittat tolerando, et pænam remittendo, actu manente illicito, propter odium banniti, tunc crederem bannito licere se defendere, nec hunc articulum concludunt supra allegata. Si autem lex permitteret positive faciendo actum de illicito licitum, tunc secus. Et isti modi permissionis notantur per glossam, iii dist., omnis autem lex.

[Cap.lxxxix.]

Contra quos liceat hoc particulare bellum indicere?

Circa quintum, videlicet, contra quos hoc particulare bellum competat, est videndum. Et circa hoc quæritur de pluribus.

#### An liceat contra superiorem suum?

Et primo quæritur, an licitum sit alicui hoc bellum indicere contra superiorem suum? Et glossa in l. ut vim, ff. De iustit. et iure, dicit quod non; per l. qui restituere, ff. De rei vindic.; et l. iniuriarum, § i, ff. De iniuriis. Probat textus in cap. qui resistit, xi, q. iii. Ego non credo quod glossa dicat simpliciter verum, sed credo distinguendum. Aut constat quod iniuste agit, aut constat quod iuste, aut dubitatur. Primo casu, credo resistendum, ut l. prohibitum, C. De iure fisci; et l. devotum, C. De metatis. Et hoc maxime cum aliquid extra officium suum agit, ad ipsum non exspectans. Secundo casu non est resistendum, ut l. qui restituere, ff. De rei vindic.; et l. qui iniuriarum, § i, ff. De iniuriis. Tertio casu non est resistendum nisi tale sit factum quod non possit post tempus restaurari. Nam talia facta pro infectis haberi non possunt, ut l. in bello, § facti, ff. De captivis. Nam in talibus lex inhibens appellari ante definitivam permittit appellari, ut notatur in l. ante sententiæ tempus, C. Quor. app. non recipiuntur.

[Cap. xc.]

An liceat contra iudicem, etiam si iniuste aliquid agat?

Secundo quærit glossa in dicta lege, ut vim, quid si iudex, aut potestas, aliquid iniuste agat? Respondet Martinus quod non est resistendum, per legem iniuriarum, § i, ff. De iniuriis; sed conveniet magistratum durante officio, si est de minoribus, vel finito officio, si est de maioribus, ut ff. De iudic., l. pars literarum; et l. iii, ff. Quod met. causa. Hanc glossam non credo veram in facto irreparabili. Pone quod iudex invadat me, ut occidat, et est de maioribus magistratibus, numquid exspectandum sit donec finiatur officium? vel, si est de minoribus, debetne exspectari donec porrigatur querela coram præside? Absit, quia talia facta, ut supra dixi, sunt irretractabilia, ut prædicta l. in bello, § facti, ff. De captivis.

#### An liceat filio contra patrem?

[Cap. xci.]

Tertio quæritur, numquid licitum sit filio contra patrem. Videtur quod non, propter ius patriæ potestatis, ut C. De pat. potest., per totum. Confirmatur. Nam non licet filio contra se, ergo nec contra patrem, cum censeantur una persona, ut C. De impub. et aliis substit., l. ult.; Instit., De inutil. stip., § ei qui; C. De agric. et censi., l. cum scimus; in Authent., De iureiurando a moriente præstando, § i. In contrarium videtur. Nam hæc defensio provenit a iure naturali, ut probatum est supra, in tertio membro principali, nec aliqua lege reprobatum, immo qualibet approbatum, ut ibi deductum fuit. Ergo patria potestas, iure civili inducta, illud ius filio competens non tollit, cum iura naturalia civilibus non tollantur. Instit., De iure nat. gent. et civili, § naturalia; v dist., ius naturale.

Solutio. Dico quod, si pater aliquid agat contra filium, corrigendo in his quæ permittuntur ex iure patriæ potestatis, non excedendo, quod non liceat filio se defendere, quia in hoc ius civile quod induxit patriam potestatem limitat ius naturale, quod fieri potest, ut supra deductum est. Si autem pater aliquid agat contra filium, excedendo sibi concessa ex iure patriæ potestatis, tunc crederem licitum sibi defendere. Et hæc procedunt in filio degente in potestate patris, in emancipato enim minor est quæstio. Ad inducta in contrarium patet solutio per iam dicta.

### An liceat monacho contra abbatem suum?

[Cap. xcii.]

Quarto quæritur, numquid monacho hoc liceat contra abbatem? Videtur quod non, nam monachus caret vibramine voluntatis sine licentia abbatis sui, xii, q. i, nolo, et cap. non dicatis; De statu monach., cum ad monasterium. Sed iste actus provenit ex imperio voluntatis, cum possit nolle, nec his intervenit licentia prælati, immo tacita et ficta contradictio, quæ plus operatur quam verbalis, ff. De ædilit. edict., l. si tamen, § ei quod; ff. De legi., l. de quibus, in fine; De appellationibus, ad audientiam, et cap. ut nostrum, et cap. dilecti. Confirmatur. Nam monachus mortuus est mundo, xvi, q. i, monachi, et cap. placuit; et Authent., ingressi, C. De sacrosanctis ecclesiis. Ergo sibi non competit actus defensionis vitæ mundanæ.

In contrarium apparet. Nam iste actus provenit ex iure naturali, nulla lege positiva reprobato, licet modificato. Ergo non denegatur monacho, qui, licet sit mortuus civiliter, non tamen naturaliter, ut iuribus supra allegatis. Solutio. Si prælatus contra monachum aliquid attentet de his quæ permittuntur a iure communi, in corrigendo et similibus, vel ex constitutionibus ordinis, tunc monacho non licet resistere, immo nec hoc casu audiretur appellans, ut De appell., cum speciali, et cap. de priore. Si autem prælatus aliquid attentet contra monachum in his quæ non pertinent ad officium suum, iure vel constitutionibus modificatum, tunc licet se defendere, maxime in his quæ propter moram periculum ingerunt, utpote si abbas monachum invaderet, ut

ipsum subito occideret, quid miri cum etiam monacho liceat abbatem impetere, accusando, si aliquid contra debitum agat, ut cap. ex parte, De accusat., et cap. cum olim, eod. titulo.

[Cap. xciii.]

#### An liceat servo contra dominum?

Quinto quæritur, numquid hoc liceat servo contra dominum. Apparet quod non, cum omnimodo potestas sit domini contra servum, ut l. i, ff. De his qui sunt sui vel alieni iuris. Confirmatur. Nam servus tenetur dominum præliantem iuvare, alias punitur, ut l. si quis in gravi, ff. De S. C. Silaniano. Ergo ipsum impugnare non poterit, ut cap. uno, De nat. ex lib.; et cap. conquærente, De restit. spol.; ff. Si servit. vind., l. altius; ff. De condic. indebit., l. frater a fratre; xxvi dist., una tantum; xxv dist., can. ult.; xvi, q. i, Silvester; ff. De fideiuss., l. tutor; ff. De admin. tut., l. quotiens.

In contrarium apparet. Nam hodie restricta est potestas dominorum in servos, ut l. i, ff. De his qui sunt sui vel alieni iuris. Nam hodie non habent potestatem trucidandi, nec acriter eos affligendi. Ergo. Solutio. Vt dictum est de monacho, si dominus aliquid attentet contra servum in his quæ iura permittunt, non licet servo se defendere. Nam in hoc limitatur actus a iure naturali proveniens a iure positivo, limitante potestatem dominorum in servos. Si autem attentet aliquid ultra quam a iure permissum est, tunc secus, quia in his, licet servi non sint agniti quoad actus civiles, tamen quoad actus naturales sic, qualis est iste.

Per hoc solvuntur consimiles quæstiones. Numquid vassallo contra dominum? Numquid discipulo contra magistrum? Numquid militi contra præpositum? Numquid uxori contra maritum? Vniformi solutione solvuntur, ut, si attentetur quod ius permittit, non licet se defendere. Si autem ultra, et contra iuris debitum, tunc secus, ut supra plene tactum est. Ex his breviter infertur contra quos, ex regula supra dicta, possent quæstiones infinitæ solvi.

[Cap. xciv.]

### Pro quibus personis liceat hoc particulare bellum indicere?

Circa sextum est videre, videlicet, pro quibus liceat? et primo circa personas pro quibus licitum sit. Et pono indubitatum quod pro defensa sui ipsius. Hoc probat textus in l. ut vim, ff. De iustit. et iure; et l. i, § vim vi, ff. De vi et vi armata; et l. iv, Ad leg. Aquil.; et l. scientiam, § qui cum aliter, eod. tit.; clare in Clemen., i, De homicidio. De aliis vero infra quæritur.

[Cap. xcv.]

### An liceat patri pro filio?

Et primo quæro, an liceat patri pro filio? Expediendo parum dubia sine argumentationibus, dicendum quod sic. Nam pater filium ut seipsum diligit, ut l. isti quidem, ff. Quod met. causa. Nam propter hoc perpetua-

tur in ævo, ff. De verb. sig., l. *liberorum*, in fine; etiam quia una persona censetur, ut C. De impub. et aliis substit., l. ult.; in Authent., De iureiur. a moriente præstito, in principio; Instit., De inutil. stip., § ei quem. Hoc clarum. Idem econtra, scilicet, filius pro patre.

#### An liceat marito pro uxore?

[Cap. xcvi.]

Secundo quæritur, numquid hoc liceat marito pro uxore? Clarum est quod sic, nam iniuria uxori irrogata est irrogata marito, et iniuriarum actio sibi competit, immo et sponso, ut l. item apud, § [si sponsum] sponsum, ff. De iniuriis. Et marito licitum est occidere vilem repertum adulterantem cum uxore, ut l. marito, et l. capite quinto, ff. De adulteriis; et l. Gracchus, C. eod. tit.; immo et fabulantem monitum, per iura Authenticorum, nec incidit in capitulum si quis suadente, xvii, q. iv. Ob hoc iniciens manus violentas in clericum, ut cap. si vero, § nec ille, De sent. excommunicationis.

# An liceat pro fratre, sorore, et aliis coniunctis personis?

[Cap. xevii.]

Tertio quæritur, quid pro fratre et sorore et aliis coniunctis personis, et non coniunctis? Et glossa in l. ut vim, ff. De iustit. et iure, dicit ponderandam affectionem. Allegat 1. isti quidem, ff. Quod met. causa; et 1. cum servus, ff. Mandati. Alii volunt dicere quod pro omnibus coniunctis licet. Probant sic, nam si quis iniuriatur uni coniuncto, omnibus iniuriari videtur, licet non competat aliis iniuriarum actio, ut l. lex Cornelia, in prin., ff. De iniuriis. Confirmant, nam pro defensa rerum licet vim vi repellere, ut l. i, C. Vnde vi; et 1. iii, § eum igitur, ff. De vi et vi armata. Et licitum est volenti vim vi repellere, pro defensa rerum, amicos et coniunctos convocare. Ergo licitum est amicos et coniunctos iuvare. Et sic concludunt pro coniuncto indistincte hoc licere. Hæc opinio confirmari videtur. Nam homo homini officium debet, ut l. cum servus, ff. De servis exportandis. Ergo ex illo officio iuvare licet. Confirmatur per 1. addictos, C. De appell.; melius, per 1. non tantum, ff. De appell.; ubi etiam extraneus pro condemnato in criminali appellat, etiam ipso nolente. Probatur per 1. iii, C. De liberali causa. Dominus Iacobus Buttrigarius in 1. ut vim, distinguit in hunc modum. Aut ego, ut ego, sine mandato iniuriati, volo defendere iniuriatum, et possum per viam iuris, non autem facti. Et sic intelliguntur ll. statim allegatæ, addictos, non tantum; et 1. iii, C. De lib. causa. Aut volo hoc facere, non ut ego, sed mandante iniuriato, et tunc potero etiam per viam facti, ut 1. iii, § eum igitur, ff. De vi et vi arm. Alii distinguunt. Aut illi erant in comitiva iniuriam passi, et possent tunc propulsare iniuriam personæ eius illatam. Argumentum, 1. item apud, § si quis [virginem] virgines, ff. De iniuriis. Alias non, ut tenet glossa indistincte in l. i, Vnde vi, ubi Cinus hanc opinionem recitat in antepænultima quæstione. Alii, ut Iacobus de Ravennate, dicunt indistincte quod licet. Ratio. Nam negotia mea possunt iuvari per alium, ut l. i, ff. De negot. gestis. Multo fortius et persona iuvari poterit, cum persona rebus præferatur, ut l. sancimus, C. De sacrosanctis ecclesiis. Allegat pro casu, l. Gracchus, C. De adulterio; et, si dicas, ibi fuit filius, solvit per l. liber homo, ff. Ad leg. Aquiliam. Non obstat l. cum fundum, ff. De vi et vi armata. Nam ibi ex intervallo voluit, quod etiam non licuisset per se. Non obstat, secundum eum, l. ut vim, ff. De iustit. et iure; ubi dicit "ob tutelam sui corporis." Respondet per l. si servus, ff. De servis exportandis. Hanc opinionem videtur sequi

Cinus in 1. i, C. Vnde vi, in quæstione antepænultima.

In his tot et tantorum, crederem ponderandum, quia mixtim formavi quæstionem de coniunctis et extraneis, quod quæri potest, an liceat coniuncto vel extraneo alterius violentiam vi repellere, sicut liceret propriam, ad evitandam pœnam irregularitatis, si sit clericus vel laicus, hoc casu occidens vel mutilans. Potest etiam quæri de utrisque, an licitum sit, ut non incidant aliam pœnam legis vel canonis. Si quæratur de primo, dico casum esse in Clement., si furiosus. De homicidio, quod solum evitat pœnam irregularitatis, si hoc faciat seipsum tantummodo defendendo, non autem alium, etiam patrem vel filium. Hoc probat textus, dicens, "Idem censemus de illo qui, mortem aliter vitare non valens, suum occidit vel mutilavit invasorem." Loquitur ergo de suo, non autem de invasore alterius. Hoc ibi etiam notat glossa super verbo "suum." Hoc ergo casu reputo planum, ut ibi. Si autem quæramus an liceat, ut vitentur aliæ pænæ legales vel canonicæ, et tunc distingue. Aut loquimur de pœna excommunicationis, si hoc casu percutiat clericum, violentiam alterius repellendo vi, et tunc dico cum Innocentio quod, si defendat patrem, matrem, uxorem, filium, vel filiam, evadit sententiam excommunicationis. Allegat ipse l. isti quidem, ff. Quod met. causa; et l. i, § si vir, ff. De S. C. Silaniano. Et est ratio differentiæ inter hunc casum et præcedentem, nam irregularitas contrahitur etiam sine dolo, ut est videre in iudice iuste occidi mandante, li dist., qui in aliquo. Sed, in excommunicatione per illum canonem lata, requiritur diabolica instigatio, ut cap. si quis suadente, xvii, q. iv. In extraneis autem non evadit pœnam illius canonis, etiam si milies mandato iniuriati hoc fecisset. Aut loquimur de alia pœna personali vel pecuniaria, et tunc distinguo, aut volentes vim repellere a violentiam passo, aut sunt coniuncti aut extranei. In coniunctis, dic, ut glossa in l. ut vim, ff. De iustit. et iure; eam limitando per 1. in privatis, ff. De iudic.; et 1. lex Cornelia, in princip., ff. De iniuriis. Aut loquimur de extraneis, et tunc aut illi extranei erant deputati pro comitiva violentiam passi, et tunc licet, ut l. item apud Labeonem, § si quis [virginem] virgines, ff. De iniuriis; aut non erant deputati pro comitiva, et tunc aut volunt ex intervallo repellere, et non possunt, ut l. cum fundum, ff. De vi et vi arm.; quia nec ipse propriam sic repellere posset. Et hoc de defensa facti. Defensam autem iuris facere possent etiam ex intervallo, ubi iura hoc permittunt, ut l. non tantum, ff. De appell.; et l. iii, De liber. causa; et l. addictos, C. De appellationibus. Et per hoc non puto veram opinionem Domini Iacobi Buttrigarii, qui dicit quod indistincte defensam iuris facere possunt.

indistincte non est verum. Nam sunt casus in quibus tertio non licet actionem seu accusationem proponere pro iniuriam passo. Tollo exemplum regulare in privatis delictis. Sic ergo solum ubi iura permittunt. Si autem volunt incontinenti repellere, tunc distinguerem cum Domino Iacobo. Aut advocantur per violentiam passum, et tunc licet. Nam licet violentiam passo advocare amicos pro defensa rerum, ut 1. iii, § eum igitur, ff. De vi et vi armata; ergo pro defensa personæ, quæ præponderat, ut 1. sancimus, C. De sacrosanct. ecclesiis. Aut non advocantur, et tunc licet. Textus est in cap. dilecto, De sent. excom., Lib. VI. Pro hoc faciat xxiii, q. iii, non inferenda, et cap. fortitudo; De sent. excom., quanta. Faciant notata in l. ii, C. De commerc. et mercatoribus. Et sic in hoc credo veram opinionem Iacobi de Ravennate. Textus est in prædicto cap. dilecto. Nam dicit ibi textus, " et cum liceat cuilibet suo vicino vel proximo, pro repellenda ipsius iniuria, suum impartiri auxilium."

### An quis teneatur quem defendere ne occidatur?

[Cap. xcviii.]

Quarto quæritur, quis videt quendam occidi nisi iuvet ipsum, an teneatur ipsum iuvare? Videtur quod sic, per l. necare, ff. De agnoscendis liberis. Confirmatur hoc ex officio quod debet homo homini, ut l. servus, ff. De servis exportandis. Hoc confirmatur. Nam error cui non resistitur approbari videtur, Ixxxiii dist., error, et can. consentire, et can. quid enim. Nam licitum est alicui pretium recipere, ut metum illatum alteri excutiat, ut ff. Quod met. causa, 1. metum, § sed licet. Confirmatur. Nam in quibusdam casibus hoc est speciale, quod quis teneatur alium sic iuvare, ff. De S. C. Silaniano, l. i, § hoc autem; et l. ult., C. eod. titulo. Ergo contrarium ius commune, ff. Ad municipalem, l. i; et l. ius singulare, ff. De legibus. Glossa tenet quod iuvare tenetur verbo non facto, regula culpa, ff. De reg. iuris. Nec obstat officium quod debet homo homini, quia illud debet sine periculo sui, ut 1. habet, ff. De oper. lib.; et l. Nepos Proculo, ff. De verbor. significatione.

Quinto quæritur de his qui tenentur violentiam ab aliis propulsare. Et circa hoc quæritur de pluribus.

[Cap. xcix.]

An vassallus teneatur iuvare dominum suum?

Et primo de vassallo quæritur. Et non est dubium quia tenetur iuvare dominum, alias perdit feudum, ut in Vsibus Feudorum, Quæ fuit prima causa beneficii amittendi, cap. prima autem causa, § item qui dominum, et § sequenti.

An servus teneatur iuvare dominum suum?

[Cap. c.]

Secundo quæritur de servo, et quod teneatur iuvare dominum est textus in l. i, § hoc autem, ff. De S. C. Silaniano; et l. ult., C. eod. titulo.

[Cap. ci.]

An miles teneatur defendere præpositum belli?

Tertio quæritur de præposito belli, et quod teneatur iuvare præpositum belli, si potest, alias capite punitur, est textus in 1. omne delictum, ff. De re milit.; et 1. iii, § fin., ff. eodem.

[Cap, cii.]

An vassallus videns dominum invasum ex una parte, patrem ex alia, etc.?

Ouarto quæritur, vassallus videt dominum invasum ex una parte, patrem ex alia, uterque pariter est in mortis periculo, nisi iuventur, nec iuvare potest nisi alterum, quem iuvabit, patrem an dominum? Glossa quæ est xxii, q. v, de forma, dicit quod vassallus tenetur iuvare dominum contra filium proprium. Inducit, quia filius tenetur patri iure naturæ, sed vassallus domino vinculo iuramenti, ut in Vsibus Feudorum, Quæ fuit prima causa benefic. amittendi, cap, uno. Et secundum hoc foret decisa quæstio, quia teneretur iuvare dominum cui plus astringitur. In hac quæstione dicerem contrarium. Et moveor ex hoc, nam filius tenetur patri ex vinculo naturali, ex quo ab eo progenitus est. Tenetur et vinculo civili, quia sub eius potestate patria, domino autem tenetur vinculo civili tantum, ut prædicto cap. de forma, xxii, q. v. Sed duo vincula vincunt unum in Authent., De consanguin. et uterin. fratribus, in principio, Confirmatur ratione prioritatis obligationis, nam prius est vinculum paternum vinculo dominico. Ergo primo ipsum iuvare tenetur, ut 1. potior, et 1. qui balneum, ff. Qui potior. in pign. habeantur. Confirmatur. Iuramentum præstitum domino intelligitur salvo vinculo præcedenti, nam ius alteri quæsitum non tollitur per secundam obligationem, ut dicta 1. qui balneum, et 1. potior. Confirmatur per cap. petitio, De iureiurando. Nam iurando domino de ipsum iuvando, non intelligitur iurasse sic quominus seipsum prius iuvet quam dominum, quia hæc prima caritas, ut 1. præses, C. De servitutibus. Sed pater est eadem persona cum filio iuris fictione, ut 1. ult. cum concordantiis, C. De impub. et aliis substitutionibus. Ergo.

[Cap. ciii.]

An clericus videns episcopum suum invasum ex una parte, patrem ex alia, uterque pariter, etc.?

Quinto quæritur, pone clericus videt episcopum suum invasum ex una parte, patrem ex alia, uterque pariter est in mortis periculo nisi iuventur, nec iuvare potest nisi alterum, quem iuvabit, episcopum vel patrem carnalem? Hostiensis in cap. gravem, De excess. prælat., arguit ex verbo "fratri" quod ibi ponitur, quod plus astringuntur patribus spiritualibus quam carnalibus. Pro hoc facit cap. ii, De translatione. Si illa opinio esset vera, soluta foret quæstio. Sed tamen in hac quæstione credo, ut supra proxima quæstione induco, cap. fin. De postulatione. Nam ibi dicit textus, "si postulaverit contra Ecclesiam, et non pro suis, perdit beneficium," ergo e contrario pro suis

posset. Induco, cap. petitio, De iureiur.; inducendo ut supra proxima quæstione induxi, et faciant motiva supra proxima quæstione inducta, et glossa in cap. pittacium, xxx, q. iii, super verbo "multo magis," tenet quod in exhibitione temporalium magis tenemur patri carnali quam spirituali. In exhibitione autem reverentiæ, econtra. Idem notat glossa xxx dist., can. i. Faciant quænotantur lxxxvi dist., non satis; et can. quiescamus, xlii distinctione.

#### Pro quibus rebus licitum sit bellum indicere?

[Cap. civ.]

Quia visum est supra hoc membro, an, et pro quibus personis, liceat hoc bellum indicere, nunc autem subsequenter quæritur, an et pro rebus defendendis licitum sit etiam hoc bellum indicere? Et circa hoc quæritur de pluribus.

#### An liceat pro rebus iuste possessis?

Et primo de rebus iuste possessis, et de his non est dubium. Textus est in 1. i, C. Vnde vi. Probatur in 1. iii, § si quis autem, vers. eum igitur (?). Alias est §, ff. De vi et vi armata; et cap. olim, De restit. spoliatorum.

#### An liceat pro rebus iniuste possessis?

[Cap. cv.]

Secundo quæritur, an pro rebus iniuste possessis hoc liceat? Glossa in 1. i, C. Vnde vi, hoc tractat. Et videtur quod non, a contrario sensu illius textus, quod est validum argumentum, ut 1. i, § huius rei, ff. De offic. eius cui mand. est iurisd., et cap. cum virum, [De convers. coniugatorum] De regularibus; et can. hospitiolum, xxxii distinctione. In contrarium videtur per textum, l. i, § qui vi a me, ff. De vi et vi arm.; et l. cum fundum, eodem tit.; et 1. si cum exceptione, § Pedius, ff. Quod met. causa. Solutio. Pro hac legum apparenti contrarietate, glossa in dicta l. i dat plures solutiones. Primo, quod ibi subaudiatur "maxime," et tunc cessat contrarium, quia etiam pro vitiosa possessione licet. Secundo, solvit quod iungatur principium legis cum fine, ut dicatur, "recte licet." Sed tunc obstat quod dicit lex in medio "sine vitio." Ergo, a contrario, secus, ubi cum vitio. Tertio, quod iuste possidenti semper licet, sed vitiose possidenti non licet semper. Nam si dominus incontinenti veniat, non licet vitioso possessori sibi resistere, ut l. iii, § eum igitur, ff. De vi et vi armata. Quarto, exponendo recte, id est, non vi, non clam, non precario, et hæc non placet glossa. Sed Iacobus de Ravennate sequitur eam, quantum ad eum qui vult propulsare, ut si violentia inferatur ab eo a quo vitiose possidet, licet incontinenti, non autem ex intervallo. Si autem ab alio vitiose possideat, tunc quandocunque licet. Et hoc est quod dicit lex, quod adversus extraneos vitiosa possessio prodest, ff. Vti possid., l. ii; ff. De acquir. poss., l. ultima; ff. Si servit. vind., l. loci corpus, § com-

rentibus.

petit. Hic videtur sentire Iacobum quod clandestinum possessorem licitum sit mihi expellere, si a me clam possideat, quia clandestina possessio est vitiosa, ut ff. De acquir. poss., l. cum quis. Pro hac opinione facit l. si servus, ff. Quod cum eo. Hanc opinionem videtur sentire glossa, ff. Vti poss., l. i, § interdictum, in medio magnæ glossæ ibi, "nec tamen volo," etc. Dinus ibi tenet contrarium, cum nulla lege hoc reperiatur cautum, quod clandestinum possessorem liceat mihi expellere. Præterea dicit lex, "vim vi repellere licet," sed qui clandestinam ingreditur, non infert vim, cum differant clandestina et violenta, ut l. clam possidere, § qui ad nundinas, ff. De acquir. possessione. In precario autem possessore procedere posset opinio Iacobi, post denegatam restitutionem. Nam tunc enim videtur spoliare dominum, ut notatur in l. vitia, C. De acquir. possessione.

In hac-opinionum varietate crederem secundam solutionem glossæ fore veram, quam etiam sequitur Petrus de Bellapertica in dicta 1. i, eam tamen sic ampliando, "Aut ego volens vim propulsare, iuste possideo, aut iniuste. Si iuste, aut volo incontinenti et cum moderamine inculpatæ tutelæ, et possum, ut dicta l. i; et l. i, § vim vi, ff. De vi et vi arm.; aut ex intervallo, et tunc non possum, ut l. iii, § si quis autem, vers. eum igitur, ff. De vi et vi armata. Secundo casu, scilicet cum iniuste possideo, aut possideo iniuste a te, contra quem volo vim propulsare, aut ab alio. Si a te, tunc aut vi, aut clam, aut precario. Si vi, tunc aut statim venis, ut recuperes, et non licet mihi resistere, et sic intelligitur, l. i, a contrario sensu, C. Vnde vi." Et iste est verus et rectus intellectus illius, si bene ponderatur, una cum allegatis in contrarium. Si autem venis ex intervallo, tunc licet resistere, quia nec tibi ex intervallo licet recuperare, auctoritate propria, immo incideres pænam 1. si quis in tantam, C. Vnde vi; et intellige ex intervallo, ut notat glossa ff. De vi et vi arm. 1. iii, § eum igitur. Si autem non possideo vi, sed precario, tunc post denegatam restitutionem licitum est tibi incontinenti vim vi repellere, nec licet mihi resistere. Nam denegando videor spoliare, ut 1. vitia, C. De acquir. poss.; et tunc procedit quod vim vi repellere licet, ante autem denegatam non procederet, licet possem revocare precarium, ut l. cum precarium, ff. De precario. Si autem possideo clandestine a te, tunc quidquid dicat glossa in l. i. § interdictum, ff. Vti poss., et Iacobus de Porta Ravennate, in l. i, C. Vnde vi. Credo cum Dino quod non sit licitum tibi me expellere, sed licet tibi ingredi et si te non admisero, extunc sit violenta, ut l. clam, § qui ad nundinas, ff. De acquir. poss.; et tunc procederet. Si autem non possideo vitiose a te, sed a tertio, tunc licet mihi contra te, quandocunque volentem mihi violentiam inferre, vim vi repellere, ut 1. Fulcinius, § quid si adversus, ff. Ex quibus ca. in poss. eatur. Hæc dixi, salvo iudicio tot et tantorum super hoc dubio disputantium, subiciendo dicta quorumcunque correctionibus veritatem perqui-

[Cap. cvii.]

An, etsi liceat res defendere, defendens etiam cum moderamine inculpatæ tutelæ, [Cap. cvi.] si occidat, vel mutilet, evitet pænam irregularitatis?

Tertio quæritur, numquid vim vi repellendo circa res suas, si contingat vim repellentem occidere, vel mutilare, vim inferentem, evitet pænam irregularitatis? Et pono ubi hoc faciat cum moderamine inculpatæ tutelæ, quid alias non præcederet quæstio. Et videtur quod evitet. Nam pro defensa personæ, evitat pænam illam, ut in Clem., si furiosus, De homicidio. Ergo pro defensa rerum probatur consequentia. Nam iura permittentia vim vi repellere parificant personam rebus, quia utroque casu licet, ut l. i, C. Vnde vi; et l. i, § vim vi, ff. De vi et vi arm.; et 1. scientiam, § qui cum aliter, ff. Ad legem Aquiliam. In contrarium facit dicta Clemen., si furiosus, De homicidio. Nam ibi textus loquitur stricte de occisione vel mutilatione occisoris et sui. Et hanc credo veram, et moveor ex hoc. Nam irregularitatem contrahit quis occidendo vel mutilando, et sine dolo, ut patet in iudice, li dist., qui in aliquo; et casu occidente, ut notat l dist., de his; et cap. sicut dignum, De homicid.; et cap. sententiam, Ne cler. vel monach.; et cap. in archiepiscopatu, De raptoribus. Quilibet igitur occidens qualitercunque irregularis efficitur, nisi in casibus exceptis a iure. Cum igitur excipiatur casus defensæ, intelligetur ille casus stricte et modificate, ut ius excipit cum sit ius exorbitans, et sic stricte intelligendum, ut regula quæ a iure, De reg. iur., Lib. VI.

An pro rebus suis defendendis contra clericum, excommunicationem incidat, manus iniciendo?

Quarto quæritur, an pro rebus suis vim vi repellendo contra clericum incidat excommunicationem, manus iniciendo? Apparet quod sic, per capitulum si quis suadente, xvii, q. iv; et cap. nuper, cum ibi notatis, De sent. excommunicationis. Confirmatur. Nam incidit pœnam irregularitatis, ut supra proxima quæstione. Ergo et hanc, cum ambæ sint pænæ spirituales, et facilius quis incidat excommunicationem quam irregularitatem, ut claret. Solutio. Innocentius in cap. olim, De restit. spoliatorum, tenet quod non incidat excommunicationem vim vi repellens, si alias, nisi manus iniciendo, non possit vim repellere, et hoc faciat cum moderamine inculpatæ tutelæ. Hanc opinionem credo veram, et moveor, quia et quis incidat excommunicationem per manus iniectionem in clericum violentam, debet subesse diabolica persuasio, quod probat textus in cap. si quis suadente diabolo, xvii, q. iv. Et si bene discurras per iura infligentia pœnam excommunicationis propter manum iniectam, non invenies quod manus iniecta in clericum hoc casu sit aliqua de manibus de quibus iura exprimunt sic puniendo. Nam iura puniunt manum violentam, ut prædicto cap. si quis suadente, xvii, q. iv; et De sent. excom., per totum. Hæc non est talis, immo est violentiæ repulsoria. Puniunt temerariam, ut in cap. contingit, De sent. excommunicationis. Hæc non est talis, immo discreta lege permittente, puniunt quasi violentam manum, ut cap. nuper, eod. titulo.

Hæc est vera manus et permissa. Puniunt necem, ut cap. universitatis, ut cum mandatur percuti; et cap. cum quis, eod. tit., Lib. VI. Puniunt animum, ut dicto cap. cum quis, ut cum ratum habet suo nomine factum. Puniunt neg-

lectum, ut cap. quantæ, eod. titulo. Hic nihil de prædictis.

Ad allegata in contrarium facile est respondere. Ad canonem si quis suadente, est responsum per supra dicta. Ad id quod dicitur de irregularitate, clara est ratio differentiæ. Nam excommunicationem nemo incidit sine dolo, irregularitatem sic, de quo dicitur, ut notat glossa, in Clem. si furiosus, sæpius allegata in pænultima glossa.

[Cap. cviii.] An pro rebus defendendis, vocatis amicis, licitum sit subsidium impendere?

Quinto quæritur, an licitum sit, pro repulsa violentiæ circa res, advocare amicos, et eis licitum sit subsidium impendere? Glossa in l. iii, § eum igitur, ff. De vi et vi armata, notat quod sic; etiam illata violentia in rebus. Et hanc credo veram, et moveor. Nam, ut dicunt iura, licitum est obviare errori, ubi obviari potest. Alias non obvians consentire videtur, lxxxiii dist., error, et \* cap. qui consentit, cum cap. sequenti. Igitur licitum est amicis in hoc iuvare proximum suum, ut supra dictum est, quia hoc provenit ex radice caritatis, ut cap. proximos, De Pœnit., dist. ii. Et si hoc licitum est, statim solvitur quæstio qua quæri posset, an incidat excommunicationem manus iniciens in clericum, sic violentiam propulsando, pro rebus proximi. Quia non incidit, cum non sit aliqua de punitis a canone, immo est permissa.

[Cap. cix.] An pro rebus licitum sit contra omnes vim vi repellere contra quos licitum est pro personis?

Sexto quæritur, an pro rebus licitum sit contra omnes vim vi repellere contra quos licitum est pro personis? Solutio. Quod sic, in personis quæ valent habere bona, ut excludam servos, monachos, et similes. Fateor tamen quod moderamen tutelæ diversificari debet, attenta varia personarum qualitate. Nam aliter, et mitius, contra patrem quam contra penitus extraneum, et sic de singulis quæ consideranda venirent, inspectis singulis circumstantiis, cum non sint hæc iure limitata, ut l. i, ad finem, ff. De iure deliber.; et cap. de causis, De offic. iud. delegati.

An pro rebus depositis vel commodatis liceat vim vi repellere?

Septimo quæritur, an pro rebus depositis et commodatis sit licitum vim vi repellere? Et videtur quod non, per l. i, C. Vnde vi, quæ loquitur de possessis, et iuste. At hæc non possidentur per commodatarium vel depositarium, ergo non licet in his vim vi repellere. Solutio. In his et similibus, vindicat

[Cap. cx.]

<sup>\*</sup> Supplendum "xi, q. iii,".

sibi locum quod liceat vim vi repellere, nam pro talibus interdictum vi bonorum raptorum competit depositario, vel commodatario, si hæc sint rapta, ut l. prætor ait quæ est lex, § in hac actione, ff. Vi bonorum raptorum. Ergo multo magis ipsis defensa conceditur, ut regula invitus, § cui damus, ff. De reg. iuris; et l. una, ff. De fonte; regula qui ad agendum, De reg. iur., Lib. VI; etiam quia isti tenentur. Ergo. Non obstat l. i, C. Vnde vi, quia licet loquatur in possessione, non tollit tamen quominus in aliis detentatis, pro quibus iura detentantibus actiones concedunt, ut supra. Vel dic quod verbum "possidere" sumitur large, ut implicet iustam detentationem, ut l. officium, ff. De rei vindic.; et nota in cap. pastoralis, De causa possessionis et proprietatis.

# Qualiter liceat hoc particulare bellum indicere?

[Cap. cxi.]

Circa septimum principaliter quæsitum, videlicet, qualiter sit licitum vim vi repellere? est videndum.

Quomodo licitum sit vim vi repellere cum moderamine inculpatæ tutelæ? Et huic respondet textus quod licet cum moderamine inculpatæ tutelæ.

Quid sit "moderamen inculpatæ tutelæ," et quæ in eo requirantur?

Sed in dubium revocatur quid velint hæc verba, hoc est, quæ sunt illa quæ requiruntur ad hoc moderamen? Communiter doctores dicunt quod sunt illa quæ æquivalent illatæ violentiæ, in qualitate armorum, in cursu temporis. Item æquivalentia in ipso actu violento ne alias excedendo censeatur vindicta, sed circa hoc dubitatur.

An liceat vili et debili cum ense se defendere contra fortem et robustum, pugno [Cap. exii.] tantum percutientem?

Et primo pone fortis et robustus homo vult me percutere pugno, ego sum vilis, qui non possum resistere pugno. Numquid liceat mihi defendere me cum ense? Videtur quod sic, quia æqualitas ubique est ponderanda, ut l. ult., C. De fruc. et lit. expen.; et l. si cum dies, ff. De arbitr.; regula in iudiciis, De reg. iuris, Lib. VI. In contrarium videtur. Nam, si quis vult mihi violenter surripere, et ego, viribus corporis impar, ipsum percutio cum ense, impune iam fieret compensatio corporis ad rem, quod esse non debet, ut l. ult., C. De sacrosanct. ecclesiis.

Iacobus de Arena distinguit, aut quis vult propulsare violentiam illatam personæ, aut illatam rebus. Primo casu, licet et cum armis et qualitercunque, si res aliter reparari non potest, ut l. si quis, De appell., Codicis. Nam si possum occidere furem ubi non cognosco, et si non potest mihi in rebus furatis provideri per iudicem, ut l. furem, ff. Ad legem Corneliam de sica.; multo magis licet occidere ubi persona aliter salva esse non posset. Secundo casu

quando pro rebus, tunc aut violentia rebus illata per viam iudicii reparari potest, et tunc non licet qualitercunque, immo cum qualitate armorum, non autem factorum, quia non debeo personam percutere pro defensione rei, ubi etiam aliter salva esse non possit, dummodo per viam iudicii reparari possit. Si autem per iudicium non potest reparari, tunc licet qualitercunque defendere, etiam personam occidendo, ut l. furem, ff. Ad legem Corneliam de sicariis. Et sic intelligitur l. i, C. Vnde vi; et l. iii, § eum igitur, ff. De vi et vi arm. Sic igitur intellige moderamen inculpatæ tutelæ.

[Cap. cxiii.]

An, etsi liceat incontinenti se defendere, quomodo intelligatur illud "incontinenti"?

Secundo quæritur circa concursum temporis, quia dicunt textus quod debet fieri "incontinenti." Quæritur quando intelligatur "incontinenti." Aliqui dicunt fieri incontinenti, si fiat in ipsa flagrantia facti, si autem fiat iam illata iniuria, tunc debet iudicem adire. Alii dicunt incontinenti fieri etiam si fiat post, antequam divertat ad actus extraneos, ut l. quod ait, in fine, ff. Ad leg. Iul. de adulteriis. Iacobus et Petrus distinguunt. Aut loquimur de violentia illata personæ, et tunc dicitur repelli incontinenti, si fiat in ipsa flagrantia facti. Sic intelligitur 1. scientiam, § qui cum aliter, ff. Ad leg. Aquil.; 1. ut vim, ff. De iustit. et iure. Aut loquimur de violentia illata rebus, et tunc dicitur incontinenti repelli, etiam post flagrantiam facti, dummodo divertat ad actus extraneos, ut ff. De vi et vi armata, l. qui possessionem; et l. iii, § eum igitur, eodem titulo. Ratio diversitatis est. Nam illata iniuria personæ non potest amplius restaurari, sed res ablata recuperari potest, et sic non facta diversione ad actus extraneos, etiam si amicos quærat, et redeat ut recuperet, dicitur incontinenti, ut notat glossa in dicta lege iii, § [igitur] eum igitur, ff. De vi et vi armata. Sic intellige moderamen in concursu temporis.

[Cap. cxiv.]

De æquivalentia in ipso actu violento. Qualiter fieri debeat?

Tertio quæritur de moderamine in æquivalentia in actu violento, videlicet, quia fieri debet ad defensionem, non autem ad vindictam. Et licet varie scribatur, totum hoc ponderari debet inspectis conditionibus personarum.

[Cap. exv.] An vindicasse videar, non defendisse, si spoliatorem meum de possessione mea expuli, qui, antequam expellerem eum, satisdare volebat de possessione restituenda?

Quarto quæritur, quis expulit me de possessione, et post expulsionem paratus est satisdare de restituenda, si appareat eum iuste non fecisse, sed nihilominus ipsum expello, numquid videor fecisse ad vindictam? Glossa

tenet quod sic, in 1. i, C. Vnde vi; sed communiter glossa reprobatur. Nam non debuit se committere illi fragili cautioni, ff. Ad Treb., 1. quia poterat, et 1. nam quod, cum similibus.

An paratum ad me percutiendum exspectare debeam, vel eum prævenire?

[Cap. exvi.]

[Cap. exvii.]

Quinto quæritur, numquid, si videam aliquem paratum ad percutiendum me, an debeam exspectare quod me percutiat, an debeam prævenire. Glossa in dicta l. i arguit pro et contra, et determinat quod non debeam exspectare. Petrus dicit glossam intelligendam habita distinctione personarum, nam aliqui sunt audaces et prompti ad percutiendum, et tales non sunt exspectandi, aliqui timidi, et tales non sunt statim præveniendi, et sic modificat glossam argutam, l. i, C. Si quis Imperatori maledixerit.

An miles quem vicinus aggreditur, censeatur vim vi repellere, si exspectet et percutiat, cum alias fugere valeat?

Sexto quæritur, quidam egregius miles est aggressus a vicino suo, et evadere posset fugiendo, tamen, reputans sibi ad vituperium, exspectat, et resistit, et percutit, numquid censeatur vim vi repellere? Apparet quod non, per 1. scientiam, § qui cum aliter, ff. Ad leg. Aquiliam. Moderni doctores tenent contrarium per 1. in eadem, ff. Ex quibus caus. maiores. Nec obstat § qui cum aliter, quia iste non poterat evadere sine periculo famæ suæ et honoris sui, quæ non possunt per iudicem reparari, ut 1. Iulianus, ff. Si quis omissa causa testamenti.

An si vulneratus, post vulnera insequatur vulnerantem, et ipsum percutiat, puniri [Cap. cxviii.]

debeat ut dolosus, vel ut culpabilis?

Septimo quæritur, quidam vulneratus, post vulnera insequitur vulnerantem, et ipsum percutit, quod non licet, ut l. si ex plagis, § i, et l. qua actione, § si in colluctatione, ff. Ad leg. Aquiliam; numquid punietur ut dolosus, an ut culpabilis? Quidam dicunt quod ut culpabilis, quia inconsultus calor vitio calumniæ caret, ff. Ad S. C. Turpil., l. i, § quæri; ff. Ad leg. Corn. de sica., l. [iii] iv, § cum quidam; ff. De pœnis, l. respiciendum, § delinquunt. Alii dicunt quod ut dolosus, cum se vindicare non debuerit. Iacobus de Arena dicit primam opinionem humaniorem, ff. De pœnis, l. interpretatione; ff. De reg. iur., l. in totum; secundam rigidiorem, C. De iniur., l. si non convicii. Credo primam veriorem, etiam de iure, per iura prius allegata.

[Cap. cxix.]

An violentia illata personæ possit per amicos propulsari?

Octavo quæritur, numquid violentia illata personæ possit per amicos propulsari, sicut illata rebus, ut notat glossa in § eum igitur. Glossa in l. i, C. Vnde vi, dicit quod non, per l. cum fundum, ff. De vi et vi armata. Alii distinguunt, aut amici erant in comitiva violentiam passi, aut non. Primo casu, licet, per l. item apud Labeonem, § si quis virgines, ff. De iniuriis. Secundo casu, non licet. Iacobus de Arena tenet indistincte quod licet. Nam si negotia nostra possunt per alios iuvari, ut l. i, ff. De neg. gest., multo magis persona, quæ rebus præfertur, ut l. sancimus, C. De sacrosanct. ecclesiis. Probare videtur textus in l. Gracchus, C. Ad legem Iuliam de adulteriis. Non obstat l. cum fundum, quia ibi mandabatur ex intervallo, quod non liceret etiam principali. Huic opinioni obstat textus l. ut vim, ubi dicit textus "ob tutelam sui corporis," et Clem., si furiosus, De homicidio.

[Cap. cxx.] A

An serviens, de mandato domini sui, ipsius uxorem interficiens excusetur?

Nono quæritur, pone quidam mandavit servienti suo quod uxorem suam. quam habebat suspectam de adulterio, occideret, alias ipsum occideret, serviens interfecit, numquid excusatur? Videtur quod non. Nam potius debet omnia mala pati quam malo consentire, ut l. isti quidem, in fine, ff. Quod met. causa. Videtur textus in 1. scientiam, & qui cum aliter, ff. Ad leg. Aquiliam. In contrarium facit 1. ut vim, ff. De iustit. et iure; nam hoc fecit ob tutelam sui corporis. Ergo. Iacobus de Ravennate distinguit, aut mulier erat alias peritura, aut non, ut 1. si quis fumo, ff. Ad leg. Aquil.; et 1. si alius, & est et alia, ff. Quod vi aut clam. Petrus tenet indistincte servientem excusari, quia fecit ob tutelam sui corporis, ut l. ut vim; etiam quia caritas incipit a seipso. ut 1. præses, C. De servitut. et aqua; item quia licet proprium sanguinem redimere, ut 1. transigere, C. De transactionibus. Ego crederem distinguendum. An servienti incumberet necessario mortis propriæ periculum, nisi uxorem mandantis interficeret, et tunc crederem opinionem Petri veram. An foret aliqualis spes salutis, etiam domino resistendo, et tunc contrarium crederem. per iura supra allegata.

[Cap. cxxi.]

Quis sit finis particularis belli?

Circa ultimum principaliter quæsitum, videlicet, quis sit finis huius belli? Quæstionis huius patet solutio per supra dicta. Nam conservatio suiipsius et bonorum est finis huius belli, et in hoc finaliter tendit, et propter hoc est permissum, ut clare patet per supra deducta.

Quintus tractatus tertii principalis, scilicet, de Particulari Bello quod fit ob defensam corporis mystici, quod "Represalia" nuncupatur. Vnde et a quo ortum habuerint Represaliæ, et propter quid insurrexerint?

[Cap. exxii.]

Ampliando aliqualiter quæsitum et materiam represaliarum, præmit- (Cap.cxxiii.) tam fundamentum, propter quod insurrexerunt represaliæ. Quo præmisso, examinabo causas examinandas. Ecce Altissimus Creator a principio creavit cœlum et terram, et quæ in eis sunt, necnon angelicam et humanam naturam, spiritualia et temporalia, et ipsa per seipsum rexit, et homini quem creavit præcepta dedit, et transgredienti pænam imposuit, Genesis ii capitulo. Qualiter autem per seipsum rexerit apparet, nam per seipsum, et non per ministrum, delicta puniebat. Nam Cain, Lamech, et quosdam alios reges, punivit, ut legitur Genesis iv et v capitulis. Et hæc mundi gubernatio processit usque ad tempora Noe. A tempore autem Noe cœpit mundum regere per ministros, quorum primus fuit Noe, de quo quod fuerit rector populi apparet. Dominus commisit sibi gubernationem et administrationem arcæ, Genesis v et vi capitulis. Et per arcam significatur Ecclesia. Et qualiter Dominus Noe et filiis commiserit gubernationem legitur Genesis ix capitulo, et, licet Noe sacerdos non fuerit, legitur tamen officium sacerdotis exercuisse, antequam leges populo darentur, Genesis viii capitulo. In hac autem gubernatione et vicaria successerunt Patriarchæ, Reges, et Iudices, qui fuerunt pro tempore in regimine populi Iudæorum. Et illa duravit usque ad Christum, qui fuit naturalis Dominus et Rex Noster, de quo legitur in Psalmo, "Deus iudicium tuum regi da." Ipse autem Christus duo luminaria dimisit in terris, luminare maius et diurnum, scilicet, Summum Pontificem, luminare minus et nocturnum, scilicet, Romanorum Principem, quibus commisit administrationem et gubernationem mundi, uni in spiritualibus, et alteri in temporalibus. Tempore primitivo, quo Dominus per seipsum gubernabat, non fuit opus represaliis, cum per Dominum iustitia exhiberetur. Tempore Noe et successorum, in regimine populi Iudæorum, non fuit opus represaliis, cum per ministros iustitia exhiberetur, et subditi de populo recognoscerent superiorem cui obtemperabant. Tempore præcedente Summorum Pontificum et Romanorum Imperatorum, cum omnes subiciebantur et de iure et de facto, non erat opus represaliis, cum per principes, iuris ordine servato, iustitiæ complementum exhiberetur. Postquam autem Imperium paulisper cœpit exinaniri, adeo quod sint qui de facto nullum recognoscunt superiorem, et per eos iustitia negligitur, idcirco fuit opus subsidiario remedio, deficientibus ordinariis, quibus exstantibus, ad illud nullatenus recurrendum, ff. De minor., l. in causæ; ff. De oper. nov. nunci., l. in provinciali. Istud autem remedium extraordinarium ortum habuit ex iure gentium. Nam est quædam species belli liciti. Nam licitum est ob tutelam corporis sui arma movere, ff. De iustit. et iure, l. ut vim; C. Vnde vi, l. i; De restitut. spoliat., cap. olim; et nedum corporis sui privati et individualis, immo et mystici. Nam universitas est unum corpus, cuius partes sunt singuli de universitate, ff. Quod cuiuscunque universit., l. i; et sic universitati licitum est defendere partes sui corporis. Habuit etiam ortum a iure divino, ut legitur

xxiii, q. ii, cap. Dominus Noster. Ex prædictis omnibus infertur propter quid insurrexerit istud remedium. Nam, finaliter, ut iustitia debitum sortiretur effectum, occasionaliter, propter defectum remedii, insurgens a neglectu gubernantium et regentium populos, et carentia recognitionis superiorum de facto, quo tempore fuerit opus hoc extraordinario remedio. Ex quo infertur quod etiam hodie raro hoc remedium locum sibi vindicat. Nam, negligente iudice sæculari, recursus habendus est ad ecclesiasticum, De foro competenti, ex tenore, et cap. licet, et cap. ex parte; Qui filii sint legitimi, per venerabilem; licet etiam de facto male obtemperetur. Quibus sic prædiscussis, restat examinandum quæ sint causæ represaliarum, videlicet.

[Cap.exxiv.]

#### De causis represaliarum.

Quæ sit causa productiva? Quæ formalis? Quæ finalis? Videndum est etiam de quibusdam quæstionibus circa hoc concurrentibus.

#### De causa efficiente, sive productiva, represaliarum.

Ad primum, quæ sit causa productiva, hoc est quærere, quis possit indicere represalias. Hic attendendum est quod, ut supra dictum est, nulla lege positiva, canonica vel civili, disponitur represalias indici debere. Nam utraque lege disponitur modus consequendi effectus iustitiæ. Immo inhibitum est occupare rem propriam, C. Vnde vi, l. si quis in tantam; et l. exstat, ff. Quod met. causa. Immo etiam hæc expresse inhibentur lege civili et canonica, ut in Authent., Vt pign. non fiant; et cap. uno, De iniur., Lib. VI. Sed deficientibus iuris positivi remediis, ad hoc fuit habendus recursus, ut fiat belli indictio, ne depereat iustitia. Hæc autem belli indictio spectat ad illum solum qui superiorem non habet, ut 1. hostes, ff. De captivis. Nam habens superiorem auctoritate propria, non potest violare iuris remedia. Ille ergo indicere potest qui superiorem non habet, et de iure, vel de facto. Expedit etiam quod ille contra quem indicuntur non habeat superiorem, vel si habet, negligat iustitiam facere. Ex quo quidam inferunt quod potestas civitatis, quæ non recognoscit superiorem de facto, non possit indicere, nisi specialiter habeat in mandatis, sed haberi debet recursus ad universitatem, apud quam est plenum ius, et eius auctoritate indicentur. Istud non credo verum, ubi universitas transtulerit omnimodam potestatem in rectorem, nam tunc potest totum quod universitas, sicut dicimus in habente generalem cum libera, ut 1. procurator qui, ff. De procuratoribus. Secus, si limitatam. Inferunt etiam quodsi Comes, Marchio, vel similis, subditus est Principi, quod sine Principis auctoritate indici non poterunt, argumentum prædictæ regulæ quam tradidit in cap. olim, i, De restit, spoliatorum. Et hæc procedunt loquendo de iure communi. Nam. si loquamur secundum dispositionem iurium municipalium, secundum quæ conceditur facultas indicendi represalias, illi indicere poterunt quibus a lege municipali conceditur. Et hæc, ut dixi, conceduntur propter urgentem necessitatem.

sicut aliquando propter necessitatem concedit ius civile facultatem alicui ius sibi dicendi, ff. Quæ in fraudem cred., l. ait prætor, § si debitorem; ff. Quod vi aut clam, 1. alius, § bellissime. Ex prædictis inferri potest quo iure petatur indictio represaliarum. Nam si vigore statuti concedantur condictiones, ex lege hoc petitur, ff. De condict. ex lege, l. una. 'Si autem loquamur secundum dispositionem iuris communis, dicunt quidam quod nec actio nec officium intentatur. Ratio. Nam solo iure gentium hæc facultas conceditur, quo iure omnia expediebantur via regia, ff. De orig. iuris, 1. ii, in principio. Sic dicunt hodie requiri manum regiam, secundum statuta divina et iure gentium. Hoc non credo verum. Nam licet facultas non sit nisi servetur modus traditus. Nam primo debet recurri ad remedia ordinaria, quibus deficientibus, ad hoc recurritur, et hoc constare debet iudici requisito, ut indicat represalias, et, si ille, contra quem petuntur, monitus comparuerit, auditur pro defensus (sic), et infra dicetur, et sequitur sententia, qua pronuntiatur indicendas, vel non. Quarto fuit opus actione vel officio, nam secundum modum petitionis formari debet sententia, ut l. ut fundum, ff. Communi divid.; et cap. licet Heli, De simonia. Confirmatur. Nam licet de iure gentium hæc facultas processerit, tamen de iure civili approbata est, ex mente ipsius, licet non verbis expressis. Nam est ex mente iuris civilis, immo etiam ex verbis, quod contra rebelles et inobedientes iuri procedatur manu militari, ut 1. qui restituere, ff. De rei vindicatione. Et sic proditum est remedium implorationis officii, ut ad hanc manum militarem recurratur, remediis opportunis deficientibus.

### De causa materiali represaliarum.

[Cap. cxxv.]

Restat examinare causam materialem. De materiali ergo causa est videndum, de materia in qua, de materia circa quam, de materia contra quam, quæ est obiectum, et de materia ex qua.

Quid sit materia in qua?

Materia in qua est persona vel suppositum, cui hæc facultas conceditur.

Quid sit materia circa quam?

Materia circa quam sunt res circa quas facultas hæc conceditur.

Quid sit materia contra quam?

Materia contra quam, sive obiectum, est suppositum contra quod conceditur, ut puta civitas, vel alia universitas.

Quid sit materia ex qua?

Materia ex qua est causa ex qua hæc facultas conceditur.

Redeundo ad examinationem, quæro quibus conceditur hæc facultas represaliandi. Solutio. Civibus conceditur, propter rationem superius tactam.

Nam cives sunt pars mystici corporis, id est, civitatis, ut l. i, ff. Quod cuiuscunque universitatis. Hinc appellata est civitas, quasi civium unitas, ut notatur in cap. si civitas, De sent. excom., Lib. VI. Et, ut supra deductum est, licitum est cuilibet defendere corpus suum, ut l. ut vim, ff. De iustit. et iure; et l. i, C. Vnde vi. Et hoc procedit tam in corpore mystico quam in individuali. Hic quæstiones occurrunt.

### An incolis represaliæ concedantur?

Et primo quæritur an incolis concedi debeant. Quidam hic distinguunt, an incolæ subeant onera, et tunc concedi debeant; an non subeant, et tunc concedi non debeant. Ratio secundi membri. Nam qui non sentit onus, nec commodum sentire debet, ut 1. manifestissimi, § sed cum in secundam, C. De furtis; regula secundum naturam, ff. De regul. iuris; et regula qui sentit, Lib. VI. Probatur per 1. qui sub pratextu, C. [De episc. et clericis] De collegiatis lib. xi; et [l. i, C.] ff. De collegiis [lib. xii], collegia si quæ fuerint illicita. Probatur. Nam non habet quis privilegia dignitatis, nisi re ipsa ipsam gesserit, C. De consulibus, l. nemini, lib. xii; [C.] ff. De excusat. [tut.], l. sed et milites, § [quoniam] quæsitum; ff. De testam. mil., l. pænultima. Hanc opinionem non puto veram indistincte, immo puto distinguendum sic. Aut incola non subit onera propter eius contumaciam, quia requisitus non vult subire, ut tenetur. Nam inter civitatem recipientem quem ad incolatum et incolam, tacite oritur quidam contractus ultro citroque obligatorius, quo incola tenetur subire onera, ff. Ad municip., l. i, et l. incola; et civitas tenetur ad eius protectionem, ut 1. illicitas, § ne potentiores, ff. De offic. præsidis. Et hoc casu, si denegat adimplere contractum ex parte sua, nec civitas tenetur ipsum defendere, nec ille hoc petere potest, ut l. *Iulianus*, § offerri, ff. De act. empti. Aut incola non subit onera, quia super hoc privilegiatus est a civitate, quæ hoc onus remittere potuit, ut l. si quis in conscribendo, C. De pactis; et De episcop. et cleric., vel a Principe. Et tunc incolæ concedi debent, nam privilegia concessa in eorum favorem redundare non debent in eorum læsionem, C. De legibus, l. quod favore; regula quod ob gratiam, Lib. VI. Et hæc intelligas de privilegiato post assumptionem.

[Cap. cxxvi.] An civibus non subiectis iurisdictioni civitatis, et alias non facientibus factiones, sint indicendæ represaliæ?

Secundo quæritur, an civibus non subiectis iurisdictioni civitatis, et alias non facientibus factiones, sint indicendæ repræsaliæ. Quidam distinguunt, an non sint subeuntes subiecti ex privilegio, ut clerici, ut l. ii et Authent., statuimus, C. De episcop. et cleric.; an propter dignitatem sæcularem, ut l. ii, C. Vbi senat. vel clarissimi; ff. De vacat. mun., per totum; et talibus sunt concedendæ, an non subeant propter contumaciam, et tunc non. Ratio primi, ne redundet in eius læsionem quod in favorem inductum est, et quia in civibus ex nativitate perficitur obligatio inter ipsum et civitatem, quæ non potest

mutari, ff. Ad municip., 1. assumptio. Secus in incola, quia in incola non perficitur nisi per receptionem, ut 1. i, ff. Ad municipalem. Ratio secundi est propter contumaciam suam, ut ff. Ex quibus cau. maior., 1. sed etsi per prætorem, § sed si dum.

An civi per conventionem concedantur represaliæ contra civitatem originis?

[Cap.exxvii.]

Tertio quæritur, an civi per conventionem concedantur represaliæ contra civitatem originis? Apparet quod non, nam ubi ex aliquo facto ius mihi quæritur, si illud fiat meum, non obligor, ut l. sed et si quis, § et regulariter, ff. De usufruct. legato. Sed si fiat iniuria huic civi civitati originis, quæritur ius indicendi represalias, ergo contra eam non competit. Confirmatur. Quia civitas originis præfertur, ut l. assumptio, ff. Ad municipalem. Confirmatur. Nam civitas originis poterat in subditum suum statuere, antequam efficeretur civis alterius per conventionem, nec civitas per conventionem potest conqueri. Confirmatur a simili usufructuarii, qui nuntiare potest novum opus omnibus præterquam domino, ut l. i, in fine, ff. De oper. nov. nuntiatione. Confirmatur a simili. Nam, habens Publicianam illam, intentat contra omnes præterquam contra dominum, ff. De Publiciana, l. ult. Probat textus in l. de iure, ff. Ad municipalem. Nam de his quæ aguntur inter civem et civitatem solum coram iudice illius civitatis agi debet. Confirmatur. Nam remedium extraordinarium est, ut supra probatum est, extraordinaria autem remedia non dantur filio contra patrem, C. Qui et advers. quos, I. finali. Sed maior est potestas civitatis in civem quam patris in filium, ff. De iustit. et iure, l. ii; et ff. De captivis, 1. postliminium, § filius; ff. De castrensi peculio.

In contrarium probatur. Nam si duo habent eundem subditum, uterque potest defendere adversus iniuriam quæ ab alio infertur. Nam civitas punit patrem offendentem filium, ff. De patri. (?), per totum. Confirmatur. Nam si duo habent ius in re, licet unum ius sit debilius alio, tamen habens ius debilius agit contra habentem ius potentius, si damnificat rem in qua concurrunt illa duo iura, ff. Ad leg. Aquil., l. item Mela, § fin., et l. si dominus servum, eodem titulo. Confirmatur. Nam si duo sunt domini eiusdem servi, si unus in eum delinquat, potest per alium coerceri, ff. Ad leg. Aquil., l. i. Confirmatur. Nam pro iniuria repellenda licet convocare amicos, ff. De vi et vi armat., 1. iii, § eum igitur; et De homicid., significasti; De sent. excom., dilecto, Lib. VI. Solutio. Quidam dicunt indistincte quod possint indici, et ratio est quia facultas indicendi represalias succedit in locum deficientis iurisdictionis. Sed si civitas civem offendit, licitum est superiorem adire, ut 1. metum, § animadvertendum, ff. Quod met. causa. Ergo deficiente iurisdictione locus est represaliis. Probatur per 1. sed si ex dolo, ff. De dolo. Confirmatur. Nam quælibet potestas censetur legitima potestas, cum quis bene utitur, non autem cum spoliat, ut l. ei qui fundum, § si tutor, ff. Pro emptore; ff. De furt., l. interdum, § qui tutelam, et sic dicunt procedere hinc inde allegata. Ego non puto hanc conclusionem sic indistincte veram, sed puto distinguendum an

iniuria irrogata a civitate originis insurgat ex facto præcedenti conventionem, per quam effectus est civis alterius civitatis, an insurgat ex post commisso. Primo casu, non possunt concedi represaliæ per civitatem conventionis. Nam oportet quod sit pars corporis defendendi, tempore quo iniustitiam patitur. Nam ad novam civitatem non transit hoc ius, ff. De servo corrupto, l. doli, § fin.; ff. Depositi, l. i, § si servus; et l. quæcunque, ff. De oblig. et actionibus. Per quæ infertur quod facto civi per conventionem post iniustitiam factam non debent concedi represaliæ. Secundo casu procedit prædicta solutio.

[Cap. cxxviii.] An civibus et habitis pro civibus, licet limitate, represaliæ concedantur?

Quarto quæritur, quid de civibus et habitis pro civibus, limitate tamen? Ecce potestas civitatis quoad quid est civis, ut l. cives, C. De incolis. Stipendiarii etiam, ubi merentur stipendium conveniuntur, ut l. municipes, § fin., ff. Ad municipalem. Scholares etiam quoad quid, ut protegantur a rectoribus civitatum, ut in i, De pecunia constituta ff.; et Authent., habita, C. Ne fil. pro patre. Numquid talibus represaliæ sunt concedendæ? Quidam dicunt quod pro his, et in his in quibus habentur pro civibus, limitatæ sunt concedendæ represaliæ, ut si scholari fiat iniuria in spectantibus ad studium, et militi in spectantibus ad militiam, in aliis non, cum in aliis non reputetur de corpore.

[Cap. exxix.] An civibus unius civitatis, qui pacto vel statuto tractantur ut cives alterius civitatis, per eandem concedi possint represaliæ?

Quinto quæritur, an, si ex pacto vel statuto cives unius civitatis tractari debeant ut cives alterius, ipsis concedi debeant represaliæ per civitatem in qua tractari debent? Solutio. Ponderanda sunt verba pacti et statuti, nam per illa verba tractentur ut cives, non efficiuntur cives, ut l. . . . (sic) appellatione, ff. De verb. significat.; et ibi notandum, et ibi per Iacobum de Arena. Illa igitur verba intelliguntur ut tractantur in his quæ de iure communi fieri debent, ut l. ei qui fundum, § si tutor, ff. Pro emptore. Ita solvunt quidam. Hanc conclusionem non credo veram, immo credo ipsis indici debere. Nam fateor quod per illa verba non est effectus civis, sed ei debentur quæ debentur civi. Nam hoc probant verba a quibus recedi non debet, nec eorum proprio significato, ff. Qui et a quibus, l. prospexit; ff. De leg., iii, l. non aliter; et l. i, § is qui navem, ff. De exercitoria. Sibi ergo concedantur quæ civi conceduntur, at illi conceduntur represaliæ ut supra deductum est. Ergo. Nec obstat quod dicitur quod sibi concedi debent quæ de iure communi competunt, nam hoc remedium, servata debita forma, non est a iure communi inhibitum.

[Cap. exxx.]

### De materia circa quam.

Restat videre de materia circa quam conceduntur, hoc est de rebus, et hoc est clarum. Nam in rebus mobilibus et immobilibus illorum contra quos conceduntur, quæ repertæ fuerint in territorio civitatis concedentis. Sed circa hoc quæri potest de pluribus.

An contra res eorum qui capi non possunt vigore represaliarum indici possint represaliæ?

Et primo, an contra res eorum qui capi non possunt vigore represaliarum indici possint represaliæ? Solutio. Si sint personæ quæ capi non possunt, propter inhabilitatem insurgentem ratione ætatis, vel furoris, vel consimilium, tunc in eorum res exerceri poterunt represaliæ, ff. De in ius vocando, l. satisque; in Authent., Vt nulli iudicum, § necessarium. Si autem in personas exerceri non possunt, propter quandam prærogativam eis a iure concessam, ut sunt scholares et ambasciatores, tunc nec etiam contra res eorum quas deferunt, necessarias pro studio vel ambasciata, non poterunt exerceri, in aliis autem sic, ut ff. De publican., l. si publicanus. Per hoc infertur solutio alterius quæstionis tritæ, ambasciator vel scholaris defert secum res aliorum, numquid in eas exerceri poterunt represaliæ? Dic quod non, si sint eis necessariæ, ut equi et similia, ut l. censoria, ff. De verb. significatione; aliter sic.

An represaliæ simpliciter indictæ exerceri possint contra bona existentia in territorio civitatis contra quam sunt indictæ, ut capiantur et reducantur in territorium civitatis indicentis?

[Cap.exxxi.]

Secundo quæritur, an represaliæ simpliciter indictæ exerceri possint contra bona existentia in territorio civitatis contra quam sunt indictæ, ut capiantur et reducantur in territorium civitatis indicentis? Quidam dicunt quod non, quia "extra territorium," etc., ut l. extra territorium, ff. De iurisdictione [omn. iud.]; et l. cum unus, § is cuius, ff. De rebus auctor, iudic. possidend.; et cap. ii, De constit., Lib. VI. Præterea ingredi territorium alienum conceditur causa maioris tumultus. Ergo in dubio non videtur concessum, ut l. non est singulis, ff. De reg. iuris. Hanc conclusionem non credo veram, nam propter defectum iurisdictionis recurritur ad manum regiam, deficiente formula ius sollenniter dicendi, et sic ubique hoc fieri potest, quia ubique licitum est cuilibet defendere corpus suum, ut l. ut vim, ff. De justit. et iure; et l. i, C. Vnde vi. Etiam in simplici et generali concessione verba debent operari generaliter, ut proferuntur, ff. De leg. præstan., l. i, § generaliter; etiam contingeret represalias nihil operari, ut si contra civitatem distantem, cuius cives nihil haberent, nec cives accederent in civitate indicente. Sic ergo intelligantur, ut in omnem eventum aliquid operari possint, ff. De legat., primo, l. si quando; ff. De reb. dub., l. quotiens; De reg. iur., l. quotiens.

An, si una civitas inducat represalias contra aliam, potest Rector civitatis indicentis, scribendo Rectori civitatis contra quam, exercere represalias in res ibi situatas?

[Cap. exxxii.]

Tertio quæritur, an, si una civitas indicat represalias contra aliam, possit Rector civitatis indicentis, scribendo Rectori civitatis contra quam, exercere represalias in res ibi situatas? Dicunt quidam quod, licet in executione

sententiæ hoc contingat, ut l. a divo Pio, ff. De re iudicata, § i; et l. cum unus, § i, De rebus auct. iudic. poss.; tamen hoc casu non. Et est ratio. Nam indictio represaliarum est quoddam particulare bellum, ad quod non potest quis compellere alium nisi subditum, ut in Vsibus Feudorum. Hic finitur lex Conradi, cap. domino. Sic dicere non credo. Nam supponit quod in executione sententiæ possit iudex lator sententiæ compellere iudicem bonorum, etiam non subditum, ad exsequendum, quod est falsum, quia par in parem non habet imperium, ff. De arbi., l. nam magistratus; ff. Ad S. C. Trebellianum, l. ille a quo, § tempestivum; De elect., cap. innotuit. Male tamen facit qui non exsequitur, adeo quod propter hoc convenietur coram superiore suo, nam donec, servata iuris dispositione, iustitia suum consequi potest effectum, non debent offendi iuris regulæ. In neutro igitur casu vindicat sibi locum compulsio, sed utroque casu honeste faciet exsequendo, quia sicut non deficiente iurisdictione requisitus debet exsequi, sic, deficiente iurisdictione, cum recurritur ad represalias, iuvare debet, licet compelli non possit. In civitatibus autem fœderatis, de quibus in 1. non dubito, ff. De captivis, hoc fatentur de plano.

[Cap. exxxiii.]

#### De materia contra quam.

Restat videre de materia contra quam, quod proprie appellatur subiectum, circa quod plura quæruntur.

An represaliæ, indictæ per unam civitatem contra homines alterius civitatis, exerceri possint contra incolas illius civitatis?

Et primo quæritur, an, si civitas Mediolanensis indixit represalias contra homines Bononienses, vel de Bononia, represaliæ exerceri possint contra incolas civitatis Bononiæ? Solutio. Ista verba "Bononienses" et "de Bononia" idem important, ff. De excus. tut., l. sed reprobari, § amplius, et ibi glossa. Sed ista verba "homines Bononienses" respiciunt municipes, ut l. i, ff. Ad municipalem; et verbum "municeps" est genus ad cives et incolas, ut notat C. De incolis, l. cives. Probat textus ff. Ad municipalem, l. filii, § municeps. Ergo, inferendo de primo ad ultimum, sequitur quod, ex natura verborum, contra incolas exerceri possint represaliæ. Et hæc vera, quando incolæ subeunt onera, ut l. i, Ad municipalem. Secus, si non subeunt.

[Cap. exxxiv.] An, eodem themate retento, puta si una civitas indixerit represalias contra homines alterius civitatis, exerceri possint contra eosdem, alibi morantes?

Secundo quæritur, retento eodem themate, ut puta si civitas Mediolanensis indixerit represalias contra homines de Bononia sive Bononienses, an exerceri possint contra Bononienses alibi morantes. Quidam dicunt quod sic, quia

origo non mutatur, ut l. assumptio, ff. Ad municipalem. Alii distinguunt, an indicantur contra homines de provincia, et tunc non exercentur contra alibi morantes, quia non censentur de provincia, ut l. provinciales, ff. De verbor. signific.; aut contra homines de una civitate, et tunc procedit prima opinio. Tertii distinguunt an alibi morentur, tamen intra eandem provinciam, et tunc contra illos exerceri possunt, aut in alia provincia, et tunc secus, per ea quæ notat glossa in l. in adoptionem, C. De adoptionibus. Quarti dicunt quod, secundum propriam significationem vocabuli "alibi morantes," censentur Bononienses, sed secundum communem usum loquendi secus, et communis usus loquendi prævalet, ff. De legat., iii, l. librorum, § quod tamen Cassius; et sic contra istos non poterunt exerceri. Alii dicunt quod contra Bononienses alibi morantes, onera tamen subeuntes Bononiæ, poterunt exerceri. Si autem non subeant, secus, l. i, ff. Ad municipalem; et l. (2) si duas, § sed et reprobari, § amplius, ff. De excusationibus; et l. cum scimus, in fine, C. De agric. et censitis.

An represaliæ exerceri possint contra cives vel incolas alicuius civitatis, onera eiusdem subeuntes, qui etiam sunt cives alterius civitatis?

[Cap. exxxv.]

Tertio quæritur, an possint exerceri represaliæ contra cives vel incolas Bononienses, onera subeuntes Bononiæ, qui etiam sunt cives Mediolani. Videtur quod possint contra eos exerceri. Nam si potest civitas indicere contra non subditum, multo fortius contra subditum. Confirmatur. Nam proprietarius potest petere ut usufructuario denegetur ius utendi propter contumaciam suam, et econtra, ut 1. si proprietarius, et 1. hoc amplius, § si cum, et § sequenti, ff. De damno infecto. A simili ergo hic, in duabus civitatibus in eundem civem ius prætendentibus. In contrarium tenent indistincte. Ratio. Nam hoc ius succedit in locum deficientis iurisdictionis. Sed civitas in civem suum bene potest iurisdictionem exercere, ergo non subicietur represaliis, ut 1. i, § utique (7), ff. Si quis test. lib. esse iussus. Præterea civitas tenetur defendere civem suum, ergo represaliæ indictæ non artabunt eum, ut l. vindicantem, ff. De evictionibus. Præterea, si quis Mediolanensis artaretur, tunc civitas sic concedens videretur contra seipsam, contra id quod habetur, ff. De iur. fisci, l. in fraudem, § neque. Hanc conclusionem non credo veram indistincte. Immo si de facto non possit artare civitas civem suum, etiam civem civitatis contra quam indicuntur represaliæ, optime contra eum exercebuntur represaliæ, nam propter defectum iurisdictionis indicuntur, ut supra pluries tactum est. Sed de iure non debet iurisdictio deficere, cum de iure omnes subiciantur Principi, ff. Ad leg. Rhod. de iact., 1. deprecatio; ix, q. iii, cap. cuncta per mundum, et cap. per principalem. Sed de facto deficit, quia de facto non recognoscunt. Sicut igitur de facto deficere potest cum non subditus iniuriatur, sic et de iure subditus de facto resistere potest, et sic recurri potest ad remedium extraordinarium. Fateor tamen quod subditum non artabunt. donec specialiter contra subditum processum fuerit iuris ordine servato, nec processus sortiri possit effectum propter facti rebellionem.

[Cap. exxxvi.]

An contra [milites] mulieres (1) exerceri possint represaliæ?

Quarto quæritur, an in [milites] mulieres (\*) Bononienses exerceri possint? Apparet quod sic, nam in eis habet locum postliminium, ut l. i, C. De [captivis] postliminio reversis. Contrarium est verum, nam in persona capi non possunt, C. De offic. eius qui vicem alic. iud. obtinet, Authent., sed hodie; et C. De execut. rei iudicatæ, Authent., sed novo iure. Et illa facultas, concessa a iure gentium, debet intelligi civiliter, ff. De servit., l. si cui.

[Cap. cxxxvii.]

An contra clericos et alios, etiam clericos coniugatos, exerceri possint represaliæ?

Quinto quæritur, an contra clericos Bononienses possint exerceri? Textus est quod non, in cap. uno, De iniur., Lib. VI. Quid de clericis coniugatis? De his dicendum est, ut cap. uno, De iniur., Lib. VI.

An Episcopo, negligente facere iustitiam de clericis suis, cum haberi non potest ad superiorem recursus, quia Episcopus est schismaticus, possint indici represaliæ contra clericos eosdem per iudicem sæcularem?

Sexto quæritur, an, si Episcopus negligat facere iustitiam de clericis suis, nec haberi potest recursus ad superiorem, quia Episcopus est schismaticus, an possint contra clericos indici represaliæ per iudicem sæcularem? Quidam in hoc dubitant. Nec est dubitandum, quia laicis nulla concessa est potestas contra clericum, qualitercunque delinquentem, ut cap. contingit, et cap. in audientia, De sent. excom.; et cap. si iudex laicus, eod. tit., Lib. VI. Poterunt ergo coerceri per superiorem suum, et poterit haberi recursus ad iudicem sæcularem per viam invocationis, ut cap. i, De offic. iud. ord.; xxiii, q. v, regum, et cap. administratores, et cap. principes.

[Cap. exxxviii.] An contra Bononienses, vel alios studentes Bononiæ, euntes Paduam pro studio; exerceri possint represaliæ?

Septimo quæritur, an contra Bononienses euntes Paduam pro studio possint exerceri, vel etiam studentes Bononiæ? Textus est quod non, in Authent., habita, C. Ne fil. pro patre; et hoc vindicat sibi locum, si studeant iura in locis privilegiatis, privilegio studii, secus autem si in aliis studeant iura, ut in procemio, ff. (?), § hæc autem tria. In aliis autem facultatibus ubique doceri potest, ut l. si duas, § cum autem (?), ff. De excusationibus. Et quod dictum est de scholaribus, idem dicas de scriptoribus, et de bedellis et accedentibus causa scholarium. Arguit l. i, ff. De milit. testam. militis; et l. una, De bon. poss.

ex testam. militis. Idem de patre et aliis agnatis qui irent ad videndum filium et agnatum in studio, ff. De iudiciis, l. ii, § *item*, in glossa super verbo "venerit."

An contra ambasciatores indici possint represaliæ?

[Cap. exxxix.]

Octavo quæritur, an contra Bononienses ambasciatores possint exerceri? Solutio. Non poterunt, ut l. fin., De legation.; ff. De iudic., l. ii, § legatis, et nota C. De iurisd. omn. iud. et de foro competenti, cap. finali.

An contra euntes ad nundinas, ad Sanctum Iacobum, vel alias ad alium locum [Cap. cxl.] indulgentiæ. Item an contra navigantes, et an contra illos qui in ius vocari non possunt, et multis aliis casibus, exerceri possint represaliæ?

Nono quæritur, an contra Bononienses euntes ad nundinas possint exerceri? Textus est in l. una, C. De nundinis, quod non. An contra Bononienses euntes ad Sanctum Iacobum, vel aliam peregrinationem, possint exerceri? Respondeo, non, ut De cleri. peregri., per totum; et cap. si quis Romibetas, xxiv, q. iii: C. Communia de success., Authent., omnes; ibi libere. Idem de euntibus ad locum indulgentiæ, propter tenendum hospitium, vel aliquid simile, in servitium accedentium pro indulgentia. An contra Bononiam navigantes, qui vi ventorum deferuntur ad civitatem indicentem, exerceri poterunt? Respondeo, non, per Authent., navigia, C. De furtis. Ad idem, C. De naufragiis, l. i, [lib. xi]. An etiam contra illos qui in ius vocari non possunt poterunt exerceri, qui enumerantur in l. ii, ff. De in ius vocando? Respondeo, non. Ratio. Nam si forent condemnati, non possent capi, multo minus pro delicto vel debito alterius, hoc fieri poterit. Ex quo infertur quod, si Bononiensis eligeretur in potestatem Mediolani, ibi non posset detineri vigore represaliarum. Idem si Bononiensis iret ad civitatem Mediolani propter funus consanguinei. Idem in similibus casibus, qui enumerantur in dicta leg. ii, ff. De in ius vocando.

An contra Bononiensem potestatem, Mediolani ibi iniustitiam facientem, possint concedi represaliæ?

[Cap. cxli.]

Decimo quæritur, an contra Bononiensem potestatem, Mediolani ibi iniustitiam facientem, possint concedi represaliæ? Iacobus de Belvisio, in Authent., Vt non fiant pignor., tenet quod sic, per l. i, ff. Quod quisque iuris. Alii distinguunt, an fecerit talem iniustitiam pro qua conveniri non possit officio durante, vel sit talis qui conveniri non possit, ut l. pars literarum, ff. De iudic.; et l. nec magistratus, ff. De iniuriis; et tunc non possunt indici. Finito autem officio, poterunt indici, prius requisito syndicatore, nec debet requiri iudex civitatis suæ, quia ibi non debet con-

veniri ratione talis commissi, C. Vbi de ratiociniis agi oportet, ll. i et ii; et C. Vt omnes tam civil. quam militares, l. i; et in Authent., Vt iudi. sine quoque suff., § necessitatem. Si autem tales sint qui conveniri possunt, tunc poterunt indici. Hanc solutionem non puto veram in hoc secundo membro, nam represaliæ indicuntur in defectum iurisdictionis deficientis. Si ergo durante officio conveniri possunt, et in loco commissi, ut in l. ii, C. Vbi de ratiociniis; et Vt omnes tam civil. quam militares, l. i; ad quid est opus represaliis? Nec puto veram in primo membro, ubi dicitur quod finito officio possunt indici, nam finito officio possunt conveniri, et iuris forma servari. Ergo non est opus hoc remedio. Fateor tamen quod utroque casu, ubi per viam iuris non posset arceri, recurrendum esset ad represalias, et hoc casu non est requirendus iudex civitatis propriæ, quia super hoc non potest ius facere per iura superius allegata.

[Cap. exlii.] An contra officiales potestatis, vel rectoris, iniustitiam facientis, indici possint represaliæ?

Vndecimo quæritur, an contra officiales potestatis, vel rectoris, iniustitiam facientis, possint indici represaliæ? Iacobus de Belvisio tenet quod sic. Alii dicunt hoc verum, ubi officiales expresse iuraverunt (?) rectorem ad faciendam iniustitiam, ut C. De advoc. diver. iud., l. per hanc; C. De excus. milit., l. pæn., lib. x (?). Si autem officiales expresse contradixerunt, non possunt contra tales indici, l. quoniam, C. De appellationibus. Si autem officiales nec consentiunt nec contradicunt, quia absentes vel ignorantes, tunc etiam non possunt, ut l. i, in princ., ff. De magistr. conveniendis. Si autem sint præsentes, nec consentiant nec contradicant, tunc si sint officiales deputati ad merum officium, qui non vocantur ad consilia, ut sunt notarii et socii et tabernarii, tunc etiam contra tales non poterunt indici, ff. De magistr. conveniendis, l. i. Et ratio. Quia non possunt resistere, ut C. Vt omnes tam civil. quam militares, l. i, § officium. Si autem sint officiales assumpti ad consulendum, contra illos poterunt indici.

[Cap. exliii.] An contra Consules, Priores, civitatis, iustitiam facere denegantes, indici possint represaliæ?

Duodecimo quæritur, an contra Priores, Consules, civitatis, denegantes facere iustitiam, possint indici? Iacobus de Belvisio dicit quod sic. Alii dicunt hoc verum contra præsentes, secus tamen contra absentes, quia contra eos, ut Consules, indici non poterunt, ut l. i, in princip., ff. De magistr. conveniendis.

[Cap. exliv.] An contra singulares personas, penitus innocentes, propter delictum domini, vel alterius privati, de quo iustitia non fit, indici possint represaliæ?

Tertiodecimo quæritur, an contra singulares personas possint indici, quæ sint penitus innocentes, propter delictum domini, vel alterius privati, de quo non fit iustitia? Iacobus de Belvisio dicit quod non, quia non debet quis gravari pro delicto alterius, Regula non debet, De reg. iuris., Lib. VI. Alii contra, per cap. dominus, xxiii, q. ii. Nam sententia interdicti puniuntur singuli, etiam innocentes, ut cap. si sententia, De sent. excom., Lib. VI. Etiam in bello iusto capiuntur innocentes, sed represaliæ sunt quoddam bellum particulare, etiam licet captus sit innocens, tamen civitas habet ius in eum, et hoc videtur servari.

An contra homines subditos, quoad quid, uni civitati, non autem plene, possint [Cap. exlv.] indici represaliæ?

Quartodecimo quæritur, an contra homines subditos, quoad quid, civitati Bononiæ, non autem plene, indici possint represaliæ? Solutio. Si sint civitates vel universitates simpliciter suppositæ civitati Bononiæ, sed ex pacto habent aliquas exceptiones vel iurisdictiones, contra istas indici non poterunt, quia non sunt subditæ quæ sunt liberæ, sed quoad quædam se subiecerunt. Et contra istas, propter delictum domini habentis eas subiectas, non indicentur represaliæ, quia sunt liberæ, ut 1. non dubito, ff. De captivis; sed propter delictum dictarum civitatum, indici poterunt represaliæ, sicut et bellum licitum fieri poterit.

An contra certum genus hominum, facere iustitiam denegantium, indici possint represaliæ?

Quintodecimo quæritur, an contra certum genus hominum, iustitiam facere denegantium, represaliæ possint indici? et dicendum quod sic, servata forma.

#### De materia ex qua.

[Cap. exlvii.]

[Cap. exlvi.]

Restat videre de causa materiali ex qua insurgunt represaliæ. Et est defectus iurisdictionis. Nam primo debet requiri iudex, qui si negligat, nec haberi potest recursus ad superiorem, tunc concedi possunt. Sed circa hoc quæri potest de pluribus.

An requiri debeat iudex ut iustitiam faciat, antequam represaliæ concedantur? [Cap. exlviii.]

Et primo quæritur, quis debeat requirere iudicem ut iustitiam faciat? Solutio. Pars iniuriam passa, et iudice negligente, debet adire Rectorem civitatis propriæ, et facere fidem de requisitione et neglectu, et petere ut iterato requirat ut iustitiam faciat, et tunc, eo negligente, poterunt indici. Quod autem requiratur partis requisitio probatur in Authent., Vt differ. iudices, in princip., coll. iii.

[Cap. cxlix.] An iudex iniuriam passi, qui non audet litigare in civitate iniuriam inferentis, possit scribere, ut in alios iurisdictionem proroget, vel arbitros eligat?

Secundo quæritur, an, si pars dubitaret litigare in civitate iniuriam inferentis, propter eius potentiam, an iudex suus possit scribere ut in alios proroget iurisdictionem, vel eligat arbitros iure civili pro certis personis, utpote miserabilibus? Hoc clarum quod sic, ut l. i, in fine, C. Quando Imperator inter pup. vel viduas. Iure canonico hodie latius permissum est per cap. statutum, § cum vero, De rescriptis, Lib. VI, quoad articulum impetrationis.

[Cap. cl.]

### Quis iudex requiri debeat ut iustitiam faciat?

Tertio quæritur, quis iudex requiri debeat ut iustitiam faciat? Solutio. Primo debet requiri iudex civitatis iniurantis, et tunc, si negligit iustitiam facere, adibit proximum superiorem, quo deficiente, adibit Principem, in Authent., Vt differ, iudic., in principio. Quibus omnibus deficientibus indicentur represaliæ per civitatem propriam, quæ succedit in locum deficientis iurisdictionis. Si autem non negligit, sed iniustitiam facit, pronuntiando inique, tunc si civitas habeat iudicem appellationis deputatum ad ipsum, per appellationem adibitur, et si non habeat, indicentur represaliæ. Nam est quid imputari civitati que non deputavit iudicem appellationis. Sin autem duo iudices appellationum iniustitiam fecerint, tunc videtur pars destituta omni subsidio, cum non liceat tertio appellari, nec videntur posse indici represaliæ, cum non defecerit iurisdictio. Sed dici potest quod, si ob gratiam partis inique pronuntiaverunt, tunc peti poterit restitutio, ut 1. præfecti prætorio, ff. De minoribus. Si autem ob gratiam illorum qui regunt, tunc parti tenerentur ad interesse, ut C. Ne liceat potent., l. i; et De his qui potent., l. i; et sic ad interesse tenentur actione in factum, ff. Pro socio, l. nec guidguam. Si autem inique lata sit ex solo iudicis motu, tunc est destituta omni subsidio, ut supra deductum est.

[Cap. cli.]

#### Qualis iniustitia requiratur, ut represaliæ concedantur?

Quarto quæritur, qualis iniustitia requiritur ut represaliæ indicantur? Solutio. Pro modico non indicuntur, cum hoc sit remedium extraordinarium, quod non datur pro modico, ut l. scio, ff. De in integr. restit.; et l. si oleum, ff. De dolo. Requiritur etiam quod totaliter sit ius læsum. Secus, si partialiter, ut l. quotiens, C. De preci. Imperat. offerendis. Nam totaliter iustitiam non facit, C. De servis fugit., l. mancipia; et l. iv, § in eum, ff. De damn. infecto.

[Cap. clii.]

## Quando dicatur non posse haberi copia superioris, ut sit locus represaliis?

Quinto quæritur, quando dicatur non posse haberi copia superioris, ut sit locus indictioni represaliarum? Solutio. Vbi non potest haberi de iure, nec de facto, tunc est opus represaliis, ut cap. dominus, xxiii, q. ii; et l. nullus,

C. De Iudæis. Si autem de iure haberi potest, non tamen de facto, quia non obediunt, tunc idem. Si autem haberi potest de facto, non de iure, ut quia tyrannus occupavit, tunc dic ut notat Innocentius in cap. *nihil*, De electione. Si autem haberi potest de iure, sed difficile est haberi de facto, utpote Imperator cum sit valde distans, et pars est pauperrima, tunc etiam locus est represaliis, ff. De pig. act., l. si servos; ff. De divers. [et] temp. præscriptionibus.

#### De causa formali.

[Cap. cliii.]

Restat videre de causa formali, et hæc est duplex, nam est forma indicendarum, et est forma exercendarum. Forma autem indicendarum implicat formam defensionis illius contra quem indicuntur, et circa hoc etiam de pluribus quæritur.

#### Quo iure represaliæ concedantur?

Et primo quæritur, quo iure concedantur. Hic dicunt aliqui quod concedantur per illos qui non recognoscunt superiorem. Ab illis hoc peti non debet iure actionis, nec per officium, sed debet requiri manus regia, per quam omnia expediebantur, ut l. ii, ff. De orig. iuris. Solum enim illud requiritur quod ius gentium requirebat, scilicet, quod causa propter quam conceduntur sit vera, salvis tamen defensionibus illi contra quem, cum hoc sit iuris naturalis, ut in Clem., pastoralis, § ceterum, De re iudicata; et habenti represalias sufficit ostendere concessionem sine alio processu. Et recte præsumuntur cetera agitata, nam instar est sacrilegii disputare de iudicio Principis, ut l. disputare [sacrilegii], C. De crimine sacrilegii. Et hæc vera in territorio concedentis, verum quia gens contra quam conceduntur uti posset eodem iure, per titulum Quod quisque iuris. Et finaliter ex pacto de hoc deberet (1) cognoscere, ut puta arbitri, vel alii. Incumberet onus probandi illi cui sunt concessæ servata fore ea quæ iure gentium requiruntur. Ideo tutius est quod fiat processus, et in scriptis redigatur. Et hoc tenet Archidiaconus in cap. unico, De iniuriis, Lib. VI. Nam tenet quod præcedere debet monitio et sententia super neglectu, et ita sentit Guido, Concordensis episcopus. Si autem represaliæ petuntur ab illis quibus hoc concessum est a statutis, tunc si statutum tradit ordinem, ille debet servari. Si autem nullum tradit ordinem, tunc, quia facultas concedendi represalias procedit a iure civili, cum statuta sint ius civile, ut l. omnes populi, ff. De iustit. et iure; tunc debet implorari officium officialis, libellus porrigi, pars citari, et procedi ut disponunt iura.

## Quis comparere possit ad impediendum ne represaliæ indicantur?

[Cap. cliv.]

Secundo quæritur, quis comparere possit ad impediendum ne indicantur? Solutio. Quilibet cuius interest, De testib., cap. veniens; De re iudi., cap. cum super.. Interest autem populi contra quem indicuntur, sic ut, habens manda-

tum, admittetur, et quilibet de populo sine mandato admittetur, quia cuiuslibet interest, ff. De novi oper nunt., l. in provinciali, § fin. Admittentur etiam illi qui sunt de populo indicentis, quia interest ne iniuste indicantur, ne eodem iure utantur contra eos, ff. Quod quisque iuris, in rubro, et per totum nigrum.

[Cap. clv.]

Quæ defensæ competunt illi contra quem indicuntur?

Tertio quæritur, quæ defensæ competunt illi contra quem petuntur? Solutio. Competit exceptio, quod petens non habet ius petendi, vel ratione personæ, vel iuris incompetentis, vel quod paratus est emendare, ut cap. Dominus Noster, xxiii, q. ii. An possit pacto renuntiari huic iuri? Ecce eligitur Rector civitatis Bononiæ qui iurat non petere represalias contra civitatem, numquid obstabit exceptio renuntiationis? Solutio. Si passus est iniuriam propter iniquam condemnationem, tunc, quasi in modum appellationis, recurritur ad iudicem proprium, in locum deficientis iurisdictionis, sed sic renuntiari potest appellationi, ut l. ult., C. De temp. appellationum. Si autem passus sit iniuriam, tunc pactum nullum operatur effectum, quia remitteretur dolus futurus, ut l. si unus, § illud, ff. De pactis; et l. convenire, ff. De pact. dotalibus.

[Cap. clvi.]

Qualiter constabit de iniustitia facta, vel ea denegata?

Quarto quæritur, qualiter constabit de iniustitia facta, vel ea denegata? Solutio. Per acta primi iudicis, vel per testes, et requiri potest primus iudex, ut faciat copiam actorum, et si non faciat, hoc est iniustitiam facere, ut l. ii, C. Vt lite pendente.

[Cap. clvii.] An, si aliqua capiantur vigore represaliarum, detineri valeant, ut ex primo decreto, an secundo?

Quinto quæritur, an, si aliqua capiantur vigore represaliarum, detineri valeant ut ex primo decreto, an ex secundo. Solutio. Si indictæ sunt represaliæ, parte citata et comparente, et lata fuerit super hoc sententia, tunc ea detinentur ex causa iudicati, ut ff. De re iudic., l. a divo Pio. Si autem non compareat, tunc primo dabitur licentia, ut capiat ex primo decreto, ut affectus tædio veniat, et si contumax perseveraverit, tunc dabitur licentia detinendi ex secundo decreto.

[Cap. clviii.]

De forma exercendi represalias.

Restat videre de forma exercendi represalias indictas, et circa hoc quæritur de pluribus.

An liceat illi cui sunt concessæ represaliæ, auctoritate propria, vel per ministros concedentis, capere homines contra quos indicuntur?

Et primo quæritur, an liceat illi cui sunt concessæ represaliæ auctoritate propria, vel per ministros capere homines contra quos indicuntur? Solutio. Iacobus de Belvisio tenet quod non licet auctoritate propria capere personas nec res, sed iudiciaria, ut l. miles, ff. De re iudicata. Supplent quidam hoc verum, si potest haberi copia iudicis, alias auctoritate propria licebit, ff. Quæ in fraud. cred., l. ait prætor, § si debitorem; C. De decur., l. generali. Et hoc puto verum. Ponderari tamen debet modus facultatis concessæ, et ille servandus, De rescriptis, cum dilecta; et l. diligenter, ff. Mandati.

An personas et res captas teneatur capiens præsentare iudici, vel sibi retinere? [Cap. clix.]

Secundo quæritur, an personas captas et res teneatur capiens præsentare iudici, an possit retinere sibi? Solutio. Iacobus de Belvisio tenet quod tenetur præsentare iudici, per l. non est singulis, ff. De regul. iuris; ne fiant illicitæ exactiones, ut l. illicitas, ff. De offic. præsidis. Alii dicunt hoc procedere in personis captis, quæ debent ad iudicem duci, ut l. generali, C. De decur.; et coll.  $\mathbf{x}^{(0)}$ , De pace iuramento firmata. Res autem capientur ex causa iudicati, vel ex primo vel ex secundo decreto, ut supra tactum est, et remanebunt penes capientem, ut l. is cuius,  $\S$  qui legatorum, ff. Vt in poss. legatorum. Et pro hoc non est plus necesse ire ad iudicem, nam sufficit prima concessio. In his omnibus puto ponderandam formam concessionis.

An res captæ vigore represaliarum vendantur, et qualiter, vel in solutum accipiantur, vel æstimentur?

[Cap. clx.]

Tertio quæritur, an et qualiter res captæ vigore represaliarum vendantur, vel in solutum accipiantur, vel æstimentur? Solutio. Dicunt quidam quod iudicis auctoritate venduntur, ut l. miles, § ii, ff. De re iudicata. Æstimatio fiet per iudicem, ut l. ii, C. De iure dot.; impetrandum, et in computatione fiet deductio impensarum, ff. Ad leg. Falc., l. in quantitate; et l. scimus, § in computatione, C. De iure deliberandi. Et in his etiam puto attendendam formam concessionis, ut supra.

An diebus feriatis indictæ represaliæ exerceri possint?

[Cap. clxi.]

Quarto quæritur, an diebus feriatis indictæ represaliæ exerceri possint? Solutio. In diebus feriatis propter hominum necessitatem, exerceri possunt, sicut executiones sententiarum, ut c. ult., De iudiciis. Si autem sunt feriati ob reverentiam Dei, tunc dicunt aliqui hoc fieri posse in casu, ne contingat depe-

rire totam concessionem, ut puta si illi contra quos conceduntur sint <sup>(?)</sup>, et non veniant nisi diebus feriatis. Allegant l. i et l. ii, ff. De fer.; et l. ii, C. eod. titulo. Alias non, per l. dies, C. De feriis. Hanc conclusionem non credo veram in hoc secundo membro. Nam capta occasione represaliarum capiuntur aut ex primo, aut ex secundo, decreto, aut causa iudicati, ut supra deductum est. Et hæc omnia inhibentur tempore sic feriato, ut l. dies, statim allegata. Etiam lex ponit specialiter, in feriis inductis propter hominum necessitatem, ut in casibus illis procedi possit illis diebus, ut ll. i et ii, ff. De feriis. In feriis autem inductis propter reverentiam Dei, nihil excipitur, ergo standum regulæ.

[Cap. clxii.]

Si quis se, vel res captas, vigore represaliarum velit defendere, qualis cognitio adhibeatur?

Ouinto quæritur, si quis vult se defendere, vel res captas, vigore represaliarum, qualis cognitio adhibeatur? Solutio. Dicunt quidam quod, si facta est plena executio, ut quia res venditæ vel in solutum datæ, tunc est opus ordinaria cognitione, nec audietur officium implorans, ut 1. a divo Pio, § si post addictum, ff. De re judicata. Si autem non sit executio plene facta, sed pendet, tunc potest officium iudicis implorare, per quod fiet editio actorum, vigore quorum indictæ sunt represaliæ, et poterit opponere defectum iuris illius cui sunt concessæ, et inhabilitatem personæ, et alia, de quibus supra tactum est. Allegant 1. ii, C. De edendo; et 1. ii, C. Vt lite pendente; et 1. i, ff. De edendo. Et fiet super hoc summaria cognitio. Hanc conclusionem non credo veram in hoc secundo membro. Nam si sint indictæ represaliæ, parte citata, et comparente, et in iudicio persistente, tunc clarum quod dicta conclusio non procedit, quia illæ exceptiones veniebant proponendæ a principio, nec opponi possunt post sententiam, ut l. peremptorias, C. Sent. rescindi non posse; et l. si quidem, C. De except.; et cap. pastoralis, eod. tit., Extra. Si autem indictæ sunt, parte per contumaciam absente, ex primo vel secundo decreto, ut lapsus anni in reali, tunc idem, quia non audietur nisi per viam ordinariam, ut l. si finita, § si plures, ff. De damn. infecto; et 1. consentaneum, C. Quomodo et quando iudex, et ibi nota; et cap. contingit, De dolo et contumacia. In primo autem decreto procedere posset.

[Cap. clxiii.]

#### De remediis exacti.

Huic membro adiungitur de remediis exacti. Et circa hoc de pluribus quæritur.

An exacto competat regressus contra illum propter cuius debitum vel delictum exactus est?

Et primo quæritur, an exacto competat regressus contra illum propter cuius delictum vel debitum? Iacobus de Arena tenet in l. ii, ff. De verb. oblig., quod ei succurritur contra illum propter cuius indictæ sunt represaliæ,

per 1. nam et Servius, De neg. gest.; ff. Nautæ caup. stabul., 1. licet, § fin.; ff. De his qui deiec. vel effus., 1. si vero, § cum autem. Alii dicunt contra, per glossam 1. si quis dolo, § i, ff. De reg. iuris. Nam iste non est exactus propter illum privatum, immo propter iudicem, qui iustitiam denegavit, vel iniustitiam fecit. Dicunt ergo quod aut est exactus iudex quia fecit iniustitiam, et tunc iudici non succurritur, ut dicta 1. si quis dolo, aut est exactus iudex, quia neglexit iustitiam, et tunc succurritur contra illum de quo requirebatur iustitia, ut C. De exact. trib., 1. missi, in fine lib. x. Aut exactus est tertius de populo, et tunc procedit opinio Iacobi, ut 1. licet, in fine, ff. Nautæ caup. stabul., etc.

An exacto succurratur contra Rectorem, sicut contra debitorem principalem?

[Cap. clxiv.]

Secundo subsequenter quæritur, an exacto succurratur contra Rectorem, sicut contra debitorem principalem, ut supra dictum est? Solutio. Primo conveniendus est debitor principalis, et si non est solvendo, tunc Rector, cum ipse etiam debitor fiat, iustitiam denegando. Quod hic ordo sit servandus probatur ff. De magistr. conven., l. i, in princip.; et C. De conven. fisci debitoribus, l. quoniam. Vltimo pervenitur ad officiales, qui, cum possent compellere Rectorem ad iustitiam, neglexerunt, ff. De tut. et rati. distrahendis, l. i, § nunc tractemus.

An captus vigore represaliarum possit auctoritate propria homines illius civitatis capere in qua fuit captus?

[Cap. clxv.]

Tertio quæritur, an captus vigore represaliarum possit auctoritate propria homines illius civitatis capere in qua captus fuit. Et videtur quod sic, per totum titulum, ff. Quod quisque iuris. Contrarium est verum, nam titulus, Quod quisque iuris, vindicat sibi locum in iuris executione, ut si una civitas indixit represalias iniuste contra aliam, hoc idem licet alii contra primam. Non autem loquitur in executione facti, ut, si spoliavi te, liceat tibi spoliare me, quia sic permitteretur vindicta. Contra id, ff. Ad leg. Aquil., 1. scientiam, § qui cum aliter. Recurrat ergo ad civitatem suam, et petat represalias contra illam civitatem in qua captus fuit.

An per statuta represaliæ concedi possint, in casibus alias iure communi non permissis?

[Cap. clxvi.]

Quarto quæritur, an per statuta represaliæ concedi possint, in casibus alias non permissis iure communi? Solutio. Civitas contra terras plene subditas concedere potest, etiam in casibus non permissis lege communi, sed in terras liberas, vel etiam confœderatas, de quibus loquitur, l. non dubito, ff. De captivis, non potest. Ratio. Nam in concessione represaliarum, vertitur in causæ cognitione de iniustitia facta, vel iustitia denegata, et in hoc una

civitas non potest statuere contra aliam, quia "par in parem," etc. Secundo vertitur, an haberi possit copia superioris denegantis iustitiam facere. Et de hoc nihil potest una civitas contra aliam statuere. Nam non posset statuere quod indicantur represaliæ, non requisito superiore denegantis iustitiam. Nam hoc esset tollere iurisdictionem superioris, De iureiurando, venientes. Tertio requiritur auctoritas superioris indicentis, et ipsa non recognoscens superiorem est illa cuius auctoritas requiritur, et de hoc statuere potest civitas quod ea non requisita, et quod unus pro debito alterius capiatur, C. De omni agro deserto, l. i, lib. xi; sicut statuitur in casibus quod uxor pro debito viri teneatur, C. In quibus [modis] causis pign. contrahitur, l. satis; et filius pro patre, ut C. De primipilo, l. fin., lib. xii.

An statutum civitatis, quo cavetur quod filius teneatur pro patre delinquente, possit exerceri contra filium existentem extra territorium civitatis concedentis?

Quinto quæritur, an statutum civitatis, quo cavetur quod filius teneatur pro patre delinquente, possit exerceri contra filium existentem extra territorium civitatis concedentis. Solutio. Aut filius erat natus tempore delicti commissi a patre, et tunc aut quæritur, numquid fieri possit executio statuti contra filium alibi existentem. Et non potest, ut l. a divo Pio, § pænult., ff. De re iudicata; et l. cum unus, § [cum is] is qui, ff. De rebus auctor. iudi. possidendis. Aut quæritur, numquid condictione ex illo statuto agi possit contra eum. Et potest, quia actio ipsum sequitur cui competit, C. De longi tempor. præscriptione, l. finali. Hæc vera, nisi filius ante delictum commissum contraxisset alibi domicilium, vel inde foret ratione antiquæ originis, quia tunc illa civitas, ut præveniens, posset illum defendere ab illo statuto. Si autem filius natus sit post commissum delictum, tunc non agetur contra illum. Nam statutum intelligitur de filiis tunc habitis, ff. De noxal., l. in delictis, § si extraneus; ff. De milit. testamento, l. [si] Titius. Idem dico si statutum habet quod unus de villa teneatur pro delicto alterius. Effectus de novo homo illius. non tenetur pro debitis antiquis, ut C. De decur., 1. providendum; et nota Dinum in l. incola, ff. Ad municipalem.

[Cap. clxvii.]

An per pactum licite fieri possit ut unus pro alio teneatur?

Sexto quæritur, an per pactum possit fieri licite ut unus teneatur pro alio? Solutio. Per pactum privatorum expressum, non; in Authent., Vt non fiant pignorationes. Etiam si paciscatur quod exigatur alius in quo habet ius, ut C. Ne filius pro patre, per totum. Et licet hoc non possit dominus, iudex tamen domini poterit facere capi homines sic conditionatos.

De Bello Particulari quod fit ad purgationem, quod "Duellum" nuncupatur. [Cap. clxviii.]

Restat nunc videre de Duello, in cuius tractatu, primo quæram quid sit Duellum? Secundo, quot sint species Duelli? Tertio, quo iure sit permissum, et quo inhibitum? Quarto, propter quid sit permissum, et propter quid inhibitum? Quinto, pro quibus causis licitum sit duellum? Sexto, inter quos sit licitum? Septimo, qualiter duellandum?

#### Quid sit duellum?

[Cap. clxix.]

Circa primum dico quod Duellum est pugna corporalis deliberata hinc inde duorum, ad purgationem, gloriam, vel odii exaggerationem. "pugna." Hoc ponitur ut genus. Dixi "deliberata hinc inde." Hoc ponitur ad differentiam pugnæ quæ fit ad necessariam defensam sui, de qua in l. ut vim, ff. De iustit. et iure; et l. i, C. Vnde vi; et l. i, § vim vi, ff. De vi et vi arm.; et l. scientiam, § qui cum aliter, ff. Ad leg. Aquil.; et cap. olim, i, De restit. spoliat.; et Clemen., si furiosus, De homicidio. Nam in pugna illa non est deliberatio ex parte aggressi regulariter, sed ex parte aggredientis tantum, vel neutrius, ut probatur in dicta Clemen., si furiosus. In Duello autem est utriusque deliberatio. Dixi "duorum," quia tunc proprie Duellum nuncupatur, adhærendo etymologiæ vocabuli, Instit., De donat., § est et aliud; xvi, q. i, si cupis; xxi dist., cleros; De præbend., cum secundum. "Pugna duorum," ad differentiam contractuum qui inter duos celebrantur, ex mutuo partium consensu, ut Instit., De obligationibus, cum rescriptis sequentibus. Et dixi "corporalis," ad differentiam pugnæ iudiciariæ, quæ fit etiam inter duos, utpote actorem et reum, ut l. rem non novam, § patroni, C. De iudic., et 1. properandum, eod. tit.; et cap. forus, De verbor. significatione. Nam ibi non contenditur viribus corporis, sed iuribus, ut iuribus statim allegatis. Dixi "ad purgationem, gloriam, vel odii exaggerationem." Nam per hoc tangitur finis, et eliciuntur species Duelli, ut infra sequitur. Concluditur igitur descriptio Duelli in genere, per supra dicta.

# Quot sint species Duelli?

[Cap. clxx.]

Circa secundum est advertendum quod Duellum, ut supra describitur, sumitur generaliter, et, ut tetigi in fine descriptionis, species Duelli eliciuntur per verba posita in fine, nam tres sunt species Duelli. Fit enim Duellum aut propter odii exaggerationem, aut propter gloriam in publico consequendam, ex viribus corporis, aut propter purgationem alicuius criminis iniuncti.

# Qualiter duellum fit propter odii exaggerationem?

Propter igitur odii exaggerationem fit, cum aliqui solo odio originaliter naturali, et naturalitate singulari, quæ apud naturales "forma specifica" appellatur, inducuntur ad se invicem exterminandos. Et de hoc Duello non

reperio aliquid iure cautum, sed ex principiis naturalibus hoc evenit, ut statim prosequar, et quia sensuali experientia hoc est comprobatum.

#### Qualiter duellum fit propter gloriam in publico consequendam?

Fit et, secundo, propter gloriam in publico consequendam, ut in publicis spectaculis, cum duo vires corporeas variis modis experiuntur. Et de hoc reperio iure cautum, et civili et canonico. Lege civili, ut l. hac actione, § si quis in colluctatione, ff. Ad leg. Aquil.; et l. una, C. De glad. toll., lib. xi; [C.] ff. De re iudic., l. commodis; ff. De his qui not. infam., l. athleta; C. De athletis, l. i; C. Quæ res pign. obl. poss., l. spem; ff. De donat., l. donationes. Nota glo. Instit., De hæredit. quæ intest. defer., § interdum. Lege canonica, De clericis pugnantibus in duello. Licet etiam ibi fiat propter purgationem, De torneam., per totum. Licet non sit proprie Duellum, sed pancratium, ut l. hac actione, § si quis in colluctatione, ff. Ad leg. Aquiliam.

#### Qualiter duellum fit propter purgationem alicuius criminis iniuncti?

Fit et tertio, propter purgationem, scilicet, cum aliquod crimen alicui imponitur, et ad probationem provocans, forte carens aliis probationibus, vel etiam non carens, offert se probaturum viribus corporeis, duello suscepto, et provocatus sic se purgat. Et de hoc habetur etiam iure cautum, De cler. pugn. in duello, ut supra allegavi; De purga. vulgari, per totum; ii, q. v, quasi per totam illam quæstionem; et in Lombarda, ut ibi prosequar, cum illud membrum discutiam.

[Cap. clxxi.]

# Quo iure sit permissum, et quo inhibitum, Duellum?

Circa tertium, videlicet, quo iure sit introductum duellum? Expedit singulas species duelli supra positas explicare, declarando circa singulas quo iure inducantur, et quo inhibeantur. Et primo de duello proveniente propter odii naturalis exaggerationem, ubi sciendum quod hoc duellum introductum est iure naturali, ut sumitur ius naturale pro instinctu naturæ, proveniente ex sensualitate ad aliquid appetendum, ut sumitur in secundo suo significato, ut notat glossa, i dist., ius naturale; et l. i, § ius autem naturale, ff. De iustit. et iure. Et ipsum duellum est inhibitum iure naturali, ut sumitur ius naturale pro instinctu naturæ, proveniente ex rationabili intelligentia, quæ appellatur naturalis æquitas. Et est tertius modus iuris naturalis, ut dicto canone, ius naturale. Est etiam inhibitum iure naturali, continente præcepta moralia legis divinæ, ut sumitur quarto modo, ut canone statim allegato. Est etiam inhibitum hoc duellum iure positivo, scilicet, canonico et civili. Expedit enim singula demonstrare.

Qualiter duellum quod fit propter odii exaggerationem sit introductum iure naturali, sumpto pro instinctu naturæ, proveniente ex sensualitate ad aliquid appetendum?

Dixi quod hoc duellum est introductum iure naturali, ut sumitur pro instinctu naturæ, proveniente ex sensualitate ad aliquid appetendum. Hoc sic demonstratur. Quidquid est productivum causæ immediatæ alicuius effectus, per consequens est productivum illius effectus. Sed istud ius naturale, originaliter inclinans ad sic appetendum, est causa inductiva huius sensualis appetitus ad duellandum. Ergo est causa duelli inductiva. Probatur maior. Nam imprimens sufficienter in causam causæ productivæ sic remote, imprimit in effectum, ff. Ad leg. Corn. de sicar., l. nihil; C. eod. tit., 1. si quis necandi; i di., studeat; et can. si quis viduam; De homicidio, de cetero, et cap. presbyterum. Probatur minor. Nam ex naturali dispositione, proveniente a principiis naturalibus, et superioribus et inferioribus, provenit in hominibus varia appetitus inclinatio. Nam circumscripto quolibet merito, vel demerito, tibi naturaliter placebit quod mihi displicet, et econtra, et ex naturali dispositione quis, circumscripto accidentali quocunque, diligit et odit. Quilibet hoc experiri potest in seipso. Sed causa huius est prompta, attentis corporibus cœlestibus. Nam, si aliqui, tempore natalium in momento natalium, habeant uniformem correspondentiam configurationis cœlestis, et principia paterna conforment in complexionibus, procul dubio sunt amicissimi naturaliter. Sic si repugnantes, hinc inde sunt inimicissimi. Nam ab uniformi causa debet insurgere uniformis effectus, C. Ad leg. Falc., l. ult.; ff. Ad leg. Aquil., l. illud; ff. De fonte, l. i; De constit., translato; et cap. inter corporalia, De translat. [prælatorum] episcoporum. Et tamen est hic attendendum quod hæc inimicitia naturalis inter hominem et hominem. ut prædixi, provenit ex singulari naturali dispositione, quæ "forma specifica" apud naturales nuncupatur. Nam, attenta naturali dispositione speciei humanæ, inter homines debet esse amicitia, propter uniformitatem complexionis relatæ ad formam humanam, et propter ea dicunt iura quod inter hominem et hominem est officium humanitatis, hinc inde impendendum, ut 1. si servus, in fine, ff. De servis expor.; et 1. officio, C. De neg. gest., et ibi glossa. Et sic non insurgit hoc ex naturali dispositione speciei, quia hoc naturaliter non est reperire, si quis recurrat per species singulas animalium. Nam inter singulas species brutorum est quoddam fædus coniunctionis et cohabitationis; propter uniformitatem complexionis relatæ ad formam specificam. Sed inter speciem et speciem quandoque est extremum repugnantiæ, inductorium ad alterius exterminationem, ut est in accipitre et avibus aucupabilibus, murilega et muribus, canibus et leporibus. Et sic de singulis. Provenit igitur hoc ex quadam repugnantiæ individuali dispositione principiorum superiorum et inferiorum. Effectum quilibet in se experitur. Illa tamen dispositio non inducit regulariter immediate duellum, sed per medios actus ad quos propere proveniunt, sed tamen credo quod tanta posset esse repugnantia individualis

dispositionis, quod subito ad id provenirent. Et hoc provenit cum reguntur sola sensualitate, et nullo rationis vibramine. Ex his apparet conclusum qualiter hoc duellum introductum est iure naturæ, sic sumpto.

[Cap. clxxii.] Qualiter duellum, quod fit propter odii exaggerationem, sit inhibitum iure naturali, sumpto pro rationabili intelligentia, et iure divino, canonico, et civili.

Restat videre quod dicebam secundo circa hoc membrum. Dicebam enim, quod hoc erat inhibitum iure naturali, sumpto pro rationabili intelligentia, et sic iure gentium et iure naturali, prout continet præcepta moralia legis divinæ, et iure canonico, et civili. Hoc luce clarius demonstrari potest, incipiendo a lege divina. Nam hoc est unum de præceptis decalogi, "non occides." et sic lege divina inhibitum, et hoc est regulare præceptum. Et si detur instantia de Iephte, qui occidit filiam, nec tamen peccavit, lege divina, Iudicum [v] xi cap.; xxii, q. iv, unusquisque; xxiii, q. v, si non licet; et de Samsone, qui multos et se occidit, Iudicum xvi cap.; xxiii, q. v, si non licet; non obstat, quia hæc facta fuerunt Spiritus Sancti inductione, ut scribit Augustinus in libro primo De civitate Dei. Transumptive habetur in cap, si non licet, xxiii, q. v. Sic igitur lege divina inhibitum est per illud præceptum "non occides," Deuteronomii v capitulo. Est etiam inhibitum lege canonica, De homicid. voluntario; 1 distinc. (9), quasi per totum; xxiii, q. v, si non licet. Est etiam inhibitum iure civili, ff. Ad leg. Corn. de sicar.; et C. eod., per totum. Et si dicas illa iura inhibent homicidium voluntarium, et sic hoc genus duelli, ex quo illud provenit, sed homicidium proveniens a duello, introducto ex naturali dispositione, non est voluntarium, ex quo naturaliter est introductum, ergo illa iura non astringunt hunc casum. Solutio est prompta. Nam, licet naturalis dispositio corporea hoc introducat, tamen naturalis intelligentiæ dictamen disponit in contrarium. Cui obtemperandum est, nam illa naturalis dispositio non necessitat, immo manet liberum arbitrium, xxiii, q. iv, De Tyriis; et cap. Nabuchodonosor; et cap. sicut enim, De Pœnit., dist. ii; et Philosophus, iii Ethicorum, Immo et astrologi, hoc efficacius demonstrantes, hoc idem asserunt. Vnde inquit Ptolemæus, in Centiloquio, in verbo decimo, "anima sapiens dominatur astris." Sic igitur, licet dispositio corporea proveniat a naturali principio, tamen naturalis intelligentia manet, et in contrarium disponit. Sic dici posset de singulis generibus vitiorum moralium. Nam naturaliter singuli homines ad singula inclinantur vitia, ut quidam superbi, quidam luxuriosi, quidam avari, et sic de singulis. Nec tamen excusantur, quia precise non necessitantur, ut cap. Nabuchodonosor, xxiii, q. iv. Hinc est quod dicit Philosophus, iii De anima, tractatu de motu, quod inter appetitum sensitivum et intellectualem est quandoque repugnantia. Nam sensitivus tendit in unum, intellectivus in alium, et, si intellectus vincat sensum, motus est rationabilis et naturalis, sicut si sphæra superior moveat inferiorem. Si autem econtra fiat, motus est contra naturam, ac

si sphæra inferior moveat superiorem, licet enim motus sensus proveniat a natura, inclinando in vitium, tamen fit contra naturam, nisi obtemperet sensus intellectui, ut subditus domino suo, ut idem Philosophus, primo Politicorum. Est etiam hoc genus duelli inhibitum iure naturali, ut sumitur pro naturali intelligentia, quod idem est quod ius gentium. Hoc probatur sic. Nam ex naturali intelligentia insurgit communis et naturalis æquitas, disponens in conservationem Vniversi, et inde habuit ortum ius positivum, immo, ut verius loquar, sunt ipsamet æquitas iuris naturalis, aliquo addito vel detracto, ut 1. ius civile, ff. De iustit. et iure. Cum igitur hæc naturalis æquitas tendat in conservationem Vniversi, ergo reprobat hominis exterminationem, quæ est tendens ad mundi destructionem; et dico de exterminatione tendente ad mundi destructionem. Nam quædam, quorundam hominum, exterminationes tendunt ad mundi conservationem, ut puta cum mali exterminantur. Nam propter hoc interest reipublicæ, ut puniantur, ut ff. De publ. et vecti., l. licitatio; ff. Ad leg. Aquil., 1. ita vulneratus, in fine; ff. De fideiuss., 1. si a reo; De sent. excom., ut famæ. Ex his aperte concluditur qualiter hoc genus duelli est inhibitum iure divino, iure gentium, canonico, et civili.

Qualiter duellum quod fit propter gloriam introductum sit iure naturali, sumpto pro instinctu naturæ ex sensualitate proveniente.

[Cap. clxxiii.]

Restat de duello quod fit propter gloriam victoriæ quod fit in publico spectaculo, quo iure introductum est, et quo inhibitum. Et dico quod hoc genus duelli est introductum iure naturali, ut sumitur in secundo suo significato, scilicet, pro instinctu naturæ proveniente ex sensualitate, sed est inhibitum iure naturali, sumpto pro iure gentium et iure divino. Est etiam inhibitum iure canonico et civili, modificative tamen, ut statim subiciam. Declaremus singula. Dixi quod erat introductum iure naturali, sumpto in secundo suo significato. Hoc probatur, ut dictum est supra proximo membro. Nam sensualis inclinatio proveniens a principiis naturalibus induxit ad experientiam virium corporalium solum ad gloriam consequendam. Ergo inducit hoc genus duelli inde proveniens, cum producens causa producat effectum, ut iuribus statim allegatis in superiori membro. Hoc tamen genus duelli est minus detestabile primo genere, attento utriusque fine. Nam primum genus duelli fit propter exterminationem finaliter, occasione inimicitiæ naturalis manentis. Hoc autem non fit necessario ad exterminandum, sed vincendum, quod contingere potest sine exterminatione. Ergo hoc minus detestabile, cum actus hominum distinguantur propter fines intentos, ff. De furtis, 1. verum, et 1. qui iniuriæ; ff. De [fal.] furtis, l. qui ea mente; xv, q. vi, cap. i; xiv, q. v. quidquid; De sent. excom., cum voluntate. Hinc est, quod inquit Philosophus, iv Ethicorum, qui fornicatur cum muliere ut pecuniam inde detrahat non mœchia, sed avarus. Sic igitur, fine ponderato, hoc minus detestabile illo. Confirmatur. Primum genus insurgit ex odio, quod in se detestabile est

si sine causa rationabili proveniat, ut in proposito. At hoc genus duelli sine odio provenit. Nam et naturales amici duellabant in spectaculo ad finem gloriæ consequendæ. Confirmatur. Illud est minus detestabile quod minus distat a naturali æquitate, sed hoc secundum genus duelli minus distat a naturali æquitate. Ergo. Probatur maior. Nam detestatio et approbatio actuum provenit a naturali æquitate, super qua fundantur inhibitiones et permissiones iuris, ut l. ius civile, ff. De iustit. et iure; et can. ius naturale, i distinctione. Probatur minor. Nam hoc duellum non distat ab æquitate iuris naturalis, nisi quia ex illo sequi posset hominis occisio, qui actus tendit in destructionem Vniversi, super qua æquitate fundatur inhibitio legis novæ civilis, ut 1. una, C. De gladiat., lib. xi. Cum tamen lege veteri non esset facta inhibitio, quia sic se occidentibus remittebantur actiones, ut l. [hac] qua actione, § si quis in colluctatione, ff. Ad leg. Aquiliam. Sed primum genus distat a naturali æquitate. Primo, quia tendit ad necessariam alterius vel utriusque exterminationem. Distat etiam in fomite odii, quod naturalis æquitas abhorret, si sine causa insurgat. Ergo detestabilius. Confirmatur. Illud est detestabilius quod in totum nocet et in nullo prodest, illo quod partim prodest et partim nocet. Sed primum genus in totum nocet, et in nullo prodest, hoc autem secundum partim prodest. Maior clara. Nam actus denominantur laudabiles et vituperabiles ratione laudabilitatis finis, et ipsius vituperabilitatis, cum finis in talibus ponderetur, ut ff. De ritu, nupt., si quis in senatorio; ff. De jure fisci, l. non intelligitur, § si quis palam; ff. De judiciis, l. cum furiosus. Minor probatur. Nam primum genus fit solummodo propter exterminationem mutuam, et hoc nocet, secundum autem fit in publico spectaculo propter lætitiam et recreationem populi. Et ob hoc ludi permittuntur et spectacula, C. De spectacul. et scænic. et lenon., per totum titulum, excepta I. fin., lib. xi; et C. De expen. ludor., l. una. Est Græca constitutio. Ex his infertur hoc genus duelli introductum iure naturali, sumpto in secundo suo significato, et ipsum fore minus detestabile primo genere.

[Cap. clxxiv.] Qualiter duellum quod fit propter gloriam inhibitum sit iure divino.

Restat videndum quomodo hoc genus duelli est inhibitum. Et dicebam ipsum inhibitum iure divino, iure gentium, et iure positivo, canonico, videlicet, et civili. Quod autem iure divino sit inhibitum, probatur. Nam cum aliquid aliquo iure inhibetur, inhibetur etiam omne id per quod pervenitur ad illud. Sed iure divino inhibetur homicidium, ad quod pervenitur per hoc genus duelli. Ergo. Probatur maior per l. oratio, ff. De sponsal.; ff. De fideius., l. cum lex; C. De usuris, l. eos, in fine; C. De usuris rei iudic., l. ult. in fine; ff. De pet. hæred., l. sed si lege, § item veniunt; ff. De mino., l. iii, § sed utrum. Minor probatur, Deuteronomii v cap., "Non occides," quod autem per hoc genus duelli perveniatur ad homicidium, luce clarius est. Confirmatur. Ille actus a iure divino inhibetur qui est alienus a fonte caritatis,

sed hoc genus duellandi est huiusmodi. Ergo, etc. Probatur maior, nam caritas est fundamentum omnium virtutum, et exclusiva vitiorum, De Pœnit., dist. ii, caritas est, et cap. ergo, et quasi per totam primam partem illius distinctionis; et sic alienum a caritate sapit naturam peccati, et sic inhibitum iure divino. Probatur minor. Nam caritas est dilectio Dei et proximi sicut suiipsius, ut cap. proximos, De Pœnit., dist. ii; sed duellans in spectaculo duellat ut devincat proximum, et sic non diligit. Ergo inhibitum iure divino.

Qualiter duellum, inhibitum propter gloriam consequendam, prohibitum sit iure gentium.

Dicebam etiam quod erat inhibitum iure gentium. Hoc sic probatur. Ille actus est inhibitus iure gentium qui est tendens in destructionem Vniversi. Hoc genus duellandi est huiusmodi. Ergo. Maior probatur. Nam æquitas naturalis, super qua fundatur ius gentium, tendit in conservationem et augmentum Vniversi, ff. De iustit. et iure, 1. i, § ius naturale; et 1. ex hoc iure, ff. eod. titulo. Probatur minor. Nam hoc genus duellandi tendit in destructionem et exterminationem hominis, qui est nobilissima pars Vniversi, immo est finis productorum, ff. De usuris, l. in pecudum; ergo inhibitum iure gentium. Confirmatur. Ille actus est inhibitus iure gentium, qui est repugnans præceptis naturalis æquitatis, quæ est ipsum ius gentium, vel ipsius fundamentum. Hoc genus duellandi est huiusmodi. Ergo, etc. Maior probatur. Nam omne illud est iure gentium inhibitum cuius contrarium est præceptum, cum contrariorum sit eadem disciplina, ff. De his qui sunt sui vel alien, iuris, l. i; Instit., eod. tit., in princip.; xxxii dist., hospitiolum. Probatur minor. Nam hoc est unum de præceptis iuris gentium, quod quis non locupletetur cum aliena iactura, ut l. nam hoc, ff. De condic. indebiti; et regula locupletari, De regul. iur., Lib. VI. Hoc etiam est unum præceptum iuris gentium, quod tibi non vis fieri, alteri non facias, ut in principio Decretorum, sed hoc genus duellandi repugnat utrique præcepto. Et primo, primo præcepto, Nam duellans quærit gloriam de vituperio socii et proximi, etiam sibi fieri hoc nollet, ergo inhibitum iure gentium. Confirmatur. Ille actus est inhibitus iure gentium qui est species belli iniusti. Hoc genus duellandi est huiusmodi. Ergo. Probatur maior, nam bellum iustum solum est introductum iure, ut l. ex hoc iure, ff. De iustit. et iure; et l. hostes, ff. De captivis. Minor patet. Nam hoc non est indictum auctoritate Principis, nec propter necessariam defensam. Ergo, Ex his infertur hoc genus duellandi inhibitum iure gentium. Sed statim prædictis opponetur sic. Hoc genus duellandi fit propter experientiam fortitudinis, quæ fortitudo est virtus moralis, immo et cardinalis. Sed virtutes morales, nec earum exercitia, sunt inhibita iure gentium. Ergo non procedunt statim allegata. Quod autem hic sint actus veræ fortitudinis, quæ est virtus moralis, patet. Nam in hoc genere duellandi fit exspectatio et aggressus. Solutio. Pro evidentia huius contrarii est attendendum quod reperitur

fortitudo vera, quæ est virtus moralis et cardinalis, et illa, nec eius operatio, sunt inhibita iure gentium. Sunt etiam fortitudines similitudinariæ, de quibus Philosophus, iv Ethicorum, tractatu de fortitudine, quæ similitudinariæ participant actus aggrediendi et exspectandi, et sunt quinque. Nam aliqui aggrediuntur propter timorem pœnæ, quia fugientes de bello puniuntur. Quidam aggrediuntur propter experientiam artis bellandi, ut stipendiarii. Et isti, ut faciliter aggrediuntur, sic faciliter fugiunt, ut inquit Philosophus, ubi supra. Quidam aggrediuntur propter iram, non deliberantes periculum. Quidam aggrediuntur propter spem, non credentes subesse periculum, nec alias aggressuri, si existimarent subesse periculum. Quidam aggrediuntur propter gloriam mundi consequendam, quia fortes laudari solent, timidi autem vituperari. Istæ sunt quinque fortitudines, similitudinariæ ad veram fortitudinem, quæ est vera virtus moralis, et cardinalis existit. Ad hoc autem quod sit vera fortitudo, requiruntur hæ conditiones, videlicet, quod operetur quis scienter, nam opus ignoratum non est opus virtutis, quia prudentia debet regulare omne opus virtutis. Secundo requiritur, quod eligens. Tertio requiritur, quod eligat propter hoc, id est, propter bonitatem et honestatem operis in se, non autem propter aliquid extrinsecum. Quarto, requiritur quod operetur firmiter et delectabiliter. Omnes similitudinariæ, de quibus supra, deficiunt secundum plus et minus a vera. Omnes tamen deficiunt in hoc, quia, operantes secundum illas, non operantur propter se, id est, propter bonitatem et honestatem operis. Sic in proposito. Isti operantes aggrediendo et exspectando in hoc genere duelli, hoc faciunt propter gloriam, non autem propter bonitatem et honestatem actus in se, nec etiam hic operantur circa quod debent. Hæc colliguntur ex his quæ tractat Philosophus, iv Ethicorum, tractatu de fortitudine. Ex prædictis igitur infertur hoc genus duellandi inhibitum iure gentium.

Qualiter duellum quod fit propter gloriam inhibitum sit iure canonico et civili.

Dicebam hoc duelli genus inhibitum iure canonico et civili. Iure canonico est clarum, cum imitetur, quoad prohibitionem et permissionem, tramites legis divinæ, qua hoc duellum est inhibitum, ut supra deductum est. Probat etiam rubrum et nigrum, De pugnan. in duello, licet ibi ponatur clericis, quia idem in omnibus. Melius probat titulus De torneamentis, ubi decedentibus in torneamentis denegatur sepultura. Hoc ergo clarum. Sed de iure civili qualiter sit inhibitum, hic aliqualiter est insistendum, quia lege veteri Digestorum videtur permissum genus hoc duelli. Probat textus ff. Ad leg. Aquil., 1. hac actione, § si quis in colluctatione sive in pancratio; ubi apparet cessare actionem pænalem contra occidentem in hoc duello ubi pugiles colluctantur. Lege nova Codicis videtur inhibitum, ut probat textus C. De gladiat., l. una, lib. xi. Quid ergo dicemus? Dicemus ne legem veterem esse correctam per novam, ut l. non est novum, ff. De legibus. Hic puto attendendum quod

potest fieri pugna non cruenta, ubi non tenditur ad sanguinis effusionem, ut cum aliqui brachiis colluctant, vel similibus modis, et hoc genus colluctandi non reperio inhibitum iure civili, nec veteri nec novo, immo iure novo permittuntur spectacula, propter populi recreationem, ut C. De spectac., per totum titulum, excepta 1. lenones, lib. xi; et C. De expen. ludorum, per totum eundem librum. Potest et fieri pugna tendens ad sanguinis effusionem, ut in torneamentis et in duello ad mortem tendente, et ista sine dubio iure novo Codicis est inhibita, ut C. De gladiat., lib. xi, et ratio prohibitionis est tacta, ubi probatum est ipsum inhibitum iure divino et iure gentium. Lege autem veteri apparet permissum, ut l. hac actione, \ si quis in colluctatione, ff. Ad leg. Aquiliam. Sed fortissime instabis sic. Tu dicis, hoc duellum prohibitum iure gentium, sed ius civile non est alia æquitas ab æquitate iuris gentium, immo est ipsamet æquitas iuris gentium, addens specificationem et limitationem ipsius, ut l. ius civile, ff. De iustit. et iure; ergo si est inhibitum iure gentium, non poterit esse permissum iure civili, alias ius civile repugnabit iuri gentium. In hoc contrario dubitavi, sed ponderavi verba, § si quis in colluctatione, et mentem quam credo fuisse legislatoris. Et pro evidentia pondero quod reperitur triplex permissio. Quædam est permissio simplex, quæ est remittens et indulgens pænam, de qua habetur iv dist., denique, nam, ut ibi notat glossa, ibi fit remissio pænæ, non culpæ. Secunda permissio est quæ tollit impedimenta eius quod permittitur, ut dicit textus quod Iudæi permittuntur habitantes inter nos, nam tolluntur impedimenta, impedientia ne possint secundum eorum ritus habitare nobiscum, ut xlv dist., qui sincera. Reperitur et tertia permissio, quæ præstat iuvamen actui qui permittitur, secundum quod dicimus quod ecclesia aliquando permittit clericum occidi a iudice sæculari, præstando iuvamen, quia ipsum positive tradit, ut cap, cum non ab homine, De iudic.; et cap. ad falsariorum, De crim. falsi; et cap. novimus, De verb. significatione. Secunda permissio addit supra primam, quia impedimentum tollit, quod non faciebat prima, immo solum pœnam remittebat. Tertia addit supra secundam, quia præstat iuvamen actui permisso, quod non faciebat secunda, immo solum impedimenta tollebat. Nunc verba applicando ad propositum, si bene pondero, § si quis in colluctatione, ibi textus remittit pænam occidenti in colluctatione, et subditur ratio, quia non fit iniuriæ causa. Erit igitur permissio prima pœnæ remissoria, sed nullibi reperio cautum iure quod hoc duellum sit permissum secunda vel tertia permissione. Hæc autem non repugnant quod ius gentium inhibeat, et civilis lex pœnam remittat, nam lex civilis, imponens pænam pro homicidio, imponit propter dolum, et sic, quia hic dolus abest, lex civilis pœnam remittit, ut supra inductum est. Ex his infertur circa hoc genus duelli, quo iure inhibitum sit, et quo iure permissum.

Propter quid permissum, et propter quid inhibitum, sit duellum?

[Cap.clxxv.]

Circa quartum membrum, quo quærebatur propter quid sit permissum et propter quid inhibitum, est videndum de duello quod fit gratia purgationis, quo iure sit inhibitum et quo permissum. Et hoc proprie et stricte "duellum" apud vulgares nuncupatur. Et dico quod duellum est inhibitum iure divino, et iure gentium, et iure positivo. Canonico, indistincte. Civili, regulariter, sed iure Lombardo in casibus permittitur, ut subdam, cum illos discutiam.

# Qualiter duellum purgatorium inhibitum sit iure divino.

Quod iure divino inhibitum sit hoc duellum, probatur sic. Ille actus est inhibitus iure divino per quem fit Dei temptatio. Sed hoc duellum est huiusmodi. Ergo. Probatur maior per illud præceptum, "Non temptabis Dominum Deum tuum." Probatur minor, nam tunc temptatur Deus, cum perquiritur aliquid contra naturam, quod non est producibile, nisi miraculo divino, sic est directe in hoc duello purgationis. Nam naturale est quod fortior et ingeniosior vincat minus fortem, et minus ingeniosum. Nec, econtra, fieri potest ordine naturali, sed aliquando minus fortis et minus ingeniosus fovet iustitiam, et per duellum quærimus ut victoriam obtineat, et eius iustitia declaretur. Sic igitur Deus temptatur, ut miraculum faciat. Confirmatur. Ille actus est inhibitus iure divino qui est adinventus fabricante diabolo. Hoc duellum est huiusmodi. Ergo. Probatur maior. Nam nihil commune Dei ad Diabolum, lucis ad tenebras. Minor probatur per cap. Mennam, ii, q. v, et cap, consuluisti, eadem causa et quæstione. Confirmatur. Ille actus est inhibitus iure divino per quem innocens damnatur. Hoc duellum est huiusmodi. Ergo. Probatur maior. Nam Deus non vult damnari innocentem, xxii, q. ii, cap. quæritur. Probatur minor per cap. significantibus, De purg. vulgari. Ergo.

#### Qualiter duellum purgatorium inhibitum sit iure gentium.

Secundo dixi, hoc duellum inhibitum iure gentium. Hoc probatur sic. Ille actus est inhibitus iure gentium qui repugnat naturali æquitati, super qua fundatum est ius gentium. Sed duellum purgationis est huiusmodi. Ergo. Patet maior. Probatur minor. Nam dictat æquitas iuris gentium delinquentes puniri, insontes absolvi. At in hoc duello contingit quandoque econtra. Ergo inhibitum iure gentium. Etiam repugnat illi præcepto "quod tibi non ius," in principio Decretorum.

# Qualiter duellum purgatorium inhibitum sit iure canonico.

Dixi et ipsum inhibitum iure canonico. Hoc claret De purg. vulg., per totum; De pugnan., per totum; ii, q. v, a capitulo consuluisti usque ad finem quæstionis. Et rationes possent reddi quæ redditæ sunt ad probandum quod sit inhibitum iure divino, cum ius canonum imitetur prohibitiones et permissiones legis divinæ. Confirmatur. Et per hoc probatur etiam quod iure civili sit inhibitum. Nam actus ille est inhibitus iure positivo, per quem fit exclusio observantiæ iuris positivi. Hoc duellum est huiusmodi. Ergo. Probatur maior. Nam si observantia est mandata a lege positiva, ergo observantiæ exclusio est inhibita, ut, sicut propositum in proposito, ita oppositum in opposito, ff. De his

qui sunt sui vel al. iur., l. i; Instit., eod. tit., in princip.; xxxii dist., hospitiolum. Probatur minor, nam iure positivo introductæ sunt actiones, tam civiles quam criminales, et tota forma iudiciaria, per quam proceditur ad iura partium declaranda, ut l. properandum, C. De iudiciis; Authent., offeratur; et l. una, C. De litis contest.; et l. prolatam, C. De sentent, et interloc. omn. iudic.; et cap. quoniam contra, De probationibus; ut unicuique reddatur quod suum est, xii, q. ii, cum devotissimam; et 1. iustitia, ff. De iustit. et iure; et § iustitia, Instit., eod. titulo. Sed duellando hæc observantia penitus excluditur. Ergo hoc duellum est iure positivo inhibitum. Confirmatur. Ille actus est iure positivo inhibitus per quem partibus iustitia denegatur, sed hoc duellum est huiusmodi. Ergo. Probatur major, quia ad hunc finem promulgata sunt iura positiva, divinitus per ora principum, ut l. ult., C. De long. tempo. præscript.; viii dist., quo iure; xvi, q. i, placuit. Probatur minor, nam per hoc duellum aliquando contingit innocentem succumbere in duello, et sic sibi iniuriam irrogari, et aliquando contingit nocentem obtinere, et sic non fit iustitia provocanti. Ex his infertur hoc genus duelli quod fit propter purgationem et criminis impetitionem fore inhibitum jure positivo; canonico, indistincte; civili, regulariter.

#### Qualiter duellum purgatorium iure civili regulariter sit inhibitum.

Dixi etiam regulariter iure civili inhibitum hoc duellum. Fallit tamen in duobus casibus per Legem Frederici, De pace tenenda et eius violatoribus. ut puta, si quis intra tempora pacis hominem occiderit, et constet de homicidio. punitur pœna capitali, ut fractor pacis, nisi per duellum probare voluerit quod hoc fecerit se defendendo, et est ille specialis casus quo duellum est in optione rei. Alter casus, si intra tempora pacis vulneraverit, punietur, nisi probare voluerit quod hoc fecerit se defendendo. Hi duo casus habentur De pace tenenda et eius violatoribus, l. una, primus in § si quis hominem infra pacem, secundus in § si quis alium, in eadem lege. In aliis autem casibus permittitur iure Lombardorum, ut infra prosequar. Ex his concluditur tertium principale membrum huius tractatus, scilicet, quo iure sit duellum introductum, et quo inhibitum, distinguendo singulas species duelli. Per prædicta igitur patet explicatio quarti membri videlicet, propter quid inhibitum, et propter quid permissum. Nam duellum primum omni iure est inhibitum, et nullo permissum, et propter quid supra apparuit. Sic de secundo, et sic de tertio, singula tacta singulis membris ad hoc propositum reducendo.

# In quibus casibus duellum purgatorium permittatur?

[Cap. clxxvi.]

Circa quintum principale, videlicet, in quibus casibus permittatur duellum, est videndum. De prima specie dictum est quod nullo casu. De secunda specie dictum est qualiter. De tertia specie nunc videndum, cum illa iure Lombardo pluribus casibus permittatur, et solum circa tertiam speciem insistendum usque ad finem tractatus. Qualiter duellum purgatorium iure Lombardo in xx casibus permittatur.

Quærendum est igitur, quibus casibus hoc duellum permittatur, ultra duos supra notatos, qui habentur in Lege Frederici, De pace tenenda et eius violatoribus? Solutio. Permittitur duellum in crimine legis Iuliæ maiestatis, cum quis alium impetit super illo crimine, ut in Lombarda, De publicis criminibus, l. si quis, et est ultima. Fit secundo, cum dicitur uxorem conciliatam in mortem viri, ut in Lombarda, De consilio mortis, 1. si mulier, et est ultima. Fit et tertio, in iniuria cucurbitationis, ut si quis aliquem vocaverit "cucurbitam," ut in Lombarda, De conviciis, 1. si quis alium. Fit et quarto casu, de homicidio commisso intra treugam, ut in Lombarda, De homicidio, l. qui intra treugam. Fit quinto, pro homicidio commisso in absconso, ut in Lombarda, De homicidio, l. liber homo. Fit sexto, in crimine parricidii, si dicatur commissum propter cupiditatem bonorum ipsius, ut in Lombarda, De parricidio, l. ult., in fine. Fit septimo, de furto commisso a servo, si dominus negaret servum suum fecisse furtum, ut in Lombarda, De furtis, 1. si quis alium, et fuit lex convalcosiana, secundum quosdam. Fit octavo, in crimine adulterii, ut si quis accusetur adulterasse uxorem alterius, ut in Lombarda, De adulterio, l. iii. Fit nono, si quis dicat aliquam mulierem adulteratam, et sic probare velit, ut in Lombarda, De injur. mulier., l. ii, incipit si quis puellam. Fit decimo, si dicatur quem malo ordine possedisse rem mobilem sive immobilem xxx annis, ut in Lombarda, De præscript., l. si quis alium. Fit undecimo, inter contrarios testes, ut in Lombarda, De testi., l. si quis cum altero; quod procedit si producantur ab utraque parte, si autem ab eadem parte, non fit duellum. Nam aut actor probat, et condemnatur reus, aut nihil probat, et absolvitur reus. Sed si ab utraque parte producantur, et cetera sint paria, tunc fit duellum. Fit duodecimo, propter debitum paternum, contra filium negantem, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, et in quibus casibus pugna prohiberi vel fieri debeat, l. si quis post mortem. Et verus intellectus illius legis est quod intelligatur debitum ex maleficio. Fit tertiodecimo, propter incendium, si agatur contra malefactorem, ut in Lombarda, Qualiter quis se defen., etc., l. si quis alium. Non autem fit si agatur contra conciliatorem. ut in Lombarda, De consiliis illicitis, I. una, in fine. Fit quartodecimo, pro adulterio, ut si maritus dicat uxorem suam adulteram esse, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., l. si quis uxorem. Fit quintodecimo, si maritus suspicetur quod quis turpiter se habuerit cum uxore, et intelligit lex turpiter tangendo, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., si quis amodo. Fit et sextodecimo pro periurio, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., 1. de furto. Fit septimodecimo, etiam duellum pro investitura, ut si quis dicat se primo investitum, et de possessione eiectum, et alius dicat idem, ut l. de investitura. Fit octavodecimo, pro deposito negato, ut si depositum sit ultra solidos xx, ut l. si quis pro se. Fit nonodecimo, si dicatur quod aliquis cartam per vim extorserit, ut l. si quis dixit, in Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc. Vicesimo et ultimo, fit duellum pro libertate petita a servo, ut l. si servus. Quidam dicunt quod illa lex fuit convalcosiana.

Inter quos iniri debeat duellum?

[Cap, clxxvii.]

Circa sextum principale, videlicet, inter quos iniri possit duellum, est videndum.

#### Qualiter duellum purgatorium inter principales regulariter fieri debeat?

Et dico quod hoc habet regula, attento iure Lombardo, quo duellum permittitur in casibus supra narratis, quod duellum sit inter principales. Sed illa regula fallit in octo casibus. Primus, si iuvenilis ætas impediat. Secundus. si ætas decrepita, nam in ea labor et dolor. Tertius, si infirmitas aliqua duellare prohibeat. Isti tres casus habentur in Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., l. quacunque lege; et De parricidio, l. ultima. Quartus est, si servus, qui est in quasi possessione servitutis, proclamat in libertatem, tunc dominus duellat per campionem, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., 1. si quis servus propter appetitum. Quintus, si ecclesiastica sit persona, ut puta clericus, vel Comes, causas habent adinvicem, vel cum aliis, tunc pugnant per campionem, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. finali. Sextus, ubi mulier accusatur de adulterio, ut in Lombarda, eod. tit., 1. si quis uxorem. Septimus, si testes actoris sunt contrarii testibus rei, tunc testes actoris debent assumere unum campionem, et testes rei assumere alium, ex testibus met. (9), ut in Lombarda, eod. tit., l. si quis cum altero. Octavus, si servus accusetur de furto, ut in Lombarda, De furtis, l. si servus, dum de furto. Hodie tamen de consuetudine permittitur cuilibet habere campionem.

#### Qualiter fiat duellum?

[Cap. clxxviii.]

Circa septimum principale, scilicet, qualiter fiat duellum, est videndum.

# Qualiter duellum purgatorium ad instar sit iudicii contentiosi?

Et hic præmitto quod duellum est redactum ad instar iudicii contentiosi, nam sicut in iudicio contentioso sunt actor, reus, iudex, instrumenta causam instruentia, per quæ, largo modo sumpta pro quibuscunque causam instruentibus, ut l. i, ff. De fide instrum., fit veritatis declaratio, ut feratur definitiva sententia, sic in duello sunt actor et reus, ut puta provocans et provocatus, iudex, instrumenta, utpote arma, quibus se invicem percutiunt. Nam sicut in iudicio contentioso quis alium convincit testibus, scripturis, et confessionibus, ut De restit. spol., cum ad sedem, sic in duello armis corporalibus convincit, ut sicut in primo sic convictus est, in casu condemnationis, sic a simili convictus in hoc. Ad similitudinem igitur iudicii contentiosi quærendum est de hoc iudicio, scilicet, duellari.

[Cap. clxxix.]

An iuramentum de astu inter duellantes sit præstandum et per quem?

Et primo quæro, utrum iuramentum de astu sit præstandum, et an per provocantem et provocatum, an per alterum, et per quem? Et iuramentum de astu in hoc iudicio idem est quod iuramentum de calumnia in iudicio contentioso fori civilis vel ecclesiastici. Et videtur quod uterque iurare debeat. Nam iuramentum de calumnia præstatur in iudicio contentioso per actorem et reum, ut l. i et l. ii, C. De iur. calumn., et Authent., principales, eod. tit.; Extra., eod. tit., per totum. Ergo hic a simili, cum sit eadem ratio, et sic eadem iuris dispositio, ff. Ad leg. Aquil., l. illud; C. Ad leg. Falc., l. ult.; Solutio. Hic fuerunt opiniones De constitut., translato; cum similibus. variæ, attento iure Lombardo. Vna fuit opinio, et fertur quod fuit Mantuanorum, quod in hoc iudicio duellari præstatur sacramentum de astu ab utroque, tam ab actore quam a reo, et sic, secundum eos, corriguntur omnia iura loquentia de sacramento de astu non præstando. Adducunt, quod habetur in Lombarda, Qualiter quis se defendat, 1. mentio. Sed illa lex habet quatuor intellectus. Vnus, quod intelligatur in testibus contrariis, ut potius fiat duellum quam periurent. Secundus, quod intelligatur in duobus contendentibus se possidere, ut potius duellent quam deirent. Tertius, quod intelligatur in eo contra quem iuratum est, quod furtum commiserit, et ille vult iurare contrarium. Quartus, cum duo litigant coram iudice, et unus iuravit de lato iuramento, et alter vult iurare contra. Horum sententia reprobari videtur, quia non est hoc cautum iure, immo contrarium, ex parte rei, ut solus actor iuret, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. si quis alium astu. Fallit ubi fit duellum propter contrarietatem testium, ut in Lombarda, De testi., l. fin.; et Oualiter quis se defendat, l. si quis cum alio. Secunda fuit opinio Domini Caroli Beneventani, qui voluit distinguere an quis veniat ad duellandum in causa ipsum totaliter contingente, aut prorsus aliena, an principaliter aliena, secundario sua. In primo casu, utpote cum quis provocat aliquem super furto, vel incendio, sibi facto, vel adulterio uxoris suæ, tunc refert aut provocando dicit, "tu commisisti," aut dicit, "suspicor quod commiseris." Primo casu, debet iurare rem ita esse. Secundo casu, debet iurare quod iustam habet suspicionem, et cum provocat ratione suspicionis, debet addicere causam suspicionis, utpote quod ipsum viderit loqui cum uxore sua, et sic de aliis. Si autem provocat ad duellum in causa aliena, id est, non propter aliquid commissum contra se, sed contra alium, utpote cum provocat super crimine læsæ maiestatis, tunc, cum accedat, ut testis, debet iurare sic esse, ut præstatur iuramentum testis, ut C. De testi., l. iurisiurandi; De testi., cap. tuis, et cap. cum nuntius; cum similibus. Et sic dicit in reo, ut iuret rem sic non esse. Hæc opinio, quoad sacramentum rei, reprobatur, ut supra proxima. Tertia fuit opinio, et fertur fuisse Papiensium. videlicet, quod ex parte rei et provocati nullum præstari debeat iuramentum, sed ex parte actoris. De actore probatur in Lombarda, Qualiter quis se defendat, 1. si quis astu. De reo probant. Nam reus tenetur ad alterum duorum, vel pugnet, vel si renuit, condemnetur. Sic igitur iuramentum pro parte rei nihil operatur, et sic ut superfluum resecandum, 1. ampliorem, § in refutatoriis, C. De appel.; 1. non cogendum, § Sabinus, ff. De procuratoribus. Quarta fuit opinio, et fuit cuiusdam Alberti, qui voluit dicere quod actor semper iurat præterquam in crimine læsæ maiestatis, et testibus contrariis, et investitura prædii. In reo concordat cum aliis, præterquam cum Papiensibus. Et hoc credo in actore verum, quod regulariter præstet, præterquam in casibus de quibus supra. Et est ratio ut compellatur reus se purgare, non præcedente aliquo iudicio contra eum. Immo volunt iura, ad minus præcedere infamiam, et deficientibus probationibus exponitur purgationi, De purgat. canon., per totum; ii, q. iv, per totum; De accusat., qualiter, ii, et ibi notandum. Sic igitur iure Lombardo, quo duellum permittitur in casibus supra enumeratis, ad minus ex parte actoris præcedat iuramentum, et iuramentum debet esse conforme provocationi, ut si provocat de rei existentia, sic iuret si de suspicione, sic etiam iuret ut etiam differentia notatur inter iuramentum calumniæ et veritatis, ut, unum de credulitate, aliud de veritate, ut dixit dominus Carolus. In reo autem non concipio rationem necessitatis iuramenti.

An uni parti dato campione, in casibus a iure permissis, licitum sit alteri parti [Cap.clxxx.]

dare campionem?

Secundo quæro, numquid si alicui partium detur campio, in casibus permissis a iure Lombardo, qui sunt octo, ut supra notavi, an tunc liceat alteri parti dare campionem? Solutio. Hic fuerunt opiniones variæ. Aliqui dicunt quod sic. Allegant quod habetur in Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. quicunque. Fallit in casu ubi servus contendit contra dominum. Secunda fuit opinio, quod alteri parti non liceat. Tunc et est ratio. Nam lex tunc in tribus casibus permittit, ergo denegat in aliis, ut ff. De legi., l. ius singulare; ff. Ad municip., l. i; ff. Solut. matrimon., l. si cum dotem; C. De procur., l. maritus; De translatione prælatorum, cap. inter corporalia; cum similibus. Ego credo hic ponderandum quod in hoc [refert] differt hoc iudicium duelli a iudicio contentioso, nam in iudicio contentioso regulariter quis per alium litigat, et propter hoc inventus est procuratorum usus, ut ff. De procurat., l. i, et [1.] § usus; sed in duello regulariter solum per se, et in hoc æquiparatur iudicio criminali, in quo non intervenit procurator ad causas causæ allegandas, ff. De public. iudic., l. pænult., § qui ad crimen; et l. servum quoque, § publice, ff. De procurat.; et cap. licet, et cap. veniens, De accusationibus. Et est ratio, quia in persona (?) procuratoris non potest ferri sententia condemnatoria, quia innocens; in personam domini, non, quia absens, ff. De pœnis, 1. absentem; sic directo in duello, nam in duello duellantes ad prostrationem personarum tendunt, ut ex hoc eliciatur veritas per hoc genus probationis. Et sic regulariter non intervenit campio, præterquam in casibus permissis. Si igitur emergat casus dandi campionis ex parte unius, et non emergat ex parte alterius, ille solus dabit campionem. Si autem utrinque emergat casus, uterque dabit, nisi dicas propter æqualitatem hinc inde servandam, ubi licitum uni det alter, ut l. terminato, C. De fruct. et lit. expensis; De mutuis petit., cap. i, et per totum titulum; regula non licet, De regul. iur., Lib. VI; et hoc sapit æquitatem, sed prius dictum verius de rigore iuris.

[Cap. clxxxi.]

Qualiter in casibus hinc inde, cum conceditur campio, fiet ipsorum datio et concessio?

Tertio quæro, qualiter in casibus hinc inde, cum conceditur campio, fiet ipsorum datio et concessio? Solutio. Hic pondero quod, sicut in foro contentioso causa peroratur, sic per campiones in iudicio duellari, et sic infero quod, sicut in iudicio contentioso fieri debet æqua advocatorum distributio, ut l. providendum, C. De postul., sic, ubi hinc inde fit campionum concessio, debet fieri ipsorum æqua distributio. In principalibus autem duellantibus non est ponderanda æqualitas, vel inæqualitas, cum causam propriam propriis viribus corporis sponte ad exitum perducant.

[Cap. clxxxii.]

#### An quilibet admittatur pro campione?

Quarto quæro, an quilibet admittatur pro campione? Solutio. Vt dictum est, hic æquiparatur campio advocato, sicut igitur quilibet admittitur ad postulandum, nisi sit prohibitus, ut l. i, ff. De postul.; sic quilibet admittitur ad officium campionatus, nisi repellatur a iure. Repellitur autem fur, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. si ut campionem. Et est ratio, quia infamis, ff. De furt., l. non potest; et si succumbit, præsumitur ratione proprii delicti succumbere, sic et alii criminosi gravibus criminibus irretiti, ratione prædicta.

[Cap. clxxxiii.]

#### In cuius electione sit duellum?

Quinto quæro, in cuius electione est duellum? Solutio. Regulariter in electione actoris, sicut dicimus in iudicio contentioso. Hoc habetur in Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. si quis amodo. Fallit in crimine læsæ maiestatis, ubi ex necessitate cogitur duellare, et si aliquis dixerit "argam," ut in Lombarda, De publicis criminibus, l. fin.; et in Lombarda, De iniur. mulier., l. ii.

[Cap. claxxiv.]

# Qualiter ordinetur duellum?

Sexto quæro, qualiter ordinari debeat duellum? Solutio. Iure non est cautum, sed consuetudine observatur, quod eligatur locus parvus amplus in civitate vel extra, qui locus circumcirca claudatur chordis, ita ut, misso banno, nullus audeat intrare nisi duellantes, nec audeat tumultum facere, propter

quem altera pars offendi posset. Et iudex erit ibi, in loco ut videre possit utrumque duellantium, et qualiter unus alium recipiat, ut finaliter iudicet in duello an quis succubuerit.

#### Quibus armis duellari debeat?

[Cap. clxxxv.]

Septimo quæro, quibus armis duellari debeat? Solutio. Iure Lombardo permittuntur scuta, fustes, ut in Lombarda, De testi., l. si quis cum altero; et Qualiter quis se defendat, l. mentio; et hæc debent esse æqualia et a iudice præstari.

# An si arma, seu fustes, unius duellantium frangantur, vel cadant, debeant alia dari?

[Cap. clxxxvi.]

Octavo quæro, quid si arma, seu fustes, unius duellantis frangantur, vel cadant, an debeant alia dari. Et videtur quod sic. Nam dicit textus quod pugna debet fieri cum fustibus et scutis, ut in Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. mentio; et in Lombarda, De testi., l. si quis cum altero; sed nisi alia darentur, non fieret cum fustibus. Ergo. Confirmatur. Nam fustes in duello æquiparantur testibus et instrumentis in iudicio contentioso, sed in foro contentioso fit multiplicatio productionis testium et instrumentorum, etiam si aliquorum dicta frangantur ante publicationem et notitiam dictorum, ut in Authent., De testi., § si vero; De testi., fraternitatis; et Clemen., testibus, eod. titulo. Quidam hoc tenent in frangente, secus si cadant, quia tunc debet imputari fortunæ suæ. Alii dicunt quod in nullo casu sunt præstanda, sed imputari debet fortunæ suæ. Alii dicunt stari consuetudini super hoc. Ego credo opinionem secundam fore veram, scilicet, quod non sint alia præstanda, sive cadant, sive frangantur, nisi aliud habeat consuetudo quæ operari potest effectum, ut lex ff. De legi., l. de quibus; C. Quæ sit long. consue., l. ii; xi dist., consuetudinis; i dist., consuetudo. Et est ratio. Nam in duello, ut dixi in principio tractatus, quæritur aliquando quid contra naturam, ut quod minus fortis, et quod minus industriosus, vincat fortiorem et magis industriosum, quod aliquando contingat casu intercedente. Ergo uterque duellantium dimittendus est subjectioni casuum quibus se libere exposuerunt, alias transiret natura duelli ad purgationem indicti. Confirmatur. Nam, si diceremus dari nova arma, ubi caderent, sic a simili diceremus duellantem cadentem sublevari, quod est absurdum. Nam propter hos casus, aliquando contingit potentiorem succumbere, et in hoc demonstratur iudicium divinum.

# Quis duellantium primo percutere debeat?

[Cap. clxxxvii.]

Nono quæro, quis in duello prius percutere debeat? Et videtur quod provocans, nam hoc iudicium duellare est simile iudicio contentioso, ut supra tactum est sæpius. Sed in iudicio contentioso actor primo porrigit libellum reo, et postea reus respondet, ut in Authent., offeratur, C. De lit. contestat.; et

cap. i, De libel. oblatione. Ergo a simili, provocans primo percutiet provocatum. In contrarium videtur, reus favorabilior est, ut l. Arrianus, ff. De obl. et act.; et regula favorabiliores, ff. De regul. iur.; regula in pænis, eod. tit., lib. vi. Solutio. Credo primam partem veram, nec obstant allegata in contrarium, quia illa iura loquuntur in finibus iudiciorum, cum non restat nisi definitiva sententia, quia tunc favendum est reo. Sed circa principia favendum est actori, ut l. si quis intentione ambigua, ff. De iudic.; et l. inter stipulantem, § i, ff. De verb. obligationibus. Vel dici posset quod hic non est servandus ordo, sed locus est præventioni vel etiam concursui.

[Cap. clxxxviii.]

An duellum, prima die non terminatum, sequenti die possit terminari?

Decimo quæro, an, si duellum terminari non possit prima die, possit ad sequentem diem deferri? Solutio. Dico quod sic. Dico enim donec finiatur instaurandum est.

[Cap. clxxxix.]

An succumbens in duello condemnetur in expensis?

Vndecimo quæro, numquid succumbens in duello debeat in expensis condemnari adversario? Solutio. Ad similitudinem iudicii contentiosi, quo victus victori condemnatur in expensis, ut 1. properandum, § sin autem, C. De iudiciis; et 1. terminato, C. De fruct. et lit. expens.; et cap. finem, De dolo et contum.; cap. calumniam, De pœnis. Posset sic in duello dici "victus victori," etc.

[Cap. exc.]

An provocans in duello succumbens puniatur pæna talionis?

Duodecimo quæro, an provocans in duello succumbens puniatur pœna talionis? Solutio. Ad similitudinem iudicii criminalis contentiosi, ubi imponitur pœna talionis accusanti succumbenti, ut cap. super his, De accus.; et cap. licet, eod. tit.; et l. fin., C. De accusat.; sic in duello, cum duellatur propter crimen puniendum ad publicam vindictam.

[Cap. exci.] An provocatus ad duellum propter crimen, succumbens et condemnatus, possit de eodem crimine in iudicio contentioso accusari?

Tertiodecimo quæro, an provocatus ad duellum propter crimen, succumbens et condemnatus, possit de eodem crimine accusari in iudicio contentioso? Solutio. Posset dici quod, cum iure civili duellum purgatorium non approbetur, immo penitus reprobetur, ut l. una, C. De glad., lib. xi; et de iure canonico, ut in De pugnant. in duello; et De purg. vulg., per totum, ut etiam supra in principio tractatus tactum fuit. Hæc definitio, lege reprobata, paret præiudicium iuridicæ discussioni, et sic non obstat cum de delicto eiusdem sæpius non sit quærendum, ut l. licet, in fine, ff. Naut. caup. stabul.; et cap. de his, De accusat.; quia illa iura loquuntur, cum prior examinatio et discussio fuit iuridica, et sic infertur quod absolutoria lata in duello non parat exceptionem

rei iudicatæ, accusare volenti in iudicio contentioso. Hæc vera, nisi consuetudo regionis aliud induceret, ut, videlicet, servaretur Ius Lombardum, secundum cuius dispositionem consecutus sum hunc passum, et sic limitandæ sunt solutiones præcedentium quæstionum.

An provocans ad duellum propter crimen publicum, desistens a duello, incidat [Cap. excii.] pænam Turpiliani?

Quartodecimo quæro, numquid provocans ad duellum propter crimen publicum, desistens a duello, incidat pænam Turpiliani? Et videtur quod sic, ad instar criminalis iudicii contentiosi, ut l. i, § si quis autem, ff. Ad Turpilianum. Solutio. Iure communi non procederet quæstio, cum iure communi sit reprobatum hoc iudicium, ut supra. Sed, iure quo permissum, posset dici ex eadem æquitate ipsum puniendum, et dico arbitrio iudicis, cum non sit iure expressa, De offic. iudicis delegat., cap. de causis, in fine; ff. De iur. delib. (?), l. i. Pænam tamen Turpiliani non credo ipsum incidere, cum pænæ sint restringendæ, ut l. cum quidam, ff. De lib. et posth.; et § pænæ, De Pænit., dist. i; regula in pænis, De reg. iuris, lib. vi. Hæc, ut dixi, iure Lombardo procedunt. Nam iure communi, recedens a duello non punitur, immo talis legi obtemperat, et prosequens facit contra legem.

An provocans ad duellum iure Lombardo possit desistere cum licentia iudicis? [Cap. exciii.]

Quintodecimo quæro, numquid provocans ad duellum iure Lombardo possit desistere cum licentia iudicis? Apparet quod sic, ad instar accusantis abolitionem impetrantis, ff. Ad Turpil., l. abolitio, et l. si quis interveniente, et l. Domitianus; C. De abolit., per totum. Solutio. Iure communi hoc clarum, quia sine abolitione, et bene facit. Iure Lombardo credo etiam quod iudex ex causa concedere potest, ad instar accusatoris, ut supra allegatum est.

An provocans ad duellum desistere possit sine pæna ante litem contestatam? [Cap. exciv.]

Item et quando in duello dicatur lis contestari?

Sextodecimo quæro, an provocans ad duellum desistere possit sine pæna ante litem contestatam, et, cum hoc, etiam quæro, quando, proportionaliter in iudicio contentioso, in duello lis dicatur contestari? Et videtur quod ante sine pæna possit desistere. Nam ante litem contestatam non dicitur quis "agere," sed "agere velle," ut l. amplius, ff. Rat. rem haberi. Ergo ante desistere poterit. Confirmatur. Nam ante litem contestatam desistenti parcitur, ff. De in ius vocando, l. quamvis. Ergo. Confirmatur, per l. sine metu, C. De adulter.; et ff., l. miles, § socer, eod. tit.; et l. quæsitum, ff. Ad Turpilianum. In contrarium facit l. in senatus, § qui post, ff. Ad Turpilianum, ubi probat textus quod desistens ab accusatione ante litem contestatam incidat in Turpilianum. Idem probat l. pænult., C. De calumniatoribus.

Solutio. Hæc quæstio præsupponit alterius quæstionis decisionem, scilicet, quando lis proportionaliter contestari dicatur in hoc iudicio duellari. Et videtur quod post unam percussionem actoris, et aliam rei, quia in iudicio contentioso sic fit contestatio per petitionem et contradictionem secutam, ut l. rem non novam, § patroni, C. De iudiciis; et Authent., offeratur, C. De litis contestat.; et cap. uno, eod. tit., Extra. Sed prima percussio habetur loco libelli, secunda percussio, quæ fit a reo, est contradictio, ergo sic fit litis contestatio. Contrarium credo verum, scilicet, quod fiat litis contestatio, cum provocat, asserendo quod crimen commiserit, et ille negat. Quod hoc sit verum patet. Nam post litem contestatam præstatur iuramentum de calumnia, in Authent., Vt litigantes iurent in exordio litis, in princip.; et l. ii, C. De [iuramento calumniæ] iureiurando propter calumniam. Sed duellantes, post hanc verbalem provocationem et contradictionem, iurant de astu, ut supra deductum est. Incipit ergo duellum a verbali proclamatione, sed percussuræ habentur, loco probationum per testes et instrumenta, quæ fiunt post litem contestatam, Vt lite non contestata, per totum. Et sic modifica solutionem quæstionis qua quæsivi quis primo percutere debeat. Hac solutione præmissa, principalis quæstio incidit in quæstionem illam, an pæna Turpiliani vindicet sibi locum ante litem contestatam. Et glossæ sunt contrariæ. Vna est in 1, [si] miles, § socer, ff. De adulteriis, et fuit Hugolini, et tenet quod non incidat. Alia est in 1. i, C. Ad Turpilianum, quæ tenet quod incidat, et fuit Azonis, et illam credo veram per l. in senatus, § qui post, ff. Ad Turpilianum; et per Authent., qui semel, C. Quomodo et quando iudex. Tamen dicit Petrus quod accusator pænitere potest antequam reus citatus veniat; sic intelligit 1. quæsitum, ff. Ad Turpilianum. Et simili modo habetur solutio præmissæ quæstionis. loquendo de iure Lombardo, ut supra. Deo gratias.

Explicit tractatus De Bello compilatus per me, Iohannem de Lignano de Mediolano, minimum iuris utriusque doctorem, in studio Bononiensi, MCCCLX, pendente forti exercitu contra civitatem, qui causam dedit tractatui, ut Scholaribus tunc causa foret exercitii, Doctorum autem subiceretur correctioni. Deo gratias. Amen.

# TABVLA TRACTATVS

Ractatus iste De Bello prima sui divisione dividitur in tres partes princi- [Cap. i.] pales, quarum ultima in sex tractatus dividitur et subdividitur, prout tibi per tabulam istam clarius infra demonstrabitur, rubricellis suis suo ordine collocatis.

Prima pars principalis.

Quid sit Bellum, et qualiter describatur?

Secunda pars principalis.

[Cap. ii.]

De divisione Belli et qualiter dividatur.

Tertia et ultima pars principalis
ponit ordinem tractatuum, et dividitur in sex principales tractatus.

Primus tractatus.

De Spirituali Bello Cœlesti.

Qualiter Spirituale Bellum Cœleste est metrum et mensura Spiritualis Humani Belli.

De naturali deductione Spiritualis Belli corporum cœlestium ad bella terrestria.

Qualiter, secundum astrologos et naturales philosophos, necessario sit dare bellum.

Secundus tractatus.

De Spirituali Humano Bello, secundum theologiam.

De Spirituali Humano Bello, secundum moralem philosophiam.

[Capp. iii-vi.]

[Capp. vii, viii.]

Tertius tractatus, scilicet, De Vniversali Corporali Bello, et iste dividitur in sex tractatus.

[Cap. ix.]

[Cap. x.] Primus tractatus, scilicet, quo iure introductum sit?

Qualiter iure divino ortum habuerit Bellum Vniversale Corporale?

Qualiter iure gentium ortum habuerit Bellum Vniversale Corporale?

[Capp. xii-xiv.] Secundus tractatus tertii principalis, scilicet, quibus liceat bellum indicere universale?

Quibus primo et principaliter, et quo iure, et contra quos, bellum indicere liceat universale?

[Cap. xv.] An bellum motum per Imperatorem contra Ecclesiam sit iustum, et an teneantur subditi in hoc obtemperare?

[Cap. xvi] Quid econtra iuris sit, cum Papa, scilicet, movet bellum contra Imperatorem?

[Cap. xvii.] Tertius tractatus tertii principalis, scilicet, quæ sint aggregantia bellum?

De legione et cohorte, et qui et quot numero in eis requirantur?

[Cap. xviii.] Qualiter milites se habere debeant in bello, et cui obediant, et a quibus abstinere præcipiuntur?

[Cap. xix.] Quæ pertineant ad officium ducis belli?

[Cap. xx.] Qualiter varie puniuntur milites, prout varie delinquunt?

[Cap. xxi.] De fortitudine, et ipsius natura, et quæ fortitudo dicatur moralis, et quæ non, et quæ bellum ducit ad finem rectum, et quæ non?

[Cap. xxii.] An fortitudo sit virtus cardinalis?

[Cap. xxiii.] Vnde et qualiter quatuor principales virtutes dicantur morales?

Quid sit virtus?

[Cap. xxiv.] De triplici specie boni, et qualiter quatuor cardinales virtutes eliciantur a bono?

[Capp.xxv,xxvi.] Quomodo et qualiter in bello quis possit dici fortis?

[Cap. xxvii.] Quis sit principalior actus fortitudinis?

Quot generibus fortitudinis quis utatur in bello?

[Cap. xxviii.] An fortis in bello potius debeat mortem exspectare quam fugere?

[Cap. xxix.] An miles unacum comitiva sua viriliter in hostes prorumpens, et ipsos totaliter confringens, contra mandatum ducis, sit capite puniendus?

[Cap. xxx.] An duci belli capto ab hostibus sit venia concedenda?

Quartus tractatus tertii principalis, et dividitur in duas sui principales partes.

[Cap. xxxi.] Prima pars, scilicet, qui teneantur ad bellum accedere?

An a domino, moto iusto bello, teneantur vassalli ad bellum accedere propriis expensis?

[Cap. xxxii.] An subditi uni baroni moventi guerram contra regem suum, teneantur iuvare ipsum baronem contra regem?

An subditi uni baroni, moventi guerram alteri baroni, teneantur ipsum [Cap. xxxiii.] primo, vel regem, moventem guerram alteri regi, iuvare utriusque mandato uno concursu recepto?

An vassallus non legius duorum dominorum, utrumque vel alterum, et [Cap. xxxiv.] quem. iuvare teneatur?

An vassallus teneatur iuvare dominum contra patrem, vel pater contra [Cap. xxxv.] filium?

An civis duarum civitatum teneatur iuvare unam contra aliam?

An vassallus vocatus a domino teneatur ipsum sequi in partibus ultra- [Cap. xxxvi.] marinis, ad pugnandum contra barbaros?

An servi teneantur ubique sequi dominum ad bellum?

[Cap. xxxvii.]

An liberti, vocati, teneantur sequi patronum ad bellum?

[Cap. xxxviii.]

An agricolæ, vocati, teneantur sequi dominum ad bellum?

[Cap. xxxix.]

An confœderatos, seu colligatos, possit dominus provocare ut ipsum [Cap. xl.] iuvent in bello?

An subditi, ratione iurisdictionis tantum, teneantur ad bellum accedere? [Cap. xli.]

Secunda pars, scilicet, de personis non astrictis ad bellum libere accedentibus, et [Cap. xlii.] dividitur in sex principales partes.

Prima pars, scilicet, de libere accedentibus.

An libere accedentes obligent sibi illum in cuius servitium vadunt, si damnum inde patiantur?

An commodatarius teneatur commodanti equos et arma in bello deper- [Cap. xliii.] dita resarcire.

An conductor teneatur locatori equos et arma in bello deperdita re- [Cap. xliv.] sarcire?

An provocans contra spoliatorem provocati, ad bellum accedentis, aget [Cap. xlv.] vi bonorum raptorum, vel furti?

An non vocati, sed proprio motu accedentes, ad bellum obligent sibi [Cap. xlvi.] illum in cuius servitium vadunt?

An non vocati, sed proprio motu ad bellum accedentes, et utiliter profi- [Cap. xlvii.] cientes, obligent sibi illum renitentem et contradicentem in cuius servitium vadunt?

Secunda pars de accedentibus, quia tenentur ad antidota.

[Cap. xlviii.]

An talis agat contra illum quem iuvat?

Tertia pars de accedentibus propter gloriam consequendam.

[Cap. xlix.]

An tales obligent sibi illum in cuius subsidium vadunt?

Quarta pars de accedentibus, quia locant operas suas.

[Cap. 1.]

An tales agant contra conductores?

[Cap. Ii.] Quinta pars de accedentibus animo spoliandi.

An talibus actio competat?

[Cap. lii.]

Sexta pars.

An clerici ad bellum accedere possint?

An stipendiarii in Alamania, constituto salario per conducentem, agant contra eum, qui dum venirent, amisit totaliter statum suum?

[Cap. IIII.] An stipendiarii assumpti de Alamania per civitatem Italicam, constituto salario per annum, qui dum venirent, civitas violenter occupata est per tyrannum, agant ad salarium in totum, aut pro rata, vel ad quid?

[Cap. liv.] An quando solvi debeat stipendiariis, an, scilicet, in principio cuiuslibet mensis, an in fine?

[Cap. Iv.] An stipendiarii se absentantes, etiam de licentia domini, aliquo tempore, perdant salarium pro illo tempore?

[Cap. Ivi.] An si stipendiarii culpa sua servire nolint toto tempore firmæ suæ, perdant stipendium totius temporis, an tantum pro tempore quo non servierint?

[Cap. lvii.] An stipendiarius servire possit per substitutum?

[Cap. Iviii.] An stipendiarius perdat stipendium tempore quo infirmatur?

[Cap. lix.] Quintus tractatus tertii principalis, scilicet, de spoliis et capturis quæ fiunt in bello.

An aliquid capiens in bello efficiatur dominus personæ captæ et rei, et an sit locus postliminio?

[Cap. lx.] An capti in bello duarum civitatum efficiantur servi, et dominium eorum quæratur?

[Cap.[ki.] An capta in bello efficiantur capientium?

[Cap. Ixii.] An in bellis licitum sit insidiis uti?

[Cap. lxiii.] (Desunt hic verba "an in festis licitum sit bellare?".)

[Cap. lxiv.] An consecutus in bello totum suum interesse, possit iterum adversarium in iudicio convenire, vel bellum iterato contra eum indicere?

[Cap. lxv.] An morientes in bello salventur?

[Cap. lxvi.] An pro rebus et possessionibus Ecclesiæ corporali bello bellare liceat, et super hoc milites convocare?

[Cap. lxvii.] An liceat episcopis ad bellum accedere sine licentia Papæ?

[Cap. lxviii.] An prælati pro temporalibus, quæ tenent ab Imperatore, teneantur solvere tributum pro bellis ab eo indictis?

[Cap. lxix.] An captis in bello iusto sit miserendum?

[Cap. lxx.] An Ecclesia bellum debeat indicere Iudæis?

[Cap. laxi.] An degentes in bello, qui pugnare non possunt, gaudeant immunitatibus bellantium?

[Cap. lxxii.] An liceat prælatis ratione temporalis iurisdictionis bella indicere, et eis interesse, et ad bellandum alios hortari?

An liceat prælato, pro iniuria subditi sui impunita, bellum indicere, et [Cap. lxxiii.] alios quam iniuriantes capere?

An delegatus Papæ possit indicere bellum, id est, invocare brachium [Cap. lxxiv.] sæculare?

An bella indicta per Ecclesiam contra excommunicatos sint meritoria?

[Cap. lxxv.]

Sextus et ultimus tractatus tertii principalis per modum tabulæ, scilicet, quot sint genera bellorum corporalium de quibus reperitur in iure expressum?

[Cap. lxxvi.]

Quartus tractatus tertii principalis, scilicet, De Bello Particulari quod fit ob tutelam sui, et dividitur in octo sui partes principales.

[Cap. lxxvii.]

Prima pars.

Quid sit particulare bellum?

[Cap. Ixxviii.]

Secunda pars.

Quot sint species particularis belli?

[Cap. lxxix.]

Tertia pars.

Quo iure inductum sit particulare bellum?

[Cap. lxxx.]

Quarta pars,

scilicet, Quibus liceat hoc particulare bellum indicere?

[Cap. lxxxi.]

An clericis competat hoc bellum indicere?

[Cap. lxxxii.]

An cum liceat clerico se defendere, etiam occidendo, hoc sibi liceat in [Cap. lxxxiii.] ecclesia?

An liceat clerico celebranti invaso se defendere et occidere, et si sic con- [Cap. lxxxiv.] tinuato officio celebrare?

An baptizanti, inungenti, confirmanti, ordinanti, et singula sacramenta [Cap. lxxxv.] conferenti invasis, licitum sit collationem illorum postponere inchoatam?

An præeligenda sit mors<sup>(7)</sup> invasi sacerdotis, cum puerum in mortis articulo [Cap. lxxxvi.] baptizat, an vita æterna ipsius pueri, ne sine baptismo decedat?

An monacho liceat se defendere sine licentia abbatis sui?

[Cap. lxxxvii.]

An servo liceat se defendere sine iussu domini sui?

[Cap. lxxxvii bis.]

An bannitis, qui quandoque per leges municipales occidi impune possunt, [Cap. lxxxviii,] liceat se defendere?

| Car.   | 17       | -      |  |
|--------|----------|--------|--|
| - mary | B. Stand | - dana |  |

#### Ouinta pars,

white Comma guos liceat hoc particulare bellum indicere?

An liceat contra superiorem suum?

Cap m. An courte indicem, etiam si iniuste aliquid agat?

(Cap. 20) An filio contra patrem?

[Cap. xoi.] An monacho contra abbatem?

[Cap xsm ]

#### Sexta pars,

scilicet, Pro quibus liceat hoc particulare bellum indicere, et dividitur in duas sui partes principales.

Prima pars, scilicet, pro quibus personis liceat?

[Cap. zer.] An liceat patri pro filio?

[Cap. xcvi.] An marito pro uxore?

[Cap. xcvii.] An pro fratre, sorore, et aliis coniunctis personis?

[Cap. xcriii] An quis teneatur quem defendere ne ab alio occidatur?

[Cap. xxix.] An vassallus teneatur iuvare dominum suum?

[Cap. c.] An servus teneatur defendere dominum suum?

[Cap. ci] An miles teneatur defendere præpositum suum?

An vassallus videns dominum invasum ex una parte, patrem ex alia, utrumque parter in mortis articulo nisi iuventur, nec iuvare potest nisi alterum, quæritur quem iuvabit?

Quid iuris eodem themate retento, in clerico, qui videns episcopum suum invasum ex una parte, patrem ex alia, utrumque pariter in mortis articulo nisi iuventur, nec iuvare potest nisi alterum, quæritur quem iuvabit?

[Cap. civ.]

# Secunda pars, scilicet, pro quibus rebus liceat?

An liceat pro rebus iuste possessis?

[Cap. cv.] An pro iniuste possessis?

[Cap. cvi] An et si liceat res defendere, defendens etiam cum moderamine inculpatæ tutelæ, si occidat vel mutilet, irregularitatem incurrat?

[Cap and An pro rebus suis defendendis contra clericum, excommunicationem incidat manus iniciendo?

An pro recus defendendis vocatis amicis licitum sit subsidium impendere?

An pro rebus defendendis licitum sit sic contra omnes vim vi repellere, sicut contra quos licitum est pro personis?

[Cap.cx.] An pro rebus depositis vel commodatis liceat vim vi repellere?

Septima pars,

[Cap. exi.]

scilicet, Qualiter liceat hoc particulare bellum indicere?

An liceat cum moderamine inculpatæ tutelæ?

Quid sit moderamen inculpatæ tutelæ, et quæ in eo requirantur?

An liceat vili et debili cum ense se defendere contra fortem et robustum [Cap. cxii.] pugno tantum percutientem?

An et si liceat incontinenti se defendere, qualiter intelligatur illud [Cap. exiii.] "incontinenti"?

Qualiter intelligatur æquivalentia in ipso actu violento?

[Cap. cxiv.]

An vindicasse videar, non defendisse, si spoliatorem meum de posses- [Cap. exv.] sione mea expuli, qui ante satisdare volebat de possessione restituenda.

An paratum ad me percutiendum exspectare debeam, vel eum prævenire? [Cap. cxvi.] An miles quem vicinus aggreditur censeatur vim vi repellere, si exspectet [Cap. cxvii.] et percutiat, cum tamen alias fugere posset?

An si vulneratus post vulnera insequatur vulnerantem, et ipsum percu- [Cap. exviii.] tiat, quod tamen non licet, puniri debeat ut dolosus, vel ut culpabilis?

An violentia illata personæ possit per amicos propulsari sicut illata [Cap. cxix.] rebus?

An serviens, de mandato domini sui, uxorem ipsius interficiens, ex- [Cap. cxx.] cusetur?

Octava et ultima pars quarti tractatus tertii principalis.

[Cap. exxi.]

Quis sit finis particularis belli?

Quintus tractatus tertii principalis,

[Cap. cxxii.]

scilicet, De Particulari Bello quod fit ad defensam mystici corporis, quod "Represaliæ" nuncupatur,

et dividitur iste tractatus, prima sui divisione, in duas partes principales.

Prima pars ponit unde, et a quo, ortum habuerunt represaliæ?

[Cap. exxiii.]

Secunda pars, scilicet, de causis represaliarum. De causa productiva sive efficiente represaliarum.

[Cap. cxxiv.]

Tertia pars, scilicet, de causa materiali, et dividitur in quatuor partes principales.

[Cap. cxxv.]

Prima pars, scilicet, de materia in qua.

Quid sit materia in qua?

Quid sit materia circa quam?

Quid sit materia contra quam?

Quid sit materia ex qua?

Quibus personis concedatur facultas represaliandi?

An incolis represaliæ concedantur?

An civibus non subiectis iurisdictioni civitatis, et alias non facientibus [Cap. exxvi.] factiones, sint indicendæ represaliæ?

[Cap. exxvii.] An civi per conventionem concedantur represaliæ contra civitatem originis?

[Cap. exxviii.] An civibus, et habitis pro civibus, limitatæ tamen, represaliæ concedantur?

[Cap. cxxix.] An civibus unius civitatis, qui pacto vel statuto tractantur ut cives alterius civitatis, per eandem concedi possint represaliæ?

[Cap. cxxx.]

Secunda pars, scilicet, de materia circa quam.

An contra res eorum qui capi non possunt vigore represaliarum possint indici represaliæ?

[Cap. cxxxi.] An represaliæ, simpliciter indictæ, exerceri possint contra bona existentia in territorio civitatis contra quam sunt indictæ, ut capiantur et reducantur intra territorium civitatis indicentis?

[Cap. exxxii.] An si una civitas indicat represalias contra aliam, possit rector civitatis indicentis, scribendo rectori civitatis contra quam, exercere represalias in res ibi situatas?

[Cap. exxxiii.]

Tertia pars, scilicet, de materia contra quam.

An represaliæ indictæ per unam civitatem contra homines alterius civitatis, exerceri possint contra incolas illius civitatis?

[Cap. exxxiv.] An represaliæ, indictæ per unam civitatem contra homines alterius civitatis, exerceri possint contra homines illius civitatis alibi morantes?

[Cap. exxxv.] An represaliæ exerceri possint contra cives vel incolas unius civitatis, onera subeuntes eiusdem, qui etiam sint cives alterius civitatis?

[Cap. exxxvi.] An contra mulieres exerceri possint represaliæ?

[Cap. exxxvii.] An contra clericos non coniugatos, item et an contra coniugatos, exerceri valeant represaliæ?

An episcopo, negligente de clericis suis iustitiam facere, nec haberi possit recursus ad superiorem, possint indici represaliæ contra clericos eosdem per iudicem sæcularem?

[Cap. exxxviii.] An contra Bononienses, vel etiam alios studentes Bononiæ, euntes Paduam pro studio, exerceri possint represaliæ?

[Cap. cxxxix.] An contra ambasciatores exerceri possint represaliæ?

[Cap. cxl.] An contra euntes ad nundinas, ad Sanctum Iacobum, vel ad alium locum indulgentiæ, item an contra navigantes, et an contra illos qui in ius vocari non possunt, et in multis aliis casibus, exerceri valeant represaliæ?

[Cap. cxli.] An contra Bononiensem potestatem, Mediolani ibi iniustitiam facientem, possint represaliæ concedi?

[Cap. exlii.] An contra officiales potestatis vel rectoris, iniustitiam facientes, possint represaliæ indici?

[Cap. exliii.] An contra consules, priores, civitatis, iustitiam facere denegantes, possint indici represaliæ?

[Cap. cxliv.] An contra singulares personas, penitus innocentes, propter delictum domini, vel alterius privati, de quo non fit iustitia, indici possint represaliæ?

An contra homines, quoad quid tantum, non autem plene, uni civitati [Cap. cxlv.] subditos, indici possint represaliæ?

An contra certum genus hominum, facere iustitiam denegantium, indici [Cap. cxlvi.] possint represaliæ?

Quarta pars, scilicet, de materia ex qua, quæ insurgit ex defectu iurisdictionis, [Cap. exlvii.] quia primo requiri debet iudex antequam represaliæ concedantur.

An requiri debeat iudex ut iustitiam faciat antequam represaliæ conce- [Cap. exlviii.] dantur?

An iudex iniuriam patientis, qui non audet litigare in civitate iniuriam [Cap. exlix.] inferentis, possit scribere, ut in alios iurisdictionem prorogent, vel arbitros eligant?

Quis iudex requiri debeat ut iustitiam faciat?

[Cap. cl.]

Oualis iniustitia requiratur, ut represaliæ indicantur?

[Cap. cli.]

Quando dicatur non posse haberi copia superioris, ut locus sit represa- [Cap. clii.] liarum indictioni?

Quarta pars principalis, scilicet, de causa formali, et dividitur in duas partes principales.

[Cap. cliii.]

Prima pars, scilicet, de forma indicendarum represaliarum.

Quis comparere possit ad hoc, ne indicantur represaliæ?

[Cap. cliv.]

Qualiter constabit de iniustitia facta, vel ea denegata?

[Capp. elv, clvi.]

An si aliqua capiantur vigore represaliarum, detineri valeant, ex primo [Cap. clvii.] decreto, an secundo?

Secunda pars, scilicet, de forma exercendi represalias.

[Cap. clviii.]

An liceat illi cui sunt concessæ represaliæ, auctoritate propria, vel per ministros concedentis, exerceri?

An personas et res captas teneatur capiens iudici præsentare, vel sibi [Cap. clix.] retinere ?

An res captæ vigore represaliarum vendantur, vel in solutum accipiantur, [Cap. clx.] vel æstimentur?

An diebus feriatis possint represaliæ exerceri?

[Cap. clxi.]

An, si quis vult se defendere, vel res captas, qualis cognitio adhibeatur? [Cap. clxii.]

An exacto competat regressus, contra illum propter cuius debitum vel [Cap. clxiii.] delictum exactus est?

An exacto succurratur contra rectorem sicut contra debitorem princi- [Cap. clxiv.] palem?

An captus vigore represaliarum possit, auctoritate propria, homines [Cap. clxv.] illius civitatis capere in qua captus fuit?

An per statuta represaliæ concedi possint in casibus aliter a iure non per- [Cap. clxvi.] missis?

[18]

An statutum civitatis quo cavetur quod filius teneatur pro patre delinquente possit exerceri contra filium existentem extra territorium civitatis condentis?

[Cap. clavii.] An per pactum possit licite fieri quod unus teneatur pro alio?

[Cap. clxviii.] Sextus et ultimus tractatus tertii principalis huius operis, scilicet, De Particulari Bello quod fit ad purgationem, quod "Duellum" nuncupatur,

et dividitur, prima sui divisione, in septem partes principales.

Prima pars.

[Cap. clxix.] Quid sit Duellum?

[Cap. clxx.] Secunda pars, scilicet, quot sint species Duelli?

Qualiter duellum fit propter odii exaggerationem?

Qualiter fit duellum propter gloriam in publico consequendam?

Qualiter fit duellum propter purgationem alicuius criminis iniuncti?

[Cap. clxxi.] Tertia pars, scilicet, quo iure sit inductum et quo inhibitum?

Oualiter duellum, quod fit propter odii exaggerationem sit introductum

iure naturali, sumpto pro instinctu naturæ, proveniente ex sensualitate ad aliquid appetendum?

[Cap. clxxii.] Qualiter duellum, quod fit propter odii exaggerationem, sit inhibitum iure naturali, sumpto pro rationabili intelligentia, et sic iure gentium et divino, canonico et civili?

[Cap. clxxiii.] Qualiter duellum, quod fit propter gloriam, sit inductum iure naturali, sumpto pro instinctu naturæ ex sensualitate proveniente?

Qualiter duellum, quod fit propter gloriam, sit inhibitum iure divino?

Qualiter duellum, quod fit propter gloriam, sit inhibitum iure gentium?

Qualiter duellum, quod fit propter gloriam, sit inhibitum de iure canonico et civili?

[Cap. clxxv.] Quarta pars, scilicet propter quid duellum purgatorium sit permissum, et propter quid prohibitum?

Qualiter duellum purgatorium inhibitum sit iure divino? Qualiter duellum purgatorium inhibitum sit iure gentium? Qualiter duellum purgatorium inhibitum sit iure canonico?

Qualiter duellum purgatorium sit inhibitum regulariter iure civili?

[Cap. clxxvi.] Quinta pars, scilicet, in quibus casibus permittatur duellum purgatorium?

Qualiter duellum iure Lombardo in viginti casibus permittatur?

[Cap. clxxvii.] Sexta pars, scilicet, inter quos iniri possit duellum?

Qualiter duellum purgatorium inter principales regulariter fieri debeat?

| Septima et ultima pars, scilicet, qualiter fiat duellum.                  | [Cap. clxxviii.]  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Qualiter duellum purgatorium ad instar sit iudicii contentiosi?           |                   |
| An iuramentum de astu inter duellantes sit præstandum, et per quem?       | [Cap. clxxix.]    |
| An uni parti campione dato, in casibus a iure permissis, liceat etiam     | [Cap. clxxx.]     |
| alteri parti dare campionem ?                                             | [out: ourner]     |
| Qualiter, in casibus hinc inde, cum campio conceditur, fiet ipsorum datio | [Cap. clxxxi.]    |
| et concessio?                                                             |                   |
| An quilibet admittatur pro campione?                                      | [Cap. clxxxii.]   |
| In cuius electione sit duellum?                                           | [Cap. clxxxiii.]  |
| Qualiter ordinetur duellum?                                               | [Cap. clxxxiv.]   |
| Quibus armis duellari debeat ?                                            | [Cap. clxxxv.]    |
| An, si arma seu fustes unius duellantium frangantur, vel cadant, debeant  |                   |
| alia dari?                                                                | (cup: ciassiii)   |
|                                                                           | [Cap. clxxxvii.]  |
| Quis duellantium prius percurrere debeat?                                 | [Cap. clxxxviii.] |
| An duellum, prima die non finitum, sequenti die terminari possit?         |                   |
| 1                                                                         | [Cap. clxxxix.]   |
| An provocans in duello, succumbens, puniatur pœna talionis?               | [Cap. exc.]       |
| An provocatus ad duellum propter crimen, succumbens et condemnatus,       | [Cap. exci.]      |
| possit de eodem crimine accusari in iudicio contentioso?                  | 10                |
| An provocans ad duellum propter crimen publicum, desistens a duello,      | [Cap. exen.]      |
| incidat pœnam Turpiliani?                                                 | (C                |
| An provocans ad duellum iure Lombardo possit de iudicis licentia de-      | [Cap. exem,]      |
| sistere?                                                                  |                   |
| An provocans ad duellum possit, sine pœna, ante litem contestatam de-     | [Cap. exciv.]     |
| sistere item an et quando, in duello dicatur lis contestari?              |                   |

sistere, item an, et quando, in duello dicatur lis contestari? Explicit Tabula super libello tractatus De Bello Domini Iohannis

de Lignano. Deo gratias. Amen. Amen. Amen.



# THE TRACTATUS DE BELLO Of Giovanni da Legnano

Translated from the preceding extended text by

James Leslie Brierly, M.A., B.C.L.

Fellow of Trinity College and Late Fellow of All Souls College, Oxford Of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law



HERE BEGINS THE TREATISE ON WAR OF GIOVANNI DA LEGNANO OF MILAN, DOCTOR OF THE CANON AND OF THE CIVIL LAW.

"The King of Israel changed his raiment and entered into war," I Kings, ch. xxii. Israel is the throne of the Lord, and, as it is written in Jeremiah, ch. iii, "they shall call Israel the throne of the Lord." And this is the patrimony of the Holy Roman Church, whose head is Jerusalem, this kindly city of Bologna, which may truly be called Jerusalem. For in her is manifested the truth of all things knowable, and especially of law. Of her it is written in Zechariah, ch. viii, "Jerusalem shall be called a city of truth." She is "comely as Jerusalem," Song of Solomon, ch. vi. Of her also the Prophet exclaims in Zephaniah, ch. i, "I will search Jerusalem with candles"; and in Acts, ch. v, "ye have filled Jerusalem with your doctrine." Of her also it is written in Revelation, ch. xxi, "I saw the holy city, Jerusalem"; and in the same chapter, "he shewed me the city, the holy Jerusalem, descending out of heaven," to wit, Bologna. And truly she has descended out of heaven, since there is the fountain of truth, of the laws which indeed are promulgated by the mouths of princes, dist. viii, quo iure; C. De longi temporis præscriptione, the last law. Of her the Apostle writes to the Hebrews, in ch. xii, "the city of the living God. the heavenly Jerusalem." And the same Apostle, in Galatians, ch. iv. says. "But Jerusalem which is above is free." Of her also it is written in 2 Chronicles. ch. vi, "I have chosen Jerusalem, that my name might be there."

But with the permission of the Most High and by the disposition of the heavenly bodies, this city of Bologna, like Jerusalem, has been utterly changed and devastated, and for the innumerable offences of her inhabitants, and their mutual hatreds, the Most High has long threatened her destruction, as it is written in 2 Kings, ch. xxi, "I will wipe Jerusalem as a man wipeth a dish." Of the conspiracy of the inhabitants it is written in 2 Chronicles, ch. xxv,\* "a conspiracy descended on Jerusalem." And because of the pride of the inhabitants the Lord threatened by the mouth of his Prophet, saying, "I will mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem," Jeremiah, ch. xiii. And because of this pride the Prophet exclaims against her inhabitants, saying, "I will make Jerusalem heaps of sand." And in another place a Prophet exclaims because of this, saying, "I will make Jerusalem as an heap of stones," Micah, ch. i. And because of this a Prophet exclaims against those that were nursed in her, saying, "ye grieved Jerusalem, that nursed you," Baruch, ch. iv.

<sup>\*</sup> At the end, "they made a conspiracy against him in Jerusalem."

And because of this, that is, because of the excesses of the inhabitants, it came to pass that the armies of the King of Babylon besieged Jerusalem, Jeremiah, ch. xxii. And because of this, that which is written in Ezekiel, ch. v, came to pass, "This is Jerusalem in the midst of the nations," that is, in the midst of her enemies. By way of penalty there has come to pass also that which is written in Lamentations, ch. i, "Jerusalem has become as a woman defiled."

Therefore the kindly city of Bologna is rightly called Jerusalem, and the head of the throne, that is of the patrimony, of the Holy Mother Church. But the king who in fact rules and governs her is the Most Reverend Father and lord in Christ, the lord Egidio, by divine compassion Bishop of Sabina. For he changed his raiment and entered into war. For he was appointed from the throne of peace, that is, from the most sacred College of Cardinals, and from the right hand of the most holy Pope Innocent VI, for the recovery of Jerusalem, that is, of the patrimony which had been utterly lost; and in its recovery he changed his raiment. For he left the pontifical peace and entered into war, into strong war like a most serene prince. For before him there was no king in Jerusalem; as it is written in Judges, ch. xxi, "in those days there was no king," And for that reason the Lord said to him, that is, to the lord Egidio, "I have sent thee to rule over the people of the Lord," Judges, ch. ix (?). And he himself may say, "the Lord chose me to be king," I Chronicles, ch. xxviii. "And the Lord set him as king over all Israel," I Chronicles, ch. xii). And "the king arose from the throne of the Lord," Jonah, ch. iii. And he entered into war well and prosperously. For like one borne on the two wings of highest wisdom and illustrious bravery, he brought all the rights of the Holy Roman Church, which had been tyrannically usurped, from nothingness into existence, from darkness to light, so that it may be said that he has created something out of nothing, Genesis, ch. i; and C. De rei uxoriæ actione, the single law, at the beginning. Truly, therefore, like the King of Israel, he has changed his raiment and entered into war.

Because, therefore, the King of Israel, that is of the patrimony, and above all of the city of Bologna, which is indeed the head of the patrimony, and which, as was shown above, was brought from extremity to extremity, changed his raiment and entered into war, and this war is in our own days, and is even still pending, it would seem somewhat unfitting to pass it over in complete silence.

So therefore I, Giovanni da Legnano of Milan, the least of all doctors of the canon and civil law, have conceived a treatise to be dedicated to you, the Most Reverend Father in Christ and my lord Egidio, by divine compassion Bishop of Sabina in the parts of Italy, Vicar General for the Holy Roman Church, and true King of Jerusalem, concerning Jerusalem, that is, the city of Bologna, and concerning the war into which, changing your raiment, you entered, in the following order. I shall set forth six cases touching the city of Bologna, which have keenly concerned that city, from the year of our Lord 1350 up to 1360, especially those wherefrom a change of government arose,

together with the marks of the seasons and the aspects of the years about noon-time of the days on which these things befell, but not the aspects of the hours. And I add these things because I intend in some treatises to exceed the bounds of law, explaining some things which will perchance happen; and to each case I shall devote one treatise or more, as occasion demands. Some treatises I shall pass over in silence, others I shall explain in detail. I shall publish one only at the present time, a treatise on War, promising, if the Lord will, to expand and deliver them severally at a fitting time, and when the cause of the prohibition ceases, and praying the same Most Reverend Father to deign to overlook the poverty of my intellect, and to accept this poor exordium, to be corrected and reformed as it shall please you, according to the authority of the Wise Man of the Gentiles, "a poor gift," &c. I pass, then, to my subjects; and I shall set them forth from the cause in a figure.

While Jupiter the key-bearer, the Sixth bearer of clemency,2 was sitting on the seat of the fisherman, Mars 3 by his command hastily approached, that he might freely enter into the green and flowery pasture 4 of Taurus. This was in the year of our Lord 1350, on the 8th day of July. The Sun was then in Cancer, 23° 32'; the Moon was with Leo, 28° 21'; the Head of Draco was in Gemini, 26° 9'; Saturn was in Aries, 26° 32'; Jupiter with Cancer, 28° 51'; Mars in Libra, 11° 18'; Venus was retiring in Cancer, 29° 20'; Mercury was following Venus in Cancer, 9° 10'. And then the tallest of the sons of Saturn,5 bearing a circlet 6 from Jupiter,7 full of vipers within, with three tall vipers 8 springing from his sides, descending from the north on the intercession of Mercury, came with Mars into the pasture, and was chosen perpetual shepherd of the Taurine herd, that is to say, was elected lord. And this was in the year of our Lord 1350, on the 24th day of October, the Sun . . . ; the Moon in Cancer, 9° 50'; Saturn in Aries, 22° 19'; Jupiter in Leo, 18° 13'; Mars in Sagittarius, 23° 32'; Venus in Virgo, 25° 20'; Mercury in Libra, 21° 25'; the Head of Draco in Gemini, 20° 19'; his Tail, &c.

After a lapse of time, by the working of the clemency <sup>10</sup> of Jupiter, and of the circlet <sup>11</sup> which the son of Saturn had received from him, it came to pass that the son of Saturn received <sup>12</sup> Jupiter in the meadow with words, and recognized him as the first shepherd of the herd. This was in the year of our Lord 1352, on the 7th day of September; the Sun in Virgo, 23° 10′; the Moon in Virgo, 2° 30′; the Head in Taurus, 14° 17′; Saturn in Taurus, 24° 27′; Jupiter

<sup>2</sup> i. e., in the reign of Pope Clement VI.

<sup>3</sup> i. e., the army of the Count of the Romagna for the Church.

<sup>4</sup> i. e., Bologna.

<sup>5</sup> i. e., the Archbishop of Milan.

<sup>6</sup> i. e., the priestly dignity.

<sup>7</sup> i. e., the Pope.

<sup>[</sup>IO]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> i. e., his three nephews, Matteo, Bernabo, and Galeazzo.

<sup>9</sup> i. e., Giovanni da Pepoli.

<sup>10</sup> i. e., Pope Clement.

<sup>11</sup> i. e., the priestly dignity.

<sup>12</sup> i. e., the Archbishop recognized the Pope as

in Virgo, 29° 17'; Mars in Sagittarius, 6° 20'; Venus in Virgo, 2° 8'; Mercury

in Libra, 27° ...'.

Now, behold, in this short time Taurus contracted a triple wedlock, and blushed not, his spouse still living, to break forth into illicit desire now for this and now for that one, so that there may be said of you that which is written in Isaiah, ch. i, "How is the faithful city full of judgement become an harlot! Righteousness lodged in it, but now murderers. Thy silver is become dross, thy wine mixed with water. Thy princes are rebellious, and companions of thieves. Every one loveth gifts, and followeth after rewards. They judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them. Therefore saith the Lord, the Lord of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies; and I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin; and I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called the city of righteousness." So it happens and will happen concerning thee, O Taurus, when the semicircle shall become tripartite, peace arise, and motion flow; age resists, but a youth of vices brings this to pass.

To this case I devote three treatises: one on Mars, that is on War, and this I publish; another on Jupiter, that is on the Church, and its government by its pastors, and by the aspects mentioned, showing what is the issue of its prosperity and adversity, and especially in regard to this present time, of the patrimony; another on Saturn, that is on the Empire and its government by the rulers of to-day, and what is the issue of its prosperity and adversity, especially in regard to ecclesiastical and temporal rule in Italy, although in some ways these things pass the bounds of law. The last two, however, I do not publish at present, as I said before, until the urgent reason ceases.

#### Second Case.

After this, when the son of Saturn had been consumed with fire 13 and the three vipers 14 above mentioned had been raised up, bearing Saturn of the eagles 15 also in the centre of their heart, and ascending the throne of him who had been consumed, 16 they were received indivisibly as shepherds into the pasture.<sup>17</sup> This was in the year of our Lord 1354, on the 11th day of October. At that time the Sun was in Libra, 26° 22'; the Moon . . . with Leo, 16° 45'; Draco was covering his Head in Aries, 3° 58'; Saturn was in Gemini, 23° 24'; Jupiter was in Libra, 22° 17'; Mars in Capricorn, 25° 4'; Venus was wantoning in Scorpio, 16° 14'; Mercury in Scorpio, 11° 46'; Draco was covering his Head in Taurus, 3° 59'.

<sup>13</sup> i. e., the Archbishop being dead.

<sup>11</sup> i. e., his nephews.

<sup>· 15</sup> i. e., the imperial eagle.

<sup>16</sup> i. e., succeeding the Archbishop.

<sup>17</sup> i. e., as lords of Bologna.

After a little time, the lot was cast for the inheritance 18 of him who had been consumed with fire, and the elder of the vipers 19 was raised alone into the pasture. Here I give no mark, because I do not regard it as important for what follows. After this, Mercury, 20 fearing he might be utterly exterminated by the vipers, was taken within the pasture as a shepherd. See now how, in this short space of time, Taurus, raging in wantonness, blushed not to contract another triple wedlock. And because thou didst so rage in the wantonness of manifold concubinage, and therein didst exceed all wantonness that admits of expiation, the Lord rained upon thee brimstone and fire from the Lord out of heaven, and overthrew thee, and all the region over against thee and the inhabitants, and all the green things which grew upon the ground, as it is written in Genesis, ch. xix. When a straight line shall be semicircular, then that which is crooked shall be made straight for thee. Now this was in the year of our Lord 1355, on the 17th day of April. The Sun was in Taurus, 5° 7'; the Moon in Gemini, 28° 31'; the Head in Pisces, 23° 49'; Saturn in Gemini, 20° 17'; Jupiter in Sagittarius, 22° 15'; Mars in Gemini, 5° 21'; Venus in Taurus, 27° 19'; Mercury in Aries, 11° 22'.

To this second case I append treatises on temporal dominion throughout the world under the Empire, treating of its origin, its species, division, succession, mode of government, and conservation; explaining each single government, from the lowest to the highest, in the whole world, beyond the bounds of law; explaining how the governments of the world vary according to the variety of its climates, and how in the same climates the governments of the world vary with the varied motions and aspects of superior bodies, for sometimes they are tyrannies, sometimes democracies, sometimes natural principalities; using common and popular language, in order that in the prosecution of this treatise I may follow the subject to its farthest limits.

### Third Case.

After this the elder viper <sup>21</sup> vanished, and Mercury <sup>22</sup> recognized the next <sup>23</sup> in the pasture. This was in the year of our Lord 1355, on the 27th day of September; the Sun was leaping with Capra, 14° 46′; the Moon was being bitten by Scorpio, 23° 31′; the Head of Draco was in Pisces, 10° 19′; Saturn was with Cancer, 2° 45′; Jupiter was grazing with Capra, 7° 33′; Mars was bearing the bite of Scorpio, 21° 41′; Venus was with Capra, 1° 53′; Mercury was preceding Venus over Capra, 18° 55′. And now, behold, O shameless

<sup>18</sup> i.e., the dominion of the Archbishop was divided.

<sup>19</sup> i. e., the lord Matteo.
20 i. e., Giovanni, lord of Olegio, fearing death.

<sup>21</sup> i. e., the lord Matteo died.

<sup>22</sup> i. e., the lord Giovanni del Olegio.

<sup>23</sup> i. e., the lord Bernabo.

Taurus, thou didst not blush at once to contract another new wedlock, but soon afterwards the spouse was given a bill of divorcement,24 O. revolved to A. and returned with Mercury.25 And this was in the year of our Lord 1356, on the 11th day of February; at which time the Sun was in Pisces, 7° 57'; the Moon was in Gemini, 17° 56'; the Head of Draco was filled with Pisces, 8° 9'; Saturn was withdrawing with Cancer, o° 44'; Jupiter was leaping with Capra, 16°...'; Mars was bearing the Arrow, 18° 64'; Venus was sprinkling Aqua, 24° 58'; Mercury was in Pisces, o° 38'. It seemed shameful for Taurus . . . two spouses at the same time. . . . It had been better for him to endure the two together . . . than to wander through so many illicit unions. And because thou didst so wander, there shall happen to thee that which is written, "the Lord shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as the eagle flieth; a nation whose tongue thou shalt not understand; a nation of fierce countenance, which shall not regard the person of the old, nor shew favour to the young: and he shall eat the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land, until thou be destroyed: which also shall not leave thee either corn wine, or oil, or the increase of thy kine, or flocks of thy sheep." Thus spake the Lord to His disobedient people, as it is written in Deuteronomy, ch. xxviii. When four shall be resolved into three, then shall that which is fixed for thee become movable.

To this case I append treatises on the grant and recognition of temporal dominion, explaining the various modes according to the variety of dominions, and of those who grant and receive them.

#### Fourth Case.

After this, while the marriage of Mercury with Taurus <sup>26</sup> was subsisting, the flowers and greenness of the Taurine pasture, during the reign of Jupiter the key-bearer, the Sixth bearer of innocence, were utterly dried up; <sup>27</sup> and this was in the year of our Lord 1357, on the 12th day of April. The Sun was then with raging Taurus, o° 46′; the Moon was pouring Aquæ, 5° 29′; Draco was covering his Head under the wave, 3° 38′; Saturn was with Cancer, 15° 16′; Jupiter was swimming in Aquæ, 26° 23′; Mars was in Gemini, 15° 14′; Venus was playing with Pisces, 21° 20′; Mercury was with Taurus, 11° 32′. O shameless Taurus, this was the punishment for that old and rash divorce of thine from thy spouse, from her who, while the marriage with thee subsisted, increased thy dowry, raising thee on sharp horns for a space of more than four

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> i. e., the lord Bernabo was driven out. <sup>25</sup> i. e., the lord Giovanni del Olegio reassumed the sole dominion.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> i. e., while the lord Giovanni del Olegio was in power.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> i. e., an interdict on divine services and a suspension of studies in the city of Bologna were declared.

years, and setting thee on the broadest throne from the north towards the meridian. But thou in impatient rage didst divorce thy spouse and fall with broken horns. And because thou wast so lifted up, the Lord said unto thee, O Taurus, "because thine heart is lifted up, like the heart of a god, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations: and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness, and they shall kill thee and drag thee down; and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas. Wilt thou yet say before them that slay thee, I am God, when thou art a man and not God? By the hand of them that slav thee, by the hand of strangers, thou shalt die, for I have spoken it, saith the Lord." This is written in Ezekiel, ch. xxviii. When Job shall be healed by the horns of Taurus, that which is in the centre shall be turned to the concave of the sphere.

To this case I append a treatise on Ecclesiastical Censure, explaining its several kinds in separate treatises.

### Fifth Case.

After this, while Mercury 28 was again browsing within the pasture of Taurus, the second viper 29 adopted by Saturn as a son, 30 hastily urged Mars with swift motion to enter the pasture of Taurus, 31 . . . Finally, by Mercury's 32 contrivance, the most high brother 33 of Jupiter, receiving the papal insignia from him, the imperial from Saturn, the warlike from Mars, pre-eminent above all the other "hinges" of the Church, forestalling swift Mars,34 was received within the pasture; 35 and so the circle of the first case completed its revolution. ... [Here follow twenty-three lines of which the text is practically unintelligible.] I see two foremost counsellors of heaven about to come to a grand conference. The conference will be held in a damp and poisonous place. There they will treat of the shaking of the world below. There they will treat . . . There they will treat of change in the government of the world. There they will treat of danger to the Church. There they will treat of the raising up of pestilences and famines. There they will treat of the shaking of the region of the sea. There they will treat of the changing of the prince of the world in his seat, of the making of a mighty commotion. But three lower counsellors in another anterior corner of the same house will converse together at the same time, and many things they will dispute and determine concerning the disposition of the world, and these conferences shall be in the year of our Lord 1365, in the

<sup>28</sup> i. e., the lord Giovanni del Olegio.

<sup>29</sup> i. e., the lord Bernabo.

<sup>30</sup> i. e., appointed imperial vicar.

<sup>31</sup> i. e., sent a great army to seize the city.

<sup>32</sup> i. e., the lord Giovanni del Olegio.

<sup>33</sup> i. e., Egidio Albornoz, the papal legate.

<sup>34</sup> i. e., the army of the lord Bernabo.

<sup>35</sup> i. e., was chosen lord of Bologna.

month of October. O Taurus, it behoves thee to be ready and prepared with thy horns, for the brightness of the world will be overshadowed in thy stall, and do not thou disregard it. And this shall be in the year 1361, on the 5th day of May. Of these things the planets treated in grand and multiform conference, of which I have spoken in my treatise. These things the various aspects of their revolutions bring to pass, and there is to be noted another wedlock of Taurus. For with the revolution of the years, on the month and day on which he turned aside by expelling O., <sup>36</sup> he has begun anew by receiving S. <sup>37</sup>

O Taurus, proceeding with multiform motion, though it has been ordained that motion should end in rest, it is in thy heart that motion should end in motion, and ordinarily in worse. For thee the end of motion is the beginning of motion. For thee to be at rest is to be moved, and now, imitating the gentile Cato, who took again her whom he had divorced, and returning whence thou didst turn aside, thou wast trusting to reach the end of unrest. But still thou shalt be moved, until it please the Most High to fashion for thee a stable habit. The brother of Jupiter fully entered in the year of our Lord 1360, on the 1st day of April. The Sun was then with Aries, 19° 24′; the Moon was in Libra, 11° 21′; the Head of Draco was in Sagittarius, 17° 36′; Saturn was . . . with Leo, 25° 8′; Jupiter was with Taurus, 21° 18′; Mars was in Pisces, 6° 23′; Venus was going before Mars in Pisces, 10° 52′; Mercury was in Aries, 16° 10′.

To this I shall append the deeds of peace, when they shall have come to pass. And I shall compose a separate treatise on Peace. . . .

### HERE BEGINS THE TREATISE ON WAR.

[Ch. i.]

In the treatise on War I shall proceed as follows:

First, I shall give a description of Human War, concerning which I shall principally treat, in genus.

Secondly, I shall divide War into heads.

Thirdly, I shall pursue the several heads.

# What War is, and how it is to be described.

War is described thus: It is a contention arising by reason of something discordant offered to human desire, tending to exclude the discordancy.

I said "contention." This I give as the genus, for it contains in itself both warlike contention and all other contentions; ff. De aqua pluv. arcenda, l. si usque, last section. I said "by reason of something discordant," and this is the cause whence any contention arises. I said "to human desire," to

<sup>36</sup> i. e., the legate of Ostia.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> i. e., the legate of Sabina.

differentiate it from a contention of brutes. I said "to exclude the discordancy," &c., and this is the final cause of any war; for any war tends finally to destroy the displeasure which introduced it, and so wars are made for the sake of peace; xxiii, q. i, noli.

### Of the Division of War, and how it is to be divided.

[Ch. ii.]

Secondly, War is divided thus: It is either Spiritual or Corporeal.

Spiritual War is either Celestial or Human. Celestial Spiritual War is that referred to in Job, ch. xiv<sup>(2)</sup>. Human is that of which it is written in the Epistle to the Romans, ch. vii, "I see another law warring against the law of my mind"; xxxii, q. v, si Paulus.

Corporeal War is either Universal or Particular. Universal War is referred

to in ff. De captivis, throughout; xxiii, q. i, and q. ii.

Of Particular War one form is waged for the protection of one's own body and property, and this is referred to in ff. De iustit. et iure, l. ut vim; ff. De vi et vi ar., l. i, § vim vi; and ff. Ad legem Aquiliam, l. scientiam, § qui cum aliter; and C. De vi, l. i; and De restit. spol., ch. olim; and Clem., De homicidio, si furiosus.

Another is waged for the protection of a mystical body, or a part of it, on account of a defect of jurisdiction; this is called "Reprisals," and is referred to in Authentics, ut non fiant pignorationes; and Sext, De iniuriis.

Another is waged on account of the contumacy of one who resists the jurisdiction of a judge; ff. De rei vindicatione, l. qui restituere.

Another is waged for "compurgation"; this is called "Duel"; C. De gladiatoribus, the single law; and De pugnantibus in duello, the whole title.

It is true that our first division might be into "lawful" and "unlawful" war; but on these little need be said, and the several heads must be explained severally in their order.

And first of Celestial Spiritual War, explaining it very briefly, and so of each in turn.

# Order of the Treatises.

I shall treat therefore of Celestial Spiritual War.

Secondly, of Human Spiritual War.

Thirdly, of Universal Corporeal War.

Fourthly, of Particular War for the protection of one's own body.

Fifthly, of Particular War for the defence of a mystical body, which is called "Reprisals."

Sixthly, of Particular War for "compurgation," which is called "Duel."

Of Celestial Spiritual War.

[Ch. iii.]

Returning to these subjects severally, I say that Celestial War arose because of ingratitude arising from a defect in the impress of charity stamped by the Creator on an intelligence the most sublime of all created intelligences. And with this the description given above does not agree. Here we must know, that, as Gregory says in the Moralia, in the beginning of the creation of the angelic nature the Most High Creator of all created Lucifer to be more eminent than the other angelic intelligences. For his pre-eminence was not lower than the cedars in the garden of God, as is written in Ezekiel, ch. xxxi, "the fir trees, the plane trees did not equal his strength, nor his branches"; for he is described as "made fair in the multitude of his thick branches," ... He was the seal of the similitude of God. He was therefore created more eminent than the rest, as he had also other openings prepared for the admission of charity. For from his first creation he was made capable of charity; and had he but consented to be filled therewith, . . . but he chose not charity because of pride. For had he shown himself penetrable to the gold of charity, he would have remained among the holy angels, a cut stone in a royal diadem. He had then the openings, but because of the vice of pride they were not filled with the gold of charity.

Inasmuch, therefore, as he was more eminent than the rest, as being created the seal of the similitude of God, and yet he would not be filled with charity because of the vice of pride, therefore he sinned and was condemned without pardon, because he was created great without comparison; therefore for this he was cast out from paradise, as may be seen at length and in most noble words in De Pænit., dist. ii, ch. principium enim. The passage is by Gregory, as I said above. This was the Celestial Spiritual War, upon which, as I said before, I shall say but little; yet as I said that Lucifer was more eminent than the rest, we must note that certain qualities were conferred on angels at their first creation, in common but in different degrees, and certain others in common but indifferently. Those which were conferred in common but in different degrees were subtlety of nature or substance, clearness of intelligence, ability of free will. Yet these qualities they have in different degrees; for some are more subtle than others in substance, some are clearer in intelligence, some are freer of will. The qualities conferred in common but indifferently were spirituality, indissolubility, indivisibility, immortality. In these all are made equal; and by this you will understand in what respects Lucifer was more eminent than the rest, because he was more eminent in the qualities that are conferred in common but in different degrees.

We must note, too, that the Devil was exalted by natural prerogative, of which it has been said that he was exalted also because of the victory which he sometimes has against man in the war which he wages against him, whence it is written in a Psalm, "Thou hast exalted the right hand of them that oppress

him." David feared this victory when he said, "Lighten my eyes lest I sleep the sleep of death, lest mine enemy say, I have prevailed against him." He was exalted, too, because of pride, whence it was said to him, "Thine heart was lifted up because of thy beauty"; for he himself said, "I will ascend into heaven, and will set my throne to the north; and I will be like the Most High," Isaiah, ch. xiv.

# How Celestial Spiritual War is the mete and measure of Human Spiritual War.

[Ch. iv.]

This, then, was the Spiritual War whereby Lucifer was cast out from the paradise of the Most High, and perhaps from it Human Spiritual War had its origin. For in every genus it is possible to arrive at one thing which is the first and the measure of all things within the common genus. So in the genus of the conflict of good against evil we may arrive at the first thing. The first thing is the beginnings; but the beginning of virtue is the Most High, and the beginning and the prince of vices is the Devil. Their conflict, then, is the first thing and the measure of any lower human spiritual conflict.

# Of the natural influence of the Spiritual War of celestial bodies on terrestrial wars.

[Ch. v.]

Now it may be, if I may speak in terms of natural philosophy, that terrestrial corporeal wars have celestial wars corresponding to them; for, as the Philosopher says, this world is necessarily in contact with the higher motions, in order that all virtue may be directed thence; Metaphysics, i, and De Cœlo et Mundo, ii. Every lower corporeal act, therefore, is directed by celestial ones above, and there is a conflict above, that is to say, virtual opposition, springing from the diversity of the celestial bodies, and especially of the planets, whose influence is more all-pervading than that of the fixed stars, and from the diversity of the aspects, positions, and motions of the same. Perhaps if we observe these we shall see that the world could not well be without war. And perhaps it would not be wrong, according to the teachings of natural philosophers and astrologers, to hold that the world could not continue without war and with peace alone, which might clearly be shown as follows.

How, according to theologians and natural philosophers, it is necessary to assume the existence of war.

[Ch. vi.]

If the sufficient and necessary productive causes of any effect are established, the effect itself must necessarily be established; but the sufficient and necessarily productive causes of war are established, therefore war itself must [20]

necessarily be established. The major premise is proved. For an effect follows its cause as regards being productive and destructive; i, q. vii, quod pro remedio; i, q. i, quod pro necessitate; dist. lv, priscis; dist. lxi, neophitus; i, q. i, detrahe; De baptis., debitum. The minor premise is proved. For according to the teaching of natural philosophers it is impossible for the heaven to stand still, Physics, vii and viii; on the contrary its motion is perpetual, and the celestial bodies by their own nature work opposing effects upon these lower bodies, and this opposition of effects arises here below by reason of the variety of the aspects of the celestial bodies and their motions, as our sensations show us. For, to deduce the proposition strictly, by reason of the varied correspondence of the celestial bodies at the time of the construction of states, some states are found hating one another naturally, others are friendly or akin; and so too there are men who hate one another naturally, not because of preceding deserts on one side or the other, and others who love one another naturally. Since, therefore, wars arise by reason of hatreds and discordances of desires, and these are necessarily produced by the motions of the celestial bodies, which are always and necessarily active, we infer that there will necessarily be wars, having regard to the necessity of material and corporeal nature. I admit, however, that natural power is not directly necessitated, and of itself might even resist. Hence the saying of Ptolemy in the Centiloquium, "the wise soul dominates the stars, . . . and we have praised him." I confess, however, that if the theologians think otherwise, I submit myself, in all that concerns them, to their correction.

Of this war, however, I do not intend to treat, because it would be to exceed the bounds of law too far.

Now six theological causes, which prevent there being universal peace on the earth, are usually given. The first is because offences are not punished, Ecclesiasticus, ch. iv. The second is the abundance of temporal things, Genesis, ch. xiii, "there was a strife between the herdmen of Abraham and the herdmen of Lot"; James, ch. [v] iv, "whence wars and disputes," &c. The third is because we are not occupied in the fight against the Devil, so that we do not fight like men, Isaiah, ch. xxviii, "we have made a covenant with death and with hell"; Ephesians, ch. vi, "we wrestle not against flesh." The fourth is because we do not consider the losses of war, in which we lose life and body and riches, Jeremiah, ch. lvi. The fifth is because we do not weigh the issue of war, which is doubtful, I Samuel, ch. xii. The sixth is because we do not keep the precepts of God, Jeremiah, ch. iii.", "would that thou hadst hearkened to my commands," &c.

We see, then, from what I have said, that celestial spiritual war is two-fold. The first is the war of the Creator against Lucifer himself, springing from defect of charity turned into pride, drawing him down from his celestial throne to the centre of the earth. And this war lasted but a moment; see Job, ch. xiv, above. The second is the virtual opposition of the motions and aspects of celestial bodies, which introduces formal opposition in these lower bodies, whereby the lower wars are introduced, and this is continuous and successive.

On the first, in terms of theology, depends Human Spiritual War, which proceeds from the opposition of intellect to sense. For the Prince of Evil persuades and induces to sin, that he may draw us down, Ephesians, ch. vi; but the Prince of Good, on the contrary, strives to raise us upwards. On the second depends Human Corporeal War, and even Human Spiritual War, to speak in the terms of natural philosophy, as will be discussed in the treatise next following.

# Of Human Spiritual War, according to Theology.

[Ch. vii.]

Human spiritual war may be explained theologically and morally. Theologically it is a contention arising by reason of the envious opposition of the Devil against a reasonable creature, having its impetus in the sin of our first parent. And of this spiritual war the Apostle speaks in Ephesians, ch. vi, saying, "Take unto you the armour of God, that ye may be able to withstand the deceits of the Devil." And this armour is the virtues and good works wherewith men are armed against the vices; xi, q. iii, qui resistit. Now the deceits of the Devil are innumerable, for, as Pope John says, "he has a thousand ways of injuring, and we know his cunning. For from his first fall he tries to break the unity of the Church, to wound charity, to poison the sweetness of holy works with the gall of envy, and in all manner of ways to pervert and perturb the human race. For he is sorely troubled and shamed that men formed of clay should keep charity on earth, which he could not have in heaven. Hence ought we, so far as our frailty will allow, to fortify all approaches of injury against his cunning, lest death enter by our doors." These words are in xvi, q. ii, ch. visis. So in another place Jerome writes most beautifully to Jovinian in these words, "Thus in evils and sins are the inciting seeds and the working of the Devil. When he sees that we have built on the foundation of Christ hay, wood, and stubble, then he applies fire. Let us build therefore gold, silver, and precious stones, and he will not dare to attack; although even in this is no sure possession, for the lion lurks in ambush, that he may kill the innocent in the secret places, and the furnace proves the potter's vessels, but just men are proved by the temptation of tribulation." These words are taken from De Pœnit., dist. ii, ch. si enim, about the middle. In another place, too, Pope Alexander writes in these words: "For the Devil does not cease to go about seeking whom he may devour, and seeking whom of the faithful he may destroy, and especially those whom he finds more ardent in the service of the Saviour and devoted to Him." These words are taken from iii, q. i, nulli, and ch, verum, originally from I Peter, ch. v. And this war had its impetus in the sin of our first parent, not as a positive cause, but as a necessary one. For if our first parent had not sinned, this conflict would have come to naught.

Of Human Spiritual War, accoming to Moral Philosophy.

Tin min

Now Human Spiritual War if we in terreaction in a moral sense, and speak after the manner of pallosophers as a moment lon ansung by reason of the opposition of reason to sensitive appetite. Here we must note that, according to the Philosopher, in De Anima, u. the soul has the potentiabiles, vegetative, sensitive, appetitive, intellectual, and, according to place, motive. The appetitive is divided into sensitive and rational. The same Philosopher, in Politics, i, shows that the soul dominates the body with a rule disposed or ordered like that of a master over a slave. But the intellest dominates the sense with a royal rule, that is, a rule ordered over free persons; that is to say, the soul dominates the body as a master his slave, but the intellect dominates the sense as a superior dominates one who is subject to him though free. Further, we must observe that the intellect is called rational because it formally contains reason in itself; but the sensitive appetite is called rational, not because it contains reason in itself, for they are formally distinct potentialities, but it is called rational because in man it is created ready to other reason, and irrational because it is capable of not obeying reason, or homely admits of the exclusion of reason. From these premises it clearly appears that sensitive human appetite sometimes resists reason, and sometimes obeys it. When it resists, there is war and opposition; when it obeys, there is peace and compord. The example in the great universe is clear, where all lower threes are created apt to obey the higher things. Hence the saving of the same Princeopher in Metaphysics, i, and in De Cœlo, ii, that this world is necessary in contact with the higher motions in order that all virtue may be thence directed, and yet sometimes it does not obey because of the disarrangement of matter, and thence come things contrary to the intention of the superior agency such as monsters; so the sensitive appetite, being lower, is apt to ober. Hence what the same Philosopher says in De Anima, ii, about that which is moved and that which moves, that if the intellect moves the sensitive appetite, and is obeyed by it, the motion is natural, as it is when a higher sphere moves a lower. But if the contrary, then the motion is not natural, as if a lower stitute were to move a higher. The example in a civil monarchy is clear, for some subjects oppose their princes. Consider the examples of this opposition in the statement and the incontinent man. For even in the continent man the sensitive attretite inclines to excess; for example, to inordinate food, drink, or the Lite. Reason teaches that excess is to be avoided as injurious, and in the continent man intellect and reason prevail; so that, properly speaking, continence is not an established moral virtue, for, as the same Philosopher says, in the virtuous man all things are harmonious. Hence, when, after many and frequent acts, a kind of readiness has been established in the sensitive appetite, including the sensitive appetite itself to the good, and to conformity with reason, then virtue really exists. But in the incontinent man this opposition is obvious, but in him the sensitive appetite prevails; yet his incontinence is not called an established vice until, after frequent acts, it has become so accustomed to incline to evil that it now always inclines that way without any opposition. This opposition is what we mean by Human Spiritual War in the strict sense, speaking in the terms of moral philosophy. Of this opposition, too, the Apostle speaks to the Romans, ch. vii, "I see another law warring against the law of my mind"; quoted in xxxii, q. v, si Paulus. This opposition is also referred to in dist. vi, sed pensandum; De constitutionibus, nam concupiscentiam. And Gregory speaks of this spiritual war in xxiii, q. i, nisi bella. Now in this opposition there is regularly, from youth upwards, an inclination to evil; for every age, from youth upwards, is prone to evil; Genesis, ch. viii; xii, q. i, omnis atas. And many reasons have been assigned for this. The first is because one can do evil of oneself, but good only by grace. Another is on account of the impetus of original sin which impels us to evil. Another is because evil is easier than good. For good consists essentially in a mean, but vices in extremes; and there is only one straight way to the mean, but many ways to the extreme. Another is because there are more obstacles to good than to evil. Another is because good can only be done with the judgement of reason, in which young men are deficient, because of the darkening of their bodily organs. And this I believe to be the true reason. So much of Spiritual War, as to which more might well be written; but I pass it by, because it would overstep the bounds of law, to which, as far as possible, I intend to confine myself.

## Of Universal Corporeal War.

[Ch. ix.]

In the third place, as I am to treat of Universal Corporeal War, I shall set forth my treatment of the subject in the form of questions:

Firstly, by what law war had its origin and introduction.

Secondly, who may declare universal war, and against whom it may be declared.

Thirdly, what are the means of making war, briefly explaining what acts are lawful and what unlawful in persons making war, and formulating certain questions on those subjects.

Fourthly, what persons may be compelled to fight, and of those who participate in a war without compulsion.

Fifthly, of the spoils of war, and of certain other incidents of war.

Sixthly, by means of a table for the instruction of the canonist, of questions touching the matter of war. Whenever a subject has been treated in the Corpus Iuris Canonici by the glossators and doctors, I shall omit it.

By what law Universal Corporeal War had its origin.

[Ch. x.]

I return to my first question, and I ask by what law Universal Corporeal War had its origin. Solution. By the divine law and the law of nations. By the divine law; this is proved by Joshua, ch. viii; I Samuel, ch. xvi. By the law of nations; ff. De iustit. et iure, l. ex hoc iure.

### How Universal Corporeal War had its origin in Divine Law.

I said that wars arose by divine law; here we must note that wars were introduced not only with the permission, but by the positive allowance, of the Lord. And this may be proved; for every power tending to good is so derived positively, and not merely permissively. But the power of declaring lawful war tends to good; therefore it proceeds positively from God. The major is proved; for "every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights," James, ch. i; i, q. ii, quem pio. The minor is proved; for a declaration of a lawful war and a lawful war itself tend to the good, for they tend to the peace and quiet of the world. This is proved by the authority of Augustine to Boniface, who says, "war is not sought that war may be practised, but war is waged that peace may be sought." He adds, "be therefore peaceful in war, and by your victory lead those whom you overthrow to the blessings of peace." These words are in xxiii, q. i, noli. The end of war, then, is the peace and tranquillity of the world. Therefore we conclude that it proceeded originally and positively from God. This is confirmed: For every act punishing evil persons proceeds from God, but the declaration of a lawful war is an act punishing evil and rebellious persons. Therefore it proceeds positively from God. The major is proved thus: For it is written, "To me belongeth vengeance, and I will repay"; [Proverbs, ch. xxii]; [xxiii, q. i, ch. item cum in Proverbiis]; and in another place, "vengeance is mine, and I will repay," Deuteronomy, ch. xxxii; Hebrews, ch. x; Romans, ch. [xiii] xii. The minor is proved by the authority of Augustine in the Sermon on the Centurion's Son, xxiii, q. i, paratus, at the words nam corripiendo. We might even infer from this reasoning that it is theologically necessary that there should be evil and rebellious persons in the world; for in the divine majesty are acts rewarding the good and punishing the evil, as it is written, "nullum bonum," &c. Further, on that assumption it might be argued thus, that, assuming an activity, there must necessarily be assumed an object of that activity. This is proved by the words of the Philosopher in De Anima. book ii; for, assuming an act of vision, a visible object must be assumed. So too, assuming an act of hearing, an audible object must be assumed. Assuming, therefore, from the first creation of the world, an act of punishment in God, it is necessary to assume an object of punishment, and that is Evil, as I showed above. The first principal proposition is confirmed: For every act whereby the power of injuring is taken away proceeds positively from God. But a declaration of lawful war is such an act. This is proved by the authority of Augustine, who says, "Wars are waged in order to bring the vanguished to the fellowship of piety and justice." He adds, "For defeat is beneficial to one from whom it wrests the power to do iniquity, since nothing is more unhappy than the happiness of sinners, which nourishes penal impunity, and strengthens the evil will, like an enemy within." These words are in xxiii, q. i, paratus, at the words ac per hoc. This is confirmed: All power is from God. by His command or permission; therefore warlike power proceeds from Him, but it so proceeds not only by His permission, but also by His command. Therefore He commands. The principal proposition is proved; Romans, ch. xiii; quoted in xxiii, q. i, quid culpatur. In short, is not this clear if we regard the generations of the world? for from the first creation of the world down to the times of Noah, God by His own act and without assistant was destroying the evil, as appears from the story of Cain and Abel, and certain other princes, in Genesis, chs. iv and v. Of Himself, therefore, He introduced wars to punish and destroy the bad. We conclude therefore, from the premises, that wars were originally introduced by divine law. Metaphorically, or rather perhaps naturally, it might be demonstrated thus: For as the natural philosophers say, man is a small world, and as government goes on in the small world, so it does in the universal whole, if the analogy be traced, as the Philosopher says in Physics. book viii; and in the natural ordering of the body it is clear that, when there is no excess of humours, there is no rebellion opposed to natural conservation and duration. But when there is excess of humours arising from disordered control, then there is a struggle of nature tending to conservation against excess tending to destruction; and in the struggle the natural power is sometimes strong enough to correct the opposition, sometimes it is powerless because of the excess of the disease, and then there is need of an extrinsic remedy, of a medicament partaking of the nature of poison, but of one which is opposed to the disease. So exactly in the great world. For sometimes, in a territory and region of the world, there is no excess of rebellious persons, and then there is no conflict, or rather the guiding hand of Nature tends uniformly to its conservation. Sometimes there is excess of rebellious persons, tending to the destruction of government and of conservation, and then sometimes Nature corrects it of itself, by monitions, exhortations, and other soothing processes, and then there is no need of war, or poisonous medicament. Sometimes the disease has advanced so far that a poisonous medicament is needed, extirpating the matter of the disease entirely, and such a medicament is a war to eradicate and exterminate the bad. So, then, in the small world, when the inner virtue fails we turn to a doctor, who operates by a remedy which is extrinsic and poisonous, just as in the great world the general governor, who is the Most High Creator, and the doctor of the universe, tending to its conservation and government, when the humours which tend to its destruction or the destruction of a part of it have grown so great . . . uses the remedy of war to exterminate vices and excesses, and to reduce . . . to the proper temperature. And as in the human body these excesses of humours attack the several members of the human body, and even dissolution begins, sometimes because of excess of one humour, sometimes of another, so in the universe the several territories and regions of the world, which are the members of the great world, are attacked by these excesses of vices, which oppose its government, sometimes in one place, sometimes in another, according to the varieties of vices. And so it happens that the regions of the world are sometimes weakened by excess of vices, which sometimes grow so great that there is need of a medicament which will eradicate the good with the bad, just as medicine, too, drives out good and bad together. Nay, sometimes this excess leads to utter extinction, like death in individuals, as we may see for ourselves; for innumerable regions have been utterly extinguished and rendered uninhabitable for these reasons. Innumerable examples might be cited; and this same thing happens in families and governments, which also are reduced and utterly extinguished. And though what I have said has been metaphorical, yet it is most clearly proved by texts of the divine law; for we read in Genesis, ch. xix, that on account of the excessive disease of Sodom, God used the eradicatory medicament of war against Sodom, Gomorrah, Zeboim, Zoar, and Admah, though two of these perished because of their neighbourhood; De Pœnit., dist. i, ch. sed continuo; De excessibus prælat., ch. clerici; and Authentics, coll. vi, ut non luxu. contra naturam, near the end. Innumerable examples might be cited. This medicament of war, too, is referred to in Joshua, ch. viii, for there our Lord orders Joshua to lay himself an ambush behind, that is, to set warriors in ambush to lie in wait for the enemy. And Augustine, in the Liber Quæstionum, says of the words of Joshua, "Wars are called lawful which avenge injuries," that is, excesses of offences. And he adds, "So a people or a city must be made to suffer which has neglected to punish the wrong-doing of its own men." He adds, "but this kind of war is undoubtedly lawful, because God, Who knows what is every man's due, ordains it." He does not say "permits," but "ordains." He adds, "in such a war, the general of the army or the people itself should be regarded not so much as the author of the war as the minister of God." And thus it is clearly proved that God, as the most high doctor and preserver of the universe, ordains wars in order that offences may be rooted out. These passages are quoted in xxiii, q. ii, Dominus Noster. Of this war and eradicatory medicament it is also written in I Maccabees, ch. v, and Deuteronomy, ch. ii, where, by the command of God, the sons of Israel wage wars against the Amorites; and Augustine also treats of it in the book of Numbers, quoted in xxiii, q. ii, ch. notandum sane. Of it also it is written in Judges, ch. v, "the Lord appointed new wars." referring to wars which eradicate excesses of vices. Isaiah, too, writes in ch. xxx, "and in battles of shaking will he fight," like a warrior. Of those who

eradicate, it is written also in I Maccabees, ch. iv, "take heart and fight." And in Jeremiah, ch. xx, also it is written, "The Lord is with me as a warrior." Jerome, on Zephaniah, describes it most beautifully in the words, "if a man enfeebles the strength of a robber or a pirate and renders them weak, their weakness advantages them; for the weakened members, which formerly they used ill, will cease from evil works." Jerome's conclusion is that the vicious are made healthy by the expulsion of the disease which disposed their infected members to evil, and this is done by an eradicatory war. This passage is xxiii. q. iii, ch. si quis fortitudinem. This is clearly proved by what is written in Luke, ch. xii, and in Hebrews, ch. xii, where the Lord says, "That servant which knows not his lord's will and commits things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes; but that servant which knows his lord's will and commits things worthy of stripes, shall be beaten with many stripes." So he who exceeds received stripes from the Lord. This passage is cited in xxiii, q. iv, ch. ea vindicta. Hence we read that Elijah put many to death by his own hand and with fire obtained from heaven; 2 Kings, ch. i; and ch. ea vindicta. Further, in xxiii, q. iv, it is so written of others in the time of the old dispensation; I Kings, chs. xvii and xviii; and so it is written that Ananias and his wife fell dead at the words of Peter, the chief of the Apostles: Acts. ch. iv. This is quoted in xvii, q. i, Ananias; and xxiii, q. iv, ea vindicta, at the end. And Gregory has a beautiful passage about this eradicating war, written to Brunhilda, queen of the Franks, in which he says, "lest, if, because of our unbelief, the anger of the divine vengeance should be stirred by the acts of the wicked, the plague of war should destroy sinners whom the precepts of God do not recall to the path of rectitude"; xxiii, q. iv, si quos. Does not the Lord say to Moses, "thou shalt not suffer malefactors to live"? Exodus. ch. xxii. Moses, too, who had received the law from the Lord, punished the worshippers of the idol with death; Exodus, ch. xxxii; and Samuel, by the Lord's command, hewed in pieces Agag, the richest of kings; I Samuel, ch. xv. These passages are quoted in xxiii, q. v, ch. hinc apparet. The Lord also drowned the Egyptians in the waves; Exodus, ch. xiv; and he scattered the corpses of the Israelites in the desert; Numbers, ch. xiv. These passages are cited in xxiii, q. v, quid ergo. Innumerable examples might be cited to prove this from the old and the new divine dispensations; but these are sufficient to establish the conclusion that wars originally had their origin in divine law, and not merely by God's permission, but rather positively from God Himself, as the governor of the world, and the doctor who eradicates its vices, for the sake of the salvation and conservation of the world, and because these remedies of war tend to this end, as I clearly showed above: and we can see for ourselves that, because of this . . . and excess of manifold vices in the advancing destruction of the universe, the Most High Creator in times past used this eradicatory remedy; for how many kingdoms and governments of the world have been utterly destroyed, how many brought low? What of the empire of the Trojans? or that of the Greeks? or the universal dominion of the Romans? Parts of Italy in our own times are in fever and are being subjected to trial. The medicine is being prepared; ... according to the doctrine of the most learned Hippocrates, in the first book of the Aphorisms. . . . But this conclusion, that wars proceed positively and originally from God, might be proved by observing the uniform and perpetual instrument of the divine majesty. For the Most High Creator of all works through the mediation of the celestial frame on this terrestrial frame naturally, howbeit supernaturally. When He wills, He inspires and influences it immediately; but I speak in terms of natural philosophy, following the saying of the most learned Philosopher, in De Meteoris, i, and De Cœlo, ii, that it is necessary that this world should be in contact with the higher motions, in order that all virtue may be directed thence. Therefore the Most High influences naturally these lower regions by the mediation of a celestial and spherical body, while that whole body works by the mediation of motion and light, as the same Philosopher says. And because in the whole celestial frame itself there are parts which have virtues of diverse influence, as the variety of spheres, the diversity of wandering and fixed stars, on which, by reason of the variety of their natures and motions, every created and corruptible thing effectively depends, therefore a certain contrariety and diversity of natures, an opposition arising here below, is dependent on that above. Whence it may be at once inferred that, as opposition and difformity are the causes introducing wars, wars arise thence; and more, experience teaches that uniformity and difformity of aspects at the time of birth give rise to natural affections and natural enmities between men. This any one may experience; for one will love another at sight, with no antecedent merits, and one will hate another in the same way, with no antecedent demerits. So affections and hatreds arise naturally between cities and towns and camps, on account of the uniformity and difformity of aspects at the time of their construction; and so from celestial influence arise hatreds, and wars, and friendship, and peace, and it is the same between provinces. But this celestial nature, by the mediation of motion, is productive of generation and corruption, of growth and diminution in these lower things; and its influence is felt not only on single things below, but on whole regions of the world, for by this higher nature habitable regions have been made uninhabitable, and uninhabitable habitable. For, according to the teaching of the Philosopher, when the sea shall become dry, . . . from this opposition of natures and dispositions from which arise quarrels, contentions, wars particular and universal. This opposition, on account of the variety of motions and aspects, exalts some, extinguishes others, depresses others, and changes the governments of the world, universal and particular. And this may be proved; for if the sufficient productive cause of any effect is established, the effect must needs be produced, unless something extrinsic is present to hinder its production; but the celestial nature is continually changing in motion and aspect, and its parts differ by their own nature in influence. Therefore these opposed and different effects must needs be produced, since there is nothing to hinder them, and from this we might infer that wars must needs be in the course of nature and that otherwise the government of the world would not proceed naturally. Yet I protest that although the celestial nature has this effect on these lower things, yet it does not work of itself and directly upon the human intellect, but the freedom of the will endures; xxiii, q. iv, ch. Nabuchodonosor, and ch. de Tiriis; De Pœnit., dist. ii, ch. sicut enim; and the Philosopher, Ethics, iii. But it works on the organ of the sensitive virtues, which receive the influence and direct the intellect, and thus its influence is indirect. Hence what is written in the Centiloquium, "the wise soul dominates the stars." But inasmuch as to treat of this subject would take me too far from the bounds of law, I say no more about this conclusion; but let it suffice that we have inferred and proved, by what has been said, that wars have proceeded from God positively and effectively, although the last discussion shows us that they came not immediately, but by the mediation of the celestial frame, by the operation of natural causes.

How Universal Corporeal War had its origin in the Law of Nations.

[Ch. xi.]

I said, secondly, that wars were recognized by the law of nations. Now here, although the laws say that wars were introduced by the law of nations as, for instance, Isidore, dist. i, ius gen.; and the jurist Hermogenianus in ff. De iustit. et iure, l. ex hoc iure—yet I think that wars had their origin not only in the equity of natural human created intelligence, but primordially in the disposition of creative Nature, which influences not only human actions, but all other things animate and inanimate also; so that it is true to say that wars have their origin in natural law, even as distinguished from the law of nations. As to how these differ, I may refer to ff. De justit. et jure, l. i, § ius gen., and § ius naturale, and 1. ex hoc iure; and dist. i, ius naturale, with the gloss thereto, and ch. ius naturale. That this is true may be shown thus: Natural first principles have implanted in every created natural entity a natural inclination to exclude everything opposed to its natural disposition. This is clear if we look at particular natural entities, simple and mixed; for resistance to fire is implanted in water, and resistance to water in fire, because of the opposition of their qualities. This which is true of single elements might be shown to be true of things mixed; but it is especially clear in the brutes, where, from a natural opposition of complexions, one is inclined naturally to kill another, and the other to kill it. Thus, in a rational creature Nature has implanted an inclination, even circumscribing the dictates of the intellect, to hunt whatever is repugnant to itself. That this is true, reason shows; for Nature, the producer of all created things, must be not less solicitous in the conservation of a rational creature than of its other products, since the former is itself nobler; De pæn. et remiss., ch. cum infirmitas; and De sac. sanc. eccles., l. sancimus; and xxxiii, q. v, ch. hac imago; and for its sake, as the

end, all things below the lunar globe were produced; ff. De usuris, l. in pecudum. If, therefore, Nature has implanted a natural inclination in all other created things to hunt whatever is opposed to themselves, how much stronger must this inclination be in a rational creature? The same thing is clear to our senses if we examine particular instances, for any one experiences this in himself, if this instinct is implanted in men by natural first principles; and therefore war had its origin primordially in this natural inclination, since war, as above described, is a contention arising for the sake of destroying opposition. We may infer, therefore, that this contention which arises for the sake of destroying what is discordant and opposed to one's own conservation has its origin fundamentally in natural first principles, and so in the law of nature, as distinguished from the law of nations. But you will say at once that this conflicts with the texts which say that it arises from the law of nations; but as to that, we must observe that, although this natural inclination is introduced by natural law, our natural intelligence being limited, yet the inclination is regulated by the dictates of reason and natural intelligence; just as we say of particular acts which are proper to men by nature, their intellect being limited, such as the inclination to food and drink and sexual intercourse, that these acts are natural to men, and yet in a man they are regulated by the dictates of reason, which is not the case with the brutes, for they lack that dictation. So, then, I believe that the meaning of those texts was that the regulation of that inclination, introduced by natural first principles, arises from the law of nations, that is, from the general equity of natural intelligence, but the inclination itself is from natural law. This is proved by the gloss on ff. De iustit. et iure, l. ex hoc iure; and dist. i, ius gent. For the gloss in both passages to the word "wars" adds, by way of explanation, "lawful," and so understands the text to refer to an inclination regulated by the dictates of reason. And although the texts say that wars arise from the law of nations, yet I do not think it false to say that wars, that is, these regulated inclinations, have their origin in the civil law and in the canon law. For the civil and the canon laws do not speak of an equity different from the equity of the law of nations; rather they are that equity itself, for all law consists in a kind of rectitude, and that is why it is called "ius"; dist. i, ius generale. But the civil and the canon laws are the rectitude of life and the equity of the law of nations. But they add to that rectitude a kind of explanation, for they have to specify and explain the rectitude and equity of the law of nations, sometimes by limiting it in suitable modes, sometimes by applying it to various acts, sometimes by determining it by various events. All these points are proved by the text in ff. De iustit. et iure, 1. ius civile. For the text there says "the civil law is a law which is neither wholly distinct from natural law or the law of nations, nor wholly subordinate to them; and so when we add anything to or take anything from the common law, we make it special, that is, civil, law." It is therefore true to say that wars come from the civil and the canon laws, that is, from rectitude itself, which is the civil and the canon laws. Nor are the texts just

cited opposed to this, because that rectitude, with nothing added or taken away, is called the law of nations. And so the laws just cited say; but when something has been added or taken away, then it is called civil or canon law; no one, however, doubts that the civil and canon laws do add something on the subject of wars to the dictates of general reason. The foregoing discussion shows us in what law wars had their origin.

Who, first and chiefly, may declare Universal War, and by what Law, and against whom?

[Ch. xii.]

I ask, secondly, what law allows the Church to declare war against infidels, and to invade their territories, and to grant indulgence on this account, since the laws seem to ordain the contrary; for those who are outside the Church are nothing to us; ii, q. i, multi. Also by origin their possessions and jurisdictions belong to them. For God so arranged throughout the whole rational creation, for he makes the sun to rise on the just and on the unjust; Matthew, chs. v and vi, at the end. Also men are not to be compelled to the faith, for all others who have not been incorporated are to be left to their own will; dist. xlv, De Iudæis. And what is more, jurisdiction may be delegated to the infidel over those who are converted to the faith, provided it do not burden them too heavily; I Timothy, ch. vi. In the second place, to make the matter clear, we must observe that I ought here, in the first place, to set out the matters which I have treated on the subject of reprisals at the beginning, namely, whence the Church had its jurisdiction, and also whence the Emperor had his; but I do not set out these matters here, because they have been fully treated there. On this understanding, then, we ought also to observe that in the same community and under the same king there are two peoples, and for the two peoples two lives, and for the two lives two governments, and for the two governments a twofold order of jurisdiction. The community is the Church, the one King is Christ, the two peoples are the clergy and the laity, the two lives are the spiritual and the carnal, and the two governments are the priesthood and the Empire; but of these one is supreme, namely, the Papacy, to which the other is subordinated. Otherwise the argument of the Philosopher in Metaphysics, book xii, showing the unity of the Creator, would be absurd. He says that a multitude of governments, evil entities, tend to be ill-disposed, therefore there is one head; and so precisely in the question before us; also because, in any class of entities, it is possible to postulate one that is first, which is the mete and measure of all the others, as the same Philosopher shows. So in a whole monarchy it is possible to arrive at the head; and so, too, in natural objects it is possible to arrive at the primary motionless motive power, as the same Philosopher shows in Physics, books vii and viii. The Empire cannot stand in such a relation to the Papacy. I pass over innumerable arguments, and merely cite the following, which will suffice to show that there is one Lord of the earth: vii, q. i, in apibus; ix, q. iii, cuncta per mundum, and ch. per principalem; ff. Ad leg. Rhod. de iact., l. deprecatio. And he is the Pope. He has jurisdiction not only over the faithful, but also over infidels, as is shown more clearly than day; for Christ had power over all, whence the passage in the Psalm: "O God, give thy judgement to the king." If Christ had it, He would not have been a loving father, if, when He constituted Peter His vicar, He had not entrusted the charge to him, which it is sinful to suppose. Also He handed to Peter the keys of the kingdom of heaven, saying, "whatsoever thou shalt bind," &c.; Matthew, ch. xvi. And in another passage, "Feed my sheep," in the last chapter of John. So, therefore, the Pope, as a matter of law, has jurisdiction over infidels, though not as a matter of fact. Hence it is that if a barbarian, who has only the law of nature, sins against the law of nature, he may be punished by the Pope. For it is written in Genesis, ch. xix, that the Sodomites were punished by God; therefore the Vicar of God also has this power. The same, too, if they worship idols; for it is natural to worship the Creator and not His creatures. So, too, he may punish Jews, if they act contrary to their own law in matters of morality, and are not punished by their governors. There is no doubt that he may punish Christians, if they act contrary to the law of the Gospel. From all this we infer that the Pope, like a true prince, may declare war against infidels, and grant indulgences for the recovery of the Holy Land, and especially of the land consecrated by the birth of Christ, by His habitation, and death, where Christ is not worshipped, but Mahomet. Also, the Holy Land was conquered, after the death of Christ, in a lawful war by the Roman Emperor, who was afterwards robbed of it by the infidels. Therefore the Pope may recover it by reason of the principality which he holds. But in other lands which are not consecrated, and where neither the Empire nor the Church had jurisdiction, the Pope may in fact command that they do not molest their Christian subjects. Otherwise he may by a judgement deprive them of their jurisdiction, and thereby . . . which Innocent noted, De voto, quod super his. The solution of the first question is clear, namely, of the justice of a war declared by the Church against infidels; and from this may be inferred the justification of a war declared by the Emperor against enemies.

Evidential. And a discussion as to who are the emperors against whom war may be declared.

[Ch. xiii.]

Here we must note that there are two peoples, the Roman people, and strangers. To the Roman people belong, first, all who are in complete obedience to the Roman Empire, for the people means the whole Empire; Ad munici-

palem, l. Roma. Some are not in complete, but only in partial obedience to it, as when they live according to the laws of the Empire and admit the Emperor to be lord of the earth, like the cities of Lombardy and the like; and these, too, belong to the Roman people, since it exercises jurisdiction in some matters; De aqua pluv. arc., l. si prius; and this passage should be noted. There are some peoples who neither obey the Emperor nor live according to the laws of the Empire at all, but say that they have this position by privilege, like the Venetians, who assert that they have it by privilege. These, too, belong to the Roman people, because they hold their privilege at the will of the Emperor, and he can revoke it whenever he will; ff. De legat., iii, l. si quis in principio. Moreover this privilege, when granted to them, ought to be so ordered as not to deprive them of Roman citizenship; ff. De captivis, 1. in bello, § si quis servum. There are other peoples who do not obey the Emperor and assert that they have this immunity by contract, like the provinces subject to the Roman Church, which assert that it belongs to them by the gift of Constantine and other Emperors; and these, too, belong to the Roman people, for the Church exercises there the jurisdiction which the Empire had, and hence they do not on that account cease to be Roman citizens. I say the same of the kings who do not admit that they are subjects of the Emperor, as the King of France, of England, of Spain, and the like, who assert that they are independent by privilege or prescription. And by this I conclude that almost all nations which obey the Holy Mother Church belong to the Roman people: and any who should say that the Emperor is not lord would be contradicting the text of the Gospel, when it says, "there went out an edict from Cæsar, Augustus," &c. But there are foreign peoples who do not admit that the Emperor is lord, like the Greeks, who say that their emperor is lord. So, too, the Tartars say that Grancanes is lord, and the Saracens say that their emperor is lord. Among those peoples, however, there is a distinction, for some of them are allied to us, as the Greeks against the Turks; there are others with whom we are at peace, like the Tartars, for our merchants go to them and theirs come to us; there are others with whom we have no dealings, like the Jews: and others with whom we are at actual war, like the Saracens, and to-day, the Turks. We infer, then, that, since the Emperor is the secular head, having no superior in secular matters, except perhaps in the instances I have mentioned he may declare war against his enemies; and who these are was clear from the passage immediately following. And this is the war which is spoken of in ff. De captivis, 1. hostes; and De verbor. significatione. And herein war claims its place, and therefore it is declared by the Roman people or Emperor, so that, if the Emperor declares war on any rebellious cities of Italy, that war ranks as a public war, because to resist an official of the Emperor or of the Pope, if the resistance is not in the name of the Emperor or the Pope, is one and the same thing.

Whether universal war may be declared by others than a prince?

[Ch. xiv.]

I ask whether universal war may be declared by others than a prince. Solution: It may not be declared without the authority of a prince, for no one may bear arms without a prince's licence; C. Vt usus armorum, in red; and the gloss on Authent., De mand. princ., coll. iii; and on Authent., De armis, coll. vi. And the reason is that no one may violate the laws of princes without the prince's licence. But one who, without the solemnity of law, with kingly authority, makes law for himself, when he might resort to a lawgiver, does violate the law; therefore it is not lawful without the prince's authority. The prince, then, alone may declare war by his own authority, since he has no superior to whom he may resort to obtain justice. To-day, however, because there are peoples who do not recognize a superior in fact, the authority of a superior is not required, since they do not recognize one. Nay, every day wars are declared by one people against another, without asking the leave of any one.

Whether war made by the Emperor against the Church is lawful, and whether subjects are bound to obey him therein?

[Ch. xv.]

The second question is whether a war which the Emperor makes against the Church is lawful, and whether subjects are bound to obey him therein. It appears so, because it is by the authority or command of the prince; therefore, &c. Also because there are two jurisdictions; De judiciis, novit; Oui filii sunt legitimi, causam, and ch. per venerabilem; De appell., si duobus. Also because subjects are bound to obey the Emperor in matters concerning the use of arms, even if he be schismatic; xi, q. iii, Iulianus. Solution: The contrary is true, for the Emperor is the Church's advocate and is bound to defend it; therefore he may not attack it; De natis ex libero ventre, the single chapter; De restit. spol., conquerente. Moreover, by declaring war against the Church he deserves to lose the privilege of declaring war, since he abuses it; xi, q. iii, privilegium; De decimis, suggestum; so that he may be punished for his offence; De translatione, quanto, § ne autem. Nay, such obstinacy in the prince does not differ from heresy; De hæreticis, excommunicamus, i, § i: and this passage should be noted. Also because the Pope is his superior; for he examines, reproves, and deposes the Emperor himself; De elect., venerabilem: Sext., De re iudic., ad apostolica. In this case, therefore, subjects are not bound to help the Emperor against the Church, but rather the contrary. And the Pope may absolve them from the bond of fealty; xv, q. vi, nos sanctorum, and ch. iuratos; and note De hæreticis, excommunicamus; De pœnis, last chapter; and in this matter, Hostiensis, De resti. spoliatorum, olim.

What is the law when the Pope makes war against the Emperor?

[Ch. xvi.]

The fourth question is what, on the other hand, if the Pope declares war against the Emperor? The solution appears from what precedes; for if the Pope declares war against an Emperor who is schismatic, heretic, or otherwise usurping the rights and liberties of churches, all the faithful are bound to help the Pope, and even vassals of the Emperor may be absolved from the oath which binds them, or may be declared not to be bound; xv, q. vi, iuratos, and ch. nos sanctorum.

Of the means of making war and carrying it on.

[Ch. xvii.]

Thirdly, it remains to consider the means of making war and carrying it on, and also what should be done in actual war.

Of the legion and the cohort, and who and how many are required therein.

In war there are legions, and a legion has seven thousand one hundred foot-soldiers, and seven hundred and nineteen horsemen. There are cohorts, and a cohort has twenty companies. A "milliaria" cohort has one thousand one hundred and five foot-soldiers, and a hundred and thirty-five horsemen. A "quinquagenaria" cohort has five hundred and fifty-five foot-soldiers, and sixty-six horsemen. So the gloss notes in ff. De his qui not infam., l. ii. These, then, with a general and discipline, make a war, taking war in the sense of a multitude apt and prepared for war, and not merely of the act of making war. But the two chief foundations of a war are arms and strength. These are divided into three parts, cavalry, infantry, and fleets. For cavalry protect the plains; fleets, the seas and rivers; and infantry, the hills, cities, and steep plains. Hence we may infer that infantry are more necessary to the commonwealth than cavalry, because they are useful everywhere.

How soldiers should conduct themselves in war, whom they should obey, and from what they are commanded to abstain.

[Ch. xviii.]

Now soldiers should so conduct themselves in war as to keep the oath which they have taken; for they have sworn that they will strenuously perform all the orders of the Emperor, and will never desert their service, nor shrink from death in the defence of the commonwealth; ff. Ex qui. caus. maiores, the last law but one; and C. De his qui non implet. stipend., book x, l. i. They

ought to obey their generals; 1. collatores, at the beginning. For since the commonwealth cherishes and supports them, they ought to devote themselves to the public interests alone, and do their service by preparing themselves for war by the daily practice of arms; C. De re militari, l. milites. And so they ought to obey their generals, because, if they disobey their commands, even in a good cause, they are punished with death none the less; ff. De re milit., 1. desertorem, § in bello. They ought to abstain from the cultivation of the land, from the care of animals, from trade in commodities. They should not manage the business of other people, nor engage in civil duties; otherwise they will be deprived of their service and its privileges; C. De re milit., l. nemo milites, and 1. qui militares; C. De locat. et cond., 1. milites; C. De procur., 1. militem. They should not buy lands in the places where they serve, and at the time of their service, not even on another's account; otherwise they are forfeited to the treasury. However, if they are not disturbed before their discharge, they will not be interfered with afterwards. There are exceptions to this rule when the treasury is administering the insolvent estate of their parents, and when they claim by inheritance. The reason of the rule is that they may not be distracted from their military duties by agricultural pursuits. See ff. De re milit., 1. milites.

# What belongs to the office of a general in war? [Ch. xix.]

A general in war should be very sparing in giving supplies to his troops; should not allow the military horses to be taken out of the province; should keep his troops in camp, train them to the practice of arms, not send them on his private business, fishing, or hunting; should carry the keys of the gates, go round the watches, concern himself with the foraging of his troops, approve their food, punish fraudulent measurement, chastise offences, hear the complaints of the troops, inspect the sick. On these matters see ff. De re militari, 1. officium. It is also his duty to place his legion on the green banks of a river, and to see that no man pollutes the water of the river in any way, or offends the public eye by washing off the sweat of horses, but to permit this to be done at a distance in the lower parts of the river. See C. De re milit., 1. ingentis. It is also his duty to pitch the camp where there is plenty of wood, fodder. and water; and for a stay of any length, he should choose a healthy place not too near to the sea, or an elevated place not likely to be captured by the enemy. He should consider, also, whether the field is wont to be flooded by torrents. For this see Vegetius, De re milit., book i, ch. xx. It is also his duty to fortify the camp according to the number of his men, that a large number may not be too confined, nor a small number obliged to extend itself too widely. A good general will also recognize a place in which to fight, which is considered better the higher it is. But if he hopes for victory against the enemies' soldiers from his infantry, he should choose places which are uneven, rough, and hilly; if not, places which are level and open, and not impeded by woods and marshes. See Vegetius, De re militari, book iii, ch. xiii. It is a general's duty to take cognizance of the contracts and delicts of his men; but this is also the duty of the special "magister militum"; C. De iurisd. omn. iudic., l. magisteriæ; and C. De re militari, l. tam collatores.

How soldiers are punished differently, according to their different offences.

[Ch. xx.]

Now soldiers are differently punished, according to their different offences. Their offences are either special or common. And in their special offences they are punished by military penalties, and the penalty is often increased with the grade of service; ff. De re militari, l. ii. The punishments are pecuniary fines, deprivation of rewards, ignominious discharge from the army, degradation of rank. A soldier is not condemned to the mines, nor to work in the mines, but is beheaded; for he is regarded, not as a soldier, but as an enemy; ff. De re milit., 1. iii, § i, and § is qui, and 1. proditores. Death is the punishment for those who lay hands on an officer, who are disobedient, who are the first to take to flight in the sight of the others; for spies who betray secrets to the enemy; for malingerers who feign illness from fear of the enemy; for those who wound a comrade with a sword, who wound themselves without cause, or attempt to commit suicide. Not however if they do so from weariness of life or impatience of pain, for these are made "infamous"; whereas those who offend through drunkenness or lust are discharged from the service. One who does not defend his officer when he could do so is punished with death. One who could not is spared. See ff. De re milit., 1. omne delictum, and 1. iii, last section. Also one who refuses to go scouting when the enemy are pressing on, or who retires from a trench, is punished with death, even if he acted with good intention; ff. De re milit., l. iii. Also a soldier who disturbs the peace is punished with death; ff. De re milit., l. iii. Also one who stirs up a serious sedition. A deserter in time of war is punished with death; in time of peace a horseman is degraded, a foot-soldier is discharged; ff. De re milit., l. non omnes. Not all deserters, however, should be punished equally; but regard should be had to their rank, length of service, and other circumstances. One who goes beyond the space for foraging is regarded as an absentee or a deserter. But the number of days by which he has returned sooner or later is taken into account, or any obstacle which may have detained him; ff. De re milit., l. iii, last section, and 1. qui commeatus, and 1. non omnes. His previous record is also taken into account. An absentee is one who has wandered from the camp but returned to it; a deserter is one who, after wandering for a long time, is brought back to camp; ff. same title, l. iii, § emansor. A deserter, if found in a city, is punished with death; if found elsewhere, and if he deserts again after being captured

in his first desertion, he is punished with death; ff. same title, l. non omnes. The goods of deserters are confiscated after their death; C. De re milit., l. iv.

Of fortitude and its nature, and when fortitude is to be called moral and when not, and when fortitude conducts war to a right end, and when not?

[Ch. xxi.]

But as it has been said that fortitude and arms are the chief foundations of war, and as in law the nature of fortitude is not explicitly discussed, it is desirable that its nature should to some extent be explained. And I ask, first, whether fortitude is a moral virtue; and it appears that it is not. For fortitude is a disposition of the body; C. book xi, De athletis, l. i; ff. De his qui not, infam., l. athletæ; ff. Ad leg. Aquil., l. qua actione, § si quis in colluctatione; De pugn. in duello, throughout; C. De gladiatoribus, the single law; De torneamentis, throughout. Therefore it is not a moral virtue, since a disposition of the body differs from a habit or disposition of the soul, and is itself inferior in degree; De pœn. et rem., cum infirmitas; xii, q. i, præcipimus; xxiv, q. iii, si habes; C. De sacrosanctis eccles., l. sancimus. Secondly, it seems to be a moral virtue. Every moral virtue aims at a mean in feeling and action, as the Philosopher proves in Ethics, book ii; but fortitude aims at a mean, as he also shows in Ethics, book iii. Thirdly, that which is not a virtue is not virtue, but rather virtues, since the plural number is satisfied by the number two at least; ff. De testi., l. ubi numerus; causa iv, q. iii, § ubi numerus; and De reg. iur., book vi, rule pluralis. And this is confirmed by the Philosopher, in the Elenchi, book i, for the definition of preposition and of  $\alpha$  preposition is the same, but fortitude is not a virtue. This minor premise is proved. For a virtue is opposed to two extreme vices; dist. xli, sape; De consuetudine, ex parte. But four extremes are opposed to fortitude, namely, fearlessness and timidity or fear, and audacity and deficiency in audacity, which has no proper name, as the text shows in Ethics, book iii. The Philosopher proves the opposite in Ethics, book iii. For the solution of the question we must observe that the meaning of "fortitude" is equivocal; it may refer either to the fortitude which is the same thing as strength of body, or to the fortitude which is moral virtue. The first is a power which enables one to move a thing, as the Philosopher proves in Rhetoric, book i; and both kinds are required in war; and so when I said that fortitude, or strength, and arms are the foundations of war, I used the word generally, since both kinds are required. But as to the first, which is the strength of the body, there is no doubt that it is not moral virtue, for the reasons given above; but as to the second, the question must be continued; and it is the virtue which makes us behave aright in the matter of fear and audacity in the dangers of war. Let us pursue this kind of fortitude. for the first is plain to the blear-eyed and to barbers. Now for the understanding of the fortitude of the soul, we must observe that, in the matter of daring and fearing, one may exceed or fall short; and in either case one acts wrongly.

One may also keep oneself to the mean, and so act virtuously. Audacity, however, differs from fear; for audacity is a feeling of the irascible appetite, inclining us to attack what is terrible. Fear inclines us to flee, as any one may experience in himself. But either may be a good or a bad act; for if a man were to see ten armed men and attack them alone, that would be a bad act; and if he were not to flee, it would be a bad act, bad as regards the attacking, and also bad as regards fear. So, again, a man may exceed in fearing; as, for instance, if there are a hundred men in a fortified place, and they see only a hundred men against them and flee—that is a bad act. So, too, by not attacking; as if they see a city being spoiled and do not attack—that is a bad act. So you have illustrations of excess in not fearing when fear is expedient, in fearing when fear is not expedient, in attacking when attack is not expedient, and in not attacking when attack is expedient; and so you have the extreme vices, audacity and fear, and degree in each case, as above. Further, it is to be noted that, wherever we find vicious and blameable excess of extremes, there we may find a mean which is good and laudable; because if the whole were bad and blameable, we could not say that the defect was blameable, for the defect would be a defect of bad, and so would not be bad. It is right, therefore, that in the mean there should be a good with respect to which one quality is said to be bad by exceeding, another bad by falling short. From these arguments, two conclusions for the solution of the question may be inferred. The first is, that fortitude of the soul is moral virtue. The second, that it is a virtue. The first is proved; for every habit of choosing a laudable mean is moral virtue. Fortitude is such a habit; therefore the major is proved by the argument from definition, which is a valid argument in law; ff. De reg. iur., l. omnis definitio; ff. Depositi, l. i, at the beginning, and same title, l. bona fides. But the Philosopher so defines moral virtue in Ethics, book ii. The minor is proved; for fortitude is a habit of choosing the mean with regard to fear and audacity, as the same Philosopher proves in Ethics, book iv. The argument is confirmed thus: Moral virtue is that which is bred in us by "mos," that is, by custom, and that is why it is called "moral." Fortitude is so bred in us; therefore the major is proved by the argument from the formal cause, which is a valid argument in law; ff. Ad leg. Falc., l. si is qui quadringenta, § quædam; ff. Locati (1), 1. rei, § opere; ff. De verborum sign., 1. ædificia, § perfecisse, and same title, l. quæ forma (1); i, q. i, detrahe; De bapt., debitum. The minor is proved. For in an act of war the sensitive appetite, on account of the dangers, inclines a man to flight, as the Philosopher says, and in war anger, which is an impetuous feeling and so inclines us to vicious extremes, claims a place for itself. But virtue, which is a rational promptitude of the appetite, inclines us to the mean; and this promptitude is bred by repeated acts; otherwise we should not act gladly, and so it would not be virtue, since in the virtuous man there ought to be no opposition of appetites, as the same Philosopher says in Ethics, book ii. And so the first conclusion is clear, namely, that fortitude is moral virtue. The second conclusion is that it is a virtue. Some authorities

prove this as follows: Fear and audacity are opposite feelings; fortitude is the virtue between them; therefore it is only one. The consequence is proved thus: For every agent which tends to the increase of one of two opposites, tends to the decrease of the other. And so virtue which decreases fear, increases the opposite, and conversely. This is confirmed thus: Moral virtues are fortified by their end; but the end is single; therefore the virtue is single. The first point is clear by the argument from the final cause, which is a valid argument in law; ff. De quæstionibus, l. unius, § si servus; ff. De decur., l. generaliter; C. De episc. et cleric.; causa xvi, q. i; De appell., ch. cum cessante; and De iureiurando, ch. etsi Christus. The second is clear. For the end of fortitude in war is the common good. And any man who makes war for the sake of gain is not brave, but rather avaricious. Others hold a different view, and say that fear and audacity are not opposite feelings. They prove it thus: Fear and audacity are compatible with one another in the same respect of the same thing; therefore they are not opposites. The consequence holds, because, if one of two opposites is established, the other is excluded; ff. De instit., l. sed si pupillus, § si institoria; ff. De reg. iur., l. ius nostrum; De verb. sig., l. hæc verba; Authent., coll. iii, De mand. princ.; dist. xxxii, hospitiolum; and similar passages. The first point is clear. For a man may well wish to make war for the sake of what is good and honourable, and yet fear because of God; or he may make an attack, and thus audacity is present, and yet fear that he may be injured, and thus fear is present. This opinion is against the text of the Philosopher in Rhetoric, book ii, nor is their reasoning valid, for pleasure and pain are opposites in all cases; and yet the same act may give the same man both pleasure and pain. For example, in adultery the sensual enjoyment may give pleasure, but the dishonour, pain. So of one who throws merchandise overboard into the sea because of a storm; and so in the case in hand the man fears because of the evil present, and dares because of his hope. The first opinion, therefore, is the truer; and hence Albertus holds that, although there are four extremes, as above, yet they only indicate two characters. For whoever is inclined to dare rightly, does not fear; and whoever is not inclined to fear rightly, does not dare; and so he infers a single virtue. Others say that there are only two extremes; for if a man fears nothing, he dares too much, and so fear and audacity make one extreme, Suffice it to conclude from the foregoing discussion that fortitude, which is one of the chief foundations of war, taken in the sense of strength of body, is not moral virtue; but taken in the sense of a virtue of the soul, it is moral virtue, and a single moral virtue; and it is this which conducts war to a right end.

# Whether fortitude is a cardinal virtue?

[Ch. xxii.]

We have discussed the fortitude which is a chief foundation of war, and have seen that it is moral virtue and a single virtue. But as I address this

treatise to a Cardinal, I ask whether it is a cardinal virtue. It appears that it is not. For magnanimity is not a cardinal virtue; therefore fortitude is not. The inference holds by the argument from the major, which is valid in law; C. De neg. gest., l. i; ff. De senatoribus, l. qui indignus; C. De sacrosanctis eccles., Authent., multo magis; ff. Sol. matrim., l. ex diverso, § i; C. De epi. et cle., l. si qua per calumniam; xxxii, q. v, si Paulus; viii, q. i, si ergo; vi, q. i, imitare; dist. xl, quælibet; De elect., cum in cunctis. But there seems to be more moral virtue in magnanimity than in fortitude, because it is nobler and greater, as the Philosopher says in Ethics, in the treatise on magnanimity. The first point is clear, namely, that magnanimity is not cardinal. because then there would be more than four cardinal virtues. The solution is this: The whole of human conduct does not turn on fortitude, like a hinge; therefore it is not a cardinal virtue, because the word "cardinal" is derived from "cardo," a hinge. The consequence holds by the argument from etvmology, which is valid in law; ff. De rebus creditis, l. ii, § appellata; ff. in procemio, § discipuli; C. De episc. et cler., l. decernimus; ff. De yerb. sig., l. tugurii; same title, l. tugurium (?); ff. De legatis iii, l. librorum, § quod si papyrus; dist. xxi, cleros; xvi, q. i, si cupis; and De præbendis, ch. cum secundum. The first point is clear. For fortitude has to do only with the dangers of war: but few men pass their lives in the company of such dangers. Therefore, etc. The contrary is supported by the authority of common speech, which places it among the cardinal virtues, and Seneca, who wrote a special treatise on it, agrees with this; and Cicero, in the Rhetoric, divided virtue into these four as cardinal. And this argument from authority is valid in law; C. De sum. trinit, et fid. cathol., Epistola, inter claras; C. De bonis quæ liber., l. cum multa; ff. De rer. div., l. in tantum, § cenotaphium.

Why and in what sense the four principal virtues are called cardinal?

[Ch. xxiii.]

As evidence for the solution of the question we must first consider why and in what sense they are called cardinal. Here we must note that, according to Albertus, just as the antarctic and the arctic poles are the hinges on which the heaven moves, and the hinges on which its doors and gates revolve, so, by analogy, those virtues are called "cardinal" on which the whole of human conduct turns, which if a man possesses, he is called simply "good," and without which he is not good. So, too, in my opinion, the lords Cardinals are so called because they are the hinges of the world, on which the whole government of the world is revolved and fashioned; and to them it looks to sustain the whole weight of its moving government and to supply the appointed impetus for its motion. The celestial sphere is content with two poles, and these are enough; they are stable and immovable; they strengthen the order of its motion and do not deviate from the place where the human race is fixed.

Monastic government was content with four hinges, and these sufficed. If, when we look for the cause of number, variety, infirmity, our great distance from the centre, we have no name for it, yet the freedom of the will might supply some kind of cause. But as I have spoken of the Cardinalate in my treatise on Ecclesiastical Censure, I pass by the subject now, and return to discuss the principal question. And because law, as I said, does not fully explain the nature of the cardinal moral virtues, I will give some brief treatment of it in order to explain fortitude.

#### What is virtue?

We must know that virtue, as the Philosopher says, is a habit of choice, and as he also lays down in the second book of the Rhetoric, everything that exists falls under choice, but that which may be chosen is threefold.

Of the threefold species of good, and how the cardinal virtues are derived from the good.

[Ch. xxiv.]

The good includes the expedient, the pleasurable, and the honourable; and these goods may be either sought after or avoided by choice; and all moral virtues have to do with these three. Let us explain each in turn. And first the good which is expedient, with which virtue is concerned in one of three ways, either by bestowing it, or by receiving it, or by preserving it. A man experiences in himself no acts of choice other than these; and this inference from experience is valid in law, as is proved in ff. in procemio, about the beginning; Authent., col. i, De monachis, about the end; ff. De legat. iii, l. si chorus, § his verbis; C. De vet. iure enucl., l. ii, § quæ omnia; Sext, De elec., quam sit. As to bestowing the expedient, this happens in two ways; for a man bestows either what is his own or what is another's. If he bestows what is his own, then the virtues of liberality and magnificence are practised, and the vices opposed to them, namely, avarice and prodigality, meanness and vulgarity. But if he bestows what is not his own, then he may either distribute it to those to whom it belongs, and this is justice; ff. De iust. et iur., l. iustitia; and Instit., same title, § iustitia; xii, q. ii, cum devotissimam; or he may distribute it to those to whom it does not belong, and this is injustice, as appears from the converse of the laws just cited, which is a valid argument; ff. De offi. eius cui mand. est iurisdictio, l. i, § huius rei; ff. Mand., l. si per procuratorem, § ignorantes; and De his quæ fi. a prælat., ch. cum apostolica; and De conversatione coniugatorum, ch. cum virum. In not rendering things to those to whom they belong a man is said simply to be "bad"; xiv, q. vi, si res; De usuris, cum tu; ff. De usurp., l. sequitur, § quod autem. It is clear that justice is cardinal, because VIRTUE 243

if a man has not justice when he distributes what is not his own, he is simply "bad," whereas liberality and magnificence, which concern the distribution of what is one's own, are not cardinal, because one who distributes his own ill, is not simply "bad," but might well be called "foolish"; and so you have one cardinal virtue, justice, concerned with the bestowal of the good which is expedient. Again, if moral virtue is concerned with the act of receiving the expedient, this may occur in two ways. For a man either receives what is his own or owing to him, or what is another's and not owing to him. If he receives what is his own or owing to him, and from one from whom he ought not to receive it, he sins against liberality and magnificence, yet he is not simply "bad." But if he receives what is another's, he is simply "bad." Hence the law gives remedies against such a person, such as the interdicts, "Vnde vi bon. rapt."; ff. and C., under that title; actions of theft, and condictions, in accordance with laws and canons which are explained in each case according to the variety of acts. And so by an examination of this second act, namely, the act of receiving the good which is expedient, it appears that justice has a cardinal character, whereas liberality and magnificence have not, since the opposite of the just man is called simply "bad," whereas the opposite of the liberal or magnificent man is not. Again, if moral virtue is concerned with the act of retaining the good which is expedient, this also may happen in two ways; for a man retains and preserves either what is his own, or what is another's. In the first case by retaining what is his own, and giving it to no one, he sins against liberality and magnificence; but such a man is not simply "bad," although, if you press the question, a rich man who sees a poor man dying of want and gives him nothing, sins mortally. The answer may be that he then retains what is not his own, but common, since at a time of such need there should be community of goods, as Clement proves by six reasons, xii, q. i, dilectissimis, and Augustine, quoted dist. viii, quo iure, and § i. But if a man retains what is another's, he is simply "bad," and is called "unjust," provided that he retains it against the owner's will; and the law provides remedies against him, as to which see above. So in the matter of the good which is expedient, you arrive at one sole cardinal virtue, in distributing, in receiving, and in preserving it, because its opposite makes a man simply "bad." Justice is cardinal; liberality and magnificence are not cardinal; and this is clear.

I said in the second place that there was a second kind of good, the pleasurable, with which moral virtue is concerned; and it is concerned with it in two ways, either by bestowing it or by receiving it. In the matter of bestowing it, there are the virtues which are found in games, when one bestows pleasure on others. And such are friendship, affability, and wit. But these virtues are not cardinal, because they are not necessary to human nature, because many persons are great and virtuous who do not know how to conduct themselves aright in such matters. As to receiving the pleasurable, this also may happen in two ways; for either a man is chiefly concerned with what is

pleasurable, and then he is called simply "bad," and the quality is called "intemperance"; and I mean that a man is "bad" by exceeding, for the "insensible" man, the man who takes no pleasure, is not simply "bad," but the man who exceeds is; and so you have temperance as a cardinal virtue, because its opposite makes a man simply "bad," and temperance is necessary to human preservation. But if he is simply concerned with what is sorrowful, this again may happen in two ways; for there are some sorrowful things which are apt to stir a man to anger, and then "gentleness" comes in; but this is not cardinal, because it is not necessary that a man should be angry, but he is saved by the act from passing to the second external act of injustice. But if he should pass to the external act, then it would be called injustice. But there are also sorrowful things whose effect is to inspire fear, and then fortitude comes in. For as the man who will not bear what is terrible for the sake of the good of virtue is simply "bad," fortitude is a cardinal virtue. So much as to the pleasurable good.

I said, further, that there was a third good, the honourable, and this is threefold. One kind concerns "cognizant" virtue, and these are the intellectual virtues; and they are knowledge, wisdom, intellect, art, and prudence. Another concerns "interpretative" virtue, involving questions of veracity and falsity. Another concerns "appetitive" art.

Let us take the second form, that which concerns interpretative virtue. I say that the veracity which regards interpretative virtue is not a cardinal virtue, because it does not make a man simply "good," nor does its vice make him simply "bad." For the vice opposed to it is rather "boastfulness." But the boaster is of three kinds: for he may be a simple boaster, one who boasts for the sake of pleasure; or one who boasts for the sake of honour; or one who boasts for the sake of gain. The first kind of boasting alone is directly opposed to veracity; the others approach another kind of vice. For the first man sins only because he is mendacious; but there are two kinds of mendacity; for there is the mendacity which is a simple false signification of the voice, and of that I have said that it is directly opposed to veracity; the other is a false signification of the voice with the intention of deceiving, and that makes a man simply "bad," and falls under the head of injustice. Augustine, in his book "De Mendacio," treats both of these and of other species of mendacity. It is quoted in xxii, q. ii, ch. primum capitale. Another form of the honourable good is, as I said, that which concerns appetitive virtue. And it concerns it in two ways. Either "essentially," and such are the moral virtues which I mentioned above. Or "significatively," and such are glory, and worldly goods; and the virtues concerned with this form of the honourable good are magnanimity and , and these are not cardinal virtues. For many men are virtuous who do not desire the honours which they deserve. But if we speak of the honourable good which concerns cognizant virtue, then there are the intellectual virtues: knowledge, intellect, art, prudence. The first three are not cardinal, because they are not necessary to human life; but prudence is necessary to the good. Nay, it is impossible that any one should be virtuous without prudence; for prudence regulates the other virtues.

These considerations show us how fortitude, which is the object of the discussion, is a cardinal virtue. And we see how they are four in number, and deducible from the threefold good which may be either sought after or avoided, and the threefold virtue of the soul, namely, justice, temperance, fortitude, and prudence, which last is not only cardinal, but is head and chief among them all.

This has been in some measure a digression; but I may be excused, because I have not presumed for jurists alone to explain the nature of fortitude, which has been the principal subject of the discussion.

How and in what sense a man may be called "brave" in war. [Ch. xxv.]

My next question is whether a man may be called "brave," even though he has not been trained in the dangers of death in war. It appears that he may; for fortitude is necessary to human goodness, since it is cardinal, as I showed in the last question, and human goodness is possible without warlike training. Therefore the consequence is proved by the argument from conjunction; ff. De neg. gest., l. atqui natura; dist. iv, denique; dist. vi, nunc de superfluitate. The first point is clear from the citations to the last question. Also Cicero says that fortitude is the deliberate facing of dangers and endurance of hardships. But this is possible without any warlike act; and so the consequence is proved by the argument from consequence destroyed, which is a valid argument in law; ff. De rebus creditis, l. ii, § ii; C. De furt., l. apud antiquos, the word quam; ff. De in integr. restit., [nemo] non videtur. The Philosopher says the contrary in the fourth book of Ethics. And this is why the oath of the soldier contains a promise not to shrink from death; ff. Ex quibus causis maior., the last law but one; and C. book x, De his qui non imple, stip., 1, i. For the solution of the question we must observe that the word "fortitude" is commonly used to denote all firmness of mind, and this is a quality common to all the virtues; for inconstancy of mind meets with reproach and with the reprobation of law; xxxii, q. v, horrendus; De iureiurando, quemadmodum; ff. De adulteriis, l. si uxor; ff. De decur., the last law but one; ff. De neg. gest., the last law but one; De reg. iur., book vi, rule quod semel, and rule mutare. And in this sense there could be no doubt that a man might be brave without meeting the dangers of war. But the strict meaning of "fortitude" is, a special virtue which inspires a man to meet and await dangers for the sake of avoiding the evil of dishonour. Now the bad is threefold: the injurious which is opposed to the expedient, the sorrowful which is opposed to the pleasurable, dishonour which is opposed to the honourable. But the good of the soul which is honourable is to be preferred to the expedient

and the pleasurable goods, just as the rational soul is to be preferred to the body; xii, q. i, pracipimus; xxiv, q. iii, si habes; C. De sacrosanctis ecclesiis, l. sancimus; De pœnit. et rem., cum infirmitas. This leads us to the conclusion that there are three moral virtues which are necessary before a man can be called good and virtuous. There is one which fixes his mind to prefer the honourable to the expedient, and this is justice; Instit., § iustitia; xii, q. ii, cum devotissimam. Another strengthens his mind to prefer the honourable to the pleasurable, and this is temperance; dist. vi, pal., sed pensandum; and De constit., nam concupiscentiam. Another strengthens his mind to bear sufferings rather than incur the evil of dishonour, and this is fortitude; C. book x, De athlet., the single law; C. De his qui non implet. stip., l. i, in the same book; vii, q. i, § hinc etiam. And this is the fortitude which is the subject of our discussion. And these are rightly called cardinal, because they are necessary to human goodness, and any one of them defends itself and any one of the others. Take an example. A woman tempted to adultery by promises defends herself by temperance; ff. De rit. nup., l. palam ii. If she is tempted by terror, she defends herself by fortitude; xxxii, q. v, [Lucretiam] proposito, § Lucretiam, and [ch.] § [fieri] non potest fieri and [ch.] § finge, de pudicitia; xxxiv, q. i, non satis. But if she is tempted by rewards, she defends herself therefrom by justice; xii, q. ii, cum devotissimam. Fortitude may also be illustrated in this way; for if she hesitates on account of fear, she defends herself by fortitude; xxxii, q. v, ch. [Lucretiam] proposito, and [ch.] § finge, de pudicitia. If she is tempted by the pleasurable sensations, then she defends herself by temperance; xxxii, q. v, non potest, and ch. nec solo, and ch. qui viderit, and ch. non mæchaberis. If by rewards, then she defends herself by justice, because it is as unjust to sell the good which is honourable as that which is spiritual; i, q. ii, quam pio; De simonia, throughout. If she is tempted by false reasons, then she defends herself by prudence; and so one of the cardinal virtues strengthens her mind to prefer the honourable to the expedient, namely, justice; another, to prefer it to the pleasurable, namely, temperance; another, to bear sorrows for the sake of guarding the good and excluding the evil of dishonour, namely, fortitude. But prudence regulates the others, and so ought to be included among the cardinal virtues.

It is further to be noted that war is undertaken in two ways.

[Ch. xxvi.]

It is undertaken in one way because of an act of war on one side or the other; ff. De captivis, l. in bello, and l. postliminium; C. book xi, De gladi., the single law. It is undertaken in another way because of an expectation of bodily danger, even without actual attack, but only if there should be a danger which might probably be resisted; otherwise it would not be a war, just as it is not war when a robber is hanged or any one else is brought to justice.

If war is undertaken for an actual attack on one side or the other, fortitude is not concerned with those dangers only, for then it would not be cardinal, since many men are virtuous who have had no training in such dangers. But if it is undertaken in the second way, then fortitude is concerned with those dangers generally, as we say of a woman who faces dangers in order to protect her chastity. In her case there is no war in the first sense, but in the second there is, and yet fortitude is present. We must note, however, that fortitude is not concerned with all warlike dangers. For if one man attacks another and defends himself, he is not brave; otherwise we should have to say that a dog is brave and shows fortitude. But when a man faces warlike dangers for the sake of avoiding the evil of dishonour, then he is brave. Hence the Philosopher says that a man is not made brave by necessity; hence, also, cause xxiii, q. iv, Nabuchodonosor, and ch. de Tyriis; De Pœnit., dist. ii, sic enim. Thus we reach a solution of the question proposed when we ask whether fortitude is concerned with the dangers of death and war; and we must say that it is not, as was illustrated in the case of the woman. In a second sense, inasmuch as the extreme act of fortitude is concerned with the dangers of death, we must say that it is, because virtue is concerned with what is difficult. In a third sense, inasmuch as it inclines us to meet the danger of death, should occasion arise, we must say that it is, because virtue extends to the limits of a man's power: De Cœlo et Mundo, book i.

### Which is the chief act of fortitude in war?

[Ch. xxvii.]

But I ask, which is the chief act of fortitude in those who are at war, awaiting the enemy, or attacking them? And it seems that attack is the chief act of fortitude. Firstly, because, as the Philosopher says in the second book of the Ethics, in the treatise on liberality, it is more virtuous to give than to receive. Also it is written in Ecclesiasticus, ch. iv, "let not thine hand be stretched out to receive, and closed when thou shouldest repay." Hence the text, "it is more blessed to give than to receive"; xvi, q. i, pradicator; and De celebr. missar., cum Marthæ; De donat., ch. i. Therefore, by analogy, it is more virtuous to attack than to await, because one who attacks gives, and one who awaits receives. Moreover it is more virtuous to do well than to receive well, as the same Philosopher shows. This is proved thus: For if it is better to do than to suffer in the virtues generally, it follows that it is better to do well than to suffer well. The consequence holds by the argument from connexion, which is a valid argument in law; ff. De neg. gest., l. atqui natura; dist. iv, denique; dist. vi, quia de superfluitate. But he who attacks gives well, he who awaits receives well; therefore it is more virtuous to attack. Moreover, it is better to do well than not to do ill; and in this connexion it is not enough to abstain from evil, unless we also do good; for this act of doing good leads to a better end, since in actions it is the end that is weighed, and from that the action takes its name. The consequence holds by the argument from the end, which is valid in law; ff. De ritu nupt., l. si quis; ff. De iur. fisci, 1. non intelligitur, § si quis palam; ff. Communia præd., 1. receptum; ff. De auro et arg. legat., l. et si non sint, § perveniamus. But to attack is to do well, to await is not to do ill, that is, not to flee; therefore it is more virtuous to attack than to await. Further, that which is more difficult is more virtuous. For even an opinion on a law is only given on a difficult and doubtful matter; ff. De Carbon. edicto, 1. quod Labeo; and ff. Ad municipalem, 1. i, at the end. But to attack is more difficult than to await; for a tired man can await, but he can not attack. The major is proved by the same Philosopher, in the treatise on fortitude, for an act of fortitude is specially concerned with what is difficult and terrible. Moreover, that which is more lovable is more virtuous; for acts of virtue are by their nature lovable, as the same Philosopher says; and this is proved by De Pœnit., dist. ii, ergo, and ch. corpus, and ch. proximos. But to attack is more lovable. And observe how it brings more advantages to the commonwealth, and more things in the same genus are preferred to fewer: Authent., De consan. et uter. frat., at the beginning; De sent. excom., cum pro causa; iii, q. iv, Engeltrudam; De offi. delegat., prudentiam, at the beginning; because to expel the enemy is more useful than to await them. Moreover, a thing which is more praiseworthy is more virtuous, because moral virtue is a praiseworthy good; but to attack is more praiseworthy than to await. For, as a rule, those who attack are more praised than those who flee. To the contrary is the text of the Philosopher in Ethics, book iii, in the treatise on fortitude, where he says that the greater act of fortitude is to endure. Albertus and Custratius hold the same opinion on the point.

By way of evidence on this question, we should observe that, according to the dictates of right reason, it is not right always to attack, nor always to flee, nor always to await; for sometimes it is expedient to attack, sometimes to flee, sometimes to await. From which it appears that acts of fortitude are threefold; namely, attack, flight, and waiting. And that a brave man should sometimes flee is obvious by reason, for one should flee from dangers which are beyond a man's strength. For if one man alone should wish to attack a thousand, or to await their attack, he would not be brave, but audacious and rash, as the same Philosopher says in the same passage. Acts of fortitude, then, are threefold; namely, attack, flight, and waiting. And among these the least is flight. This is proved thus: For an act which is less difficult than others is the least of those acts, since art and discipline are concerned with difficult things. But to flee is easier than to attack or await. Therefore, &c. Moreover, an act which is assimilated to a worse vice is the least act. This is proved by the argument from extremes, which is valid in law; ff. Communi divid., 1. arbor; and ff. Si quis ius dic. non obtemp., 1. i; and ff. De stat. hominum, l. quæritur. So it is in the case proposed. For by flight a man is assimilated to fear, which is a worse vice than audacity, as the same Philosopher says in the same passage.

Secondly, I say that waiting is the more important act. This is proved; for it is more virtuous to do good aright than to receive it aright. Therefore it is more virtuous to suffer evil aright than to do it aright. The consequence holds by the argument from opposites, which is valid in law; ff. De act. emp., 1. Iulianus, § procurator; ff. De instit., 1. sed si pupillus, § si institoria; ff. De verb. sig., l. hæc verba. But one who attacks does evil rightly to the attacked, whereas one who awaits an attack, suffers evil rightly from the attacker. Further, an act which is more difficult is more important. This has been proved above many times. But waiting is more difficult than attacking. This is proved thus: For if an attack is made, it is made after the manner of one who is stronger, and with the hope of escaping; otherwise, if there were no hope of escape, right reason would not dictate an attack. But in waiting, it is the less strong who awaits the stronger. But it is more difficult to conduct oneself rightly in face of a stronger than in face of one less strong, as is obvious. This is confirmed thus: For in waiting, one has to control great fear amid bodily sufferings. But in attacking, one need not control so great a fear. Therefore, &c.

Further, waiting and enduring denote continuance and perseverance, and in the genus of what is good that which is more continuing is better; De Pœnit., dist. iii, irrisor; De Pœnit., dist. ii, pennata, and ch. non revertebantur; ff. De in rem vers., l. si pro patre, § et versum. But attack denotes an impetus of short duration proceeding from anger; ff. De adulter., l. si adulterium, § imperator; C. same title, l. Gracchus; and ff. De reg. iuris, rule quod calore.

Moreover, waiting brings one face to face with the dangers of death, and they are then difficult and fearful, as the Philosopher says in Rhetoric, book ii. Therefore, &c.

We infer, then, that waiting is the more important act of fortitude, although the vulgar, who judge incorrectly, are of the contrary opinion. But if what I said about flight being an act of fortitude appears inconsistent with what I wrote above in this treatise, in the article on the duties of a general and soldiers, where I said that soldiers ought to keep the oath by which they have sworn not to flee, &c., the solution is clear from what has already been said; for where dangers are beyond a man's strength, he ought to flee; xxiii, q. iv, displicet; John, ch. viii, Matthew, ch. x, quoted vii, q. i, § hoc observandum. But where dangers are not beyond a man's strength, but there is some small hope, then what I have just said holds. The answer to the citations to the contrary is clear if we run through them singly; but we must add one thing, which is, that the vulgar applaud and love those who attack more than those who wait. Hence what the Philosopher says on the same subject, that nothing prevents hired soldiers being more useful in states than brave men, for the former barter their life for a trifling gain, and flee and attack without the dictation of reason, whereas brave men neither flee nor attack without the dictation of reason.

### How many kinds of fortitude are practised in war?

But I ask, how many kinds of fortitude are practised in war? Solution: There are six likenesses of true fortitude, which is a moral virtue between audacity and fear, and these six are practised by soldiers in war.

The first is that which inspires men to attack manfully in war for the sake of glory and honour, seeing that men applaud those who do so, and blame the timid; and on this see C. book xii, De re milit.; ff. Ad leg. Aquil., l. qua actione, § in colluctatione; De pub. iudic., throughout.

The second, which is called "political," is that which makes men brave because of the fear of bodily or pecuniary punishment, which is imposed on the timid and those who flee in war; and this is called "political," because it is found among citizens, and such fortitude is servile; De Pœnit., dist. ii, § sicut secta.

The third is that which is called "military," by which men are brave because they know the arts of war, like the Teutons and other expert mercenaries. Experience, the mistress of things, induces this kind of fortitude; ff. De leg. iii, l. servis, § ornatricibus; and Sext, De elect., ch. quam sit; and as the Philosopher says in the treatise on fortitude, mercenaries fight with others like armed men with unarmed. And they are ready to attack and ready to flee. To-day, however, they extricate themselves more easily, because they lift a finger and pull down visors, and they surrender, and are dismissed at once, as is their custom among themselves.

The fourth is the fortitude inspired by rage; for rage is a thing that impels men to danger, and it is sometimes helpful in war, because men are bolder, and the impulse of anger induces this kind of fortitude; ff. De adulter., 1. si adulterium, § imperatores; and C. same title, 1. Gracchus; and ff. De reg. iuris, 1. quod calore.

The fifth is that which hope inspires; for some men attack manfully because of the hope of victory, for in them the hope of power is stronger than the sensitive reason; De constit., nam concupiscentiam; dist. vi, sed pensandum.

The sixth arises from ignorance; for men sometimes attack and await in ignorance of the dangers which threaten them, who would nevertheless flee if they knew of them. In this case a man is like an infant, and does not see what he is doing; C. De fals. mone., l. i; ff. Ad leg. Corn. de sica., l. si infans.

These are the kinds of fortitude ordinarily practised by soldiers in war. But if you wish to know which among them approaches most nearly to virtue, you should observe that they are all merely likenesses of true fortitude; for in true fortitude, as in any virtue, the act must be done consciously. For there is no virtue in those who act in ignorance, because prudence, which is a state of the intellect, ought to control every act of virtue. Secondly, virtue must be chosen. Thirdly, it must be chosen because of its own intrinsic goodness, and not because of any extrinsic good. Fourthly, the act must be steadfast and

lasting. Fifthly, it must be done gladly. Sixthly, it should be difficult, for art concerns difficult things. All these qualities are required in true fortitude, whether in attacking, or in awaiting anything terrible and difficult. These considerations show us which of the above more nearly resembles true fortitude, and which does not. For all except the last resemble it in being conscious. and so the last is least like it in this point. In the point of being deliberately chosen, the others agree with true fortitude, except that which arises from rage. But in the need for being chosen for its intrinsic goodness, they all fall short of true fortitude; for the first is chosen for an extrinsic good, namely glory, another for the sake of avoiding a penalty, another for gain and pay, another for hope of victory. But the first, or "political," fortitude, which is chosen for honours and glory, is nearer to true fortitude, because of its more honourable end. For honours are significant of the virtues, and such men do more towards the public good, for they devote themselves more manfully to wars, as in the example given by the Philosopher, of Hector, who conducted himself thus in affairs of war.

Whether a brave man in war ought to await death rather than to flee?

[Ch. xxviii.]

Thirdly, I ask whether a brave man in war ought in some cases to await death rather than to flee from the war, when by flight he might escape it. And it seems that he should not wait for death; for one ought to choose that which is more pleasurable rather than that which is less so, as the Philosopher says in Rhetoric, book i. But life is more pleasurable than death; therefore, flight and life should be chosen, rather than waiting and dying. The Philosopher seems to say the contrary in Ethics, book iv, in the treatise on fortitude, and in book iii, in the treatise on the voluntary and the involuntary, and also in the treatise on magnanimity, where he says that a man should die rather than commit a base act.

Solution: We must observe for our guidance that the question may have a double foundation. One is the foundation of truth and faith, based on our belief in another life of blessedness. And according to this foundation the question would not admit of serious doubt; for if a man were fighting against the infidels, and if his flight would cause the death of many of the faithful and save himself alone, then he should rather choose to wait and die. And the reason is, that by fleeing he wins his bodily life, whereas by waiting and meeting the death of the body, he wins the life of the soul, which is without comparison nobler, and therefore to be chosen.

The second foundation of the question concerns those who live according to the law of nature, without belief in a future life; and then the question admits of doubt and various opinions. Some say that the death to be expected may happen in many ways. In one case it may be quite certain that death must happen if a man waits, and there may be no hope of safety except in

flight. In another case, although there may be some probability of death, yet there may be some hope of life without flight. In this second case they say that a man should observe the authority of Aristotle and other philosophers, who say that he ought rather to die, that is, to fight like a man. But in the first case they say that he ought in no wise to wait for death. They prove this by the argument that of two ills the less should be chosen; dist. xiii, nervi; and this is a first principle of morals. But flight is a less ill than waiting to die. That it is a less ill is proved by the argument that a thing which causes the loss of fewer good things is a less ill than that which causes the loss of more; but death destroys everything; Authent., De nupt., § deinceps; and Physics, book ii. In flight, the only good thing lost is moral fortitude. Therefore, &c. Moreover, if it were better to die, it could only be because to die is an act of virtue; but this is false, for an act of virtue either is happiness, or tends to an act of happiness. But death destroys happiness. Therefore, &c. Moreover, if in this case death ought to be chosen, it would be because fortitude, which is a moral virtue, inclined to this course. But this is false, for moral virtue does not tend to the corruption of nature, but rather to its conservation. For laws have been made with this object; dist. iv, factae sunt; but death tends to destruction; Authent., De nupt., § deinceps. Moreover, if a man ought rather to choose this course, it would be for the sake either of his own good or of another's. It is not for his own, because death extinguishes all good, as was shown above. It is not for another's, because he cannot win for another as great a good as he loses for himself, since he ought to love himself more than others; C. De servit, et aqua, l. præses. The conclusion is thus confirmed. For it appears that the most virtuous soldiers used to flee in war, without sacrificing truth and faith, as in the time of Charles the Great.

Others hold exactly the opposite view, namely, that a man ought to wait and die rather than flee. And they prove it thus: For any man knows that he must needs die; therefore, if he dies bravely, he only loses that in which he believes a present to differ from a future death. But these two do not differ in any matter of losing or preserving the good things of virtue, but only in retaining them for a longer or shorter time. They also argue that a thing whereby more good things are acquired and fewer lost is more to be chosen; and so it is in the case proposed. Therefore, &c. This minor premise is proved thus: For if a man dies, he wins an act of fortitude, which is most noble. If he flees, he wins nothing, save a continuance of what he had before as long as his life lasts, and so he wins time. The conclusion is thus confirmed. For it is certain with regard to the pleasures of the body that men would rather choose to live a short time pleasurably than a long time in pain; therefore this should rather be chosen where the question concerns the pleasures of the soul.

I believe the first opinion to be true, because, as I said in another article, the acts of fortitude are attack, flight, and waiting. For a man should not always be pressing on, nor always fleeing, nor always waiting; he should rather follow the dictation of reason.

Whether a soldier should be punished with death, who bravely charges the enemy with his company and utterly routs them, contrary to the commands of the general?

[Ch. xxix.]

Fourthly, I ask this: Suppose the general of an army has commanded that no one should charge the enemy on pain of death. A certain very active soldier, with a large company under him, contrary to the general's command, charged the enemy, and by his activity utterly routed them. The question is, whether he should be punished with death. And it seems that he should; for the text says that in war one who does a thing forbidden by the general, or disobeys his commands, is punished with death, even if what he does turns out well; ff. De re militar., l. desertorem, § in bello. This is proved by the laws which secure that persons bound to obey should be held to obedience; ff. Mandati, l. si remunerandi, § si [pignus] passus (?), and l. sed Proculus; ff. Ad Macedon., I. sed etsi, § ii (3); ff. Ad leg. Aquil., I. si servus servum, § et si puerum; C. De neg. gest., last law; and similar passages. It is thus confirmed: For an evil is not excused because of a good which follows from it; dist. lvi, undecunque; De Pœnit., dist. i, non sufficit. It is also confirmed thus: For acts are not to be judged by the event; xv, q. i, illa, and ch. non est; xxiii, q. v, de occidendis; ff. De neg. gest., l. sed an ultro, § i; ff. Mand., l. qui mutuam, § sumptus: ff. De contraria tut., l. iii. Therefore the signal event in this case will not be considered, but rather the preceding obedience.

Arguments to the contrary are these: A penalty which ought otherwise to be imposed on one who attempts a thing forbidden by a law, or by the command of the prince, is remitted for the sake of skill and a great service effectively rendered. This is proved by ff. De pœnis, l. ad bestias; xxii, q. ii, ch. quæritur cur Patriarcha.

Solution: I hear that the lord Richard Malumbra determined that an offender should escape, for his great skill, the penalty imposed by the said law ad bestias; and the ch. quæritur cur Patriarcha might also be quoted. Yet I do not think that this opinion is true; nay, it is obviously contrary to the text ff. De re militari, l. desertorem, § in bello. Nor do the laws cited to the contrary conflict; for it is one thing that a man should not incur a penalty imposed by a law or by a man, another thing that after the penalty has been incurred it may be remitted by the prince. Those laws do not prove that the penalty is not incurred; but they rightly prove that it may be remitted by the prince, and so they assume that it has been incurred, as both texts prove, if properly examined.

Whether quarter should be granted to the general of a war when captured?

[Ch. xxx.]

Fifthly, I ask this: Suppose the general of a war is captured by the enemy, should quarter be granted to him, or should he be punished? And it seems

that quarter should be granted, by xxiii, q. i, ch. noh, at the end. For example, the text, "as violence is rightly meted out to one who fights on and resists, so quarter is granted to the vanquished or the captured." This is proved, for a text says that one is bound to spare one's enemy; ii, q. v, quanto, at the end. For example, the text, "because, just as it is right that we should be severe on those who persist in their contumacy, so we ought not to refuse pardon to the humbled and the penitent."

An argument to the contrary is that a captive becomes the slave of the

enemy; ff. De captivis, l. hostes; and ff. De verb. significatione.

Solution: I believe the first statement to be true, namely, that quarter should be granted to one who humbles himself and does not try to resist, unless the grant of quarter gives reason for fearing a disturbance of the peace, in which case he must suffer. This is proved by the text in ch. noli, at the end, where it says, "especially when disturbance is not feared"; and Hugo and the Archdeacon explain that "especially" is used for "only," so that the sense of the passage is that quarter is to be granted only when disturbance of the peace is not feared, and otherwise not. And it is said that on that interpretation Charles caused Conradin to be beheaded.

Of those who are bound to participate in war, and of those who participate without being bound.

[Ch. xxxi.]

Fourthly, it remains to consider those who are bound to participate in war, and those who participate without being bound.

Whether vassals are bound to participate at their own expense, when a lawful war is begun by their lord?

And I ask, first, whether, if a lord begins a lawful war, his vassals are bound to join in it with arms and horses, and at their own expense. And it seems that they are, because they are bound by the force of their oath to help their lord; xxii, q. v, de forma. Innocent, in De iureiur., ch. sicut, holds that they are not bound, unless they have undertaken this obligation by special agreement, since they are not bound to render personal services. Conclude on this point that vassals are not bound by law, except to the duties contained in xxii, q. v, ch. de forma, unless they have undertaken the obligation by special agreement.

Whether the subjects of a baron, who begins a war against his king, are bound to help the baron against the king?

[Ch. xxxii.]

Secondly, I ask this: Suppose a baron of the King of Spain begins a war against the king himself, and commands all his men to help him in the war against the king, are they bound, when they have sworn to help him against all men? And it seems that they are, for it is a serious thing to break faith; Qui cleri. vel voventes, veniens, and the following chapter; ff. De consti. pecunia, 1. i. Also general words are to be understood generally; ff. De legat. præstan., 1. i, § generaliter. Also because an oath is binding, unless one is absolved from it; xv, q. vi, chs. ii and iii. The contrary is true; for a baron who begins a war against the king breaks the lex Iulia maiestatis; ff. Ad leg. Iul. maiest., 1. i, and 1. ii; vi, q. i, § verum, the words quisquis cum militibus; dist. lxxix, ch. ii. For the King of Spain is the prince in his own kingdom. Also, one who helps another to sin does not give help at all; xiv, q, vi, si res; nor would his command excuse them; ff. De oblig. et act., l. servus; xi, q. iii, non semper, and ch. qui resistit, and ch. si dominus. Nor does the oath bind to this, because it was not meant to be a bond of iniquity; xxii, q. iv, inter cetera; Sext, De iureiur., ch. i; and the notes to De iureiurando, ch. petitio.

Whether subjects are bound to help first a baron who begins a war against another baron, or the king who begins a war against another king, both commands being received at the same time?

[Ch. xxxiii.]

My third question is this: A baron of the King of Spain begins a war against another baron, and the King of Spain begins a war against the King of Granada. The baron summons men to help him; but the king summons the same men to help him; and the summonses are simultaneous. Whom are they bound to help first?

It seems that they should first help the baron, for they are his subjects by reason of fealty and by reason of jurisdiction; Authent., coll. vi, De quæstore, § si vero. But they are the king's subjects only by reason of his general jurisdiction, and so the two reasons prevail over one; Authent., De consang. et uter. frat., § i; Sext, De re iudic., cum æterni; dist. xiii, can. i.

To the contrary is the argument that persons summoned by the king are summoned to a higher tribunal, and so this summons should be preferred; ff. De re iudic., l. contra pupillum, last section; dist. xviii, si Episcopus. Also because the king summons them for the common good and the defence of the crown, and so they are bound by the law of nations to obey; ff. De iustitia et iure, l. veluti; dist. i, ius gentium; xxiii, q. iii, fortitudo, and q. viii, ch. omni, and ch. si nulla. For in defence of one's country it is lawful to kill a father; ff. De relig. et sumpt. fun., l. minime. And this is the true view.

Whether the non-liege vassal of two lords, summoned by both at the same time, is bound to help both, or one, and if so, which?

#### [Ch. xxxiv.]

My fourth question concerns a non-liege vassal of two lords, a case which may arise by reason of different fiefs; Sext, De supl. negl. prælat., grandi. If each of the lords requires him at the same time to help him in war, is he bound to help both, or one, and if so, which?

It appears that he need help neither, since the two claims cancel one another by their coincidence; ff. De usufr., l. quotiens; De Pœnit., dist. i, § hoc idem, words Christus ait; xxi, q. i, ch. i.

It appears that he must help both; otherwise he will lose his fief, because a difficulty of performance on the part of the promisor does not discharge an obligation; ff. De verb. obl., l. continuus, § illud. Also, a man can serve two masters; ff. De operis libert., l. duorum. Some say that he may choose, on the analogy of the slave of two masters, who, if he sees both masters being killed, may help which he likes; ff. Ad Silianum, l. si quis in gravi, § si cum omnes. Others say that he must help that master to whom he first took an oath; Vsus Feudorum, De prohib. feud. alien., l. imperialem, § illud; ff. Locati, l. in operis; C. Qui potiores in pign. hab., l. ii. For he is bound to keep the earlier fealty; dist. l, quia sanctitas tua; Qui cleri. vel vov., veniens.

It is safer, however, for him to serve the first personally, and the second by means of a substitute, if the nature of the fief allows this; C. De caduc. toll., the single law, § sin autem. Nor does it matter that his oath to the second saved his fealty to the first, which is of the nature of a non-liege man, because by serving the second by means of a substitute he does not injure the first, which was what the oath to the second saved.

Whether a vassal is bound to help his lord against his father, or a father against his son?

#### [Ch. xxxv.]

My fifth question is whether a vassal is bound to help his lord against his father, or a father against his son. The gloss on xxii, q. v, ch. de forma, puts the question and holds that he is. For a son is bound to his father only by the tie of nature, but a vassal is bound to his lord by the tie of an oath; see the chapter de forma, above cited. The text in Vsus Feud., ch. quemadmodum feud. amit., proves this. The gloss on xi, q. iii, ch. quoniam milites, somewhat inclines to the contrary view. I should think that the quality of the assistance to be rendered should be considered.

Whether a citizen of two states is bound to help one against the other?

My sixth question is whether a citizen of two states is bound to help one against the other. Solution: Apply what was said of a vassal with two lords.

Whether a vassal summoned by his lord is bound to follow him in parts beyond the sea to fight against barbarians?

[Ch. xxxvi.]

My seventh question is this: A lord wishes to go to remote parts, say beyond the sea, to fight with the barbarians; is a vassal, summoned by him, bound to follow him to the war? Solution: If the lord is of such status and condition that his predecessors and he himself have been accustomed to make such expeditions, and his vassals to follow him, then the vassal is bound, on the analogy of the freedman, who is bound to render the usual services; ff. De operis lib., l. opere, and the last law but one; ff. De pign. act, l. [qui] vel universorum. A reasonable allowance for moderate expenses, however, will be made by the lord. But if his status is such that he cannot and has not been accustomed to make such expeditions, then the answer is the contrary; ff. De operis lib., l. quod nisi, last section; ff. De arbit., l. si cum dies, § si arbiter. This subject is also treated in Speculum in Speculo, tit. De feudis, § ipsum.

Whether slaves are bound to follow their lord to war everywhere?

[Ch. xxxvii.]

My eighth question is whether slaves are bound to follow their lord to war everywhere. About them there is no doubt, since the lord has full power over them, provided he does not treat them with excessive cruelty; ff. De his qui sunt sui vel alien. iuris, l. i and l. ii.

Whether freedmen, when summoned, are bound to follow their patron to war?

[Ch. xxxviii.]

My ninth question concerns freedmen. Solution: Freedmen are bound to render the usual services, and unusual services cannot be imposed on them; ff. De operis lib., l. quod nisi, § si vag. (?); ff. De procur., l. sed haec, § ii.

Whether cultivators, when summoned, are bound to follow their lord to war?

[Ch. xxxix.]

My tenth question is whether cultivators are bound to go to war when summoned by their lords. Solution: Cultivators are divided into "ascripticii" and "censiti." Those who are bound to the soil by a written document are called "ascripticii," and two documents are concerned, one to constitute, the other to prove, their status. By the first they promise the lord of the soil never to depart from it; by the other they confess themselves "ascripticii"; and as to these documents see C. De agric. et censitis, l. cum scimus. And between these and slaves there is practically no difference; C. same title, 1. ne diu. And I say "practically," because they do differ in this, that a slave may be alienated either with his "peculium" or without; 1. ne diu; an "ascripticius," only with the soil; C. same title, l. ii. Also, "ascripticii" may be ordained, even without the consent of their lord, in the possessions to which they are "ascripti"; Authent., De sanct. episc., § ascripticios; but slaves may not. Also, "ascripticii" contract a marriage, with the knowledge and silence of their lord, without changing their condition; C. De agricol, et censitis, last law; but slaves who contract marriage, with the knowledge and silence of their lords, are freed from the servile condition; Authent., De nupt., § si vero. From this it is as clear as day that the right which lords have over "ascripticii" is a right related to the possessions to which they are "ascripti." And so it appears that, if they are summoned by the lord to extraneous personal services, they are not bound to obey, except by special agreement to that effect. "Censiti," however, are those who are bound to render something certain annually; C. Quib. caus. coloni, 1. ii. They also differ from "ascripticii" in this, that "ascripticii" are bound to render something uncertain, for instance, a third or a fourth of the fruits, whereas "censiti" are bound to render a thing certain; and our conclusion in their case is as above. We may infer from this that neither "coloni" nor "inquilini" can be compelled.

Whether a lord may summon those who are allied with him to help him in war?

[Ch. xl.]

My eleventh question is whether a lord may summon those who are allied and leagued with him to war, so that they will be bound to help him. Solution: Allies are fully free, although they are bound to certain things by agreement; ff. De captivis, l. non dubito. In these cases, however, the agreement and the mode of agreement must be considered and observed to the letter; ff. Depositi, l. i, § si convenitur; and De pactis, l. i.

Whether those who are subjects by reason of jurisdiction only are bound to participate in war?

[Ch. xli.]

My twelfth question concerns those who are subjects by reason of jurisdiction only, and are not vassals. Solution: They are bound to participate, nor will they have an action to recover their losses, because they act under an obligation. There is an exception to this rule in the case of certain persons who are excused from personal services, of whom some are excused on the ground of age, as minors and old people; C. Qui ætate, in red and black; some by infirmity; C. Qui morbo, throughout; some by the number of their children; C. Qui numero liber., throughout; some because of their profession; C. De profess. et medic.; some by their sex, as women, and so on. Otherwise the rule stands.

Of persons not bound, who voluntarily participate in a war.

[Ch. xlii.]

What I have said relates to persons who are in some sort bound. It remains to consider persons fully free who are summoned to war. In this inquiry we must observe that we confine ourselves to persons who go to war from no necessity or obligation, for those who go under obligation have been treated above. Some go out of mere generosity; some because they are bound to return a service; some to seek and win glory in war; some because they let out their services as mercenaries, if this can be called a contract of letting; some go simply in the hope of booty, like the so-called "saccomanni," persons who seize "manu," with the hand, and carry off in a sack; and these persons we must consider. And first let us take the first class, those who go absolutely voluntarily.

Whether those who voluntarily participate place him in whose service they go under an obligation to themselves, &c.?

And my first question is, whether those who voluntarily participate in a war place him in whose service they go under an obligation to themselves, if they incur loss; as, for instance, if they lose their arms in the war, or horses, or are taken prisoners, even in going to or returning from the war. Solution: Here we must observe that voluntary participators are sometimes first summoned and asked by their lords; sometimes they join on their own motion, without being so summoned. If they are summoned to go by a lord, then they have an "actio mandati" against him, if, as I said above, they happen to lose something, unless it appears that they are acting from a sense of duty, or humanity, or relationship; xxiii, q. iii, non in inferenda; xi, q. iii, si dominus, and ch. Iulianus. If you object, and say that the lord is not bound, because such loss is caused by accident, for which no one is liable, De homici., Iohannes;

C. De pign. act., l. quæ fortuitis, the answer is that it is an accident which might have been and ought to have been foreseen, because such events are probable in wars, because the issue of war is doubtful; and so Innocent notes in De iureiurando, ch. sicut.

Whether a borrower is liable to the lender to replace horses and arms lost in war?

[Ch. xliii.]

My second question is, What if a man lends another arms and horses to go to war, and they are lost; is the borrower liable to the lender? And it seems that he is, by analogy with the last argument, since this, too, might have been foreseen, as above. Solution: In this case he is not liable, according to Innocent; and the reason of the difference is that in this case the borrower did not exceed the terms of the contract, because he only put them to the use for which the contract was entered into, and so he is not liable; ff. Commod., l. si ut certo, § sed interdum. But in "mandatum," although a man might have known beforehand that he might probably lose them, yet he knew that an "actio mandati" would lie, because that follows from the nature of the contract. And this is always the rule, unless it is excluded by a special agreement.

Whether a hirer is liable to a letter to replace horses and arms lost in war?

[Ch. xliv.]

My third question is, What of one who lets out horses and arms? if they are lost in war, will the letter have an action against the hirer? Solution: Apply what I said of the lender; the letter will have no action, because the hirer hired them for this purpose, and he has not exceeded the terms of the contract; ff. Locat. et conduct., l. si quis domum.

Whether, if one man summons another to a war, and the other is robbed on his way to the war, the summoner can sue the robber by the "actio vi bonorum raptorum"?

[Ch. xlv.]

My fourth question is, What if a man who has been summoned to a war is robbed of his arms, horses, and other things on his way to give assistance? I have said that the "mandator" is liable to the "mandatarius," but has the "mandator" an action "vi bonorum raptorum," or an action of theft, against the robber? It appears that he has, because his interests are affected by the robbery, inasmuch as he is liable to the "mandatarius" in an "actio

mandati." Solution: These actions are not competent to him against the robber. And the reason is that the "actio vi bonorum raptorum" is only competent to the person upon whose goods the robbery was committed; ff. Vi bon. rapt., l. ii, § hac actione. For the "actio vi bonorum raptorum," or the action of theft, is only competent to one who had ownership, or possession, or detention, or some right in the thing, as has one to whom the thing was pledged and not yet delivered; ff. De præscript. verb., l. si gratuitam, § si quis; ff. De furt., l. si is qui rem, and l. is cui. The persons robbed, therefore, have these actions, but they will be able to sue the "mandator" by an "actio mandati," and the "mandator," when he has paid, will be able to call for a cession of the actions against the robber, and then, after the cession, he may sue, as a "procurator in rem suam"; C. Mand., the last law but one, and the last law. This is also the view of Innocent in the chapter above cited, De iureiurando, sicut.

Whether those who are not summoned to a war, but go of their own motion, place him in whose service they go under an obligation to themselves?

[Ch. xlvi.]

My fifth question regards those who go without being summoned, and of their own motion. Solution: If they go with the intention of making a gift of their services, for example, from a sense of duty, or humanity, or relationship, the case is clear. Such persons will not have an action; xxiii, q. iii, non in inferenda; xi, q. iii, si dominus, and ch. Iulianus. But if they go with the intention of putting the person in whose affairs they engage under an obligation, then they will have the "actio negotiorum gestorum"; and it is enough if the enterprise has been effectively begun; ff. De neg. gest., l. sed an ultro.

Whether those who are not summoned to a war, but go of their own motion and make an effective start, place the person in whose service they go under an obligation to themselves, even though he may object to and forbid their going?

[Ch. xlvii.]

My sixth question is, What if persons go to a war of their own motion, but after being expressly forbidden by those to whose assistance they go? Will such persons have an action, if they effectively begin the service, and if they complete it successfully, to carry the question further? It appears that they will, on the analogy of one who drags an unwilling person out of a falling house; xxiii, q. iv, ipsa pietas. Also, a benefit may be conferred on a man against his will; dist. xlv, et qui emendat. Also, to forbid a man to help one seems to show that the other was mad; ff. De condi. instit., l. quidam; De Pœnitentia, dist. iii, adhuc instant; so the gloss holds of the doctor who treats a person against his will. This is noted in dist. lxxxiii, in the summary. I

believe the contrary in the present case, because of C. De neg. gest., the last law; but I do not on that account reject the gloss; I believe that it is true of the sick man and the doctor because a sick man is presumed to be mad, if he does not wish to be absolutely timed. But a man who forbids another to come to a war for his assistance is not presumed to be mad, for it is possible that he does not trust him and suspects that he may betray him. Nor do I believe that the gloss would apply to a case in which a sick man was anxious to be well healed, but hid not wish for that doctor, but for another; then, in my opinion, the gloss would not apply nor do the passages cited above prove that it would.

So much for those who participate voluntarily.

Of those who participate because they are bound to return a service. Whether such persons made have an account against the person whom they help?

[Ch. xlviii.]

It remains to consider those who go because they are bound to return a service, for instance because they have received the like or other assistance from the person whom they help. Will such a person have an action to recover his losses as above, against the person whom he helps? Solution: If he goes in the way our case supposes, he goes with the idea of discharging a "natural" obligation, which, however, cannot be transformed into a "civil" obligation, nor used as an "exceptio" in a trial; ff. De petit. hæred., l. sed si lege, § consuluit; De testaments may in this. And so we infer that he does not go with the intention of imposing an obligation, since the same act uniformly undertaken cannot bear contrary effects; ff. De verbor. obligat., l. si quis; ff. De condict. indebiti, I cum pars, § si heres, and I cum heres. And if you say that there is no need to discharge this obligation, because no obligation upon which either an action or an "exception" could be founded was ever created, and that which does not exist cannot be discharged, ff. De iniusto, rupto, irrito facto testam. L nam, and De dispensatione impuberum, ch. ad dissolvendum, the solution is this: Although no obligation upon which an action or an "exception" could be founded was created, yet, as I said above, there was created a "natural" obligation capable of being discharged by a return of service; see the laws just cited; and this intention of discharging prevents the creation of an obligation, since intention is required in obligation; ff. De oblig. et act.; L. obligationum; and same title, l. non figura.

Of those who participate for the sake of winning glory.

[Ch. xlix.]

It remains to consider those who participate for the sake of winning glory in war.

Whether such persons place the person to whose assistance they go under an obligation to themselves?

Do such persons place the person to whose succour they go under an obligation to themselves? Solution: If this is their sole object in going, they do not; for the lord would be liable either in an "actio mandati" or an "actio negotiorum gestorum." He cannot be liable in an "actio mandati," since no mandate was given in the circumstances supposed by our question, and an "actio mandati" does not lie without a preceding mandate; for although some say that an "actio mandati" lies for negligence or deliberate wrongful act, when a mandate has once been undertaken, yet the preceding mandate is always required; ff. Mandati, l. i. Or if you say that the "actio mandati" requires a preceding contract, that is more correct, as I show elsewhere in dealing with the "innominate" contracts; C. De rerum permutatione, l. ex placito. Again, he cannot be liable in an "actio negotiorum gestorum," because the other did not come with the intention of engaging in his affairs, but rather for his own purposes, although, as a necessary consequence, he does engage in them; and so the "actio negotiorum gestorum" will not lie either.

Of those who participate because they let out their services.

[Ch. 1.]

It remains to consider those who let out their services, or, more accurately, those who are voluntarily enlisted at an agreed salary.

Whether such persons have an action against their hirers?

Have the letters an action against the hirers? Solution: Such persons make a contract of "locatio operarum et rei"; and therefore, if the hirer uses them only for the purpose for which they are hired, he is not liable; ff. Locati et conducti, l. si quis domum; and this is so, unless there is a special term in the contract, or a custom to the contrary, as there is in Italy, namely that compensation should be given for horses lost in the service of the hirer; otherwise the rule stands, as above.

Of those who participate with the intention of getting booty. Whether an action is competent to such persons?

[Ch. li.]

It remains also to consider those who go with the intention of plundering; and as to them, there is no doubt that no action is competent to them, since no obligation arises from a dishonourable transaction; ff. De verbor. obligation., l. veluti, and l. generaliter, and l.\* si ex plagis.

<sup>\*</sup> Supply Ad legem Aquiliam.

### Whether clerks may participate in war?

[Ch. lii.]

Further, we must see whether clerks may participate in wars. This question was determined by Gratian, xxiii, q. viii, convenior; as the gloss there recites in the summary. There have been various opinions on it. For some say that clerks may use arms of defence, but not of offence, and so may make a defensive war. Others say that they may use all kinds of arms, provided that they attack at once, and only in defence of themselves, and not of others, and when they are placed in a position of imperative necessity; De homicidio, ch. ii; xxiii, q. viii, convenior; and the same cause, q. i, at the beginning. But if they can escape by other means, then they may not; De homicidio, ch. suscepimus. Others say that they may only do so with the authority of the Pope. Gandulphus holds that they may not make war in person, but may do so vicariously. Gratian seems to be of the same opinion; xxiii, q. i, § in registro.

We may conclude this question by saying that clerks summoned by the Pope may participate; for the prince has authority to make war; xxiii, q. i, quid culpatur; same cause, q. ii, ch. i, and q. iii, ch. Maximianus. But in a war they may not kill even a pagan, because of the fear of "irregularity," though they may encourage others to fight, and may even hurl stones and other missiles provided that none are killed by their shots. This is noted by Innocent, De restit, spol., olim: and Ne cler, vel monachi, ch. sententiam. If summoned by others, especially by secular princes, they ought not to go to war. But for their own defence, when they cannot escape by other means, they may even kill, even without fear of "irregularity"; Clem., De homicidio, si furiosus. And I say defence of their own person advisedly; it is otherwise if they are defending another, even on the instant, such as a father, a brother, and the like. The note of Innocent in De sent. excom., ch. si vero, i, where he holds that one who strikes a clerk in this case is not excommunicated, is not in conflict with this. For "irregularity" is contracted even without fault, as where a judge puts a person to death lawfully; dist. li, ch. i; and note on De sponsalibus, ch. inter opera. But excommunication is not incurred without fault; indeed it must be preceded by some persuasion of the devil; xvii, q. iv, si quis suadente; so Clement notes in the chapter quoted, si furiosus.

But can a clerk be blamed who does not flee, but waits for one who is attacking and kills him in self-defence? It seems that he must be, by the text of Clement, where he says "who could not avoid death by other means"; this is proved by ff. Ad leg. Aquil., l. scientiam, § qui cum aliter, whence the passage in Clement was taken. And this is following the example of our Saviour, who fled into Egypt; xxiii, q. iii, § i. And this is noted by Bernard in De homicidio, ch. suscepimus.

I believe the contrary to be true on the authority of ff. Ex quibus causis maiores, l. in eadem; for there these two things, not to be able to withdraw, and not to be able to withdraw without dishonour, are treated as the same.

I am confirmed by the consideration that danger might occur in flight, for instance, if he were to fall, as often happens in flight, and therefore he ought not to expose himself to such a danger; Vt lite non contestata, accedens, ii. But in this I think we must weigh all the circumstances, the danger of flight, the quality of the person fleeing, and of the person attacking, so that, if by flight a man would probably incur a danger of death, then he is not to be blamed; otherwise he is.

Whether mercenaries enlisted in Germany, at a fixed salary by one who hires them, will have an action against one who, while they are on the way, &c.?

[Ch. liii.]

Suppose mercenaries have been enlisted, at a fixed salary, with an engagement for six months, to come from Germany to serve an Italian, and, while they are coming, the Italian loses his status absolutely; can the mercenaries bring an action for their salary?

Whether mercenaries enlisted in Germany by an Italian city, at a fixed salary yearly, if the city is seized by a tyrant, while they are on the way, may bring an action for their whole salary, &c.

Suppose mercenaries have been enlisted in Germany by an Italian city, at a fixed salary, with an engagement for a year, and while they are on the way, the city is forcibly seized by a tyrant; can the mercenaries bring an action for the whole salary, or for a rateable part, or for what? The following texts seem to prove that they can claim the whole: C. De annonis, l. i; C. De agent. in rebus, l. matriculam; C. De prox. sacr. scrinior., l. si quis in sacris; C. De primipilo, l. i; ff. De legat., l. legatum; ff. De var. et extra. cognitionibus, l. i, § divus.

On the contrary, the following texts seem to show that they can only claim a rateable part: C. De erog. milit. annon., l. his scholaribus, and the last law but one, at the end; C. De advoc. divers. iudiciorum, l. post duos.

Solution: In this case the debt does not arise from a pure contract, but rather from a disposition of a law, because the men are appointed to an office, and the salary is given by the disposition of a municipal law. Hence it is not merely a contract of "locatio conductio." And in such cases we must observe that persons are sometimes appointed to an office which requires labour, where the salary is given primarily for the labour; and this is the case with mercenaries. Sometimes they are appointed to an office where the salary is given not for the labour only, but because high intellect and knowledge are required, as in magistracies and the like. Sometimes they are appointed to an office, and the salary is given for both; that is to say, both for the labour, and for high intellect, and knowledge, as in the case of ambassadors.

In the first case, it is given rateably according to the time of service rendered; C. De erog. milit. annonæ, last law but one. In the second case, if a single act was done in performance, then the whole is due; see the laws quoted above to the contrary. But if there was no performance at all, he ought to have the salary for the year in which he entered on the office; C. De advoc. divers. iudiciorum, l. post duos.

In the third case, what is given as remuneration for labour and skill is sometimes indivisible, as in the case of advocates, doctors, and ambassadors; and then the whole is given as above. Sometimes it is divisible, as in the case of the constable of the standard; for there the man is chosen on both grounds, for his skill and for his labour, and these admit of division; so that mercenaries will receive a rateable part, whereas skilled persons, chosen by reason of their skill, have the whole, the distinction being as above.

I may add a fourth case, where a man is chosen primarily for rank, as the attendant of a prince. Then he has the whole; C. De proxi. sacr. scri., l. si quis in sacris; C. De agent. in rebus, l. matriculam; De principibus, l. i. And the salary passes to his heirs; C. book xii, De domesti. et protect., last law. This solves the question of Count Landi, captain of a company of brigands, who was several times engaged as a mercenary by Italian lords, with an engagement for a fixed time and at a fixed salary.

Whether mercenaries ought to be paid at the beginning or at the end of a month?

[Ch. liv.]

A further question is, When ought mercenaries to be paid, at the beginning or at the end of a month? There are some glosses dealing with an advocate who also acts as a soldier, which seem to show that it is due at the beginning; C. De advoc. divers. iudicio., 1.. advocati. This is supported by ff. De extraordin. cognitionibus, l. i, § divus; C. De iudiciis, l. properandum, § in honorariis; and ff. Locat. et conducti, l. qui operas, § i. C. book xii, De principibus, l. i, is to the contrary. Solution: Sometimes money is given rather for expenses than as the pay for labour, and then it is due at the beginning. Take as an illustration the case of ambassadors; ff. De legationibus, l. legatum; ff. Mand... 1. si vero non remunerandi, § si mandavero; C. book x, De legationibus, 1. ii. Sometimes money is due as pay for labour, and then we must consider the intention of the parties, express or implied; for if there was an implied intention to that effect, then it seems that it is due at the beginning. For instance, if a man cannot perform his promised services unless money is given him, then it appears to have been impliedly agreed that it should be due at the beginning, for in such cases we always look for what is the more probable; ff. De regul. iur., l. semper in stipulationibus. But if this probability does not appear, then the rule is, that in obligations arising out of contract the salary is due at the end of the time; C. Locat. et conduct., l. eadem; and ff. De stip. servorum, l. si servus communis Mævii, last section. But if the money is due by disposition of law to persons appointed to office (as to whom see above), as it is in the present case, then, if there is one single salary, it should be paid at the beginning; ff. De var. et extraor. cognitionibus, l. i, § divus. And if the glosses to this effect are noticed, the salary may be either annual or monthly, as it is in the case of the mercenaries of whom we are speaking, who have seven florins a month, and then it is due at the beginning; C. De advoc. diver. iudic., l. post duos; and C. book xii, De principibus, l. i. I think, however, that mercenaries cannot retain it except rateably for the time for which they serve, as I showed above; and they are bound to restore the residue, even when the impediment is caused by an extrinsic event.

Whether mercenaries who absent themselves for a time, even with the licence of their lord, lose their salary for that time?

[Ch. lv.]

Suppose that mercenaries during the time of their service withdraw for a time; will they lose their pay for that time? And suppose that they do so with the licence of their lord? Solution: We must observe that services are sometimes defined with respect to a time that is not specified. Take the case of advocates of a church, who have a fixed salary to cover any cause which may affect the church during the year; in that case there is no doubt that there is a single obligation, because there is a single duty imposed, although there may be several acts of performance. Therefore the whole sum is due; see the passages cited above; ff. De extraor. cognitionibus, l. i, § divus. Sometimes services are defined with respect to a specified and fixed time, as in the case of a learned doctor employed to read a certain book in a certain time. And then either the whole salary is promised at once, although payment may be distributed over the period; and even then there is a single obligation, as above; ff. De rebus creditis, l. lecta. Or sometimes payment is made by the year or by the month, and then there are as many obligations as there are months; 1. post duos; and payment cannot be claimed for the whole time, but the instalments become payable severally for each month of service.

Whether mercenaries, who wilfully refuse to serve the whole time of their engagement, lose their pay for the whole time, or only for that which they have not served?

[Ch. lvi.]

Suppose they wilfully refuse to serve the whole time, will they lose their salary for the whole time, so that they will have nothing even for the time which they have served, or should they only lose it for the time they do not serve?

[26]

Solution: There are some offices to which a man is appointed, which are so indivisible that if one thing is left undone, the rest is of no avail, and in such cases the whole salary is lost. Take the example of ambassadors, C. De legationibus, l. ii. There are other offices which are divisible to the extent that, if one thing is left undone, the rest is of value. Take the example of a mercenary. He need not return the whole, but only the part attributable to the future; yet he is liable for any damage caused by his refusal to serve in the future, so that if no damage is caused, he pays nothing; ff. Locat. et conduct., l. si fundus, § verisimilis; and notes on ff. De annu. legatis, l. Mævia.

## Whether a mercenary may serve by a substitute? [Ch. lvii.]

What if he wishes to serve by a substitute? It appears that he cannot, because he was enlisted for his personal skill; ff. De solut., l. inter artifices; C. De caduc. tollend., the single law; and Sext, De offic. delegat., the last chapter, and ch. is cui. On the other hand, any one can do by another what he can do by himself; rule potest quis, and similar passages. Solution: The mode of appointment should be considered; for sometimes a lord or a city appoints a constable, and gives him a standard and pay, and the constable has to enlist for himself those whom he will have to serve under the standard; in this case no question runs between the city and the mercenaries, because the city enlists nothing except the skill and labour of the constable, yet the mercenaries are themselves bound. Sometimes a city enlists mercenaries for itself and places them under the several standards, and then it chooses a constable for his skill and services. In respect of skill, a man could not give a substitute, as appears by the laws just cited. The mercenaries are chosen only for their services and labour; and persons who are chosen for services, and not for skill, may appoint a substitute, as Innocent notes in De re iudicata, ch. cum Bertholdus. Hostiensis has an opinion to the contrary in that passage. I think Innocent is right, having regard to the laws just cited and their true intent. But it is safer to do it with the lord's consent, so that both opinions may be respected.

Whether a mercenary loses pay during the time when he is ill? [Ch. lviii.]

What if a mercenary is ill? Solution: He is deemed to be serving, so that his salary is due; ff. De statuliberis, l. si heres, § Stichus<sup>(?)</sup>.

Of spoils and captures in war. Whether one who makes a capture in war becomes owner of the person or thing captured, and whether the doctrine of "postliminium" applies?

[Ch. lix.]

Fifthly, it remains to consider spoils and captures made in war.

And in the first place I ask whether one who captures anything in war becomes owner of the person or thing, and whether the doctrine of "postliminium" applies. Solution: In a public war, made by the authority of a prince, which I have discussed above, this is so. For the captor becomes owner; the persons captured become slaves; ff. De captivis, l. hostes; and ff. De verb. significatione, l. hostes. But if the war does not proceed from the edict of a prince, although it may be otherwise lawful, as when it is in defence of one's own property, then, if he who declares war has jurisdiction over him on whose account he declares it, he may decree that any one capturing anything in the war shall become owner of things captured, and shall detain persons until he can present them to his superior. So Innocent holds in De iureiurando, ch. sicut, referring on this subject to the note on De sent. excommunicationis, ch. a nobis. Innocent adds that even without making any decree, he may condemn him for invading the bounds of his jurisdiction; Authent., qua in provincia, C. Vbi de crim, agi oporteat. He adds that if the person declaring war has no jurisdiction, but is merely defending himself and his property, then he may not capture and detain the assailant, because he is only allowed to defend himself, and that only within the limits of justifiable defence; C. Vnde vi, l. i; De restit. spoliat., olim. He adds that if he attacks the property of his assailant, the assailant cannot succeed in an "actio vi bonorum raptorum" nor in an "actio iniuriarum," because he may be met with an "exceptio paris criminis," setting up a like offence on his own part. All this, as I said, is noted by Innocent in De iureiurando, ch. sicut. I think Innocent's first statement is true without qualification, because a lord may punish an offence by a decree depriving a man of the ownership of his property and transferring it to another. But I think the second statement requires qualification. I think, rather, that if a state which recognizes no superior in fact, and so is an enemy of the Roman people, declares war on another, which also recognizes no superior, no decree is required, any more than in a war declared by edict of the prince; for this rule comes from the law of nations, which is derived from ancient customs, except that the part which concerns persons no longer holds, because in modern times persons captured in wars of that kind do not become slaves and are not sold, and the doctrine of "postliminium" does not apply in such cases to-day. On reading his third statement, I have sometimes been led to disapprove of that decretal for the following reason: One who has been despoiled is entitled, above all things, to restitution, and the "exceptio criminis" cannot be set up against him; De restit. spoliatorum, ch. in literis, and ch. item cum quis. The person first despoiled, therefore, will not be able to set up the "exception criminis," nor any other even more stringent "exceptio." Now, as I write, I think that Innocent's gloss may be saved in two ways. First, because Innocent does not speak of a case in which the person last despoiled brings the interdict "unde vi"; he speaks, rather, of a case where he brings the "actio vi bonorum raptorum" or the "actio iniuriarum," which are obviously very different. Or, secondly, we may say that Innocent does not mean that an "exceptio criminis" in the strict sense is set up, but an "exceptio" alleging the other's act of spoliation, which is allowed even against one who brings a "recuperative" interdict, so that he may be defeated by an "exceptio spoliationis," as the text in De ordine cognitionum, ch. super spoliatione, proves.

Whether persons captured in a war between two states become slaves, and whether ownership is acquired over them?

[Ch. lx.]

When one state makes war against another, can men be called "enemies," in the sense that if captured they will become slaves, and ownership over them be acquired? It appears not; ff. De captivis, l. si quis ingenuam, at the end. On the contrary, a state of itself makes a people, and so it appears that they are "enemies," just as are the Christian and the Saracen peoples. Solution: When the dispute is between two states which are under the same lord, the rules of captivity and "postliminium" do not apply; ff. De captivis, l. si quis ingenuam. But when it is between two states that do not recognize a superior—and I assume, to remove all doubt, that one is an enemy of the Empire, as being rebellious—then, by the law of nations, which is derived from ancient customs, the rules of captivity and "postliminium" apply, except that, according to the customs of modern times, and the practices observed among Christians from an early age, "postliminium" does not apply to persons, and persons are not sold, and do not become slaves.

Whether things captured in war become the property of the captors?

[Ch. lxi.]

Do things captured in war become the property of the captors? It seems that they do, by ff. De captivis, l. si quid in bello. The contrary seems to be proved by the same title, l. si captivus. Solution: The law si quid in bello speaks of movable things; the law opposed to it of immovables. But it is objected that movables become public property; xxiii, q. v, ch. dicat. Solution: I say that they become the property of the captor; but he is bound to assign them to the general of the war, who will distribute them according to deserts. And this rule applies wherever the doctrine of "postliminium" does not apply; ff. De captivis, l. ii.

### Whether trickery is allowed in wars? [Ch. lxii.]

A further question is whether one may use trickery to win victory in wars. It seems that one may; for Augustine says, in the book of Quæstiones, "when a lawful war is undertaken, justice has no concern with the question whether one fights in the open or by trickery." This is supported by Joshua, ch. viii. To the contrary seems to be what is written in Deuteronomy, ch. xvi, "that which is just shalt thou follow justly." But to follow a thing by trickery is to follow it unjustly, since it savours of deceit, and such practices are restrained by the "actio de dolo"; ff. De dolo; C. same title, throughout. Moreover, trickery is opposed to happiness, and it breaks the faith, which should be kept even with an enemy; see Augustine to Boniface, quoted in xxiii, q. i, ch. noli; xxxiii, q. v, quod Deo pari consensu. Moreover, it is written in Matthew, ch. vii, "whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them," and in the beginning of the Decretum. And this rule must be observed towards all our neighbours. Since, therefore, no one would wish trickery to be used to himself, it follows that he ought not to use it to others. Solution: We must observe here that the word "trickery" properly means anything which tends to deceive another; but there are two ways in which a person may be deceived by the word or act of another. One way is if a false statement is made in order that another may be deceived, or in order that some promise may not be observed, and such a use of trickery is always unlawful; for between enemies there are certain bonds which must be observed, as Ambrose says in the book De Officiis. In the other way, a man may be deceived by our words or acts merely because we do not disclose to him our intentions or our secrets. This mode of deceit is lawful; for not even the secrets of Holy Scripture are at all times to be disclosed, lest men scoff at them, according to the passage in Matthew, ch. [x]vii, "Give not that which is holy unto the dogs." Moreover, it is a special instruction among military documents, that secrets are not to be revealed to enemies, and so, too, the Blessed Thomas lays down in the Second book of the Second part, question xl; and the gloss on xxiii, q. ii, ch. dominus, says without qualification that we may use this kind of deceit, provided we do not break faith; same cause, q. i, ch. noli. The gloss on xxii, q. ii, ch. utilem, is to the same effect; it quotes dist. xliii, can. in mandatis; ff. De capt., 1. nihil interest; C. De commerc., 1. ii; xiv, q. v, dixit; De consecra., dist. ii, dixit dominus.

# Whether it is lawful to make war on feast days? [Ch. lxiii.]

The next question is whether one may make war on feast days. And it seems that one may not, for feast days were introduced in order that one might have leisure for divine things; De consecra., dist. ii, § pronuntiandum;

De feriis, last chapter; C. same title, l. dies, and the last law; and this is supported by Exodus, ch. xx. Moreover, in Isaiah, ch. lviii, those who claim debts on days of fasting, and engage in quarrels, smiting with their fists, are reproved. Much more, then, should those who make war on feast days be reproved. Further, no irregularity may be committed in order to avoid a temporal inconvenience. Therefore, &c. Moreover, the text of De treug. et pace, ch. i, seems to confirm this view.

On the contrary side, we read in I Maccabees, ch. ii, "they took counsel laudably saying, Whosoever shall come against us to battle on the sabbath day, let us fight against him." Solution: The Blessed Thomas, in the Second book of the Second part, question xl, holds that one may make war on feast days in case of urgent necessity, but on the necessity ceasing, one must cease from the war; and he supports this by the passage in John, ch. vii, "are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?" And so he argues that doctors may heal for the sake of a man's private health, but the public advantage is an object of much greater importance. Goffredus and Hostiensis, in De treug, et pace, ch. i, say that on Thursday we should not make war, because on that day the Lord ascended into Heaven, and made the supper with the Disciples; De consecra., dist. i, porro; and De consecra., dist. ii, literis; nor on Friday, out of reverence for the Passion of the Lord; nor on Saturday, because the Disciples on that day hid for fear of the Jews, and because the body of the Lord lay in the sepulchre: De consecra., dist. iii, Sabbato; nor on Sunday, because the Lord did almost all His notable acts on that day; dist. lxxv, quod die; and out of reverence for the Resurrection. I believe that the urgency of the necessity must be considered, as mentioned above. The text of Pope Nicholas is in xxiii, q. viii, ch. si nulla.

Whether one who has recovered in a war the whole of his loss, may still, &c.?

[Ch. lxiv.]

The next question is, What if a man has recovered in a war the whole of his loss; may he still bring an action against his adversary, or may he still declare war against him? It seems that he may bring an action; for what is captured in war is the penalty of contumacy, and so it would seem that he may bring an action none the less; ff. De tab. exhib., l. locum, the penultimate section. Also, the thing was not paid in satisfaction of a debt, but the ownership of it was obtained by war; xxiii, q. v, dicat; and q. vii, si de rebus; ff. De acquir. rer. dom., l. naturaliter. Also because, against one who is contumacious, an oath may be taken an unlimited number of times; ff. De rei vind., l. qui restituere. The gloss on xxiii, q. ii, ch. dominus, holds the contrary, on the authority of ff. De reg. iuris, rule bona fides.

I do not think that the gloss is true without qualification, but a distinction should be drawn according as the loss was recovered from the same person

or from others. If from the same, the opinion of Johannes holds; if from others, or . . . , and then the rule is the same; C. De evict., l. *emptori*; or he might have a right of recourse against the first; C. De usur. rei iudic., l. ii, the last section. But otherwise it is allowable for the same debt to be paid several times over; ff. De tab. exhib., l. iii, § condemnatio; and Instit., De legat., § si res. So the gloss notes on ff. De reg. iur., rule bona fides; and so, too, notes Io. Faventinus (?) on the ch. dominus, already quoted.

#### Whether those who die in war are saved?

[Ch. lxv.]

Are those who die in war saved? Solution: Those who die in a war for the defence of the Church obtain the heavenly kingdom. Two texts in particular prove this, xxiii, q. viii, ch. omni, which was addressed by Pope Leo to the King of the Franks; and xxiii, q. v, ch. omnium, which was addressed by Nicholas to the army of the Franks. But those who fall in other lawful wars are also saved, provided they die without mortal sin; but if they fall in an unlawful war, though that be their only mortal sin, they perish; De Pœn., dist. v, fratres.

Whether it is lawful to wage corporeal war on behalf of the property and possessions of the Church, &c.?

[Ch. lxvi.]

Is it lawful to defend the possessions of the Church by corporeal war, and for this purpose to assemble troops? Obviously it is. It is proved by the texts xxiii, q. iii, ch. *Maximianus*; xv, q. vi, *auctoritatem*; dist. lxiii, *Adrianus*; xxiii, q. viii, ch. *igitur*, and ch. *hortatu*; and the gloss *magistra* on xv, q. vi, ch. *auctoritatem*. Also by the text of Sext, De sent. excom., ch. *dilecto*.

# Whether bishops may go to war without the licence of the Pope? [Ch. lxvii.]

May bishops go to war without the licence of the Pope? Some say they may not, without any qualification, on the authority of canons which appear to lay this down expressly; xxiii, q. viii, quo ausu, and ch. si vobis, and ch. si quis episcopus. Though those chapters admit of various meanings, yet I think this is true, if they are summoned, or if they join of their own accord in the wars of others, particularly secular wars; otherwise, if they are defending their own rights.

Whether prelates, for the temporalities which they hold from the Emperor, &c.?

[Ch. lxviii.]

Are prelates bound to pay tribute for the temporalities which they hold from the Emperor for wars declared by him? We must say that they are, as is proved by xxiii, q. viii, § ecce, with the two following sections, down to § quamvis.

Whether mercy should be shown to persons captured in a lawful war? [Ch. lxix.]

Should mercy be shown to persons captured in a lawful war? We must say that it should, unless by sparing them there is fear of a disturbance of the peace. This is proved by xxiii, q. i, ch. noli, at the end; and on the authority of that chapter, as understood by Hugolinus, Conradine was beheaded.

Whether the Church should declare war against the Jews?

Should the Church declare war against the Jews? We must say not, since everywhere they are prepared to serve, and do not persecute, Christians. Otherwise of the Saracens, who do persecute Christians. This is the text, xxiii, q. viii, dispar; and the gloss there notes that it would not be necessary to declare war even against the Saracens, if they did not persecute Christians.

Whether those who attend in a war, but who cannot fight, &c.? [Ch. lxxi.]

Should those who attend in a war, but who cannot fight, enjoy the immunities of combatants? Say that they should, provided that they are useful in counsel in other ways; see the note on De voto, ch. ex multa.

Whether prelates, by reason of temporal jurisdiction, may, &c.? [Ch. lxxii.]

May prelates declare wars, and take part in them, and encourage others to battle, by reason of their temporal jurisdiction? Say that they may, as Innocent notes in De pœnis, ch. quod in dubiis.

Whether a prelate, for the injury of a subject, may, &c.? [Ch. lxxiii.]

May a prelate declare war for an injury done to his subject, for which justice is not done, and capture in the war persons other than the wrongdoers? Say that he may, as Innocent notes in De appellat., ch. *dilectis*; and De iureiurando, ch. *sicut*.

## Whether the Pope's delegate may declare war? [Ch. lxxiv.]

That is to say, may he invoke the secular arm? The question has been much discussed, and is treated in De offic. deleg., ch. significasti, by Innocent.

## Whether wars declared by the Church against excommunicated persons are meritorious?

[Ch. lxxv.]

Are wars which the Church declares against excommunicated persons meritorious? We must say that they are, and it is lawful for prelates and individuals to encourage others to fight in them. This is proved by the texts xxiii, q. v, ad omnium, and the following chapter; and q. viii, ch. igitur, down to § ecce; and q. iv, ch. sicut excellentiam.

### How many are the kinds of corporeal wars? [Ch. lxxvi.]

The next question is how many are the kinds of corporeal wars which are recognized in law. Solution: Seven kinds are recognized by law.

The first is called "Roman," and is that which the faithful wage against the infidels; and this is lawful; De hæreticis, excommunicamus, ii. And it is called Roman, because Rome is the head of the Faith; xxiv, q. i, hæc est fides, and ch. quoniam; De summa Trin., the penultimate chapter. And in this sense may be understood ff. De captivis, l. hostes.

The second is that which is made on the authority of a lawful judge, having mere jurisdiction against the contumacious and rebellious; ff. Quod met. causa, l. continet; ff. De iurisd. omn. iudic., l. iii, and l. iv; C. Ne quis in sua causa, the single law. And these are not strictly called enemies, for although that which we acquire from them becomes ours, yet the converse is not true; ff. De captivis, l. v, § in pace.

The third is called "presumptuous" war, and is that made by persons who disobey a judge; De Pæn., dist. iii, § i, at the end; De maiorit. et obed., ch. si quis venerit; ff. De rei vind., l. qui restituere; ff. Ne vis fiat ei qui in pos. missus, l. iii; C. De seditiosis, l. i, at the end.

[27]

The fourth is the war which is lawful whenever it is allowed by authority of law. And it is lawful as regards the person to whom the authority is given; xxiii, q. ii, ch. si dominus; De sent. excom., si vero, i, § nec ille; C. Quando lic. unicuique sine iudi. se vindicare, l. i, and l. ii; and also his relations and neighbours; Sext, De sent. excom., dilecto.

The fifth, which is unlawful, is war made against the authority of law, as where a man defends himself contrary to the authority of a judge and of the law; De sent. excom., perpendimus, and ch. contingit, and ch. in audientia.

The sixth, or "voluntary" war, is that which the secular princes of our time make without the authority of the emperor. And this is unlawful, because without the authority of the emperor it is not even lawful to bear arms; C. book xi, Vt armor. usus, in red and black; Authent., coll. iii, De man. prin.; Authent., coll. vi, De armis. Moreover, those who do so violate the lex Iulia maiestatis; ff. Ad leg. Iul. maiest., l. iii.

The seventh, which is called "necessary" and lawful war, is war made by the faithful, when they defend themselves by the authority of the law against those who attack them; for to repel force by force is lawful; ff. De iustit. et iure, l. ut vim, and similar passages. On these subjects see Hostiensis, Sext, De homicidio, pro humani; and the Archdeacon, xxiii, q. ii, ch. iustum.

From this we see what wars are lawful, and what are unlawful. For wars are said to be lawful by reason of the person declaring them, the person against whom they are declared, the thing, and the cause, and the law which allows them; and they are unlawful in the converse cases. But generally there is one justifying cause, the contumacy of one who resists unlawfully. Forwhen justice cannot be had from one who is liable, then war may be declared, for recourse is had to that instrument for help; xxiii, q. i, quid culpatur, and ch. noli; xxiii, q. viii, si nulla; ff. De usuf., l. si ususfructus. And on this question of what wars are lawful, there are notes by Innocent, De resti. spol., cum olim, i; by Hostiensis, in Summa, De treu. et pace, § quid si iustum; by the Blessed Thomas, in the Second book of the Second part, question xl, the first, second, and third articles; and by Ægidius, in the book De regimine principum, at the end.

Of particular war which is waged in self-defence; being the Fourth Treatise of the Third Principal Part.

[Ch. lxxvii.]

Universal corporeal war having been considered above, in the third preceding principal treatise, it now remains to consider, fourthly, particular war which is waged in self-defence; and in treating it I shall proceed as follows: I shall first show what it is. Secondly, how many are its kinds. Thirdly, by what authority it was introduced. Fourthly, who may use it. Fifthly, against whom. Sixthly, on whose behalf. Seventhly, in what manner. Eighthly, what is its end.

### What is particular war?

As to the first question, what is the war declared "particularly" in self-defence, I say that it is "a contention arising on account of something alien presented to human desire, proceeding from the infliction of particular violence, and tending to its exclusion." This definition is supported in substance by the text of ff. De iustit. et iure, l. ut vim; ff. Ad leg. Aquil., l. [qui] scientiam, § qui cum aliter; C. Vnde vi, l. i; ff. De vi, l. iii, § si quis; and De resti. spol., ch. olim. I said "contention," for contention is taken as the genus, as it was in the definition of war undertaken generally, in the first treatise above, at the beginning. Secondly, I said "arising on account of something alien," &c.; this supplies its differentia, for herein it differs from universal war, and other species of war. Thirdly, I said "tending to its exclusion." This is the final cause of the war itself.

### How many are the kinds of particular war? [Ch. lxxix.]

As to the second question, which asks how many are its kinds, I say that they are two; for I divide it into "lawful," and "unlawful," as I also divided universal war. But lawful particular war is of two kinds. For one kind is waged in defence of the true body, or what belongs to or concerns the true body. This I shall discuss in the present treatise. Another kind is waged in defence of a mystical body, or a part of it, meaning a community, which is called a body, and the individuals who compose it are called its limbs and parts; ff. Quod cuiuscunque univer., l. i; ff. Ad municip., l. quod maior; ff. De in ius vocand., l. sed si hac, § qui manumittitur; De excess. prælat., l. cum dilecta, and the note on that passage. If, therefore, a community declares war in defence of one of its citizens, who is oppressed by a stranger, in default of justice being rendered by the judge of the oppressor, this is called "Particular War in defence of the mystical body, or a part of it"; and this is called "Reprisals." as to which see Authent., Vt non fiant pignor., throughout; Sext, De iniur., the single chapter, throughout. And this war will be discussed in the treatise next following. But lawful particular war, declared in defence of the true body, is a contention arising on account of something alien presented to human desire, proceeding from the infliction of particular violence by a private or public person, acting unlawfully outside his office, tending to its exclusion, within the limits of justifiable defence; and this is supported by C. Vnde vi, l. i, with the note on that passage. But it is unlawful when the foregoing conditions, or any of them, are wanting, as will be shown in the following discussion.

By what law was particular war introduced?

[Ch. lxxx.]

As to the third question, which asks from what law this war proceeds. and what law makes it competent, the gloss on ff. De iustit. et iure, l. ut vim, on the word "iure," says, "by the law of the courts, not by the law of heaven." If the gloss means that this war proceeds from the law of the courts, I think that the gloss is not true. If it merely means that the law of the courts allows it to be declared, I think it is correct. But when the gloss says, " not by the law of heaven," I think it is false. I return to the particular points; and I say that war in self-defence proceeds from natural law, and not from positive law, civil or canon. And that this is true may be proved as follows: For the nature that produces a thing tends to its conservation, so long as the strength of the natural agent lasts, and strives to expel anything hostile to it; and if this is not so, the cause is a failure of the strength of the natural agent, and an excess of those acting against it. But this is not caused by intention of the natural agent, productive and conservative, but contrary to intention, since it always resists its opposites, so far as it can. This is obvious from experience, if we argue by natural instances. For it is obvious in the elements, which act and are acted upon in turn. For a thing acted upon resists the thing acting, and reacts upon it, solely to the end of its own conservation, and the destruction of the thing acting against it. And a material corporeal agent is always acted upon in acting itself, as the Philosopher says in the third book of the Physics, and the second of De generatione. This is obvious in inanimate things, such as plants, for their special nature tends to their own conservation and life, and to the expulsion of their opposites; and also in animals, and why not also in a rational creature? in whom, rather, the process is even more marked, because the creature himself is nobler, and other things are ordained to his service, as their end; ff. De usuris, l. in pecudum. Defence, therefore, proceeds from natural instinct. The text of Clem., De sententia et re iudicata, pastoralis, § ceterum, supports this. The text there speaks of defence which proceeds from natural law. This seems to be the meaning of the gloss on ff. Ad leg. Aquiliam, 1. scientiam, § qui cum aliter. The gloss there says that the laws permit, in that they do not forbid. This is supported by the text of ff. Ad leg. Aquiliam, l. itaque. The text there says that natural reason allows one to defend oneself against danger. I conclude therefore, from this reasoning, that this war, limiting it to war declared in defence of one's person, proceeds from natural law and one's own instinct, but that positive law approves it, or does not forbid it, as the gloss on l. scientiam, § qui cum aliter, says. For some things which proceed from natural instinct are punished by positive laws, as in carnal intercourse; for intercourse, as such, proceeds from natural instinct, yet some unions are condemned by statute. And in this positive law limits and qualifies acts which proceed from natural law. So in other instances of acts proceeding from nature; for one naturally desires food and drink, and yet the canon law limits this desire. For it forbids certain foods at certain times. It is true that positive law also qualifies the mode of defence, as appears in C. Vnde vi, l. i, and as will appear in the citations below. We conclude, then, that this war proceeds from natural law, but that it is approved by positive law, both civil and canon, and also qualified and regulated by them. And perhaps if understood in this way the gloss on l. ut vim may be saved.

Secondly, the gloss said, "not by the law of heaven." The gloss seems to mean that the divine law does not allow violence to be repelled by violence. This view of the gloss seems to be supported by certain texts; for it is written in Luke, ch. vi, "unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other"; xxiii, q. i, at the beginning. It is also written, "whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain"; Matthew, ch. v. It is also written in Romans, ch. xii, "avenge not yourselves, but rather give place unto wrath." Christ also said to Peter, when he wished to defend Him, "put up again thy sword into his place," Matthew xxvi; quoted in xxiii, q. i, at the beginning. These passages might move us to agree with the gloss in holding that it is forbidden by the law of heaven. But I think that the gloss is wrong, as may be clearly shown. And first as follows. An act which is consonant with charity is lawful by divine law, and defence of oneself is such an act. Therefore, &c. The major is proved; for charity excludes any act which is at variance with divine law, since it is incompatible with such an act, being itself the foundation of everything that is lawful. This is proved by De Pœnit., dist. ii, [si] radicata, and ch. caritas est, ut mihi videtur. And the second point, the minor premise, is proved by the same "distinctio," ch. quia radix. For the chief act of charity is to love one's neighbour as oneself, as appears in the next canons, and De Pœnit., dist. ii, ch. caritas est. § proinde; therefore it implies self-love and self-conservation, and if so, self-defence. Therefore the law of heaven allows one to defend oneself. Moreover, the divine law allows one to defend one's neighbour from death, even against his will. Therefore much more does it allow one to defend oneself. The consequence follows by the reasoning last given. The antecedent is proved by the text in xxiii, q. iv, ibsa pietas, and ch. displicet. Moreover, the divine law forbids a man voluntarily to strive after his own destruction. What I mean by that is merely this: that if he duly strives after some other thing approved by the divine law, even though in gaining that thing self-destruction follows as a consequence -that is not forbidden; as where a man, in order to obtain the state of eternal blessedness, afflicts his own body, no one doubts that the affliction is destructive of the body, yet this is not its final end, but the avoiding of carnal vices, and the obtaining of the eternal state. The same might also be said of those who have allowed themselves to be slain for the sake of the catholic faith; for their final purpose is not the destruction of their body, but the defence of the faith, for the sake of which they voluntarily expose themselves to temporal death, which the divine law allows. But one who does not defend himself from death, when he can, voluntarily kills himself and compasses his own destruction;

and so this is forbidden by divine law. The major is proved; for those who kill themselves in this way are regarded as condemned by the divine law, as we say of Judas and those like him. The minor is proved; for one who does not defend himself from death, when he can, and does not come under the cases above mentioned, and does not fail to do so merely from cowardice, desires his own death, and kills himself by another's hand; which is just as if he killed himself by his own hand, according to the rule qui per alium, Sext, De reg. iuris. Moreover, the divine law does not absolutely forbid acts which proceed from natural law, but modifies and controls them. This is clear from illustrations; for it does not altogether forbid food and drink, or sexual intercourse, or the like, but modifies and controls those actions, rejecting extremes, and approving the mean, as does the moral law also; Ethics ii, iii, and iv. But if the divine law were absolutely to forbid self-defence, since that action proceeds from an instinct of nature, it would absolutely destroy an act of nature, which is absurd, for the reasons given above. Moreover, the canon law allows it; therefore the divine law does not forbid it. The antecedent is proved by De restit. spol., ch. olim: Clem., De re iudic., pastoralis, § ceterum; and more clearly by Clement, De homicidio, si furiosus. The consequence holds; for the canon law is interchangeable with the divine law, and so they cannot contradict one another; for they tend to the same end, though in different ways. For the canon law treats of the government of the earthly kingdom, that human society may be preserved in the world, which is also the subject of the civil law; but the canon law goes further, for it disposes and prepares for the state of eternal happiness, to which the divine law leads; and so it is necessary, if we observe the identity of their end, that everything which the divine law forbids, should be forbidden by the canon law. Accordingly, we may pass over other arguments which might be adduced without number, and conclude that the gloss is not correct in saying that the law of heaven does not allow self-defence.

To the authorities cited to the contrary, the true answer is that given by Gratian in xxiii, q. i, § his ita. The answer is, that they are to be understood to refer to the inner preparation of the heart, not the conduct of the body; for a man ought to have humility of heart within, as Augustine shows in the Sermon on the Centurion's Son, when he says, "a man ought to be prepared," &c. See xxiii, q. i, ch. paratus.

This discussion gives us the answer to our third question as to whence this war arises, and what law allows it.

What persons may declare this particular war? [Ch. lxxxi.]

We must consider the fourth question, namely, Who may declare it? On this subject I begin by saying that it is one thing to ask who may defend himself, and another to ask who may declare the war above defined, the object

of which is defence. If we ask to whom defence is allowed, I say that it is allowed to all natural created and corruptible beings. And I say "created and corruptible," because it is not allowed to the heavenly bodies, because they cannot be acted upon by any hostile agent, since their bodies are not receptive of foreign impressions, as the Philosopher says in De Cœlo et Mundo, book ii, since they are not composed of the matter which is the matter of generation and corruption. And so there is no need of defence, since they cannot suffer. But to all material things defence is allowed by natural first principles, since they are accessible to suffering; and such defence proceeds from natural law, which is a force inborn in things, creating like from like. For by creating its like a thing preserves itself in its kind, which cannot be done for ever in the individual: and also by its individual action it strives to destroy its opposite, which resists it, and conversely. And this is the first mode of natural law, as to which see the gloss on dist. i, can. ius naturale; and it is commonly noted in ff. De iustit. et iure, l. i, § ius naturale. So, then, self-defence is allowed naturally to all material things; and it proceeds from the strength placed by nature in any being, as any one may perceive by his senses by taking natural illustrations. But if we ask who may make the war above defined, then I say that men only may do so, and not other creatures, as the definition of the war proves, when I said, "something alien presented to human desire," &c. And now we must ask whether all men may make it.

## Whether clerks may declare this war? [Ch. lxxxii.]

And first, I ask whether clerks may declare this war. That clerks may not do so is proved by De homicidio, ch. suscepimus; by dist. xlvi, can. seditionarios: and by the texts of xxiii, q. viii, ch. i, and ch. cum a Iudæis, with the chapters following, down to ch. his. Such is the answer given. It is proved by ch. convenior, in the same cause and question. That they may do so is proved by De restitution. spol., ch. olim; De sent. excom., ch. si vero, and ch. ex tenore; dist. i, ius naturale; ff. De iustit. et iure, l. ut vim; ff. De vi, l. iii, § si quis. The text in Clem., De homicidio, si furiosus, is clearer. On this there have been the opinions recited by the gloss on xxiii, q. i, in the summary, and the same cause, q. viii, in the summary; for some have said that no one, not even a lay person, is allowed to repel force with force by striking back, but only by preventing. This opinion is disapproved by Clement, De homicidio, si furiosus. Others say that laymen may strike back, but not clerks, and this view suffers from the same defect. Others say that if force is used to a person, it is lawful to repel it, even by striking back, and even for clerks. This is approved by Clem., si furiosus, provided the conditions which he mentions are satisfied. But if the force is used to things, then the answer is otherwise. But whether this second statement is true, I shall discuss below.

Hugo refused to say that a man ought in no circumstances, however great the necessity in which he was placed, and even if he could not escape by any other means, to kill another, but rather to allow himself to be killed. He has a note to this effect on dist. l, can. de his. The gloss there notes the contrary; and on De homicidio, ch. sicut dignum. I do not insist on this, since, as I said, there is the text in Clem., De homicidio, si furiosus; and even if there were no text on the subject, expressly deciding it for or against, we should be led to the same conclusion by the reasons which I adduced to prove that it is not forbidden by divine law.

Whether, although a clerk may defend himself even by killing another, he may do this in a church?

[Ch. lxxxiii.]

Secondly, I ask whether, if a clerk may defend himself in this way, even by striking back and killing another, he may do this in a church. And it seems that he may not; for although a law may permit certain acts generally, yet they may be forbidden by reason of the place, so that the general permission is restricted by the special provision; ff. De pœnis, l. sanctio legum; ff. De alim. leg., l. alimenta, § basilica; ff. De legat. iii, l. uxorem, § felicissimo; and De rescriptis, ch. pastoralis. Sext, rule generi, suffices. That many acts are permitted generally by a law, which are none the less forbidden in special circumstances, is proved by the texts of Sext, De immun. eccles., ch. decet; and i, q. [i] iii, ch. vendentes. So, therefore, in the case proposed, and much more, since this is an act by which the church may be polluted; De consecr. eccles. vel altaris, ch. proposuisti; and Sext, same title, the single chapter. Moreover, quarrels and brawls generally are forbidden in churches; ch. decet, just cited. Therefore this act must be forbidden, since it is a kind of brawl. To the contrary, it may be urged that the laws which permit it speak in general terms. and therefore they ought to be so understood; ff. De lega. præstandis, l. i, § generaliter. This part I believe to be true, since the action arises from natural law, and it is not disapproved by divine law, and the reason of the law sanctioning it is of general application, without distinction of places. For natural law introduced it in order that a man might preserve himself as long as the strength of natural first principles lasts, and this reason applies in a church as much as anywhere else. It is easy to answer the authorities cited to the contrary, for the acts forbidden in a church are either acts which, from their nature, belong to the class of bad acts, or which belong to the class of permitted acts, such as contracts. Yet their exclusion from a church does not cause great danger on the ground of delay, since they may be performed equally well outside the church, at the pleasure of the contracting parties, since they have their origin in the will of the parties; C. De act. et obligationibus, 1. sicut. But in the present case, if a man were not allowed to repel force with force in a church, the danger would be immediate, because he would easily be killed at once. As to the other argument, that pollution might follow, the solution is this: The preservation of a man, which cannot be restored, is more to be considered than a church, which may be resanctified. And perhaps we might say that, for a church to be polluted, the spilling of the offender's blood is necessary; see the note on Sext, De consecra. eccle. vel altaris, the single chapter.

Whether a clerk, attacked in the act of celebration, may defend himself, and kill his assailant, and so continue to celebrate the office?

[Ch. lxxxiv.]

Thirdly, I ask whether, if a clerk is attacked in the act of celebration, he may leave the office, defend himself, and kill the assailant; and whether, if he kills him in thus defending himself, he may continue to celebrate the office. As to the first point, it appears that he ought not to leave the office, but that he is bound to perform it as long as he can; see the text in vii, q. i, illud, and ch. nihil: Moreover, temporal things are to be postponed to spiritual; xii, q. i, præcipimus; De pœnit. et rem., cum infirmitas; C. De episcop. et cler., l. sancimus. The contrary view is supported by other texts: for an office begun may be left uncompleted because of some physical impediment supervening, and for that reason the laws provide that the priest should not be alone in a church where there is a store of temporal goods. This is proved by the texts in the chapters just cited; vii, q. i, illud, and ch. nihil. The object of this is that one man may take the place of another and continue the celebration, when the other has left it; De consecratione, dist, ii, the last chapter; unless the words of the mass have been begun and not completed, because then he is bound to begin again, since they must not be divided, as in baptism and ordination; dist. xxiii, quorundam, and note the gloss there, and ch. nihil, where the gloss should also be noted. But if a man attacks the celebrant, to kill him, this is an impediment, nay, it is clearly a mortal danger to the celebrant; and therefore he may leave the office, and consequently may rid himself of the danger threatening him, if he can, even by killing the assailant. The authorities quoted to the contrary are easily answered; for although it is true, as a general rule, that spiritual things are to be preferred to temporal, yet in this case the celebration of the spiritual office is not to be preferred, since the law allows this, on account of the irreparable damage that would follow, and it does not result in the postponement of the spiritual office. because the office may be completed by another, or by the same celebrant, after the danger has been averted. As to the second point, I say without arguments that if he does kill the assailant in defending himself, he may resume the celebration of the office, provided the conditions mentioned in Clem., si furiosus, are satisfied. For what he has done is no sin, since he did it by the authority of the law, and by that authority no man sins; xxiii, q. iv, [28]

ch. qui peccat; barrie he the the minute an irregularity; see the passage of Clem., si furiosus, above cited. So there seems to be no impediment to prevent him celebrating, as Clement proves in the passage quoted.

Whether one who is annexed a constant ordaining, confirming, anointing, or celebrating the several secrements may postpone the celebration of those sacraments, though begun?

THE MIRRY

In the fourth place, the same question, arguments, and solution apply to one who is baptizing, ordaining, anointing, or celebrating the several sacraments. May be postpone their celebration for the sake of his own protection, even if he has begin it? And in all these cases the answer is the same as above.

Which is to be preferred, the death of a priest who is attacked while he is baptizing a child at the point of death, or the eternal life of the child, lest he should die without baptism?

#### [Ch. baxxvi.]

My fifth question is this: A priest is baptizing a child who is at the point of death, and an attack is made on him with intent to kill him; which should he rightly choose, to inish the celebration of the sacrament, that the child may not die without baptism, and himself to be killed? or, on the contrary, should be choose to save his own life, and to allow the child to die without baptism? In the same way, put a question of a priest delaying the Body of Christ to a sick person at the point of death.

As to the first question, it appears that the priest ought rather to allow himself to be killed than the child to die without baptism. For if the child dies without baptism, he dies eternally, as Augustine proves, writing to Peter the Deacon, De consecrat, dist iv, firmissime, and ch. regenerante, and ch. nulla, in the same "distinctio." The Apostle shows, in the Epistle to the Ephesians, ch. iv, that all are condemned for the offence of one. Thus original sin, if its effect is not extinguished by the sacrament of baptism, leads to eternal damnation; but the priest only dies temporally, provided that he has the other requisites for eternal salvation; but temporal death is to be accounted less than spiritual So Augustine argues; xxiii, q. iv, displicet, and ch. ipsa pietas; therefore the priest should rather choose to die, in order that the child may not perish eternally. Moreover, of two evils the less is to be preferred; dist. xiii, nervi testiculorum, and similar passages; but temporal death is a less evil than eternal; xxiii, q. iv, ch. ipsa pietas, and ch. displicet. And the death of the child is eternal; De consecr., dist. iv, ch. firmissime, and ch. nulla, and ch. regenerante. But the death of the priest

is temporal, and therefore to be preferred. Moreover, the greatest act of charity is that one should love one's neighbour as oneself; De Pœnit., dist. ii, proximos, and \ proinde, and ch. caritas est, ut mihi videtur. But if this priest should prefer his own temporal life to the eternal salvation of the child, he would not be loving him as himself, and so would lack charity, as is proved. For eternal life excels temporal life beyond all comparison. Therefore, by preferring temporal life for himself to the eternal life of his neighbour, he loves himself far more than his neighbour, and so abides without charity. Moreover, that course which is followed by the fewer evils is to be preferred; but the death of the priest is followed by a less evil than the death of the boy without baptism; therefore the death of the priest is to be preferred. The major is proved. For the rule in morals is this, that more evils, other things being equal, are worse than fewer evils, and more to be avoided. This is proved by dist. xiii, can. nervi. The minor is proved; for if the priest's life should be preferred, two evils follow, namely, the eternal death of the child, as I showed above, and neglect of the cure of souls, which is a mortal sin; De æta. et qualitate, can, cum sit ars. But if the priest's temporal death should be preferred, only one evil follows, namely, temporal death, which, if regard is had also to the quality of the act in itself, is beyond comparison a less evil than perpetual death: and so we must conclude as above.

The contrary view seems to be supported by the texts which speak in general terms of allowing any man to defend himself in case of necessity. I need only quote Clem., si furiosus, a passage often cited above. This is confirmed by the laws which say that charity begins with oneself; C. De servit. et aqua, l. præses; and De iureiurando, ch. petitio.

Solution: In the examination and solution of this question we must examine cases which are free from doubt. For there are such cases in the problem before us. Thus, if we suppose that the child might be baptized by another, even a layman or a woman, in case the priest should leave the celebration of the sacrament, there would be no doubt that the priest ought to prefer his own safety; for where the child might probably live until the danger had been dealt with, and where this is practically certain, I should consider it beyond all question that the priest should prefer his own safety; nor do the reasons cited conclude the case to the contrary. Let us suppose the question to arise, not in the case of an infant, but of an adult, who, though he does not receive the baptism of water, will none the less die, if he has the true faith, with the baptism of water. Still I should not consider the question doubtful, but I should rather say, as above, that the safety of the priest should be preferred. But we have to discuss the case of a child who is certain to die without baptism, if the priest leaves the ceremony. Or the question might be doubtful, where there was a probable doubt on the matter.

In the first case, where the matter is certain, I should consider that the temporal death of the priest should be preferred, on the authority of the laws above cited; and I base my opinion on vii, q. i, § hoc etiam, the words cum

vero specialiter, arguing from the converse case, and the note of the gloss there. For where the question is of a single bishop, and the church cannot be preserved if he flees, he ought to expose himself to death for its sake, as in the passage cited. This applies with great force to the case of a priest and his own parishioner, and I am moved to this conclusion by the reasons above given.

But where there is a reasonable doubt whether the child will die or will live until the danger is over, whereas the death of the priest, if he should not leave the ceremony, is certain, I should still think that the death of the priest is to be preferred, since, when matters are uncertain, there is no certain place for conjecture; ff. De verbor. obligationibus, I. continuas, § illud. But where there is reasonable doubt on both sides, I should be of the same opinion as in the first case above, as regards the sacrament of baptism.

But in the sacrament of the Body of Christ, if the gloss on De pænis et remiss., ch. quod in te, which says that the viaticum is not a sacrament of necessity, were true, then the question would not be very doubtful. But that gloss is not true, and is contradicted by another gloss on De transaction., ch. veniens, the first gloss; and the latter is true, as is noted on De sacrament. non iterand., in the rubric. The text of De poen, et remissionibus, ch. omnis, seems to support this. Nevertheless, even assuming it to be true that it is a sacrament of necessity, I should still say that the temporal life of the priest should be preferred. I am moved by the consideration that, even if a man dies without receiving the Body of Christ, the omission not being his own fault, nor due to his contempt, he does not die eternally, as in baptism. For this reason the present case is not concluded by the reasons above given. I should say the same of the sacrament of penance, because a man who dies even without oral confession, where this is not his own fault, is saved by the virtue of repentance alone, as is noted in De Pœnit., dist. i<sup>(7)</sup>, in the summary, and in § his ita. I should say exactly the same of the sacrament of unction.

# Whether a monk may defend himself without the licence of his abbot? [Ch. lxxxvii.]

Sixthly, I ask whether a monk may defend himself without the licence of his superior. It seems that he may not. For a monk does not meditate, and ought not to meditate, an act of volition, except by the leave of his superior, because without his leave he lacks the faculty of willing and not willing; xii, q. i, nolo, and ch. non dicatis; Sext, De electione, quorundam, and ch. si religiosus; and Clem., De procuratoribus, religiosus. But this act of defence proceeds from mere free choice, because a man can choose not to defend himself; therefore he may not do so without the leave of his superior. Moreover, a monk is dead to the world; xvi, q. i, Monachi, and

ch. placuit; therefore acts which tend to the defence of life are not competent to him. Moreover, even acts which tend to good are forbidden to a monk without the leave of his superior, such as making vows, travelling abroad, and the like, by the laws just cited. An argument to the contrary is that the defence of one's own person is an act arising from natural instinct, and not disapproved by law divine or other; therefore it is lawful for a monk, since he is not dead to natural acts, but only to civil acts, as appears from the laws above cited.

Solution: I think that if a monk can obtain the leave of his superior to defend himself without the delay being dangerous, he ought to ask it. This is proved by the laws cited in the first part of the discussion. But if he cannot obtain the leave of his superior, because the latter is not present, and there is danger in delay, then he may defend himself without the leave of his superior. My reason is, that this is an act allowed by natural law, which the superior could not without cause absolutely forbid, perhaps even the Pope could not, since nature has sanctioned it, and in these matters he is not regarded as being subject to his superior, any more than he would be if the superior were absolutely and without cause to forbid him food and drink. I rely on the gloss on xii, q. i, ch. non dicatis. For the gloss there asks whether a monk may give alms to a poor man who will die of hunger, unless he receives aid, without the leave of his superior, and it holds that he may. For he is bound, in a case of necessity like this, to provide, if he can, for the life of another by an act otherwise forbidden to him; how much more, then, may he provide for his own life by an act dictated to him by nature! I see no reason why he should not; and Raymond even, in the summary of De negot. sæcularibus, § sed quæritur circa hoc, says that if the abbot should forbid him, he still ought to do it, because then he would be obeying, not man, but God; dist. viii, quo iure.

# Whether a slave may defend himself without the command of his master? [Ch. lxxxvii bis.]

The seventh question is, whether a slave may defend himself in this way without the command of his master. It seems that he may not. For the acts of slaves are deemed null; C. De rei vind., l. servum; ff. De iudic., l. vix certis; ff. De acquir. hæreditate, l. si quis mihi bona, § iussum. On the contrary, at the present day masters have no power of death over their slaves; ff. De his qui sunt sui vel ali. iuris, l. i. This is confirmed. For a master cannot absolutely forbid natural actions to his slave, if the prohibition would cause the death of the slave; see the law last above cited. Solution: as in the last chapter in the case of a monk.

Whether persons outlawed, who may sometimes, according to the statutes of states, be killed with impunity, may defend themselves?

[Ch. lxxxviii.]

The eighth question is, whether persons whom any one may kill with impunity, such as outlaws, concerning whom municipal laws sometimes ordain that they may be attacked with impunity, may defend themselves. It seems that they may not. For if violence is lawfully inflicted by a private person, it is not lawful to defend oneself; ff. Ad legem Aquiliam, l. iv. But here it is lawfully inflicted, because a law gives authority; ff. De acquir. possessione, l. iuste. This is confirmed thus: If violence is inflicted by a public person, it is not lawful to defend oneself; ff. De iniur., l. iniuriarum, § i; ff. De rei vindic., l. qui restituere. But here the private person is in a quasi-public position; for a law makes him its servant by allowing him to punish; and a law can do this—I mean, it can give jurisdiction to a private person; ff. De iurisd. omn. iudic., l. et quia; and Ne prælati vices suas, ch. i, where the point is noted. Therefore, we may infer that it is not lawful for him to defend himself.

To the contrary is the argument that this is a private person; and even if he were a public person, it appears that violence is inflicted unlawfully when it is inflicted without the due course of law being observed; C. De sent., 1. prolatam; and De probationibus, ch. quoniam contra.

Secondly, I think the words of the law must be considered; for sometimes a law permits a thing in the sense that no law forbids it; xxxi, q. i, hac ratione. Sometimes a law permits a thing contrary to human ordinances, as formerly to contract a marriage in the fifth degree; xxxv, q. iii, quædam. In a third sense, a law permits a thing in the sense that it tolerates it; it does not make an act otherwise unlawful lawful, but it does not punish an unlawful act which remains unlawful, as the text says in dist. iv, can. denique. For those who eat flesh at midnight of Sunday are not punished; and the text says the act is permitted, meaning that it is not punished because of the numbers and the scandal. So in other cases adultery is permitted, in order to avoid homicide; xxxiii, q. iii, si quod verius; and yet adultery is not made lawful by the law which permits it in this sense, but the act remains unlawful, and only the penalty is remitted. So in the case proposed; if the law permits the act in the sense of tolerating it, and remitting the penalty, the act remaining unlawful, because of the odium attached to the outlaw, then I should think that the outlaw may defend himself; and the citations given above do not conclude this question. But if the law should permit the act in the sense of positively making it lawful instead of unlawful, then the answer would be different. These modes of permission are noted by the gloss on dist. iii, omnis autem lex. Against whom may this particular war be declared?

[Ch. lxxxix.]

We must consider the fifth question, which is, against whom this particular war is allowed. And as to this, many questions arise.

#### Is it lawful against a superior?

And the first question is, whether a man may declare this war against his own superior. The gloss on ff. De iustit. et iure, l. ut vim, says not; it is based on ff. De rei vindic., 1. qui restituere; and ff. De iniuriis, 1. iniuriarum, § i. The text of xi, q. iii, ch. qui resistit, supports this. I think that the gloss, as it stands, is not quite accurate, but that a distinction must be drawn. Either it is clear that the superior is acting unlawfully, or it is clear that he is acting lawfully, or there is a doubt. In the first case, I think resistance should be offered; C. De iure fisci, l. prohibitum; and C. De metatis, l. devotum. And this is especially so when what he does is something outside his office, not concerning himself. In the second case, resistance should not be offered; ff. De rei vindic., l. qui restituere; and ff. De iniuriis. 1. qui iniuriarum, § i. In the third case, it should only be offered if what has been done is something which cannot later be repaired. For such things, when once done, cannot be regarded as undone; ff. De captivis, l. in bello, § facti. For in such cases the law which forbids an appeal before final judgement allows an appeal, as is noted in C. Quor. app. non recipiuntur, 1. ante sententiæ tembus.

## Is it lawful against a judge, even if he acts unjustly? [Ch. xc.]

Secondly, the gloss on the said law, ut vim, asks, What if a judge or magistrate acts unjustly? Martinus answers that no resistance should be offered, relying on ff. De iniuriis, l. iniuriarum; but action should be brought against the magistrate, during his term of office if he is one of the lower magistrates, or after it is over if he is one of the higher; ff. De iudic., l. pars literarum; and ff. Quod met. causa, l. iii. I do not think this gloss is true where the act is an irreparable one. Suppose that a judge attacks me with the intention of killing me, and that he is one of the higher magistrates, am I to wait until his term of office is over? or, if he is one of the lower magistrates, must I wait until my complaint can be brought before the president? Certainly not; because such acts, as I said above, are irremediable; ff. De captivis, l. in bello, § facti.

## Is it lawful for a son against a father? [Ch. xci.]

The third question is, whether it is lawful for a son against a father. It seems that it is not, because of the right of "patria potestas"; C. De pat. potest., throughout. This view is confirmed. For a son may not attack himself, therefore he may not attack his father, since they are regarded as one person; C. De impub. et aliis substit., the last law; Instit., De inutil. stip., § ei qui; C. De agric. et censi., l. cum scimus; Authent., De iureiurando a moriente præstando, § i. To the contrary is the argument that this mode of defence comes from natural law, as I proved above in the third principal part; and it is not disapproved by any law, but rather approved by all, as I there showed. Therefore "patria potestas," being an institution of civil law, does not destroy this right belonging to a son, since natural rules are not destroyed by civil. Instit., De iure nat. gent. et civili, § naturalia; dist. v, ius naturale.

Solution: I say that if a father does something to the son to correct him, the act being one that is permitted by the right of "patria potestas," and does not exceed that right, the son may not defend himself, because herein the civil law which introduced "patria potestas" limits natural law, which it can do, as I showed above. But if the father does something to the son which exceeds the rights allowed him by "patria potestas," then I should think that he may defend himself. And this applies to a son living in "patria potestas"; for if a son has been emancipated, the question is simpler. The answer to the citations to the contrary appears from what has already been said.

## Is it lawful for a monk against his abbot? [Ch. xcii.]

The fourth question is, whether it is lawful for a monk against his abbot. It seems that it is not, for a monk cannot exercise his will without the licence of his abbot; xii, q. i, nolo, and ch. non dicatis; De statu monach., cum ad monasterium. But this act is controlled by the will, since the monk can refrain from it; and the superior does not give his licence, but rather a tacit and implied prohibition, which has more weight than a verbal one; ff. De ædilit. edict., l. si tamen, § ei quod; ff. De legi., l. de quibus, at the end; De appellationibus, ad audientiam, and ch. ut nostrum, and ch. dilecti. This is confirmed thus: For a monk is dead to the world; xvi, q. i, monachi, and ch. placuit; and Authent., C. De sacr. sanct. ecclesiis, ingressi. Therefore an act in defence of his earthly life is not competent to him.

On the other hand, it appears that this act proceeds from natural law, and that no positive law disapproves of it, although it is limited thereby. Therefore it is not denied to a monk, who, though he is civilly dead, yet is

not so naturally, as appears from the laws above cited. Solution: If the superior attempts to do something to the monk which the common law allows him to do, by way of correction or the like, or in accordance with the rules of the order, then the monk may not resist; nor in this case should he even be heard on appeal; De appell., cum speciali, and ch. de priore. But if the superior attempts to do something to the monk which does not belong to his office, as regulated by law or by the rules of the order, then he may defend himself, especially where delay would be dangerous, as if the abbot should attack the monk to kill him on the spot; which is only natural when we remember that a monk may even lay an accusation against an abbot, if he does anything contrary to his duty; De accusat., ch. ex parte, and same title, ch. cum olim.

### Is it lawful for a slave against a master?

[Ch. xciii.]

The fifth question is, whether it is lawful for a slave against a master. It appears that it is not, since a master has absolute power over a slave; ff. De his qui sunt sui vel alieni iuris, l. i. This is confirmed thus: For a slave is bound to help his master in war; otherwise he is punished; ff. De S. C. Silaniano, l. si quis in gravi. Therefore he may not attack him; De nat. ex lib., the single chapter; and De restit. spol., ch. conquærente; ff. Si servit. vind., l. altius; ff. De condic. indebit., l. frater a fratre; dist. xxvi, una tantum; dist. xxv, the last canon; xvi, q. i, Silvester; ff. De fideiuss., l. tutor; ff. De admin. tut., l. quotiens.

To the contrary: At the present day the power of masters over slaves has been restricted; ff. De his qui sunt sui vel alieni iuris, l. i. For to-day they have no power to put them to death, nor to treat them with extreme severity. Therefore, &c. Solution: As I said of the monk, so here, if the master attempts to do something to the slave which the laws permit him to do, the slave may not defend himself. For in this an act which proceeds from natural law is limited by positive law, which limits the power of masters over slaves. But if he attempts to do something which is beyond what the law allows, then the answer is otherwise, because here, although slaves are not recognized as regards civil acts, yet as regards natural acts they are, and this is a natural act.

This helps us to the solution of similar questions. Is it lawful for a vassal against his lord? a pupil against his master? a soldier against his officer? a wife against her husband? These questions admit of a uniform solution, which is, that if the act attempted is one which the law permits, defence is not lawful. If it goes beyond this, and is contrary to legal duty, then otherwise, as I showed fully above. This brief discussion shows us against whom defence is lawful, and the rule above given will solve an infinite number of questions.

On behalf of what persons is it lawful to declare this particular war?

[Ch. xciv.]

The sixth point which we have to consider is this: On whose behalf is it lawful? And first as to the persons on whose behalf it is lawful. And I take it as undoubted that it is lawful in defence of oneself. This is proved by the text of ff. De iustit. et iure, l. ut vim; and ff. De vi et vi armata, l. i, § vim vi; and Ad leg. Aquil., l. iv; and the same title, l. scientiam, § qui cum aliter; and clearly in Clemen., De homicidio, i. Other cases are examined below.

## Is it lawful for a father on behalf of his son? [Ch. xcv.]

And first I ask whether it is lawful for a father on behalf of his son. Treating subjects which admit of no doubt without arguments, we must say that it is. For a father loves his son as himself; ff. Quod met. causa, l. isti quidem. For the son carries on his personality into the future; ff. De verb. sig., l. liberorum, at the end; also because they are regarded as one person; C. De impub. et aliis substit., the last law; Authent., De iureiur. a moriente præstito, at the beginning; Instit., De inutil. stip., § ei quem. This point is clear. Equally so is the converse case of a son on behalf of his father.

## Is it lawful for a husband on behalf of his wife? [Ch. xcvi.]

The second question is, whether it is lawful for a husband on behalf of his wife. Clearly it is, for an injury inflicted on a wife is inflicted on the husband, and he may bring an "actio iniuriarum" for it; and even a betrothed person may do so; ff. De iniuriis, l. item apud, § [si sponsum sponsum]. And a husband may kill a wretch found committing adultery with his wife; ff. De adulteriis, l. marito, and l. capite quinto; C. the same title, l. Gracchus; even one who gossips with her after being warned, according to the Authentics, and he does not contravene xvii, q. iv, si quis suadente. As to one who lays violent hands on a clerk for this cause, see De sent. excommunicationis, ch. si vero, § nec ille.

# Is it lawful on behalf of a brother, sister, and other relations? [Ch. xcvii.]

The third question is, whether it is lawful on behalf of a brother, a sister, and other relations, and persons who are not related. And the gloss on ff. De iustit. et iure, l. ut vim, says that the affection should be considered. It quotes ff. Quod met. causa, l. isti quidem; and ff. Mandati, l. cum servus.

Others prefer to say that it is lawful on behalf of all relations. Their argument is, that if a man does an injury to one relation, he is regarded as doing it to all, although the others cannot bring the "actio iniuriarum"; ff. De iniuriis, l. lex Cornelia, at the beginning. They confirm this view by the argument that it is lawful to repel force by force in defence of property; C. Vnde vi, l. i; and ff. De vi et vi armata, l. iii, § eum igitur. And one who wishes to repel force by force in defence of his property may summon his friends and relations. Therefore he may help his friends and relations. And so they conclude that it is lawful on behalf of a relation, without any qualification. This opinion seems to be confirmed. For man owes a duty to man; ff. De servis exportandis, l. cum servus. Therefore, in accordance with that duty, he may help him. This is confirmed by C. De appell., 1. addictos; better by ff. De appell., l. non tantum; where, too, a stranger appeals on behalf of a person condemned in a criminal trial, even against that person's wish. This is supported by C. De liberali causa, I. iii. Jacobus Buttrigarius, on the law ut vim, draws the following distinction: Either I desire to defend the injured person of my own motion, and without request from him, and I can do this by way of legal process, but not by an act; and in this sense are understood the laws just quoted, addictos, non tantum, and C. De lib. causa, l. iii; or I desire to do this, not of my own motion, but at the request of the injured person, and then I may do so even by an act; ff. De vi et vi armata, l. iii, § eum igitur. Others draw a distinction. Either the assistants belonged to the company of the injured person, and then they might repel an injury inflicted on his person; the proof of this is in ff. De iniuriis, l. item apud, § si quis virgines; otherwise they may not, as the gloss on Vnde vi, l. i, lays down without qualification, where Cinus quotes this opinion in the antepenultimate question. Others, like Jacobus of Ravenna, say without qualification that it is lawful; and they give this reason: Another may help me in my affairs; ff. De negot. gestis, l. i. Much more may he help my person, since the person is to be preferred to things; C. De sacrosanctis ecclesiis, l. sancimus. He quotes in support C. De adulterio, 1. Gracchus; and if you say that in that case it was a son, he meets the difficulty by ff. Ad leg. Aquiliam, l. liber homo. No difficulty is raised by ff. De vi et vi armata, 1. cum fundum. For there the person wished to act after an interval of time, which even the injured person himself would not have been allowed to do. No difficulty is raised, according to him, by ff. De iustit. et iure, l. ut vim, where it says, "for the protection of one's own body." He meets this by ff. De servis exportandis, 1. si servus. This opinion seems to be followed by Cinus in C. Vnde vi, l. i, in the antepenultimate question.

In this conflict of authority, I should think we ought to consider, inasmuch as I have framed the question to refer indifferently to relations and to strangers, whether a relation or a stranger may repel violence done to another with force, as he might violence to himself, while avoiding the penalty of irregularity whether it be a clerk or a layman who kills or wounds

another in this case. A question may also be asked, in both cases, whether they may do so without incurring some other penalty of statute or canon. If we take the first question, I say that according to Clement., De homicidio, si furiosus, a man only avoids the penalty of irregularity if he does the act in defence of himself, not in defence of another, even a father or son. The text shows this by the words, "we hold the same of one who, not being able to avoid death otherwise, kills or wounds his own assailant." It speaks, then, of his own assailant, not of the assailant of another. This is also noted by the gloss there on the word "suum". In this case, then, I think the answer plain, as it is in the text. But if we ask whether he may act in this way, and avoid other penalties, statutory or canonical, we must first make a distinction. Either we speak of the penalty of excommunication, if a man strikes a clerk in this way, in the act of forcibly repelling violence done to another; and then I agree with Innocent that, if he is defending father, mother, wife, son, or daughter, he escapes the sentence of excommunication. He quotes ff. Ouod met. causa, l. isti quidem; and ff. De S. C. Silaniano, l. i, § si vir. And the reason of the difference between this case and the one preceding is, that irregularity may be contracted even without wrongful intention, as may be seen where a judge gives a lawful order for a man to be put to death; dist. li, qui in aliquo. But excommunication under that canon requires an instigation of the devil; xvii, q. iv, ch. si quis suadente. But if the person is assisting a stranger, he does not escape the penalty of that canon, though he may have acted at the request of the injured person a thousand times over. Or we may speak of another penalty, personal or pecuniary; and then I draw a distinction, according as those who desire to repel force from one who has suffered violence are related to him or are strangers. If they are related, I follow the gloss on ff. De iustit. et iure, l. ut vim; limiting it by ff. De iudic., l. in privatis; and ff. De iniuriis, l. lex Cornelia, at the beginning. If they are strangers, then they may either be members of the company of the person who suffered the violence, and then it is lawful; ff. De injuriis, l. item apud Labeonem, § si quis virgines; or they may be not members of his company, or they may desire to repel the violence after an interval, and then they cannot do it; ff. De vi et vi arm., l. cum fundum; because not even the injured man himself could do so. What I have said applies to defence by act. But they might make a legal defence even after an interval, where the laws allow this; ff. De appell., l. non tantum; De liber. causa, l. iii; and C. De appellationibus, 1. addictos. And for this reason I do not think that the opinion of Jacobus Buttrigarius is true, when he says without qualification that they may make a legal defence. For this is not true without qualification. For there are cases in which a third party may not bring an action or an accusation on behalf of one who has suffered injury. I take an ordinary example in private delicts. So, then, it is true only where the law allows it. If, however, the defenders desire to repel the violence at once, then I should draw the same distinction as Jacobus. Either they are summoned by the person who has suffered the violence; and then it is lawful. For one who suffers violence may summon his friends to defend his property; ff. De vi et vi armata, l. iii, § eum igitur; therefore he may do so to defend his person, which is far more important; C. De sacrosanct. ecclesiis, l. sancimus. Or else they are not summoned, and then it is lawful. The text is in Sext, De sent. excom., ch. dilecto. This is supported by xxiii, q. iii, non inferenda, and ch. fortitudo; De sent. excom., quantæ. Also by the notes on C. De commerc. et mercatoribus, l. ii. And so I think that in this matter the opinion of Jacobus of Ravenna is true. The text is in ch. dilecto, already cited. For the text there says, "since any one is allowed to give his help to his neighbour or relation, to repel an injury from him."

Whether a man is bound to defend another against being killed?

[Ch. xcviii.]

The fourth question is, whether one who sees that another is about to be killed unless he helps him, is bound to help him. It seems that he is by ff. De agnoscendis liberis, l. necare. This is confirmed by the duty which one man owes to another; ff. De servis exportandis, l. servus. It is confirmed again thus: An error which is not opposed seems to be approved; dist. lxxxiii, error, and can. consentire, and can. quid enim. For one may receive a reward for relieving another from duress; ff. Quod met. causa, l. metum, § sed licet. This is confirmed thus: In some cases there is a special provision that a man is bound so to help another; ff. De S. C. Silaniano, l. i, § hoc autem; and C. the same title, the last law. Therefore the common law is the converse; ff. Ad municipalem, l. i; and ff. De legibus, l. ius singulare. A gloss holds that a man is bound to help by word, but not by act; ff. De reg. iuris, rule culpa. Nor is the duty which one man owes to another an objection, because he only owes it if he can act without danger to himself; ff. De oper. lib., l. habet; and ff. De verbor. significatione, l. Nepos Proculo.

The fifth question relates to those who are bound to defend others from violence.

[Ch. xcix.]

And as to this many questions arise.

Whether a vassal is bound to help his lord?

And the first question relates to a vassal. And there is no doubt that he is bound to help his lord; otherwise he loses his fief; see the Usus Feudorum, Quæ fuit prima causa beneficii amittendi, ch. prima autem causa, § item qui dominum, and the following section.

Whether a slave is bound to help his master?

[Ch. c.]

The second question relates to a slave; and it is clear that he is bound to help his master, from the text of ff. De S. C. Silaniano, l. i, § hoc autem; and C. the same title, the last law.

Whether a soldier is bound to defend an officer in a war?

The third question relates to an officer in a war; and it is clear that a soldier is bound to help him, if he can; otherwise he is punished with death; see the text of ff. De re milit., l. omne delictum; and ff. the same title, l. iii, the last section.

Whether a vassal, seeing his lord attacked on one side, and his father on the other, &c.?

[Ch. cii.]

The fourth question is this: A vassal sees his lord attacked on one side, and his father on the other, and each is equally in mortal danger unless he is helped, and the vassal can help only one of them; whom should he help, his father or his lord? The gloss on xxii, q. v, de forma, says that a vassal is bound to help his lord against his own son. The argument is that a son is bound to his father by the law of nature, but a vassal is bound to his lord by the bond of his oath; Vsus Feudorum, Quæ fuit prima causa benefic. amittendi, the single chapter; and according to this the question would be decided, because he would be bound to help the lord, to whom he is more closely bound. On this question I should say the opposite. And I am moved by the consideration that a son is bound by a natural bond to the father, of whom he was begotten. He is also bound by a civil bond, because he is under his "patria potestas"; but he is bound to his lord by a civil bond only, as appears from xxii, q. v, ch. de forma, already quoted. But two bonds are stronger than one; Authent., De consanguin. et uterin. fratribus, at the beginning. This is confirmed by reason of the priority of the obligation, for the paternal bond is prior to that of the lord. Therefore he is bound first to help his father; ff. Qui potior, in pign, habeantur, 1. potior, and 1. qui balneum. This is confirmed thus: The oath to the lord is understood to save any precedent obligation; for a right acquired by one person is not destroyed by a second obligation; see the passages quoted, l. qui balneum, and l. potior. It is also confirmed by De iureiurando, ch. petitio; for in swearing to help his lord, he is not taken to have sworn not to help himself before his lord, because that is his first duty; C. De servitutibus, l. præses. But by fiction of law the father is the same person as the son; C. De impub. et aliis substitutionibus, the last law, with others to the same effect. Therefore, &c.

Whether a clerk, seeing his bishop attacked on one side, and his father on the other, each being equally, &c.?

[Ch. ciii.]

The fifth question is this: Suppose a clerk sees his bishop attacked on one side, and his father on the other, and each is equally in mortal danger unless he is helped, and the clerk can help only one of them; whom should he help, the bishop or the carnal father? Hostiensis, on De excess. prælat., ch. gravem, argues from the word "fratri," which is there used, that clerks are more closely bound to their spiritual, than to their carnal fathers. He supports this by De translatione, ch. ii. If that opinion were true, the question would be solved. But on this question my own view is the same as on the last. I cite De postulatione, the last chapter (9). For the text there says, if a clerk brings an action against the Church, and not on behalf of his own kindred, he loses his benefice; therefore it is clear that he might do so on behalf of his own kindred. I cite De iureiur., ch. petitio, arguing as I did on the last question; and I am moved by the reasons given in the last question; and the gloss on xxx, q. iii, ch. pittacium, on the words "multo magis," holds that in rendering temporal services we are more bound to a carnal father than to a spiritual. But in rendering reverence, the contrary is the case. The same point is noted by the gloss on dist. xxx, can. i. This is supported by the notes on dist. lxxxvi, non satis; and dist. xlii, can. quiescamus.

### For what things is it lawful to declare war?

[Ch. civ.]

As we have considered above in this part of our subject whether, and for what persons, it is lawful to declare this war, our next question now is, whether it is also lawful to declare this war for the defence of things? And many questions arise about this.

### Whether it is lawful for things lawfully possessed?

And first as to things lawfully possessed; and as to these there is no doubt. The text is in C. Vnde vi, l. i. It is supported by l. iii, § si quis autem, the words eum igitur. Besides these, there is a section in ff. De vi et vi armata; and De restit. spoliatorum, ch. olim.

Whether it is lawful for things unlawfully possessed?
[Ch. cv.]

The second question is, whether it is lawful for things unlawfully possessed. The gloss on C. Vnde vi, l. i, treats of this question. And it seems that it is not, arguing from the converse sense of that text, which is a valid argument; ff. De offic. eius cui mand. est iurisd., l. i, § huius rei; De regularibus, ch. cum virum; and dist. xxxii, can. hospitiolum. Arguments to the contrary are afforded by ff. De vi et vi arm., l. i, § qui vi a me; and the same title, 1. cum fundum; and ff. Quod met. causa, 1. si cum exceptione, § Pedius. Solution: For this apparent conflict of the laws, the gloss on the said l. i gives several solutions. The first is, that the word "maxime" is to be understood there; and this gets rid of the contradiction, because it makes it lawful even for a wrongful possession. The second is, that the beginning of the law is to be taken with the ending, so that it reads, "recte licet." But the objection to this is that the law says in the middle, "sine vitio." Therefore it implies that the result would be different when the possession is "cum vitio." The third is, that it is always lawful for a lawful possessor, but not always for a wrongful possessor. For if the owner should come at once, a wrongful possessor may not resist him; ff. De vi et vi armata, l. iii, § eum igitur. The fourth is, that the correct interpretation is, "neither by force, nor secretly, nor by licence"; but this gloss is not approved. Jacobus of Ravenna, however, follows it so far as concerns one who wishes to defend his possession, so that if force is used by the person from whom the other is wrongfully detaining the possession, the other may defend it at the time, but not after an interval. But if he is wrongfully detaining it from another, then he may defend it at any time. this is what the law means by saying that wrongful possession is good against strangers; ff. Vti possid., l. ii; ff. De acquir. poss., the last law; ff. Si servit. vind., I. loci corpus, § competit. Here Jacobus seems to think that I may eject a clandestine possessor, if his clandestine possession is against me, because clandestine possession is wrongful; ff. De acquir. poss., l. cum quis. For this opinion he cites ff. Quod cum eo, 1. si servus. opinion seems to be shared by the gloss on ff. Vti poss., 1. i, § interdictum, in the middle of the big gloss on that passage, "nec tamen volo," etc. there holds the contrary, on the ground that no law can be found which provides that I may eject a clandestine possessor. Moreover, the law says I may repel force with force; but one who enters clandestinely does not use force, since secrecy and force differ; ff. De acquir. possessione, l. clam possidere, § qui ad nundinas. The opinion of Jacobus might be true of a possessor by licence, after he has refused to restore possession. For then he appears to be robbing the owner, as is noted in C. De acquir. possessione, l. vitia.

In this variety of opinions, I should think the second solution of the gloss would be true; and this is also the one followed by Petrus de Bellapertica, on the said l. i, who, however, amplifies it as follows: "I, who wish to repel

force, possess either lawfully, or unlawfully. If lawfully, either I wish to repel it at the time and within the limits of justifiable defence, and this I can do; see the said l. i; and ff. De vi et de vi arm., l. i, § vim vi; or after an interval, and then I cannot do it; ff. De vi et vi armata, l. iii, § si quis autem, the words eum igitur. In the second case, that is to say when I possess unlawfully, either I possess unlawfully as against you, whose force I wish to repel, or as against another. If against you, then my possession is either forcible, or secret, or by licence. If forcible, then either you come to recover it at once, in which case I may not resist you, as appears from C. Vnde vi, l. i, if we argue from the converse sense." And this is its true and correct meaning, if it is rightly considered, together with the passages cited to the contrary. But if you come after an interval, then I may resist you, because you may not recover it on your own authority after an interval, and you would even incur a penalty by doing so; C. Vnde vi, l. si quis in tantam; and understand the phrase "after an interval" in the sense given by the gloss on ff. De vi et vi arm., 1. iii § eum igitur. But if my possession is not forcible, but by licence, then after I have refused to give it up you may at the time repel force with force, and I may not resist. For by my refusal I am deemed to rob you; C. De acquir. poss., l. vitia; and from that it follows that you may repel force with force; but before my refusal, you may not, although I may revoke the licence; ff. De precario, l. cum precarium. But if my possession is clandestine as against you, then whatever the gloss on ff. Vti poss., l. i, § interdictum, and Jacobus of Ravenna on C. Vnde vi, l. i say, I agree with Cinus that you may not eject me, but you may enter, and if I do not admit you, my possession thereupon becomes forcible: ff. De acquir, poss., 1. clam, § qui ad nundinas; and then you may eject me. But if my possession is not wrongful as against you, but as against a third person, then if you try to use violence against me at any time, I may repel your force with force; ff. Ex quibus ca. in poss. eatur, l. Fulcinius, § quid si adversus. I have put forward these views with all respect to the opinion of the many distinguished persons who dispute on this doubtful point, submitting the opinions of all alike to corrections which seek after truth.

Whether one who has a right to defend property, and defends it within the limits of justifiable defence, escapes the penalty of irregularity, if he kills or wounds another?

[Ch. cvi]

The third question is whether, if a man, in repelling force with force in defence of his own property, happens to kill or wound the assailant, he escapes the penalty of irregularity. And I suppose him to act within the limits of justifiable defence; otherwise the question would not arise. And it seems that he does escape it. For one who is defending his person escapes that penalty; Clem., De homicidio, si furiosus. Therefore the conclusion applies to the defence of property. For the laws which allow force to be repelled with force do not

distinguish between person and property, but allow it in either case; C. Vnde vi, l. i; and iff. De vi et vi arm., l. i, § vim vi; and iff. Ad legem Aquiliam, l. scientiam, § qui cum aliter. Opposed to this is the passage in Clemen., De homicidio, si furiosus, quoted above. For the text there speaks strictly of the killing or wounding of one who is himself a killer. And I think this view is true, for the following reason: For a man commits irregularity by killing or wounding, even without a guilty intention, as appears in the case of a judge; dist. li, qui in aliquo; even by killing accidentally, as is noted in dist. l, de his; and De homicid., ch. sicut dignum; and Ne cler. vel monach., ch. sententiam; and De raptoribus, ch. in archiepiscopatu. Any one, therefore, who kills in any manner whatsoever, becomes "irregular," except in the cases excepted by law. So when the case of defence is excepted, the exception must be understood strictly and in a limited sense; for the law makes an exception only when the law is anomalous, and so the exception is to be strictly understood; Sext, De reg. iur., rule quæ a iure.

Whether a man incurs excommunication by laying hands on a clerk, in defence of his own property?

[Ch. cvii.]

The fourth question is, whether a man incurs excommunication by laying hands on a clerk in repelling force with force, in defence of his own property. It appears that he does, by xvii, q. iv, ch. si quis suadente; and De sent. excommunicationis, ch. nuper, with the notes to that passage. This is confirmed. For he incurs the penalty of irregularity, as in the last question. Therefore he should incur this too, since both are spiritual penalties, and one incurs excommunication more easily than irregularity, as is obvious. Solution: Innocent, in De restit. spoliatorum, ch. olim, holds that one who repels force with force does not incur excommunication, provided that he cannot repel it otherwise than by laying hands on the assailant, and that he acts within the limits of justifiable defence. I think this opinion true; and my reason is, that to incur excommunication by the violent laying of hands on a clerk, there must be present the persuasion of the devil, as is proved by the text of xvii, q. iv. ch. si quis suadente diabolo. And if you rightly examine the laws which inflict the penalty of excommunication on one who lays hands on another, you will not find that the laying of hands on a clerk in this case is one of the cases for which the laws declare this penalty. For the laws punish violence; xvii, q. iv, ch. si quis suadente, already quoted; and De sent. excom., throughout. This is not violence, but repelling violence. They punish recklessness; De sent. excommunicationis, ch. contingit. This is not such; indeed, by permission of a separate law, they punish it as if it were violence; the same title, ch. nuper. This is an honourable and permitted act. They punish murder, as when instructions are given for a man to be smitten; ch. universitatis; and Sext,

the same title, ch. cum quis. They punish intention, as when one ratifies what was done in one's name; ch. cum quis, above. They punish negligence; the same title, ch. quantæ. Here none of these conditions is present.

The citations to the contrary are easily answered. The answer to the canon *si quis suadente* has been given above. As to what is said about irregularity, the reason of the difference is clear. For no one incurs excommunication without wrongful intention; but one may incur irregularity, as to which see the penultimate gloss on Clem., *si turiosus*, often quoted above.

Whether one may summon one's friends to help in the defence of one's property?

[Ch. cviii.]

The fifth question is, whether one may summon friends to repel violence done to one's property, and whether they may give help. The gloss on ff. De vi et de vi armata, l. iii, § eum igitur, notes that this is allowed, even when the violence is done to property. I think this is true; and my reason is, that one may oppose an error, as the laws say, wherever it is possible to oppose it. Otherwise, one who does not oppose seems to consent to it; dist. lxxxiii, error, and \* ch. qui consentit, with the following chapter. Therefore friends may help their neighbour in this, as I said above, because to do so proceeds from the root of charity; De Pœnit., dist. ii, ch. proximos. And if this is allowed, the question is at once solved which might ask whether a man incurs excommunication by laying hands on a clerk, while defending the goods of a neighbour against violence. Because he does not incur it, since this is not one of the things which are punished by the canon, but rather permitted.

Whether, in defending property, one may repel force with force against all those against whom one may use force in defending persons?

[Ch. cix.]

The sixth question is whether, in defending property, one may repel force with force against all those against whom one may use force in defending persons. Solution: One may do so, among persons capable of holding property; I exclude slaves, monks, and the like. But I admit that the limits of defence ought to vary with the various quality of persons. For one should act differently and more gently against a father than against an absolute stranger; and so with each relationship which comes up for consideration, all the circumstances are to be regarded, since these are not defined by law; ff. De iure deliber., I. i, at the end; and De offic. iud. delegati, ch. de causis.

<sup>\*</sup> Supply xi, q. iii.

## Whether one may repel force with force in defence of things deposited or lent?

[Ch. cx.]

The seventh question is, whether one may repel force with force in defence of things deposited and lent. And it seems that one may not, by C. Vnde vi, 1. i, which speaks of things possessed, and rightly. But these things are not "possessed" by a borrower or depositee; therefore he may not repel force with force in such cases. Solution: In these and the like cases we claim that a man may repel force with force; for the interdict "vi bonorum raptorum" is allowed to a depositee or a borrower if such things are forcibly seized; ff. Vi bonorum raptorum, l. prætor ait quæ est lex, § in hac actione. Much more, then, is a right of defence allowed them; ff. De reg. iuris, rule invitus, § cui damus; and ff. De fonte, the single law; Sext, De reg. iur., rule qui ad agendum; also because they are under a liability. Therefore, &c. C. Vnde vi, l. i, is not opposed to this, because although it uses the phrase "in possessione," yet it does not exclude other forms of "detention," for which the laws allow actions to the detainers, as above. Or we may say that the word "possidere" is to be taken in a wide sense, to include lawful detention; ff. De rei vindic., l. officium; and the note on De causa possessionis et proprietatis, ch. pastoralis.

### How may this particular war be declared?

[Ch. cxi.]

We must consider the seventh principal question, which is, how force may be repelled with force.

### How may force be repelled with force within the limits of justifiable defence?

And the text answers this by saying that it is allowed within the limits of justifiable defence.

## What are the "limits of justifiable defence," and what is required therein?

But the meaning of these words is ambiguous; what are the conditions required for these limits? Doctors agree that they are those which equal the violence inflicted, in quality of arms, and in length of time. Also there must be equivalence in the violent act itself, lest, by exceeding, it be regarded as revenge; but this is a doubtful point.

Whether a poor and feeble man may defend himself with a sword against a strong and vigorous man who strikes him only with the fist?

[Ch. cxii.]

And in the first place suppose a strong and vigorous man strikes me with his fist, and I am a poor fellow who cannot stand up to him with the fist. May I defend myself with a sword? It seems that I may, because equality is always to be regarded; C. De fruc. et lit. expen., the last law; ff. De arbitr., l. si cum dies; Sext, De reg. iuris, rule in iudiciis. On the other hand, if a man tries to rob me by violence, and I, being no match for him in strength of body, strike him with a sword, that would be compensation on a person for injury to property, which ought not to be; C. De sacrosanct. ecclesiis, the last law.

Jacobus de Arena draws a distinction. One wishes to repel either violence to the person, or violence to property. In the first case I may use arms and any means whatsoever, if matters cannot otherwise be set right; C. De appell., 1. si quis. For if I may kill a thief when I do not recognize him, or when I cannot get a judge to help me as to the stolen goods; ff. Ad legem Corneliam de sica., l. furem; much more may I kill a man when that is the only way of saving my person. In the second case, of violence to property, either the violence done may be redressed by resorting to law, in which case I may not defend my property in any way I like, but only with certain arms, and not with acts, because I ought not to strike a person in defence of a thing, even when the thing cannot be saved in any other way, provided the wrong is capable of being redressed by law. But if it is not, then I may defend my property in any way whatsoever, even by killing the assailant; ff. Ad legem Corneliam de sicariis, 1. furem. And in this sense is understood C. Vnde vi, l. i; and ff. De vi et vi arm., l. iii. § eum igitur. Understand, therefore, the phrase "the limits of justifiable defence " in this sense.

Assuming that a man may defend himself "incontinenti," in what sense is the phrase "incontinenti" to be understood?

[Ch. cxiii.]

The second question relates to the passage of time, because the texts say that it must be done "incontinenti." What does this phrase mean? Some say that an act is done "incontinenti" if it is done while the offence is being actually committed, but if the injury has already been inflicted, then we ought to resort to a judge. Others say it is done "incontinenti" even if it is done afterwards, before one turns to other business; ff. Ad leg. Iul. de adulteriis, l. quod ait, at the end. Jacobus and Petrus draw a distinction. Either we speak of violence to the person, and then we are said to repel it "incontinenti" if we do so during the actual commission of the act. In this sense is understood ff. Ad leg. Aquil., l. scientiam, § qui cum aliter; De iustit. et iure, l. ut vim. Or we speak of violence to things, and then we are said to repel it "incontinenti"

even after the commission of the act, provided we do so before turning to other business; ff. De vi et vi armata, l. qui possessionem; and the same title, l. iii, § eum igitur. The reason of the distinction is, that injury to the person cannot afterwards be repaired, but a thing taken away can be recovered; and so if one has not turned to other business, even if one seeks one's friends and returns to recover the thing, one is said to act "incontinenti," as is noted by the gloss on ff. De vi et vi armata, l. iii, § eum igitur, already quoted. Understand the limitation in the passage of time in this sense.

Of equivalence in the act of violence itself. How should the act be done?

[Ch. cxiv.]

The third question relates to limitation in the matter of equivalence in the violent act; that is to say, it must be defensive, not vindictive. And although the subject is treated in various ways, it should be considered throughout in relation to the conditions of the persons.

Am I deemed to have acted vindictively, and not defensively, if I have expelled my despoiler from my possession, when, before I expelled him, he offered to give security for the restoration of possession?

[Ch. exv.]

The fourth question is this: A man has expelled me from possession, and after the expulsion he is prepared to give security for its restoration, if it should appear that he has not acted lawfully; but none the less I expel him; am I deemed to have acted vindictively? The gloss on C. Vnde vi, l. i, holds that I am; but the gloss is generally disapproved. For one ought not to trust oneself to that weak security; ff. Ad Treb., l. quia poterat, and l. nam quod, and similar passages.

Whether I ought to await one who is prepared to strike me, or to anticipate him?

[Ch. cxvi.]

The fifth question is whether, if I see a man prepared to strike me, I ought to wait for him to strike me, or to anticipate him. The gloss on l. i, quoted above, argues for and against, and determines that I ought not to wait for him. Petrus says that in interpreting the gloss we must distinguish between persons. For some are bold and ready to strike, and such persons are not to be waited for; others are timid, and these are not at once to be anticipated; and in this way he limits a clear gloss; C. Si quis Imperatori maledixerit, l. i.

Whether a soldier attacked by his neighbour is deemed to repel force with force if he waits for him, and strikes him, although he might run away?

[Ch. cxvii.]

The sixth question is this: A good soldier is attacked by his neighbour, and might avoid him by running away; but thinking shame of that, he waits for him, resists him, and strikes him; is he deemed to repel force with force? It appears that he is not, by ff. Ad leg. Aquiliam, l. scientiam, § qui cum aliter. Modern jurists hold the contrary, on the authority of ff. Ex quibus caus. maiores, l. in eadem. The section qui cum aliter is not inconsistent, because the man could not avoid him without injury to his own repute and honour, which are things that cannot be repaired by a judge; ff. Si quis omissa causa testamenti, l. Iulianus.

If a wounded man, after the wounds have been inflicted, pursues his assailant, and strikes him, should he be punished as "malicious," or as "culpable"?

[Ch. cxviii.]

The seventh question is this: A wounded man, after the wounds have been inflicted, pursues his assailant, and strikes him, which is not lawful; ff. Ad leg. Aquiliam, l. si ex plagis, § i, and l. qua actione, § si in colluctatione; is he to be punished as "malicious," or as "culpable"? Some say as "culpable," because an unpremeditated heat does not involve "calumnia"; ff. Ad S. C. Turpil., l. i, § quæri; ff. Ad leg. Corn. de sica., l. iv, § cum quidam; ff. De pænis, l. respiciendum, § delinquunt. Others say as "malicious," since he ought not to have revenged himself. Jacobus de Arena says that the first view is more humane; ff. De pænis, l. interpretatione; ff. De reg. iur., l. in totum; and the second is stricter; C. De iniur., l. si non convicii. I think the first is truer, even as a matter of law, on the authority of the laws first cited.

## Whether violence to the person may be repelled by friends? [Ch. cxix.]

The eighth question is, whether violence to the person may be repelled by friends, like violence to things, as the gloss on § eum igitur notes. The gloss on C. Vnde vi, l. i, says not, on the authority of ff. De vi et de vi armata, l. cum fundum. Others draw a distinction. Either the friends were attendant on the person who suffered the violence, or they were not. In the first case it is lawful; ff. De iniuriis, l. item apud Labeonem, § si quis virgines. In the second case it is not lawful. Jacobus de Arena holds that it is lawful in any case. For if others may help us in our affairs, as appears from ff. De neg. gest., l. i, much more may they help our person, which is preferred before

things; C. De sacrosanct. ecclesiis, l. sancimus. The text of C. Ad legem Iuliam de adulteriis, l. Gracchus, seems to support this. The law cum fundum is not inconsistent, because there the mandate was given after an interval, which would not be lawful even for the principal. The text of l. ut vim is opposed to this view, when it says "for the protection of one's own person," and Clem., De homicidio, si furiosus.

Whether a slave is excused, who kills his master's wife on the order of his master?

[Ch. cxx.]

The ninth question is this: Suppose a man orders a slave to kill his wife, whom he suspects of adultery, and threatens that otherwise he will kill the slave, and the slave kills her; is he excused? It seems that he is not. For one ought to bear all evils rather than consent to evil; ff. Quod met. causa, 1. isti quidem, at the end. This seems to be supported by ff. Ad leg. Aquiliam, 1. scientiam, § qui cum aliter. To the contrary is ff. De iustit. et iure, 1. ut vim; for he did the act in defence of his own person. Therefore, &c. Jacobus of Ravenna draws a distinction. Either the woman would have perished in any case, or she would not; ff. Ad leg. Aquil., l. si quis fumo; and ff. Quod vi aut clam, l. si alius, § est et alia. Petrus holds that the slave is excused in any case, because he did it in defence of his own person; I. ut vim; also because charity begins with oneself; C. De servitut. et aqua, l. præses; also because it is lawful to redeem one's own life; C. De transactionibus, I. transigere. I should think a distinction ought to be made. If the danger of his own death would inevitably befall the slave unless he killed the wife of his master, then I should think the opinion of Petrus true. If there should be some hope of his safety, even if he resisted his master, then I should be of the contrary opinion, on the authority of the laws above cited.

What is the end of particular war?

[Ch. cxxi.]

As regards the last principal question, which is, What is the end of this war? the solution of this question is clear from what has been said above. For the preservation of oneself and of one's property is the end of this war, and this is its final tendency, and the reason why it is allowed, as clearly appears from the arguments above.

The fifth treatise of the third principal part, treating of particular war which is waged in defence of the mystical body, and called Reprisals.

[Ch. cxxii.]

Whence and in what have Reprisals their origin, and why were they introduced?

[Ch. cxxiii.]

As I shall deal in some detail with the question and matter of reprisals, I will first set forth the foundation upon which the introduction of reprisals rests. Having done so, I will examine causes which need examination.

Now the Most High Creator in the beginning created the heaven and the earth, and the things which are in them, and angelic and human nature, spiritual things and temporal things, and ruled them in His own person; and to man, whom He created, He gave precepts, and on the transgressor He imposed a penalty; Genesis, ch. ii. And how He ruled them in His own person is apparent, for He punished offences Himself, and not by a minister. For He punished Cain, Lamech, and certain other princes, as we read in Genesis, chs. iv and v. And this government of the world proceeded down to the times of Noah. But from the time of Noah He began to rule the world by ministers, of whom the first was Noah; and that Noah was the ruler of the people is clear. For the Lord committed to him the government and administration of the Ark; Genesis, chs. v and vi. And by the Ark is signified the Church. And we read in Genesis, ch. ix, how the Lord committed the government to Noah and to his sons; and although Noah was not a priest, yet we read that he exercised the office of priesthood, before laws were given to the people; Genesis, ch. viii. But in this government and vicariate succeeded Patriarchs, Kings, and Judges, who were for a time rulers over the people of the Jews. And that government lasted to the time of Christ, Who was our natural Lord and King, of Whom we read in the Psalm, "O God, give thy judgement to the king." But Christ Himself put two lights on the earth—a greater light for the day, which is the supreme Pontiff, and a lesser light for the night, which is the Emperor of the Romans, to whom He committed the administration and government of the world, to the one in spiritual matters, and to the other in temporal. In the early time, when the Lord governed in His own person, there was no need of reprisals, since justice was administered by the Lord. In the time of Noah and his successors in the government of the people of the Jews, there was no need of reprisals, since justice was administered by ministers, and subjects among the people recognized a superior whom they obeyed. In the early days of the supreme Pontiffs and the Roman Emperors, when all were in subjection both in law and in fact, there was no need of reprisals, since the complement of justice was administered by princes, with observance of the due order of law. But when the Empire began gradually to be exhausted, so that now there are some who in fact recognize no superior, and by them justice is neglected, the need arose for a subsidiary remedy, when the ordinary remedies fail, but which

is on no account to be resorted to when they exist; ff. De minor., l. in causæ; ff. De oper. nov. nunci., l. in provinciali. But this extraordinary remedy had its origin in the law of nations. For it is a form of lawful war. For it is lawful to take arms in defence of one's own body; ff. De iustit. et iure, 1. ut vim; C. Vnde vi, l. i; De restitut. spoliat., ch. olim; and not only in defence of one's private and individual body, but also of the mystical body. For a community is one body, whose parts are the several members of the community; ff. Quod cuiuscunque universit., 1. i; and so a community may defend the parts of its own body. It had its origin, too, in divine law, as we read in xxiii, q. ii, ch. Dominus Noster. From all that has been said, we may infer the reason of the introduction of this remedy. For its final object is that justice may obtain its due effect, and its occasion is when there is a failure of remedy, arising from the neglect of those who govern and rule peoples, and the absence of recognition of superiors in fact, at which time this extraordinary remedy is needed. From this we infer that even to-day this remedy rarely claims a place. For if the secular judge neglects his office, recourse is to be had to the ecclesiastical; De foro competenti, ex tenore, and ch. licet, and ch. ex parte; Oui filii sint legitimi, per venerabilem; although he also is in fact ill obeyed. After this preface, it remains to examine what are the causes of reprisals, as follows.

### Of the causes of reprisals. [Ch. cxxiv.]

What is the efficient cause? the formal cause? the final cause? We must also consider certain questions arising on this subject.

### Of the efficient, or productive, cause of reprisals.

The first question, What is the productive cause? is the same thing as asking who may declare reprisals. Here we must observe that, as was said above, no positive law, canon or civil, ordains that reprisals should be declared. For both laws ordain a mode of obtaining the effects of justice. It is even forbidden to seize one's own property; C. Vnde vi, l. si quis in tantam; and ff. Quod met. causa, l. exstat. Moreover, they are even expressly forbidden by civil and canon law; Authent., Vt pign. non flant; and Sext, De iniur., the single chapter. But when the remedies of positive law fail, it has been necessary to resort to this device of a declaration of war, lest justice should perish. But this declaration of war belongs only to one who has no superior; ff. De captivis, l. hostes. For one who has a superior cannot violate the remedies of law on his own authority. Therefore only one who has no superior, both in law and in fact, may declare reprisals. Also he against whom they are declared should

have no superior, or, if he has, that superior should neglect to do ustice. From which some people infer that the magistrate of a state which recognizes no superior in fact, cannot declare reprisals unless he is specially empowered to do so, but that recourse should be had to the community, with whom the full sovereignty resides, and they should be declared on its authority. I do not think this is true where a community has transferred all power to a ruler; for then he can do anything that the community can do, as we say where the ruler has general and unlimited power; ff. De procuratoribus, l. procurator qui. Otherwise, if the power transferred is limited. They also argue that if a count, margrave, or the like is subject to the Emperor, reprisals cannot be declared without the Emperor's authority, arguing from the rule mentioned above in De restit, spoliatorum, ch. olim. And this holds if we speak of common law. For if we speak according to the disposition of municipal laws, according to which the right of declaring reprisals is allowed, we must say that those persons may declare them to whom a municipal law grants the right. And they are granted, as I said, on the ground of urgent necessity, just as sometimes the civil law, on the ground of necessity, grants a man the right to take the law into his own hands; ff. Quæ in fraudem cred., l. ait prætor, § si debitorem; ff. Quod vi aut clam, 1. alius, § bellissime. From what has been said, we may infer by what law a declaration of reprisals is obtained. For as "condictions" are granted by force of a statute, so this privilege is obtained from a law; ff. De condict. ex lege, the single law. But if we refer to the disposition of the common law, some say that neither the action nor the office is intended. Their reason is, that this power is granted only by the law of nations, and that by that law all things were directed by the power of a king; ff. De orig. iuris, l. ii, at the beginning. So they say that to-day the hand of a king is required, according to the divine statutes and by the law of nations. I do not think this is true. I admit that there is no power unless the traditional form is observed. For recourse must first be had to the ordinary remedies, and only if they fail, to this remedy; and this should be ascertained by a judge who is asked to declare reprisals; and if the person against whom they are claimed appears after notice given, he is heard for the defence, as will be shown below, and judgement follows, either awarding or refusing the declaration. Fourthly, the action or the office was necessary, for the form of the judgement ought to follow the mode of petition; ff. Communi divid., l. ut fundum; and De simonia, ch. licet Heli. This is confirmed. For although this power proceeded from the law of nations, yet it has been approved by the civil law, by implication, though not by express words. For the civil law implies, or rather it expressly declares, that rebels and those who disobey the law may be proceeded against by military force; ff. De rei vindicatione, l. qui restituere. And so it has provided a remedy by way of request to a magistrate to allow recourse to be had to this military force, when the appropriate remedies fail.

### Of the material cause of reprisals.

[Ch. cxxv.]

It remains to examine the material cause. As to the material cause, then, we must consider the "matter in which," the "matter about which," the "matter against which," or the object, and the "matter from which."

#### What is the "matter in which"?

The "matter in which" is the person or subject to whom this power is granted.

#### What is the "matter about which"?

The "matter about which" is the things about which this power is granted.

### What is the "matter against which"?

The "matter against which," or the object, is that against which it is granted, as, for instance, a state, or other community.

### What is the "matter from which"?

The "matter from which" is the cause from which the power is granted.

Returning to the examination, I ask to whom this power of taking reprisals is granted. Solution: It is granted to citizens for the reason given above. For citizens are a part of the mystical body, that is, of the state; ff. Quod cuiuscunque universitatis, l. i. Hence the state is called "civitas," as being a unity of "cives," as is noted in Sext, De sent. excom., ch. si civitas. And, as was shown above, any man is allowed to defend his own body; ff. De iustit. et iure, l. ut vim; and C. Vnde vi, l. i. And this is true alike of the mystical and of the individual body. As to this questions arise.

### Are reprisals to be granted to residents?

And the first question is, whether they ought to be granted to residents. Some authorities draw a distinction here, and say that if the residents bear the burdens of the state, then reprisals ought to be granted to them; if they do not, then they ought not to be granted. The reason of the second statement is, that one who does not share a burden ought not to share a benefit either; C. De furtis, 1. manifestissimi, § sed cum in secundam; ff. De regul. iuris, rule secundum naturam; and Sext, rule qui sentit. It is supported by C. [De episc.

et clericis] De collegiatis, book xi, l. qui sub prætextu; and ff. [C.] De collegiis [book xii, 1. i], collegia si quæ fuerint illicita. It is further supported by the rule that a man does not enjoy the privileges of an office, unless he has in fact held it; C. book xii, De consulibus, 1. nemini; [C.] ff. De excusat. [tut.], 1. sed et milites, § quæsitum; ff. De testam, mil., the penultimate law. I do not think this opinion true without qualification, but I think a distinction must be made as follows. Either a resident bears no burdens by reason of his contumacy, because, although called upon, he will not bear them, as he is bound to do. For between a state which admits a man to reside and the resident, there arises an implied contract, binding on both sides, whereby the resident is bound to bear burdens; ff. Ad municip., l. i, and l. incola; and the state is bound to protect him; ff. De offic. præsidis, 1. illicitas, § ne potentiores. And in this case, if he refuses to fulfil the contract on his side, the state, for its part, is not bound to defend him, nor can he demand that it should; ff. De act. empti, l. Iulianus, § offerri. Or, again, the resident bears no burdens because the state, which was able to remit the burden, has conferred this privilege on him; C. De pactis, 1. si quis in conscribendo; and De episcop. et cleric., vel a Principe. And then reprisals ought to be granted to the resident, for privileges granted in his favour should not result in injury to him; C. De legibus, l. quod favore; Sext, rule quod ob gratiam. And you must understand this to refer to a privileged person after the assumption of his privileges.

Whether reprisals should be declared for citizens who are not subject to the jurisdiction of a state, and are otherwise not part of it?

[Ch. cxxvi.]

The second question is, whether reprisals should be declared for citizens who are not subject to the jurisdiction of a state, and are otherwise not part of it. Some authorities draw a distinction. If they are excepted from the jurisdiction by privilege, like clerks; Authent., l. ii; C. De episcop. et cleric., statuimus; or because of secular rank; C. Vbi senat. vel clarissimi, l. ii; ff. De vacat. mun., throughout; reprisals should be granted them. If they are not subject by reason of their own contumacy, then reprisals should not be granted. The reason of the first statement is, that a privilege introduced in their favour should not result in injury to them, and because among citizens an obligation is formed at birth between the citizen and the state, which cannot be changed; ff. Ad municip., l. assumptio. Otherwise with a mere resident, because in his case an obligation is formed only by his admission; ff. Ad municipalem, l. i. The reason of the second statement is their own contumacy; ff. Ex quibus cau. maior., l. sed etsi per prætorem, § sed si dum.

Whether reprisals should be granted to a citizen "by convention" against the state of his origin?

[Ch. cxxvii.]

The third question is, whether reprisals should be granted to a citizen "by convention" against the state of his origin. It appears that they should not; for where I claim a right from some fact, I am not under a liability if I acquire the right; ff. De usufruct. legato, 1. sed et si quis, § et regulariter. But if an injury is done to this citizen, the state of his origin acquires a right of declaring reprisals; therefore reprisals cannot be declared against it. This view is confirmed by the rule that the state of origin is preferred; ff. Ad municipalem, 1. assumptio. Also by the consideration that the state of origin might have legislated for its own subject, before he became a citizen of the other state by convention, and his state by convention cannot complain. It is confirmed by the analogy of the usufructuary, who may make an "operis novi nuntiatio" to all except the owner; ff. De oper, nov. nuntiatione, l. i, at the end. It is confirmed by a further analogy. For one who has the Publician action may use it against all except the owner; ff. De Publiciana, the last law. The text of ff. Ad municipalem, l. de iure, supports this. For the relations between a citizen and a state should be put in suit only before a judge of that state. This is confirmed. For reprisals are an extraordinary remedy, as I showed above; but extraordinary remedies are not given to a son against a father; C. Qui et advers. quos, the last law. But the power of a state over a citizen is greater than that of a father over a son; ff. De iustit. et iure, l. ii; and ff. De captivis, 1. postliminium, § filius; ff. De castrensi peculio.

The contrary view is supported by the consideration that if two have the same subject, each may defend him against injury inflicted by the other. For a state punishes a father who offends against his son; ff. De patri, throughout. This is confirmed thus: For if two have rights over a thing, although one right may be weaker than the other, yet the man who has the weaker right may bring an action against the man who has the stronger, if he injures the thing in which those two rights meet; ff. Ad leg. Aquil., 1. item Mela, the last section; and the same title, l. si dominus servum. It is confirmed thus: For if two men are owners of the same slave, and one does him a wrong, he may be restrained by the other; ff. Ad leg. Aquil., l. i. It is confirmed thus: For, to repel an injury, friends may be summoned; ff. De vi et de vi armat., l. iii, § eum igitur; and De homicid., significasti; Sext, De sent. excom., dilecto. Solution: Some authorities say without qualification that reprisals may be declared, their reason being that the power of declaring reprisals takes the place of defective jurisdiction. But if a state injures a citizen, he may appeal to a superior; ff. Quod met. causa, l. metum, § animadvertendum. Therefore, when jurisdiction fails, there is a place for reprisals. This is supported by ff. De dolo, 1. sed si ex dolo. It is confirmed thus: For any power is deemed to be legitimate, when it is rightly used, but not when it is used for spoliation; ff. Pro emptore, 1. ei qui fundum, § si tutor; ff. De furt., l. interdum, § qui tutelam; and so they say the citations on one side and on the other hold. I do not think this conclusion is true in this unqualified form; but I think we must distinguish between cases where the injury inflicted by the state of origin arises from some act prior to the convention, whereby the man became a citizen of the other state, and cases where it arises from something done afterwards. In the first case, reprisals may not be granted by the state of convention. For the man ought to be a part of the body to be defended, at the time when he suffers the injustice. For this right does not pass to the new state; ff. De servo corrupto, l. doli, the last section; ff. Depositi, l. i, § si servus; and ff. De oblig. et actionibus, l. quæcunque. From which I infer that reprisals ought not to be granted to one who becomes a citizen by convention after the injustice is committed. In the second case, the solution above given holds.

Whether reprisals should be granted to citizens, and to those who are regarded as citizens, but whose citizenship is limited?

[Ch. cxxviii.]

The fourth question concerns citizens and those who are regarded as citizens, but whose citizenship is limited. As to the power of a state to determine who is a citizen, see C. De incolis, l. cives. Even mercenaries are included, when they earn pay; ff. Ad municipalem, l. municipes, the last section. Also students, to the extent that they receive protection from the rulers of states; ff. De pecunia constituta, i; and Authent., habita, C. Ne fil. pro patre. Are reprisals to be granted to such persons? Some say that limited reprisals should be granted on their behalf, and in those matters in which they are regarded as citizens, as where an injury is done to a student in matters regarding his studies, and to a soldier in matters regarding his service; but not in other matters, since in other matters they are not regarded as members of the body.

Whether a state may grant reprisals to the citizens of another state, who by agreement or statute are treated as its own citizens?

[Ch. cxxix.]

The fifth question is whether, if by agreement or statute the citizens of one state ought to be treated as citizens of another, reprisals should be granted to them by the state in which they ought to be so treated. Solution: The words of the agreement and statute are to be weighed. For those words say they are to be treated as citizens; they do not make them citizens; ff. De verb. significat., l. . . . appellatione; and the note there by Jacobus de Arena should be observed. Those words, then, are understood as meaning that they are treated as citizens in matters belonging to the common law; ff. Pro emptore,

1. ei qui fundum, § si tutor. This is one solution. I do not accept this conclusion, and I even believe that reprisals should be declared for them. For I admit that those words do not make a man a citizen, but they give him a right to all that the citizen has a right to. For this is proved by the words, which ought not to be departed from, nor deprived of their proper meaning; ff. Qui et a quibus, l. prospexit; ff. De leg., iii, l. non aliter; and ff. De exercitoria, l. i, § is qui navem. Hence, there should be granted to him all that is granted to a citizen; but reprisals are granted to a citizen, as I showed above. Therefore, &c. Nor is this inconsistent with saying that there should be granted to him all that belongs to a man by the common law; for this remedy, if the due formalities are observed, is not forbidden by the common law.

### Of the "matter about which."

[Ch. cxxx.]

It remains to consider the "matter about which" they are granted, which is property; and this is clear. For they affect the property, movable and immovable, of those against whom they are granted, which is found in the territory of the state which grants them. But in regard to this many questions may be raised.

Whether reprisals can be declared against the property of those whose persons cannot be seized on the strength of reprisals?

And firstly, can reprisals be declared against the property of those whose persons cannot be seized on the strength of reprisals? Solution: If they are persons who cannot be seized on account of some difficulty caused by reason of age, or madness, or the like, then reprisals can be executed against their property; ff. De in ius vocando, l. satisque; Authent., Vt nulli iudicum, § necessarium. But if they cannot be executed against the persons because of some privilege allowed them by law, as in the case of students and ambassadors, then the reprisals cannot be executed on the property necessary for their studies or embassy, which they bring with them, but on their other property they may; ff. De publican., l. si publicanus. This also affords a solution of a third question: If an ambassador or a student brings with him property belonging to others, can reprisals be executed against this? We must say that they cannot, if the things are necessary to them, as horses and the like; ff. De verb. significatione, l. censoria; otherwise they can.

Whether a simple declaration of reprisals may be executed against property existing in the territory of the state against which the reprisals are declared, so that it may be seized and brought into the territory of the state declaring them?

[Ch. cxxxi.]

The second question is, whether a simple declaration of reprisals may be executed against property existing in the territory of the state against which the reprisals are declared, so that it may be seized and brought into the territory of the state declaring them. Some say it may not, because the property is "outside the territory"; ff. De iurisdictione [omn. iud.], 1. extra territorium; and ff. De rebus auctor. iudic. possidend., 1. cum unus, § is cuius; and Sext, De constit., ch. ii. Moreover, to enter the territory of others is allowed to be a cause of greater disturbance. Therefore, as the point is doubtful, it does not seem to be allowed; ff. De reg. iuris, l. non est singulis. I cannot accept this conclusion; for resort is had to the royal authority on account of a failure of jurisdiction, because the formula of a solemn judgement has failed; and accordingly this may be done anywhere, because a man may anywhere defend his own body; ff. De iustit. et iure, l. ut vim; and C. Vnde vi, l. i. Also, in a simple and general grant the words ought to operate generally according to their tenor; ff. De leg. præstan., l. i, § generaliter; also the result might be that reprisals would have no effect, as when they are used against a distant state, whose citizens have no property in, and do not come to, the state declaring them. Hence the declaration must be understood in a sense in which it may have its effect in any event; ff. De legat., i, l. si quando; ff. De reb. dub., l. quotiens; De reg. iur., 1. quotiens.

Whether, if one state declares reprisals against another, the ruler of the state declaring them, after writing to the ruler of the other, may execute the reprisals against property situated there?

#### [Ch. cxxxii.]

The third question is whether, if one state declares reprisals against another, the ruler of the state declaring them may, after writing to the ruler of the other state, execute the reprisals against property there situated. Some authorities say that, although this may be done in execution of a judgement; see ff. De re iudicata, l. a divo Pio, § i; and De rebus auct. iudic. poss., l. cum unus, § i; yet in this case it may not. And their reason is this: For a declaration of reprisals is a form of particular war, to which no one can compel another unless he is a subject: Vsus Feudorum, Hic finitur lex Conradi, ch. domino. I do not believe that this is the correct meaning. For it supposes that in the execution of a judgement the judge who gives the judgement can compel another judge, even one who is not a subject, to execute it, which is false, because equal has no power over equal; ff. De arbi., l. nam magistratus; ff.

Ad S. C. Trebellianum, l. ille a quo, § tempestivum; De elect., ch. innotuit. None the less, the other does wrong if he does not execute it, so that he may be proceeded against before his superior on that account; for as long as justice can obtain its effect by observing due process of law, the rules of law should not be broken. Hence, in neither case is there a question of compulsion, but in each case the other will act rightly if he executes the judgement: because, just as when there is no failure of jurisdiction he ought to execute a judgement on request, so, when there is a failure of jurisdiction, and reprisals are resorted to, he ought to assist, though he cannot be compelled. But in federated states, as to which see ff. De captivis, l. non dubito, this is clearly admitted.

### Of the "matter against which."

[Ch. cxxxiii.]

It remains to consider the "matter against which" reprisals may be executed, which is properly called the subject, as to which many questions arise.

Whether reprisals, declared by one state against the men of another, may be executed against residents of that state?

And the first question is whether, if the state of Milan has declared reprisals against the Bolognese, or the men of Bologna, the reprisals may be executed against residents in the state of Bologna. Solution: The words "Bolognese" and "men of Bologna" have the same meaning; ff. De excus. tut., l. sed reprobari, § amplius, and the gloss there. But the word "Bolognese" means the burgesses; ff. Ad municipalem, l. i; and the word "burgess" is the genus of "citizen" and "resident," as is noted in C. De incolis, l. cives. This is supported by the text of ff. Ad municipalem, l. filii, § municeps. Therefore, arguing from the first to the last, it follows from the nature of the words, that reprisals may be executed against the residents. And this is true, when residents bear the burdens of the state; Ad municipalem, l. i. Otherwise, if they do not.

The same subject continued; whether, if one state has declared reprisals against the men of another state, they can be executed against men of that state living elsewhere?

[Ch. cxxxiv.]

The second question, which continues the same subject, is whether, if, for instance, the state of Milan has declared reprisals against the men of Bologna or against the Bolognese, they can be executed against Bolognese living elsewhere. Some authorities say they can, because the place of origin

is not changed; ff. Ad municipalem, l. assumptio. Others make a distinction according to whether the reprisals are declared against the men of a province; and then, they say, they cannot be executed against those who live elsewhere. because they are not considered to belong to the province; ff. De verbor. signific., l. provinciales; or against the men of a single state; and then the first view prevails. A third party make a distinction according to whether the persons are living elsewhere, but within the same province; and then, they say, the reprisals may be executed against them; or in another province; and then they may not. They rely on the reasons noted in the gloss on C. De adoptionibus, l. in adoptionem. A fourth party say that according to the proper meaning of the word, those who live elsewhere are regarded as Bolognese; but according to the common use of speaking, they are not, and the common use prevails: ff. De legat., iii, 1. librorum, § quod tamen Cassius; and so reprisals cannot be executed against them. Others say they can be executed against Bolognese who live elsewhere, but who are subject to the burdens of Bologna. But if they are not subject, then otherwise; ff. Ad municipalem, l, i; ff. De excusat. tut., 1. si duas, § sed et reprobari, § amplius; and C. De agric. et censitis, 1. cum scimus, at the end.

Whether reprisals can be executed against the citizens or residents of a state, who are subject to its burdens, but are also citizens of another state?

[Ch. cxxxv.]

The third question is, whether reprisals can be executed against citizens or residents of Bologna, who are subject to the burdens of Bologna, but who are also citizens of Milan. It seems that they can be executed against them. For if a state can declare reprisals against one who is not its subject, much more may it declare them against a subject. This is confirmed. For an owner may claim that a usufructuary should forfeit his right of use on account of his misconduct, and conversely; ff. De damno infecto, l. si proprietarius, and 1. hoc amplius, § si cum, and the following section. Similarly then here, where two states claim jurisdiction over the same citizen. Some hold the contrary opinion without qualification. Their reason is, that this right takes the place of defective jurisdiction. But a state can well exercise jurisdiction over its own citizen; therefore he will not be subjected to reprisals; ff. Si quis test. lib. esse iussus, l. i, § utique (?). Moreover, a state is bound to defend its own citizen; therefore reprisals, if declared, will not constrain him; ff. De evictionibus, l. vindicantem. Moreover, if a Milanese were to be constrained, then the state making the grant of reprisals would appear to be acting against itself, contrary to ff. De iur. fisci, l. in fraudem, § neque. This conclusion I cannot accept without qualification. Nay, if a state cannot in fact constrain its own citizen, who is also a citizen of the state against which reprisals are declared, they will most properly be executed against him; for they are declared because of a failure of jurisdiction, as has often been said above. But as a matter of law, jurisdiction ought not to fail, since in law all are subject to the emperor; ff. Ad leg. Rhod. de iact., l. deprecatio; ix, q. iii, ch. cuncta per mundum, and ch. per principalem. But in fact it fails, because in fact men do not recognize him. Therefore, just as in fact jurisdiction may fail when a non-subject does a wrong, so, too, one who in law is a subject may resist in fact, and so resort may be had to the extraordinary remedy. I admit, however, that they will not constrain a subject until he has been specially proceeded against by due process of law, and the process is ineffective because of his actual rebellion.

## Whether reprisals can be executed against [soldiers] women? [Ch. cxxxvi.]

The fourth question is, whether they can be executed against the [soldiers] women of Bologna? It appears that they can, for the doctrine of postliminium applies to them; C. De [captivis] postliminio reversis, l. i. The contrary is true, for they cannot be seized in person; C. De offic. eius qui vicem alic. iud. obtinet, Authent., sed hodie; and C. De execut. rei iudicatæ, Authent., sed novo iure. And that power, allowed by the law of nations, ought to be understood according to the civil law; ff. De servit., l. si cui.

### Whether reprisals can be executed against clerks and others, even married clerks?

[Ch. cxxxvii.]

The fifth question is, whether they can be executed against Bolognese clerks? The text says not, in Sext, De iniur., the single chapter. What about married clerks? As to them we must follow Sext, De iniur., the single chapter.

Whether, when a bishop neglects to do justice on his clerks, and recourse cannot be had to his superior, because the bishop is schismatic, reprisals can be declared against the same clerks by a secular judge?

The sixth question is whether, if a bishop neglects to do justice on his clerks, and recourse cannot be had to his superior, because the bishop is schismatic, reprisals can be declared against the clerks by a secular judge. Some authorities are doubtful on this point. We need have no doubt, because the laity have been granted no power over a clerk, however delinquent; De sent. excom., ch. contingit, and ch. in audientia; and Sext, the same title, ch. si index laicus. They may therefore be coerced by their superior, and recourse may be had to a secular judge by way of invocation; De offic. iud. ord., ch. i; xxiii, q. v, regum, and ch. administratores, and ch. principes.

Whether reprisals can be executed against Bolognese students, or other students of Bologna, on their way to Padua for study?

[Ch. cxxxviii.]

The seventh question is, whether they may be executed against Bolognese going to Padua for study, or even against students of Bologna. The text says not, in Authent., Ne fil. pro patre, ch. habita; and this applies if they study law in privileged places, by the privilege of the university, but not if they study law in other places; ff. In procemio. § hac autem tria. But in other faculties the instruction may be given anywhere; ff. De excusationibus, l. si duas, § cum autem. And what has been said of students, applies also to writers, and bedels, and others who go for the sake of the students. This is proved by ff. De milit. testam. militis, l. i; and De bon. poss. ex testam. militis, the single law. It also applies to a father and other relatives going to see a son and relative in the university; ff. De iudiciis, l. ii, § item, in the gloss on the word "venerit."

Whether reprisals can be declared against ambassadors?

[Ch. cxxxix.]

The eighth question is, whether they may be executed against Bolognese ambassadors. Solution: They may not; De legation., the last law; ff. De iudic., l. ii, § legatis; and note C. De iurisd. omn. iud. et de foro competenti, the last chapter.

Whether reprisals can be executed against those who are going to a festival, to the Church of St. James, or to other place of indulgence; also whether they can be executed against those at sea, and against those who cannot be summoned into court, and in many other cases?

[Ch. cxl.]

The ninth question is, whether they may be executed against Bolognese on their way to a festival. The text in C. De nundinis, the single law, says not. Can they be executed against Bolognese on their way to St. James' or on another pilgrimage? I answer, no; De cleri. peregri., throughout; xxiii, q. iii, si quis Romipetas; C. Communia de success., Authent., omnes; there fully. The rule is the same for those going to a place of indulgence, because of the hospitality and the like which should be shown to persons going for an indulgence. Can they be executed against persons sailing to Bologna, who are carried by the wind to the state declaring them? I answer, no; Authent., navigia, C. De furtis. To the same effect, C. book xi, De naufragiis, l. i. Or can they be executed against those who cannot be summoned into court, who are enumerated in ff. De in ius vocando, l. ii? I answer, no. The reason is, that if they should be condemned, they could not be seized; much less could

this be done for the wrong or debt of another. From which it follows that if a Bolognese were appointed to an office at Milan, he could not be detained there on the strength of reprisals. So, too, if a Bolognese were to go to the city of Milan for the funeral of a relative. So, too, in similar cases which are enumerated in ff. De in ius vocando, l. ii, already quoted.

Whether reprisals can be granted against a Bolognese magistrate of Milan, who does injustice there?

[Ch. cxli.]

The tenth question is, whether reprisals may be granted against a Bolognese magistrate of Milan, who does injustice there. Jacobus de Belvisio, on Authent., Vt non fiant pignor., holds that they may, on the authority of ff. Quod quisque iuris, l. i. Others draw a distinction. The injustice done may be one for which he cannot be sued during his office, or he may be a magistrate who cannot be sued; ff. De iudic., l. pars literarum; ff. De iniuriis, l. nec magistratus; and then they cannot be declared. But when his office is finished, they can be declared, if leave has first been asked of the syndic; nor ought resort to be had to a judge of his own state, because he ought not to be sued there for an act of this kind; C. Vbi de ratiociniis agi oportet, l. i, and l. ii; and C. Vt omnes tam civil. quam militares, l. i; and in Authent., Vt iudi. sine quoque suff., § necessitatem. But if he is a person who can be sued, then reprisals may be declared. I do not accept the second part of this solution, for reprisals are declared to supply a failure of jurisdiction. If, therefore, he can be sued during his office, and in the place of the offence; C. Vbi de ratiociniis, l. ii; and Vt omnes tam civil. quam militares, l. i; why are reprisals necessary? Nor do I accept the first part, where it says that reprisals may be declared when the office is finished; for when the office is finished, he may be sued, and the form of law observed. Hence this remedy is not necessary. I admit, however, that in either case, where there is no legal means of coercing him, recourse might be had to reprisals: and then it would not be necessary to resort to a judge of his own city, because such a judge has no jurisdiction in the case by the laws above cited.

Whether reprisals can be declared against the officials of a magistrate or ruler who does injustice?

[Ch. cxlii.]

The eleventh question is, whether reprisals may be declared against the officials of a magistrate or ruler who does injustice. Jacobus de Belvisio holds that they may. Others say that this is true where the officials have expressly taken an oath to the ruler to commit the act of injustice; C. De advoc. diver. iud., l. per hanc; C. book x, De excus. milit., the penultimate law (?). But if

the officials have expressly opposed it, reprisals cannot be declared against them; De appellationibus, l. quoniam. But if they neither consent nor oppose, because of absence or ignorance, then, too, reprisals cannot be declared; ff. De magistr. conveniendis, l. i, at the beginning. But if they are present, and neither consent nor oppose, then, if they are officials appointed to a mere office, who are not called to the counsels of the ruler—such as notaries, and associates, and accountants—then, too, reprisals may not be declared against them; ff. De magistr. conveniendis, l. i. And the reason is because they cannot oppose; C. Vt omnes tam civil. quam militares, l. i, § officium. But if they are officials admitted to counsel, reprisals may be declared against them.

Whether reprisals can be declared against the consuls and the leaders of a state, who refuse to do justice?

[Ch. cxliii.]

The twelfth question is, whether they can be declared against the leaders and consuls of a state, who refuse to do justice. Jacobus de Belvisio says that they may. Others say that this is true only when such persons are present, but not if they are absent, because reprisals cannot be declared against them in their capacity of consuls; ff. De magistr. conveniendis, I. i, at the beginning.

Whether reprisals can be declared against private persons, who are absolutely innocent, because of an offence of their lord, or of another private person, for which justice is not done?

[Ch. cxliv.]

The thirteenth question is, whether they can be declared against private persons, who are absolutely innocent, because of an offence of their lord, or of another private person, for which justice is not done. Jacobus de Belvisio says not, because a man ought not to be punished for another's offence; Sext, De reg. iuris, rule non debet. Others take the opposite view, on the authority of xxiii, q. ii, ch. dominus. For individuals, even though innocent, are punished by a sentence of interdict; Sext, De sent. excom., ch. si sententia. Also, in a lawful war innocent persons are made prisoners, but reprisals are a kind of particular war; also, although a prisoner may be innocent, yet the state has jurisdiction over him; and this seems to be the rule.

Whether reprisals can be declared against persons who are partially, but not fully, subject to a state?

[Ch. cxlv.]

The fourteenth question is, whether reprisals can be declared against persons partially, but not fully, subject to the state of Bologna. Solution:

lithe states or communities are merely dependent on the state of Bologna, but have certain exceptions or jurisdictions by agreement, reprisals cannot be declared against them, because states which are free, and have merely submitted themselves in certain respects, are not subject. And reprisals will not be declared against them because of the offence of the local who has them in subjection, because they are free; ff. De captivis, I. non ducing; but reprisals can be declared for an offence by these states, just as war, too may lawfully be made against them.

Whether reprisals can be declared against a certain characterisms, who refuse to do justice?

[Ch. cxlvi.]

The fifteenth question is, whether reprisals can be declared against a certain class of persons, who refuse to do justice. And we must say that they can, if the due form is observed.

Of the "matter from which." [Ch. cxlvii.]

It remains to consider the material cause from which reprisals arise. And it is a failure of jurisdiction. For in the first instance a judge ought to be applied to; and if he neglects to deal with the matter, and recourse cannot be had to a superior, then reprisals may be granted. But as to this many questions may be asked.

Whether a judge ought to be required to do justice, before reprisals are granted?

[Ch. cxlviii.]

And the first question is, Who ought to require a judge to do justice? Solution: The party who has suffered the injury; and if the judge neglects to give redress, he ought to apply to the ruler of his own state, and make oath of his requisition and the judge's neglect, and ask the ruler again to require the judge to do justice; and then, if he neglects, reprisals may be declared. But that a requisition from the party is required, appears in Authent., coll. iii, Vt differ. iudices, at the beginning.

Whether, when a man who has suffered an injury dares not litigate in the state of the person inflicting the injury, his own judge may write, asking to have the jurisdiction transferred to others, or arbitrators chosen?

[Ch. cxlix.]

The second question is whether, if a party should hesitate to litigate in the state of the person inflicting the injury, because of that person's influence, his own judge may write, asking to have the jurisdiction transferred to others, or arbitrators chosen by the civil law applying to certain persons in misfortune. It is clear that he may; C. Quando Imperator inter pup. vel viduas, I. i, at the end. By canon law to-day a wider permission is given by Sext, De rescriptis, ch. statutum, § cum vero, as regards the article of request.

## What judge ought to be required to do justice? [Ch. cl.]

The third question is, What judge ought to be required to do justice? Solution: In the first place, a judge of the state of the wrong-doer ought to be required; and then, if he neglects to do justice, the injured party will apply to the next superior; and if he fails, he will apply to the prince; in Authent... Vt differ, iudic, at the beginning. If all these fail, reprisals will be declared by his own state, which succeeds to the place of the jurisdiction which has failed. But if the judge does not neglect to do justice, but does injustice by pronouncing an unjust judgement, then, if the state has a judge of appeal appointed over him, he will be applied to by way of appeal; and if it has not, reprisals will be declared. For some blame must be imputed to a state which has not appointed a judge of appeal. But if two judges of appeals do injustice, then it seems that the party is without any remedy, since no third appeal is allowed; nor does it appear that reprisals may be declared, since there has been no failure of jurisdiction. But it may be said that if they pronounced unjust judgements from favour to the other party, then "restitutio in integrum" may be claimed; ff. De minoribus, l. præfecti prætorio. But if the reason was favour to the rulers, then they would be liable to the party for the loss caused him; C. Ne liceat potent., l. i; and De his qui potent., l. i; and accordingly they are liable for the loss in an "actio in factum"; ff. Pro socio, l. nec quidquam. But if the unjust judgement arose from the judge's sole motion, then the party is without any remedy, as I showed above.

## What degree of injustice is required before reprisals will be granted? [Ch. cli.]

The fourth question is, What degree of injustice is required before reprisals will be declared? Solution: They are not declared for a slight cause, since this is an extraordinary remedy, which is not given for slight cause; ff. De in integr. restit., l. scio; and ff. De dolo, l. si oleum. Also, a complete failure of justice is required. Otherwise, if the failure is partial only; C. De preci. Imperat. offerendis, l. quotiens. For reprisals do not completely do justice; C. De servis fugit., l. mancipia; and ff. De damn. infecto, l. iv, § in eum.

When is it to be said that resort to a superior is impossible, so that an occasion arises for reprisals?

[Ch. clii.]

The fifth question is, When is it to be said that resort to a superior is impossible, so that an occasion arises for a declaration of reprisals? Solution: When it is impossible both in law and in fact, then reprisals are necessary; xxiii, q. ii, ch. dominus; and C. De Iudæis, l. nullus. But if it is possible in law, but not in fact, because they do not obey, then the answer is the same. But if it is possible in fact, but not in law—as, for instance, because a tyrant has seized the government—then follow the note of Innocent on De electione, ch. nihil. But if it is possible in law, but difficult in fact—for instance, when the Emperor is far away, and the party is very poor—then, too, occasion arises for reprisals; ff. De pig. act., l. si servos; ff. De divers. [et] temp. præscriptionibus.

### Of the formal cause.

[Ch. cliii.]

It remains to consider the formal cause; and this is twofold: for there is the form of declaring, and the form of executing, the reprisals. But the form of declaring them involves the form of defence of the party against whom they are declared; and on this, too, many questions arise.

#### By what law reprisals are granted?

And the first question is, by what law they are granted. Here some say that they are granted by those who do not recognize a superior. They should not be claimed from such persons by right of action, nor through an office; but the royal power, whereby all things were disposed, should be invoked; ff. De orig. iuris, l. ii. For all that is required is that which the law of nations required, namely, that the cause for which they are granted should be true, without prejudice, however, to the defences of the person against whom they are granted, since this belongs to natural law; Clem., De re iudicata, pastoralis, § ceterum; and it is enough for one who has obtained reprisals to show the grant, without other process of law. And there is a presumption that everything has been duly done, for it is like sacrilege to dispute a judgement of the prince; C. De crimine sacrilegii, l. disputare. And this is true in the territory of the authority granting the reprisals, though the nation against whom they are granted might retaliate; ff. Quod quisque iuris. And finally, any agreement on the subject ought to be recognized; for example, to submit to an arbitrator or other person; and the burden of proving that all things required by the law of nations have been duly observed would rest upon the person to whom the reprisals are granted. Hence it is safer to have a legal process, and to reduce it to writing. This is the view of the Archdeacon in Sext, De iniuriis, the single chapter. For he holds that monition and sentence after the refusal ought to precede; and Guido, Bishop of Concordia, agrees. But if reprisals are claimed by persons to whom the right has been granted by statutes, then, if the statute prescribes an order, that order ought to be observed. But if it prescribes no order, then, inasmuch as the power of granting reprisals proceeds from civil law, since statutes are civil law; ff. De iustit. et iure, l. omnes populi; then the office of an official ought to be invoked, a statement of claim delivered, the party cited, and proceedings taken as the laws ordain.

Who may appear to oppose the declaration of reprisals?

[Ch. cliv.]

The second question is, Who may appear to oppose the declaration? Solution: Any one who has an interest; De testib., ch. veniens; De re iudi., ch. cum super. But the people against whom they are declared have an interest, so that any person instructed on their behalf should be heard; and any member of the people should be heard, even without instructions, because all have an interest; ff. De novi oper. nunt., l. in provinciali, the last section. Also members of the people of the state declaring reprisals should be heard, because they are interested in preventing an unjust declaration, for fear of retaliation; ff. Quod quisque iuris, in the red, and the black throughout.

What defences are allowed to one against whom they are declared?

[Ch. clv.]

The third question is, What defences are allowed to one against whom reprisals are claimed? Solution: He may plead as an "exceptio," that the claimant has not the right to claim, either by reason of some personal incapacity, or of incompetency of the jurisdiction, or because he is ready to make amends; xxiii, q. ii, ch. Dominus Noster. Can this right be renounced by agreement? For example, suppose a ruler of the state of Bologna is elected, who swears not to claim reprisals against a state, will this renunciation be available by way of "exceptio"? Solution: If the claimant has suffered an injury by reason of an unjust condemnation, then he must resort to his own judge, by way of appeal, to supply the failure of jurisdiction; but an appeal may be renounced in this way; C. De temp. appellationum, the last law. But if he has suffered an injury, then the agreement has no effect, because a wilful wrong would thereby be remitted by anticipation; ff. De pactis, l. si unus, § illud; ff. De pact. dotalibus, l. convenire.

How the commission of injustice, or the denial of justice, is to be proved.

[Ch. clvi.]

The fourth question is, how the commission of injustice, or the denial of justice, is to be proved. Solution: By the records of the first judge, or by witnesses; and the first judge may be required to produce his records, and if he does not do so, that is an act of injustice; C. Vt lite pendente, l. ii.

Whether, if property is seized on the strength of reprisals, it may be detained, by virtue either of the first decree, or of the second?

[Ch. clvii.]

The fifth question is, whether, if property is seized on the strength of reprisals, it may be detained, by virtue of the first decree, or of the second. Solution: If, on the declaration of reprisals, the party was cited and appeared, and judgement was given on the matter, then it is detained by virtue of the judgement; ff. De re iudic., l. a divo Pio. But if he does not appear, then, in the first place, licence to seize will be given by the first decree, in order that the annoyance may induce the party to appear; and if he remains contumacious, then licence to detain will be given by the second decree.

Of the form of executing reprisals.

[Ch. clviii.]

It remains to consider the form of executing reprisals declared, and on this many questions arise.

Whether one to whom reprisals are granted may, on his own authority, or by the servants of the magistrate granting them, seize persons against whom they are declared?

And the first question is, whether one to whom reprisals are granted may, on his own authority, or by servants, seize persons against whom they are declared. Solution: Jacobus de Belvisio holds that he may not seize persons or property on his own authority, but only by judicial authority; ff. De re iudicata, l. miles. Others add that this is true only if recourse can be had to a judge; otherwise he may act on his own authority; ff. Quæ in fraud. cred., l. ait prator, § si debitorem; C. De decur., l. generali. And I think this true. Yet the conditions of the grant should be weighed and observed; De rescriptis, cum dilecta; and ff. Mandati, l. diligenter.

Whether one who seizes persons and property is bound to present them to the judge, or may retain them for himself?

[Ch. clix.]

The second question is, whether one who seizes persons and property is bound to present them to the judge, or may retain them for himself. Solution: Jacobus de Belvisio holds that he is bound to present them to the judge; ff. De regul. iuris, l. non est singulis; the object being to prevent illegal exactions; ff. De offic. præsidis, l. illicitas. Others say that this applies to persons captured, who ought to be brought before the judge; C. De decur., l. generali; and coll.  $x^{(7)}$ , De pace iuramento firmata. But property will be seized by reason of the judgement, on the strength either of the first or of the second decree, as was explained above, and will remain with the captor; ff. Vt in poss. legatorum, l. is cuius,  $\S$  qui legatorum. And for this there is no more need to go before a judge, for the first grant suffices. In all these matters I think the form of the grant should be weighed.

Whether property seized on the strength of reprisals should be sold, and how, or whether it should be accepted in payment, or be valued?

[Ch. clx.]

The third question is, whether and how property seized on the strength of reprisals should be sold, or whether it should be accepted in payment, or be valued. Solution: Some authorities say it is sold by the authority of a judge; ff. De re iudicata, l. miles, § ii. A valuation will be made by the judge on request; C. De iure dot., l. ii; and in arriving at the amount an allowance will be made for expenses; ff. Ad. leg. Falc. l. in quantitate; and C. De iure deliberandi, l. scimus, § in computatione. And in these matters, too, I think that the form of the grant should be observed, as above.

Whether a declaration of reprisals can be executed on holidays?

[Ch. clxi.]

The fourth question is, whether a declaration of reprisals can be executed on holidays. Solution: They can be executed on days which are holidays because of human needs, just as judgements can; C. De iudiciis, the last law. But if the days are holy out of reverence to God, then some authorities say that this may be done to prevent the loss of the whole grant, for instance, if the persons against whom they are granted are..., and only come on holidays. They quote ff. De fer., l. i, and l. ii; and C. the same title, l. ii. Otherwise not; C. De feriis, l. dies. I cannot accept the second part of this conclusion. For things seized on the occasion of reprisals are seized by virtue either of the first

or of the second decree, or on the strength of the judgement, as was shown above. And all these are forbidden during such holidays; l. dies, already quoted. Also the law specially lays down that on holidays held for human needs, proceedings may be taken in those cases; ff. De feriis, l. i, and l. ii. But on days which are holy out of reverence to God, no exception is made, and therefore the rule must be observed.

If a man wishes to defend himself, or property seized on the strength of reprisals, what jurisdiction should be invoked?

[Ch. clxii.]

The fifth question is, If a man wishes to defend himself, or property seized on the strength of reprisals, what jurisdiction should be invoked? Solution: Some authorities say that if a full execution has been made—if, for instance, the property has been sold or given in payment—then the ordinary jurisdiction is the proper one, and a man will not be heard if he invokes the extraordinary; ff. De re iudicata, l. a divo Pio, § si post addictum. But if full execution has not been made, but is still pending, then he may invoke the extraordinary jurisdiction of the judge, which will cause an extract to be made of the records on the strength of which the reprisals were declared, and he may set up a defect in the claim of the person to whom they were granted, or a personal incapacity, or any of the other pleas which were mentioned above. They cite C. De edendo, l. ii; and C. Vt lite pendente, l. ii; and ff. De edendo, l. i. And on this, summary jurisdiction will be done. I cannot accept the second part of this conclusion. For if, when the reprisals were declared, the party was cited, and appeared, and took the usual steps in the proceedings, then it is clear that this conclusion cannot stand, because those "exceptions" should have been put forward from the first, and cannot be raised after judgement; C. Sent. rescindi non posse, I. peremptorias; and C. De except., l. si quidem; and Extra., the same title, ch. pastoralis. But if, when they were declared, the party was contumaciously absent from the first or second decree, then the result is the same as that caused by the lapse of a year in a real action, because he will not be heard except by the ordinary procedure; ff. De damn. infecto, l. si finita, § si plures; and C. Ouomodo et quando iudex, l. consentaneum, and the note there; and De dolo et contumacia, ch. contingit. But it might be allowed at the first decree.

Of the remedies of the person from whom the exaction is made.

[Ch. clxiii.]

The remedies of the person from whom the exaction is made belong to this part of the subject. And on this many questions arise. Whether the person from whom the exaction is made has a remedy against the person for whose debt or wrong it was made?

And the first question is, whether the person from whom the exaction is made has a remedy against the person for whose wrong or debt it was made. Jacobus de Arena holds, on ff. De verb. oblig., l. ii, that he has a remedy against the person on whose account reprisals were declared; De neg. gest., l. nam et Servius; ff. Nautæ caup. stabul., l. licet, the last section; ff. De his qui deiec. vel effus., l. si vero, § cum autem. Others say the contrary, on the authority of ff. De reg. iuris, l. si quis dolo, § i. For he suffered the exaction, not because of the private person, but because of the judge who denied justice, or did injustice. They say, therefore, that either the judge is the person from whom the exaction is made, because he did injustice, and then the judge has no remedy; l. si quis dolo, above; or because he neglected to do justice, and then he has a remedy against the person of whom justice was required; C. book x, De exact. trib., l. missi, at the end. Or, thirdly, he is one of the people, and then the opinion of Jacobus holds; ff. Nautæ caup. stabul., l. licet, at the end, &c.

Whether the person from whom the exaction is made has a remedy against the ruler, as well as against the principal debtor?

[Ch. clxiv.]

The second question is, whether the person from whom the exaction is made has a remedy against the ruler, as well as against the principal debtor, as was shown above. Solution: The principal debtor must first be sued; and if he is not solvent, then the ruler, since he, too, himself becomes a debtor by refusing justice. That this order must be observed appears from ff. De magistr. conven., l. i, at the beginning; and C. De conven. fisci debitoribus, l. quoniam. Lastly, resort may be had to the officials, who might have obliged the ruler to do justice, but neglected to do so; ff. De tut. et rati. distrahendis, l. i, § nunc tractemus.

Whether a person seized on the strength of reprisals may, on his own authority, seize persons belonging to the state in which he was seized?

[Ch. clxv.]

The third question is, whether a person seized on the strength of reprisals may, on his own authority, seize persons belonging to the state in which he was seized. And it seems that he may, from ff. Quod quisque iuris, the whole title. The contrary is the true view; for the title Quod quisque iuris applies in the execution of law, as, for instance, if one state has unlawfully declared

reprisals against another, the other may do the like against the first. But it does not apply in the execution of an act and say that if I have robbed you, you may rob me, because that would be allowing retaliation. Against this, ff. Ad leg. Aquil., l. scientiam, § qui cum aliter. He must return, therefore, to his own state, and demand reprisals against the state in which he was seized.

Whether reprisals can be granted by statutes, in cases not otherwise permitted by the common law?

[Ch. clxvi.]

The fourth question is, whether reprisals may be granted by statutes, in cases not otherwise permitted by the common law. Solution: A state may grant them against countries fully subject to itself, even in cases not permitted by the common law; but not against countries which are independent, or even allied, as to which see ff. De captivis, l. non dubito. The reason is, that a grant of reprisals depends on the determination of a cause about injustice done, or justice denied, and in this one state cannot make rules against another, because "like against like," &c. Secondly, it depends upon whether recourse can be had to a superior of the party refusing to do justice. And on this matter one state cannot make rules against another. For it could not make a rule that reprisals should be declared, without appeal having been made to the superior of the party refusing to do justice. For that would be to destroy the jurisdiction of the superior; De jurisdiction of the superior; venientes. Thirdly, the authority of the superior who declares the reprisals is required, this authority being one which does not itself recognize a superior: and on this a state may rule that, without that authority being appealed to, one person may be seized for another's debt; C. book xi, De omni agro deserto: just as there is a rule that in certain cases a wife is liable for the debt of her husband; C. In quibus [modis] causis pign. contrahitur, l. satis; and a son for his father; C. book xii, De primipilo, the last law.

Whether a statute of a state, which ordains that a son is liable for the wrong of his father, may be executed against a son living outside the territory of that state?

The fifth question is, whether a statute of a state, which ordains that a son is liable for the wrong of his father, may be executed against a son living outside the territory of that state. Solution: Either the son was born at the time of the father's wrongful act; and then either the question is whether the statute can be executed against the son living elsewhere, and it cannot; ff. De re iudicata, l. a divo Pio, the penultimate section; and ff. De rebus. auctor. iudi. possidendis, l. cum unus, § [cum is] is qui; or the question

is whether a "condiction" can be brought against him on the statute; and it can, because an action follows the person against whom it lies; C. De longi tempor. præscriptione, the last law. This is true, unless the son had acquired a domicile elsewhere before the commission of the wrong, or was absent by reason of a domicile of origin, because then the other state, as having priority, might protect him from the statute. But if the son is born after the commission of the wrong, then no action will lie against him. For the statute must be understood to refer to sons then existing; ff. De noxal., l. in delictis, § si extraneus; ff. De milit. testamento, l. [si] Titius. My answer is the same, if the statute ordains that one citizen is liable for the wrong of another. A person newly become a citizen is not liable for old debts; C. De decur., l. providendum; and note Dinus on ff. Ad municipalem, l. incola.

Whether it may lawfully be agreed that one person is to be liable for another?

[Ch. clxvii.]

The sixth question is, whether it may lawfully be agreed that one person is to be liable for another. Solution: By express agreement of private persons, no; in Authent., Vt non fiant pignorationes. Even if one agrees that another over whom one has jurisdiction is to be liable; C. Ne filius pro patre, throughout. And although a lord cannot do this, yet the lord's judge may cause persons of such a condition to be seized.

Of particular war waged for compurgation, which is called the "duel." [Ch. clxviii.]

It remains now to consider the duel, in treating of which I shall first ask what a duel is; secondly, how many kinds of duel there are; thirdly, by what law it is allowed, and by what forbidden; fourthly, for what reason it is allowed, and for what forbidden; fifthly, for what causes a duel is lawful; sixthly, between whom it is lawful; seventhly, how it should be waged.

### What is a duel?

[Ch. clxix.]

As regards the first question, I say that a duel is a corporeal fight between two persons, deliberate on both sides, designed for compurgation, glory, or exaggeration of hatred. I said a "fight." This is the genus to which it belongs. I said "deliberate on both sides." This distinguishes it from a fight in necessary self-defence, as to which see ff. De iustit. et iure, l. ut vim; C. Vnde vi, l. i; ff. De vi et vi arm., l. i, § vim vi; ff. Ad leg. Aquil., l. scientiam, § qui cum aliter; De restit. spoliat., ch. olim, i; and Clemen., De homicidio, si furiosus.

For in a fight of that kind there is ordinarily no deliberation on the part of the attacked, but only on the part of the attacker, or on the part of neither, as appears from Clemen., si furiosus, just cited. But in a duel there is deliberation on both sides. I said "between two persons," because a fight is then properly called a duel, following the etymology of the word; Instit., De donat., § est et aliud; xvi, q. i, si cupis; dist. xxi, cleros; De præbend., cum secundum. "A fight between two persons," to distinguish it from contracts formed between two persons by mutual agreement of the parties; Instit., De obligationibus, with the rescripts following. And I said "corporeal," to distinguish it from a judicial fight, which also takes place between two persons, as plaintiff and defendant; C. De iudic., 1. rem non novam, § patroni; and the same title, 1. properandum; and De verbor. significatione, ch. forus. For there the contest is not fought by the strength of the body, but by the laws; see the laws just cited. I said "designed for compurgation, glory, or exaggeration of hatred"; for this touches the end, and indicates the kinds of duel, as follows below. This, then, concludes the description of the genus of duel.

### How many kinds of duel are there? [Ch. clxx.]

As regards the second question, it must be noted that the duel, as above described, is regarded generally, and, as I suggested at the end of the description, the kinds of duel are indicated by the words placed at the end; for there are three kinds of duel. For a duel is fought either for exaggeration of hatred, or to win public glory by the strength of the body, or for the compurgation of some accusation brought.

### How a duel is fought for exaggeration of hatred.

It is fought then for exaggeration of hatred, when men are induced by mere hatred, natural in its origin, and of that singular naturalness which natural philosophers call the "specific form," to exterminate one another. And I do not find that this duel is regulated by legal rules; but it springs from natural first principles, as I shall at once show, and because it is approved by sensual experience.

### How a duel is fought to win public glory.

It is fought, secondly, to win public glory, as in public spectacles, when two men prove their bodily strength in various ways. I find that this form of duel is regulated by both civil and canon law. By civil law: ff. Ad leg. Aquil., 1. hac actione, § si quis in colluctatione; C. book xi, De glad. toll., the single law; C. De re iudic., 1. commodis; ff. De his qui not. infam., 1. athletæ; C.

De athletis, l. i; C. Quæ res pign. obl. poss., l. spem; ff. De donat., l. donationes. Note the gloss on Instit., De hæredit. quæ intest. defer., § interdum. By canon law: De clericis pugnantibus in duello. But there it is also for compurgation; De torneam., throughout. But it is not properly the duel, but the "pancratium"; ff. Ad leg. Aquiliam, l. hac actione, § si quis in colluctatione.

#### How a duel is fought for the compurgation of an accusation.

It is also fought, thirdly, for compurgation; that is to say, when an accusation is laid on a person, and the party challenging to the proof, either with or without other proofs, offers to prove it by his bodily strength, and a duel is fought, and the person challenged "purges" himself in this way. And this also is regulated by law; De cler. pugn. in duello, cited above; De purga. vulgari, throughout; ii, q. v, the whole question; and in the Lombard law, to which I shall return when I discuss that part of the subject.

### By what law is the duel permitted, and by what forbidden? [Ch. clxxi.]

As regards the third question, namely, by what law the duel is introduced, it is well to explain the several kinds of duel above set forth, showing, as to each, by what law it is permitted, and by what forbidden. And first, of the duel which arises on account of exaggeration of natural hatred, as to which we must understand that this duel was introduced by natural law, in the sense of an instinct of nature proceeding from sensuality to some desired object, this being the second signification of the term, as the gloss notes on dist. i, ius naturale; and ff. De iustit. et iure, l. i, § ius autem naturale. And the duel itself is forbidden by natural law, in the sense of an instinct of nature proceeding from rational intelligence, which is called natural equity. There is also a third meaning of natural law; see the canon quoted, ius naturale. It is also forbidden by natural law in the sense of the law containing the moral precepts of divine law, which is a fourth meaning of the term; see the canon just quoted. This duel is also forbidden by positive law; that is to say, by canon and civil law. Each of these points must be proved.

How the duel which is fought for exaggeration of hatred is introduced by natural law, in the sense of an instinct of nature, proceeding from sensuality towards some desired object.

I said that this form of duel is introduced by natural law, in the sense of an instinct of nature, proceeding from sensuality towards some desired object. This is demonstrated as follows: Whatever is productive of the immediate cause of an effect is consequently productive of that effect. But this natural

law, originally inclining towards such desire, is the inducing cause of this sensual desire for duelling. Therefore it is the inducing cause of the duel. The major premise is proved. For whatever sufficiently impresses itself on the cause of the productive cause thus remotely, impresses itself on the effect; ff. Ad leg. Corn. de sicar., l. nihil; C. the same title, l. si quis notandi; dist. i, studeat; and can. si quis viduam; De homicidio, de cetero, and ch. presbyterum. The minor premise is proved. For from natural disposition, proceeding from natural first principles, both higher and lower, come the various inclinations of men's desires. For, if any personal merit or demerit is eliminated, that which displeases me will naturally please you, and conversely; and it is from natural disposition, if any accidental quality is eliminated, that a man loves and hates. Any one can test this in himself. But the cause of this is easily discovered, if we observe the celestial bodies. For persons who, at the time of their birth and at the moment of their birth, have a uniform correspondence of the heavenly configuration, and whose paternal origins agree in complexion, are undoubtedly by nature the firmest friends. So if these signs are repugnant, they are one another's bitterest enemies. For uniform effect must follow from uniform cause; C. Ad leg. Falc., the last law; ff. Ad leg. Aquil., l. illud; ff. De fonte, l. i; De constit., translato; and De translat. episcoporum, ch. inter corporalia. And yet here we must note that this natural enmity between man and man, as I said before, proceeds from a singular natural disposition, which natural philosophers call "the specific form." For if we observe the natural disposition of the human species, there ought to be friendship between men, on account of the uniformity of complexion related to the human form; and on this account the laws say that between man and man there is a duty of humanity, to be observed on one side and the other; ff. De servis expor., l. si servus, at the end; and C. De neg. gest., l. officio, and the gloss there. And so this does not arise from the natural disposition of the species, because we do not find it existing naturally if we refer to the several species of animals. For between the several species of brutes there is a sort of treaty of union and cohabitation, because of the uniformity of complexion related to the specific form. But between species and species there is sometimes the extremity of repugnance, inducing one to exterminate the other; for instance, between hawks and birds that are good for fowling, cats and mice, dogs and hares. and so on. It proceeds, therefore, from some individual disposition of repugnance of first principles, higher and lower. Any one may experience the effect in himself. Yet this disposition does not ordinarily induce a duel immediately, but only through intermediate acts to which the persons quickly proceed, though I believe that the repugnance of individual disposition might be so strong that men might proceed to a duel at sight. And this happens when men are ruled by sensuality alone, and not by any consideration of reason. From this discussion we may infer how this form of duel is introduced by natural law, understood in the sense explained.

How the duel which is fought for exaggeration of hatred, is forbidden by natural law, in the sense of rational intelligence, and by divine law, canon law, and civil law.

[Ch. clxxii.]

It remains to consider what I said in the second place on this subject. For I said that this duel was forbidden by natural law, in the sense of rational intelligence, and therefore by the law of nations; and by natural law in so far as it contains the moral precepts of the divine law; and by canon law, and civil law. This may be demonstrated more clearly than day, beginning with the divine law. For one of the precepts of the Decalogue is, "Thou shalt not kill"; and thus it is forbidden by the divine law, and this is the ordinary rule. And if the instance of Jephthah be cited, who killed his daughter, and yet did not sin, by divine law; Judges, ch. xi; xxii, q. iv, unusquisque; xxiii, q. v, si non licet; and of Samson, who killed many persons, and himself; Judges, ch. xvi; xxiii, q. v, si non licet; they prove nothing to the contrary, because these acts were inspired by the Holy Spirit, as Augustine writes in the first book of the De Civitate Dei, quoted in xxiii, q. v, ch. si non licet. So, therefore, it is forbidden by divine law by the precept, "Thou shalt not kill"; Deuteronomy, ch. v. It is also forbidden by canon law; De homicid. volunt., dist. i, throughout; xxiii, q. v, si non licet. It is also forbidden by civil law; ff. Ad leg. Corn. de sicar.; and C. the same title, throughout. And if you say that those laws forbid voluntary homicide, and therefore the kind of duel from which voluntary homicide arises, but that homicide arising from the duel which is introduced by natural disposition is not voluntary, being introduced naturally, and that therefore those laws do not conclude this case, the solution is ready to hand. For although it is introduced by a natural bodily disposition, yet the dictates of natural intelligence dispose to the contrary. And the latter should be obeyed; for the natural disposition does not compel, but the will remains free; xxiii, q. iv, De Tyriis; and ch. Nabuchodonosor; and De Pœnit., dist. ii, ch. sicut enim; and the Philosopher, Ethics, iii. Even astrologers too, who demonstrate this more effectively, assert the same. Hence Ptolemy says, in the Centiloquium, tenth phrase, "a wise soul dominates the stars." So, therefore, although the bodily disposition proceeds from a natural first principle, yet natural intelligence remains, and disposes to the contrary. So it might be said of the several kinds of moral vices. For particular men are naturally inclined to particular vices: some are proud, some luxurious, some miserly, and so on. Yet they are not excused, because they are not actually compelled; xxiii, q. iv, ch. Nabuchodonosor. Hence the saying of the Philosopher in De anima, iii, the treatise on motion, that between sensitive and intellectual appetite there is sometimes opposition. For the sensitive tends in one direction, the intellectual in another; and if the intellect prevails over sense, the motion is rational and natural, as if a higher sphere moves a lower. But if the contrary happens, the motion is contrary to nature, as if a lower sphere moves a higher; for although the motion of sense proceeds from nature, inclining to vice, yet it is contrary to nature, if sense does not obey intellect, as a subject its lord, as the same Philosopher says in the first book of the Politics. This kind of duel is also forbidden by natural law, in the sense of natural intelligence, which is the same thing as the law of nations. This is proved as follows: For common and natural equity springs from natural intelligence, disposing it to the conservation of the universe; and thence positive law had its origin, nay, it would be truer to say, it is itself the equity of natural law with some additions or omissions; ff. De iustit. et iure 1. ius civile. Since, therefore, this natural equity tends to the conservation of the universe, it reprobates the extermination of a man, which is a thing tending to the destruction of the world; and I speak of extermination tending to the destruction of the world, because the extermination of some men tends to the conservation of the world, for instance, when bad men are exterminated. For on this account it is in the interest of the commonwealth that they should be punished; ff. De publ. et vecti., l. licitatio; ff. Ad leg. Aquil., l. ita vulneratus, at the end; ff. De fideiuss., l. si a reo; De sent. excom., ut famæ. From this discussion we may clearly infer how this kind of duel is forbidden by divine law, by the law of nations, by canon law, and by civil law.

How the duel which is fought for the sake of glory is introduced by natural law, in the sense of an instinct of nature proceeding from sensuality.

[Ch. clxxiii.]

It remains to consider what law introduced, and what forbids, a duel fought for the sake of the glory of victory at a public spectacle. And I say that this kind of duel was introduced by natural law, in the second signification of the term—that is to say, an instinct of nature proceeding from sensuality but that it is forbidden by natural law in the sense of the law of nations and the divine law. It is also forbidden by canon law and civil law—with qualifications, however, as I shall show presently. Let us demonstrate each of these statements. I said that it was introduced by natural law in its second signification. This is proved by the arguments set forth in the last section. For sensual inclination proceeding from natural first principles induced to the trial of bodily strength merely to win glory. Therefore it induces this kind of duel which proceeds from that cause, since a producing cause produces its effect; see the laws cited in the last section. This kind of duel, however, is less hateful than the first kind, if we regard the end of each. For the first kind of duel has extermination for its end, by reason of abiding natural enmity. But the present kind does not necessarily lead to extermination, but to victory, which may be won without extermination. Therefore it is less hateful, since men's acts are distinguished according to the ends intended; ff. De furtis, l. verum, and l. qui iniuriæ; ff. De [fal.] furtis, l. qui ea mente; xv, q. vi, ch. i; xiv, q. v, quidquid; De sent. excom., cum voluntate. Hence it is that the Philosopher says in Ethics, iv, that one who commits fornication with a woman that he may get money thereby, is not an adulterer, but a miser. It follows, therefore, that if we weigh the end, this kind is less hateful than the former. This is confirmed by the following consideration: The first kind arises from hatred, which in itself is detestable, if it arises without reasonable cause, as it does there. But this kind of duel arises without hatred. For even natural friends would fight duels at a spectacle to the end of winning glory. It is confirmed as follows: A thing which is less far removed from natural equity, is less hateful; but this second kind of duel is less far removed from natural equity. Therefore, &c. The major premise is proved. For detestation and approbation of acts proceed from natural equity, on which are founded the prohibitions and permissions of the law; ff. De iustit. et iure, l. ius civile; and dist. i, can. ius naturale. The minor premise is proved. For this duel departs from the equity of natural law only because the killing of a man might follow from it, which is an act tending to the destruction of the universe, upon which equity the prohibition of the new civil law is founded; C. book xi, De gladiat., the single law. But it was not prohibited by the old law, because proceedings against persons killing one another in this way were remitted; ff. Ad leg. Aquiliam, l. [hac] qua actione, § si quis in colluctatione. But the first kind is far removed from natural equity. In the first place, because it tends to the necessary extermination of one or both. It differs also in being inspired by hatred, which natural equity abhors, if it arises without cause. Therefore it is more detestable. This is confirmed as follows: That which is wholly injurious and beneficial in nothing, is more hateful than that which is partly beneficial and partly injurious. But the first kind is wholly injurious, and beneficial in nothing; but this second kind is partly beneficial. The major is clear. For acts are classed as laudable and blameworthy by reason of the laudability and blameworthiness of their ends, since in such matters the end is weighed; ff. De ritu nupt., si quis in senatorio; ff. De iure fisci, l. non intelligitur, § si quis palam; ff. De iudiciis, l. cum furiosus. The minor is proved. For the first kind has for its sole object mutual extermination, which is injurious; but the second takes place in a public spectacle for the pleasure and recreation of the people. And this is why games and spectacles are permitted; C. book xi, De spectacul. et scænic. et lenon., the whole title, except the last law; and C. De expen. ludor., the single law; a Greek constitution. This discussion leads to the conclusion that this kind of duel was introduced by natural law, in the second signification of the term, and that it is less hateful than the first kind.

How the duel which is fought for the sake of glory is forbidden by divine law.

[Ch. clxxiv.]

It remains to consider how this kind of duel is forbidden. And I said that it was forbidden by divine law, by the law of nations, and by positive law,

that is, by canon law and civil law. Now that it is forbidden by divine law may be proved thus: For when a thing is forbidden by any law, everything which leads to that thing is also forbidden. But homicide is forbidden by divine law, and this kind of duel leads to homicide. Therefore, &c. The major premise is proved by ff. De sponsal., l. oratio; ff. De fideius., l. cum lex; C. De usuris, l. eos, at the end; C. De usuris rei iudic., the last law, at the end; ff. De pet. hæred., l. sed si lege, § item veniunt; ff. De mino., l. iii, § sed utrum. The minor is proved by Deuteronomy, ch. v, "Thou shalt not kill." But that this kind of duel leads to homicide is clearer than day. This is confirmed as follows: An act which is alien from the fountain of charity, is forbidden by divine law; and this kind of duelling is so alien. Therefore, &c. The major is proved; for charity is the foundation of all the virtues, and excludes the vices; De Pœnit., dist. ii, caritas est, and ch. ergo, and the first part of that "distinctio" throughout; and so a thing which is alien from charity savours of the nature of sin, and is therefore forbidden by divine law. The minor is proved. For charity is the love of God, and of one's neighbour as oneself; De Pænit., dist. ii, ch. proximos; but one who fights a duel at a spectacle fights in order to conquer his neighbour, and so loves him not. Therefore it is forbidden by divine law.

### How the duel which is fought for the sake of glory is forbidden by the law of nations.

I said, too, that it was forbidden by the law of nations. This is proved as follows: An act which tends to the destruction of the universe is forbidden by the law of nations. This kind of duelling is such an act. Therefore, &c. The major is proved as follows: Natural equity, on which the law of nations is founded, tends to the conservation and increase of the universe; ff. De iustit. et iure, l. i, § ius naturale; and ff. the same title, l. ex hoc iure. The minor is proved thus: This kind of duelling tends to the destruction and extermination of a man, who is the noblest part of the universe, nay, who is the end of things created; ff. De usuris, l. in pecudum; therefore it is forbidden by the law of nations. This is confirmed thus: An act which is opposed to the precepts of natural equity, which is the law of nations itself, or its foundation, is forbidden by the law of nations. This kind of duelling is so opposed. Therefore, &c. The major is proved thus: Everything whose opposite is commanded is forbidden by the law of nations, since the same rule applies to opposites; ff. De his qui sunt sui vel alien. iuris, l. i; Instit., the same title, at the beginning: dist. xxxii, hospitiolum. The minor is proved thus: It is one of the precepts of the law of nations, that a man is not to be enriched at another's expense; ff. De condic. indebiti, l. nam hoc; and Sext, De regul. iur., rule locupletari. It is also a precept of the law of nations, that you should not do to another what you do not wish to be done to yourself; see the beginning of the Decreta;

but this kind of duelling is opposed to both precepts. And in the first place, it is opposed to the first precept because the duellist seeks glory from the disgrace of his fellow and neighbour, and he would not wish this to be done to himself; therefore it is forbidden by the law of nations. This is confirmed thus: An act which is a kind of unlawful war is forbidden by the law of nations. This kind of duelling is so. Therefore, &c. The major is proved, because only lawful war has been introduced by law; ff. De justit, et jure, l. ex hoc jure; and ff. De captivis, 1. hostes. The minor is obvious. For a duel is not a war declared by the authority of a prince, nor for necessary defence. Therefore, &c. From this we may infer that this kind of duelling is forbidden by the law of nations. But the following objection will at once be raised to the foregoing arguments. This kind of duelling takes place for a test of fortitude, and fortitude is a moral virtue, nay, even a cardinal virtue. But neither moral virtues nor their exercise are forbidden by the law of nations. Therefore the conclusions just reached do not stand. But that there are, here, acts of true fortitude, which is a moral virtue, is obvious. For in this kind of duelling there are waiting and attack. Solution: In the examination of this contrary conclusion we must observe that there is a true fortitude, which is a moral and a cardinal virtue, and that neither it nor its operation is forbidden by the law of nations. There are also counterfeit forms of fortitude, as to which see the Philosopher, Ethics, iv, treatise on fortitude, which participate in the acts of attacking and awaiting, and are five in number. For some men attack on account of the fear of punishment, because those who flee from a war are punished. Others attack on account of their experience in the art of war, as mercenaries; and these, as they readily attack, so they readily flee, as the Philosopher says in the passage above cited. Others attack on account of anger, without weighing the danger. Others attack on account of hope, not believing in the presence of danger, and would not attack if they thought that danger was present. Others attack for the sake of winning the world's applause, because it is usual to praise the brave, and to scorn the timid. These five qualities are counterfeit imitations of true fortitude, which is a true moral and cardinal virtue. But for true fortitude these conditions are required; namely: that a man should act knowingly, for an act done in ignorance is not an act of virtue, because prudence ought to control every act of virtue; secondly, he must act from choice; thirdly, he must choose the act for its own sake, that is to say, for the sake of the goodness and worth of the act in itself, and not for the sake of something extrinsic to it; fourthly, he must act firmly and gladly. All the counterfeit forms mentioned above fall short, more or less, of the true form. But they all fall short in this, that those who act according to them, do not act for the sake of the act itself, that is, for the sake of its goodness and worth. So in the case proposed; those who do the acts of attacking and awaiting in this kind of duel, do them for the sake of glory, not for the sake of the goodness and worth of the act in itself; nor, again, are they acting herein in performance of any duty. These arguments are collected from the Philosopher's treatise on fortitude, Ethics, iv. We may conclude, therefore, from the foregoing, that this kind of duelling is forbidden by the law of nations.

How the duel which is fought for the sake of glory is forbidden by canon and civil law.

I said that this kind of duel is forbidden by canon and civil law. Clearly it is so by canon law, since that law, in its prohibitions and permissions, imitates the paths of divine law, by which this duel is forbidden, as I showed above. It is also proved by De pugnan. in duello, the red and black, although there clerks are referred to, because the same rule applies to all. It is better proved by the title De torneamentis, where burial is denied to those who die in tournaments. This, then, is clear. But how it is forbidden by civil law must be considered at some length, because this kind of duel seems to have been allowed by the old law of the Digest. This is proved by the text of ff. Ad leg. Aquil., 1. hac actione, § si quis in colluctatione sive in pancratio, where it appears that a penal action does not lie against one who kills another in a duel of pugilists. It appears to be forbidden by a new law of the Code, as is proved by the text of C. book xi, De gladiat., the single law. What, then, shall we say? Shall we say that the old law has been amended by the new? ff. De legibus, l. non est novum. Here I think we should observe that a fight is not necessarily bloody, where it does not tend to the shedding of blood, as when men wrestle with their arms, or the like; and I do not find that this kind of wrestling is forbidden by the civil law, either old or new; nay, the new law even permits spectacles for the recreation of the people; C. book xi, De spectac., the whole title, except l. lenones; and C. the same book, De expen. ludorum, throughout. But a fight may tend to the shedding of blood, as in tournaments and in a duel to the death; and this is undoubtedly forbidden by the new law of the Code; C. book xi, De gladiat.; and the reason of the prohibition is suggested when it is proved that it is forbidden by divine law, and by the law of nations. But it appears to be permitted by the old law; ff. Ad leg. Aquiliam, l. hac actione, § si quis in colluctatione. But perhaps you will make the following objection. You will say that this duel is forbidden by the law of nations; but the civil law is not an equity different from the equity of the law of nations; it is the equity of the law of nations itself, with details and limitations of its own added; ff. De iustit, et iure, 1, ius civile: therefore, if it is forbidden by the law of nations, it cannot be permitted by the civil law; otherwise the civil law will be opposed to the law of nations. I have hesitated at this opposition; but I have weighed the words, § si quis in colluctatione, and the intention which I believe the legislator to have had. And by way of evidence I observe that permission may be of three kinds. It may be a simple permission, which remits and waives a penalty; dist. iv, denique; for, as the gloss there notes, a remission of penalty, not of blame, is there made. The second form of permission removes the obstacles to that which is permitted, as the text says that Jews are permitted to dwell among ourselves, for the obstacles which hinder them from being able to dwell with us according to their rites are removed; dist. xlv, qui sincera. A third form of permission is also found, which assists the act which is permitted; for example, we say that the Church sometimes permits a clerk to be put to death by a secular judge, by affording assistance, because it actually hands him over, De iudic., ch. cum non ab homine; De crim. falsi, ch. ad falsariorum; and De yerb, significatione, ch. novimus. The second form of permission adds something to the first, because it removes an obstacle, which the first did not, for it only remitted a penalty. The third adds something to the second, because it assists the permitted act, which the second did not, for it only removed obstacles. Now to apply the words to the case in point, if I rightly understand the section, § si quis in colluctatione, the text there remits the penalty on one who kills another in a wrestle, and it adds the reason, which is that the injury is not intentional. The permission given will therefore be the first form, which remits a penalty, but I nowhere find the law providing that this duel is permitted by the second or third forms of permission. But there is no opposition if the law of nations forbids, and the civil law remits the penalty; for the civil law, which imposes a penalty for homicide, imposes it for an intentional act; and so, as intention is here wanting, the civil law remits the penalty, as shown above. From this discussion we may infer by what law this kind of duel is forbidden, and by what it is permitted.

## For what reason is the duel permitted, and for what is it forbidden? [Ch. clxxv.]

In the fourth division of the subject, which asks for what reason it is permitted, and for what forbidden, we must consider what law forbids, and what permits, the duel of compurgation. And this is properly and strictly called "duel" in ordinary usage. And I say that the duel is forbidden by divine law, and by the law of nations, and by positive law. By the canon law, without exception. By the civil law, as a general rule; but it is permitted in certain cases by the Lombard law, as I shall show when I discuss them.

### How the duel of compurgation is forbidden by divine law.

That this duel is forbidden by divine law is proved as follows: An act which is a temptation of God is forbidden by divine law. But this duel is so. Therefore, &c. The major is proved by the precept, "Thou shalt not tempt the Lord thy God." The minor is proved; for God is tempted when anything against nature, which is not possible except by a divine miracle, is asked of

Him, as it is directly in this duel of compurgation. For it is natural that a stronger and more skilful man should conquer a less strong and less skilful; nor can the contrary happen in the natural order of things. But sometimes the less strong and less skilful has justice on his side; and by the duel we ask that he may obtain the victory, and his justice be declared. So, therefore, God is tempted to work a miracle. This is confirmed thus: An act which is invented by the contrivance of the Devil is forbidden by divine law. This duel is so. Therefore, &c. The major is proved. For nothing is common to God and the Devil, to light and darkness. The minor is proved by ii, q. v, ch. Mennam; and ch. consuluisti, in the same cause and question. This is confirmed thus: An act by which an innocent person is condemned, is forbidden by divine law. This duel is such an act. Therefore, &c. The major is proved. For God does not wish the innocent to be condemned; xxii, q. ii, ch. quæritur. The minor is proved by De purg. vulgari, ch. significantibus. Therefore, &c.

### How the duel of compurgation is forbidden by the law of nations.

Secondly, I said that this duel is forbidden by the law of nations. This is proved as follows: An act which is opposed to natural equity, on which the law of nations is founded, is forbidden by the law of nations. But the duel of compurgation is such an act. Therefore, &c. The major is clear. The minor is proved; for the equity of the law of nations dictates that offenders should be punished, the innocent acquitted. But in this duel the reverse sometimes occurs. Therefore it is forbidden by the law of nations. It is also opposed to the precept, "quod tibi non ius," at the beginning of the Decreta.

### How the duel of compurgation is forbidden by canon law.

I said that it was also forbidden by canon law. This is clear from De purg. vulg., throughout; De pugnan. throughout; ii, q.v, from ch. consuluisti to the end of the question. And the same reasons might be given which were given to prove that it is forbidden by divine law, since canon law follows the prohibitions and permissions of divine law. This is confirmed. And this proves also that it is forbidden by civil law. For an act which excludes the observance of positive law is forbidden by positive law. This duel does so. Therefore, &c. The major is proved. For if an observance is ordained by positive law, it follows that the exclusion of the observance is forbidden; for as one rule governs one case, the opposite rule governs the opposite case; ff. De his qui sunt sui vel al. iur., l. i; Instit., the same title, at the beginning; dist. xxxii, hospitiolum. The minor is proved; for positive law has provided actions, both civil and criminal, and a whole judicial system, whereby it proceeds to declare the rights of parties; C. De iudiciis, l. properandum; Authent.,

offeratur; C. De litis contest., the single law; C. De sentent. et interloc. omn. iudic., 1. prolatam; and De probationibus, ch. quoniam contra; so that every man may receive his due; xii, q. ii, cum devotissimam; ff. De iustit. et iure. 1. iustitia; and Instit., the same title, § iustitia. But duelling utterly excludes this observance. Therefore this duel is forbidden by positive law. This is confirmed thus: An act whereby justice is denied to parties is forbidden by positive law; but this duel is such an act. Therefore, &c. The major is proved. because positive laws are promulgated to this end by divine permission through the mouths of princes; C. De long. tempo. præscript., the last law; dist. viii, quo iure; xvi, q. i, placuit. The minor is proved, because in this duel it sometimes happens that the innocent falls, and thus a wrong is inflicted on him; and it sometimes happens that the guilty prevails and so justice is not done to the challenger. This discussion leads to the conclusion that this kind of duel, the object of which is the compurgation of an accusation, will be forbidden by positive law; by canon law, without exception; by civil law, as a general rule.

How the duel of compurgation is forbidden by civil law, as a general rule.

I said, also, that as a general rule this duel is forbidden by civil law. It is allowed, however, in two cases by the Lex Frederici, De pace tenenda et eius violatoribus: for example, if a man kills another in times of peace, and there is no doubt about the homicide, he is punished by capital punishment as a breaker of the peace, unless he wishes to prove by a duel that he did the act in self-defence, and this is a special case in which the accused has an option of the duel. The other case is, that if a man wounds another in times of peace, he will be punished, unless he wishes to prove that he did it in self-defence. These two cases are in De pace tenenda et eius violatoribus, the single law, the first in § si quis hominem infra pacem, the second in § si quis alium, in the same law. But the Lombard law allows it in other cases, as I shall show below. This concludes the third principal part of this treatise, on the question what law introduced the duel, and what law forbids it, the several kinds of duel being distinguished. From the above, therefore, the explanation of the fourth part is clear, namely, for what reasons it is forbidden and permitted. For the first duel is forbidden by every law, and permitted by none; and the reasons have appeared above. So in treating of the second, and of the third, I reduce the several matters debated in the several parts to this proposition.

In what cases is the duel of computation permitted?

[Ch. clxxvi.]

We must consider the fifth principal head, namely, in what cases the duel is permitted. Of the first kind, I have said that it is permitted in no

case. Of the second kind, I have said in what sense it is permitted. We must now consider the third kind, since the Lombard law permits it in several cases, and devote the rest of the treatise to this third kind alone.

How the Lombard law permits the duel of compurgation in twenty cases.

We must ask, then, in what cases this duel is permitted, besides the two noted above, which are found in the Lex Frederici, De pace tenenda et eius violatoribus. Solution: Duel is permitted on a charge under the lex Iulia maiestatis, when one man brings that charge against another; Lombarda, De publicis criminibus, 1. si quis, the last law. Secondly, when a wife is charged with having been privy to the death of her husband; Lombarda, De consilio mortis, l. si mulier, the last law. Thirdly, in the wrong of "cucurbitatio," if one calls another "cucurbita"; Lombarda, De conviciis, 1. si quis alium. The fourth case is where a homicide is committed during a truce; Lombarda, De homicidio, 1. qui intra treugam. The fifth is for a homicide committed by stealth; Lombarda, De homicidio, l. liber homo. The sixth is in a charge of parricide, if it is said to have been committed out of desire for the dead man's goods; Lombarda, De parricidio, the last law, at the end. The seventh concerns a theft by a slave, if the master should deny that his slave committed the theft; Lombarda, De furtis, l. si quis alium, which, according to some, was a law "convalcosiana." The eighth is on a charge of adultery, as if one is accused of having committed adultery with another's wife; Lombarda, De adulterio, l. iii. The ninth is if a man says that adultery has been committed with a woman, and wishes to prove it in this way; Lombarda, De iniur. mulier., l. ii, si quis puellam. The tenth is if it is said that a man has wrongfully possessed a movable or immovable thing for thirty years; Lombarda, De præscript., l. si quis alium. The eleventh is between conflicting witnesses; Lombarda, De testi., l. si quis cum altero; which is allowed if the witnesses are called by opposite parties; if by the same party, there is no duel. For either the plaintiff proves his case, and the defendant is condemned, or he proves nothing, and the defendant is acquitted. But if they are called by opposite parties, and in other respects the sides are equal, then a duel takes place. The twelfth case is for a father's debt, against a son who denies it: Lombarda, Qualiter quis se defendat, et in quibus casibus pugna prohiberi vel fieri debeat, l. si quis post mortem. And the true meaning of that law is that it refers to a debt arising from delict. The thirteenth case is for arson, if action is brought against the wrong-doer; Lombarda, Qualiter quis se defen., etc., l. si quis alium. But a duel does not take place if action is brought against an accessory; Lombarda, De consiliis illicitis, the single law, at the end. The fourteenth is for adultery, as if a husband says that his wife is an adulteress; Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., l. si quis uxorem. The fifteenth is if a husband suspects that another has misconducted himself with his wife; and by misconduct the law means carnal intercourse; Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., si quis amodo. The sixteenth is for perjury; Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., l. de furto. The seventeenth case is a duel for "investiture," as when one man says that he was invested first, and was ejected from possession, and another says the same; l. de investitura. The eighteenth is for the denial of a deposit, as where more than twenty solidi have been deposited; l. si quis pro se. The nineteenth is where a man is accused of having extorted a charter by violence; Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., l. si quis dixit. The twentieth and last case is a duel on a claim for a slave's freedom; l. si servus. Some say that this law was "convalcosiana."

### Between whom should a duel be fought?

[Ch. clxxvii.]

We must consider the sixth principal head, namely, between whom a duel may be fought.

How the duel of compurgation should generally be fought between principals.

And I say that the rule of the Lombard law, which allows a duel in the cases above mentioned, is that a duel should be between principals. But to this rule there are eight exceptions. First, if youth forbids it. Second, if the decrepitude of age, for therein is labour and pain. Third, if some infirmity prevents a party from fighting a duel. These three cases are found in Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., I. quacunque lege; and De parricidio, the last law. The fourth is if a slave, who is in the quasi-possession of servitude, claims his freedom; then the master fights by a champion; Lombarda, Qualiter quis se defendat, etc., l. si quis servum propter appetitum. The fifth is if the person is ecclesiastical; for instance, where clerks or counts have causes against one another, or against others; then they fight by champion; Lombarda, Qualiter quis se defendat, the last law. The sixth is where a woman is accused of adultery; Lombarda, the same title, l. si quis uxorem. The seventh is if the witnesses of the plaintiff contradict the witnesses of the defendant; then the witnesses of the plaintiff should choose a champion, and the witnesses of the defendant another . . . (?); Lombarda, the same title, l. si quis cum altero. The eighth is if a slave is accused of theft; Lombarda, De furtis, 1. si servus, dum de furto. To-day, however, by custom any one is permitted to have a champion.

How is a duel to be fought?

[Ch. clxxviii.]

We must consider the seventh principal head, namely, how a duel is to be fought.

How the duel of compurgation is modelled on a contentious trial.

And here I premise that a duel is modelled on a contentious trial; for just as in a trial there are plaintiff, defendant, judge, instruments supporting the case, by means of which, taken in the wide sense as including everything which supports the case; ff. De fide instrum., l. i; a declaration of the truth is arrived at, so that a definite judgement may be pronounced, so in a duel there are plaintiff and defendant, that is, challenger and challenged, judge, and "instruments," that is, arms, with which the parties strike one another. For just as in a trial one party convicts the other by means of witnesses, documents, and confessions; De restit. spol., cum ad sedem; so in a duel he convicts him by bodily arms; and as in the trial one is convicted in the event of condemnation, so in like manner one is convicted in the duel. We must therefore examine this trial by duel, on the analogy of a contentious trial.

Whether an oath "de astu" should be taken in a duel, and by whom?

[Ch. clxxix.]

And first I ask whether an oath "de astu" should be taken, and whether by the challenger and the challenged, or by one of them, and by whom? Now an oath "de astu" in this trial is the same thing as an oath "de calumnia" in a contentious trial in a civil or ecclesiastical court. And it appears that both should swear an oath. For the oath "de calumnia" is taken in a contentious trial by the plaintiff and the defendant; C. De iur. calumn., l. i, and l. ii; and Authent., the same title, principales; Extra., the same title, throughout. So in like manner here, since there is the same reason, there is the same disposition of law; ff. Ad leg. Aquil., l. illud; C. Ad leg. Falc., the last law; De constitut., translato; and similar passages. Solution: There have been various opinions on this point, if we regard the Lombard law. One opinion, said to have been that of the Mantuans, was that in this trial by duel an oath "de astu" is taken by both parties, both plaintiff and defendant; and according to them, all laws which speak of not taking the oath "de astu" are amended. They cite Lombarda, Qualiter quis se defendat, 1. mentio. But that law has four possible meanings. One, that it refers to conflicting witnesses, that there should rather be a duel than they should perjure themselves. The second, that it refers to two persons claiming to be in possession, that they should fight a duel instead of giving up possession. The third, that it refers to one against whom an oath that he has committed theft has been taken. who wishes to swear the contrary. The fourth, when two persons are litigating before a judge, and one swears that he has taken an oath, and the other wishes to swear the contrary. Their view seems to be disapproved, because the law did not require an oath from the defendant, so that the plaintiff only takes an

oath; Lombarda, Qualiter quis se defendat, 1. si quis alium astu. There is an exception when a duel is fought because of a conflict of witnesses; Lombarda, De testi., the last law; and Qualiter quis se defendat, l. si quis cum alio. A second opinion was that of Carolus Beneventanus, who wished to distinguish between one who comes to the duel in a cause entirely concerning himself, and one who comes in a cause directly concerning another, or concerning another primarily and himself only secondarily. In the first case, as when a man challenges another for theft or arson done to himself, or adultery with his wife, he says it is material to note whether the challenger says, "you have committed," or "I suspect that you have committed." In the first case, he ought to swear that the thing is so. In the second case, he ought to swear that he has a just suspicion; and when he challenges on grounds of suspicion, he ought to adduce the reason of his suspicion; for instance, that he saw the man speaking with his wife, and so on. But if a man challenges another to a duel in a cause which concerns another—that is, not for any wrong committed against himself, but for one against another, as when a man challenges on a charge of treason—then, when he comes forward as a witness, he ought to swear that the thing is so, just as a witness takes an oath; C. De testi., l. iurisiurandi; De testi., ch. tuis, and ch. cum nuntius; and similar passages. And so he says that the defendant should swear that the thing is not so. This opinion, so far as it concerns the oath of the defendant, is disapproved, as I showed just now. A third opinion, said to have been that of the Papienses, was, that no oath should be taken by the defendant and the challenged, but only by the plaintiff. As to the plaintiff, this is proved by Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. si quis astu. As to the defendant, it is proved thus: The defendant is bound to one of two things, either to fight, or, if he refuses, to be condemned. Therefore an oath on his part has no effect, and so should be omitted as superfluous; C. De appel., l. ampliorem, § in refutatoriis; ff. De procuratoribus, l. non cogendum, § Sabinus. A fourth opinion, which was that of a certain Albertus, was that the plaintiff always takes an oath except on a charge of treason, and when witnesses are in conflict, and on a question of the investiture of an estate. As to the accused, he agrees with the others, except with the Papienses. And I believe it is true that the plaintiff takes an oath as a general rule, except in the cases above mentioned. And the reason is, that the defendant may be compelled to clear himself, although there is as yet no judgement against him; but the laws indeed require that he should at least be "infamis," and then, if his proofs fail, he is liable to compurgation; De purgat. canon., throughout; ii, q. iv, throughout; De accusat., qualiter ii, and this passage should be noted there. So, then, by the Lombard law, which permits a duel in the cases above enumerated, an oath, at least on the part of the plaintiff, should precede; and the oath should conform to the terms of the challenge, so that, if the challenge asserts a fact, he should swear to a fact; if a suspicion, he should swear to this, just as a difference is noted between an oath "de calumnia" and an oath "de [36]

veritate," the one asserting belief, the other a fact, as Carolus pointed out. But as to the defendant, I can conceive no reason for an oath being necessary.

Whether when one party has a champion in the cases allowed by law, the other party may have one too?

[Ch. clxxx.]

Secondly, I ask whether, if one of the parties has a champion, in the cases allowed by the Lombard law, which are eight in number, as I noted above, the other party may then have a champion too. Solution: There have been various opinions on this question. Some authorities say that he may. They cite Lombarda, Qualiter quis se defendat, I. quicunque. There is an exception in the case where a slave contends against his master. A second opinion was that the other party may not. The reason given is this: For the law allows a champion in three cases; therefore it refuses it in others; ff. De legi., l. ius singulare; ff. Ad municip., l. i; ff. Solut. matrimon., l. si cum dotem; C. De procur., l. maritus; De translatione prælatorum, ch. inter corporalia; and similar passages. I think that here we must observe that this trial by duel differs from a contentious trial in this, that in a contentious trial a party is ordinarily represented by another, and for this reason the use of "procurators" was introduced; ff. De procurat., l. i, [and l.] \ usus; but in a duel the party ordinarily appears in person, and in this a duel resembles a criminal trial, in which a "procurator" does not appear to plead the cause; ff. De public, iudic., the penultimate law, \ qui ad crimen; and ff. De procurat... 1. servum quoque, § publice; and De accusationibus, ch. licet, and ch. veniens. And the reason is, that sentence of condemnation cannot be pronounced on the procurator, because he is innocent; nor on the principal, because he is absent; ff. De poenis, l. absentem. It is exactly the same in the duel; for duellists fight to overthrow one another, in order that the truth may be elicited by this mode of proof. And so, as a rule, a champion does not appear, except in the permitted cases. If, then, a case arises in which one party has the right to a champion, but the other has not, the former alone will have a champion. But if both parties have the right, they will both have champions, unless we are to say that in order to preserve equality on the two sides, wherever one is allowed a champion the other may have one too; C. De fruct, et lit. expensis, 1. terminato; De mutuis petit., ch. i, and throughout the title; Sext, De regul. iur., rule non licet; and this latter view is more equitable; but the former, which observes the rigour of the law, is more correct.

How are champions to be given and assigned in cases where both parties are allowed them?

[Ch. clxxxi.]

Thirdly, I ask, How are champions to be given and assigned in cases where both parties are allowed them? Solution: Here I observe that champions in a trial by duel are like advocates in a contentious court, and so I infer that, just as there ought to be an equal assignment of advocates in a contentious trial; C. De postul., 1. providendum; so there ought to be an equal assignment of champions when both sides are allowed them. But when the principals fight, equality or inequality is not to be regarded, since they conduct their own case to an issue by their own bodily strength.

## Whether any one may be allowed as a champion? [Ch. clxxxii.]

Fourthly, I ask whether any one may be allowed as a champion. Solution: As was said above, a champion is here like an advocate; and therefore, just as any one is admitted to plead, unless he is a prohibited person; ff. De postul., l. i; so any one is admitted to the office of champion, unless he is disqualified by law. But a thief is disqualified; Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. si ut campionem. And the reason is, because he is "infamis"; ff. De furt., l. non potest; and if he is defeated, it is presumed to be by reason of his own wrong-doing; so, too, other persons convicted of grave crimes are disqualified for the same reason.

#### In whose election is the duel?

[Ch. clxxxiii.]

Fifthly, I ask, In whose election is the duel? Solution: As a rule, it is in the election of the plaintiff, on the analogy of a contentious trial. See Lombarda, Qualiter quis se defendat, l. si quis amodo. There is an exception in a charge of treason, where the plaintiff may be compelled to fight; and where one has used the expression "arga"; Lombarda, De publicis criminibus, the last law; and Lombarda, De iniur. mulier., l. ii.

### How is the duel to be ordered?

[Ch. clxxxiv.]

Sixthly, I ask, how the duel ought to be ordered. Solution: The law does not ordain, but custom prescribes, that a small but ample place should be chosen, in the city or outside; and this place should be enclosed with ropes,

so that, when the word is given, no one except the duellists may presume to enter, nor to make a disturbance, which might distract one of the parties. And the judge will be there, in a place whence he can see both combatants, and how one meets the other, in order that at the end he may pronounce whether one has been defeated in the duel.

#### With what arms should the duel be fought?

[Ch. clxxxv.]

Seventhly, I ask with what arms the duel should be fought. Solution: The Lombard law allows shields and clubs; Lombarda, De testi., l. si quis cum altero; and Qualiter quis se defendat, l. mentio; and these ought to be equal and presented by the judge.

Whether, if the arms or the club of one of the combatants are broken, or fall, others ought to be given him?

[Ch. clxxxvi.]

Eighthly, I ask whether, if the arms or the club of one combatant are broken or fall, others ought to be given him. And it seems that they ought. For the text says that the fight is to be with clubs and shields; Lombarda, Qualiter quis se defendat, 1. mentio; and Lombarda, De testi., 1. si quis cum altero; but if others should not be given him, it would not be with clubs. Therefore, &c. This is confirmed. For clubs in a duel are like witnesses and documents in a contentious trial; but in a contentious court witnesses and documents may be produced again, if the testimony of some of them is lost before publication and the making up of the depositions; Authent., De testi., § si vero; De testi., fraternitatis; and Clemen., the same title, testibus. Some authorities agree to this if the arms are broken, but not if they fall; for then, they say, the mishap should be imputed to the luck of the party. Others say that in no case are fresh arms to be given, but that any mishap is a matter of luck. Others say that the matter depends on custom. I think that the second opinion is true; that is to say, that other arms should not be given, whether the first set fall, or are broken, unless there is a custom which can operate to the contrary; ff. De legi., l. de quibus; C. Quæ sit long. consue., l. ii; dist. xi, consuetudinis; dist. i, consuetudo. And the reason is this: For in a duel, as I said at the beginning of the treatise, we sometimes ask for what is contrary to nature, namely, that the less strong and less active of the parties should defeat the stronger and more active; and this sometimes happens by the intervention of chance. Therefore each of the combatants should be left to submit to the chances to which they have freely exposed themselves; otherwise the character of the duel of compurgation would be lost. This is confirmed. For if we should say that new arms should be given, when the old arms fall, then by the like reasoning we should say that a combatant who falls should be raised up, which is absurd. For by these chances it sometimes happens that the stronger is defeated, and herein the judgement of heaven is shown.

## Which of the combatants ought to strike first? [Ch. clxxxvii.]

Ninthly, I ask, Who ought to strike first in a duel? And it seems that the challenger should; for this trial by duel is like a contentious trial, as I have often mentioned above. But in a contentious trial the plaintiff first delivers his "libel" to the defendant, and the defendant replies later; C. De lit. contestat., in Authent., offeratur; and De libel. oblatione, ch. i. Therefore, by parity of reasoning, the challenger will first strike the challenged. On the other side is the argument that greater favour is to be shown to the defendant; ff. De obl. et act., l. Arrianus; ff. De regul. iur., rule favorabiliores; Sext, the same title, rule in panis. Solution: I think the first view is true, notwithstanding the citations to the contrary, because those laws refer to the end of the trial, when there remains only the definitive judgement; because then it is true that the defendant should be favoured. But at the beginning the plaintiff is to be favoured; ff. De iudic., l. si quis intentione ambigua; and ff. De verb. obligationibus, l. inter stipulantem. Or we might say that no order is to be observed in this, but that the combatants should be allowed to anticipate one another, or even to strike at the same time.

# Whether a duel not ended on the first day, may be ended on the following day?

[Ch. clxxxviii.]

My tenth question is, whether, if a duel cannot be ended on the first day, it may be adjourned to the following day. Solution: I say that it may; for I say that it should be renewed until it is finished.

## Whether one who fails in a duel is to be condemned to pay costs? [Ch. clxxxix.]

My eleventh question is, whether one who fails in a duel ought to be condemned to pay his adversary's costs. Solution: On the analogy of a contentious trial, in which the vanquished is condemned to pay the victor's costs; C. De iudiciis, l. properandum, § sin autem; C. De fruct. et lit. expens., l. terminato; De dolo et contum., ch. finem; De pœnis, ch. calumniam; so in the duel we might say, "victus victori," &c.

Whether, if the challenger fails in a duel, he is to be punished by the penalty of retaliation?

[Ch. cxc.]

My twelfth question is, whether, if the challenger fails in a duel, he is to be punished by the penalty of retaliation. Solution: On the analogy of a criminal contentious trial, where the penalty of retaliation is imposed on the accuser if he fails; De accus., ch. super his; the same title, ch. licet; and C. De accusat., the last law; so in a duel, when it is fought for public vindication, to punish one who has made an accusation.

Whether one who has been challenged to a duel on account of an accusation, and has been defeated and condemned, may be charged with the same accusation in a contentious trial?

[Ch. cxci.]

My thirteenth question is, whether one who has been challenged to a duel on account of an accusation, and has been defeated and condemned, may be charged with the same accusation in a contentious trial. Solution: It might be said that he may, since the civil law does not approve, but utterly disapproves, of the duel of compurgation; C. book xi, De glad., the single law; and so does the canon law; De pugnant. in duello; and De purg. vulg., throughout; as I have often pointed out above, at the beginning of the treatise. This phrase, "disapproved by law," precludes juridical discussion, and therefore it is no objection to say that the wrongful act of a person is not to be enquired into more than once; ff. Naut. caup. stabul., l. licet, at the end; and De accusat., ch. de his; because those laws refer to a case in which the former examination and discussion have been juridical, and so we may conclude that an acquittal by duel does not give rise to an "exceptio rei iudicatæ" against one who wishes to bring an accusation in a contentious trial. This is true, unless the custom of the district is to the contrary, so that the Lombard law, for instance, is to be observed, whose disposition I have followed herein; and the solutions of the preceding questions are to be limited accordingly.

Whether one who challenges another to a duel on account of a public accusation, and withdraws from the duel, incurs the Turpilian penalty?

[Ch. excii.]

My fourteenth question is, whether one who challenges another to a duel on account of a public accusation, and withdraws from the duel, incurs the Turpilian penalty. And it seems that he does, on the analogy of a criminal contentious trial; ff. Ad Turpilianum, l. i, § si quis autem. Solution: At common law the question would not arise, since the common law disapproves of this mode of trial; see above. But, according to the law which allows it,

we might say that on the same equitable grounds the man should be punished; and I say that the matter is in the discretion of the judge, since the law is silent; De offic. iudicis delegat., ch. de causis, at the end; ff. De iur. delib., l. i. But I do not think he incurs the Turpilian penalty, since penalties are not to be enlarged; ff. De lib. et posth., l. cum quidam; and dist. i, De Pœnit., pænæ; Sext, De reg. iuris, rule in pænis. These conclusions, as I said, proceed from Lombard law. For, at common law, one who withdraws from a duel is not punished; nay, he obeys the law in doing so, and breaks it if he goes on.

Whether one who challenges another to a duel by Lombard law may withdraw with the leave of the judge?

[Ch. exciii.]

My fifteenth question is, whether one who challenges another to a duel by Lombard law may withdraw with the leave of the judge. It appears that he may, on the analogy of a prosecutor asking for discontinuance; ff. Ad Turpil., l. abolitio, and l. si quis interveniente, and l. Domitianus; C. De abolit., throughout. Solution: At common law this is clear, because he may withdraw without discontinuance, and he does right to do so. By Lombard law, too, I think that the judge may allow it for good reason, on the analogy of a prosecutor, quoted above.

Whether one who challenges another to a duel may withdraw without penalty before joinder of issue? and also when should issue be said to be joined in a duel?

[Ch. exciv.]

My sixteenth question is, whether one who challenges another to a duel may withdraw without penalty before joinder of issue; and herein I also ask what is the point of time in a duel which corresponds to joinder of issue in a contentious trial. And it seems that he may withdraw before that time without penalty. For before joinder of issue one is not said to be "bringing an action," but to be "intending to bring an action"; ff. Rat. rem haberi, 1. amplius. Therefore, up to that time he may withdraw. This is confirmed. For before joinder of issue one who withdraws is excused; ff. De in ius vocando, 1. quamvis. Therefore, &c. It is confirmed by C. De adulter., 1. sine metu; ff. the same title, I. miles, § socer; and ff. Ad Turpilianum, I. quæsitum. In the opposite sense is ff. Ad Turpilianum, 1. in senatus, § qui post, where the text proves that one who withdraws from an accusation before joinder of issue is liable to the Turpilian penalty. To the same effect is C. De calumniatoribus, the penultimate law. Solution: This question presupposes the decision of another question, namely, what is the point of time in this trial by duel which corresponds to joinder of issue. And it seems to be after one

blow of the plaintiff, and one of the defendant, because in a contentious trial issue is joined by the claim and the defence which follows it; C. De iudiciis, 1. rem non novam, § patroni; C. De litis contestat., Authent., offeratur; and Extra., the same title, the single chapter. But in a duel the first blow takes the place of the claim; the second, which is by the defendant, is the defence; and so issue is thus joined. I believe, however, that the true view is, that issue is joined when one party challenges, asserting that the other has committed the crime, and the other denies it. And it is obvious that this is the true view. For the oath "de calumnia" is taken after joinder of issue; Authent., Vt litigantes iurent in exordio litis, at the beginning; and C. De iureiurando propter calumniam, l. ii. But combatants in a duel take the oath "de astu" after this verbal challenge and contradiction, as I showed above. Therefore the duel begins with the verbal proclamation, but the blows correspond to the proofs by witnesses and documents, which come after joinder of issue; Vt lite non contestata, throughout. And so we must modify the solution of the question in which I asked who should strike first. If we adopt this solution, the principal question becomes a question whether the Turpilian penalty applies before joinder of issue. And the glosses are conflicting. There is one, by Hugolinus, on ff. De adulteriis, l. si miles, § socer, which holds that it does not apply. There is another, by Azo, on C. Ad Turpilianum, l. i, which holds that it does; and this I believe to be true, by ff. Ad Turpilianum, 1. in senatus, § qui post; and C. Quomodo et quando iudex, Authent., qui semel. Yet Petrus says that the accuser may change his mind up to the time when the defendant appears after citation; he so understands ff. Ad Turpilianum, 1. quæsitum. And in like manner we may reach a solution of the previous question, speaking of the Lombard law, as above. Thanks be to God.

End of the treatise on War, compiled by me, Giovanni da Legnano of Milan, least worthy of the doctors of canon and civil law, in the University of Bologna, in the year 1360, at a time when a strong army lay before the city, which furnished the cause of my treatise, that it might provide a matter of exercise for the students at that time, but be submitted to the correction of the doctors. Thanks be to God. Amen.

## A TABLE OF THE TREATISE

[Ch. i.]

This treatise on War, in its first division, is divided into three principal parts, of which the last is divided into six treatises, and subdivided as will be made clear to you by the table below, which arranges its titles in their order.

First principal part.

What war is, and how it is to be described.

Second principal part.

[Ch. ii.]

Of the division of war and how it is to be divided.

The third and last principal part gives the order of the treatises, and is divided into six principal treatises.

First treatise.

Of celestial spiritual war.

How celestial spiritual war is the mete and measure of human spiritual war.

Of the natural influence of the spiritual war of celestial bodies on terrestrial wars.

How, according to astrologers and natural philosophers, it is necessary to assume the existence of war.

Second treatise.

[Chs. iii-vi.]

Of human spiritual war, according to theology.

[Chs. vii, viii.]

Of human spiritual war, according to moral philosophy.

[37]

Third treatise.

[Ch. ix.]

Of universal corporeal war,

divided into six treatises

First treatise: On the law whereby it is introduced.

[Ch. x.]

How universal corporeal war had its origin in divine law.

[Ch. xi.]

How universal corporeal war had its origin in the law of nations.

Second treatise of the third principal treatise: On who may declare universal war.

[Chs. xii-xiv.]

Who first and chiefly may declare universal war, and by what law, and against whom?

[Ch. xv.]

Whether war made by the Emperor against the Church is lawful, and whether subjects are bound to obey him therein?

[Ch. xvi.]

What, on the other hand, is the law, when the Pope makes war against the Emperor?

Third treatise of the third principal treatise: Of the means of making war.

[Ch. xvii.]

Of the legion and the cohort, and who and how many are required therein.

[Ch. xviii.]

How soldiers should conduct themselves in war, whom they should obey, and from what they are commanded to abstain.

[Ch. xix.]

What belongs to the office of a general in war?

[Ch. xx.]

How soldiers are punished differently, according to their different offences.

[Ch. xxi.]

Of fortitude and its nature; and when fortitude is to be called moral, and when not; and when fortitude conducts war to a right end, and when not.

[Ch. xxii.]

Whether fortitude is a cardinal virtue?

[Ch. xxiii.]

Why, and in what sense, the four principal virtues are called cardinal. What is virtue?

[Ch. zziv.]

Of the threefold species of good, and how the four cardinal virtues are derived from the good.

[Chs. xxv, xxvi.]

How, and in what sense, a man may be called brave in war.

[Ch. xxvii.]

Which is the chief act of fortitude? How many kinds of fortitude are practised in war?

[Ch. xxviii.]

Whether a brave man in war ought to await death rather than to flee?

[Ch. xxix.]

Whether a soldier should be punished with death, who bravely charges the enemy with his company, and utterly routs them, contrary to the commands of the general?

[Ch. xxx.]

Whether quarter should be granted to the general of a war, when captured by the enemy?

Fourth treatise of the third principal treatise, divided into two principal parts.

First part: Who are bound to participate in a war?

[Ch. xxxi.]

Whether vassals are bound to participate in a war at their own expense when a lawful war is begun by their lord?

[Ch. xxxii.]

Whether the subjects of a baron, who begins a war against his king, are bound to help the baron against the king?

[Ch. xxxiii.]

Whether subjects are bound to help first a baron who begins a war against another baron, or the king who begins a war against another king, both commands being received at the same time?

[Ch. xxxiv.]

Whether the non-liege vassal of two lords is bound to help both, or one, and if so, which?

[Ch. xxxv.]

Whether a vassal is bound to help his lord against his father, or a father against his son?

Whether a citizen of two states is bound to help one against the other?

[Ch. xxxvi.]

Whether a vassal summoned by his lord is bound to follow him in parts beyond the sea, to fight against barbarians?

[Ch. xxxvii.]

Whether slaves are bound to follow their lord to war everywhere?

[Ch. xxxviii.]

Whether freedmen, when summoned, are bound to follow their patron to war?

[Ch. xxxix.]

Whether cultivators, when summoned, are bound to follow their lord to war?

[Ch. xl.]

Whether a lord may summon those who are allied or leagued with him to help him in war?

[Ch. xli.]

Whether those who are subjects by reason of jurisdiction only are bound to participate in war?

Second part: Of persons not bound to participate in war, who do so voluntarily; divided into six principal parts.

First part: Of those who participate voluntarily.

[Ch. xlii.]

Whether those who voluntarily participate place him in whose service they go under an obligation to themselves, if they incur loss thereby?

[Ch. xliii.]

Whether a borrower is liable to the lender to replace horses and arms lost in war?

[Ch. xliv.]

Whether a hirer is liable to a letter to replace horses and arms lost in war?

[Ch. xlv.]

Whether, if one man summons another to a war, and the other is robbed on his way to the war, the summoner can sue the robber by the "actio vi bonorum raptorum," or the action of theft?

[Ch. xlvi.]

Whether those who are not summoned, but participate in a war of their own motion, place him in whose service they go under an obligation to themselves?

[Ch. xlvii.]

Whether those who are not summoned, but participate in a war of their own motion, and make an effective start, place the person in whose service they go under an obligation to themselves, though he objects to and forbids their going?

Second part: Of those who participate because they are bound to return a service.

[Ch. xlviii.]

Whether such a person has an action against the person whom he helps?

Third part: Of those who participate for the sake of winning glory.

[Ch. xlix.]

Whether such persons place the person to whose assistance they go under an obligation to themselves?

Fourth part: Of those who participate because they let out their services.

[Ch. 1.]

Whether such persons have an action against their hirers?

Fifth part: Of those who participate with the intention of getting booty.

[Ch. li.]

Whether an action is competent to such persons?

Sixth part.

[Ch. lii.]

Whether clerks may participate in a war?

Whether mercenaries enlisted in Germany at a fixed salary by one who hires them, have an action against one who, while they are on the way, has absolutely lost his status?

[Ch. liii.]

Whether mercenaries enlisted in Germany by an Italian city, at a fixed salary yearly, may bring an action for their whole salary, or for a rateable part, or for what, if the city is seized by a tyrant, while they are on the way to it?

[Ch. liv.]

Whether mercenaries ought to be paid at the beginning of a month, or at the end?

[Ch. lv.]

Whether mercenaries who absent themselves, even with the licence of their lord, for a time, lose their salary for that time?

[Ch. lvi.]

Whether, if mercenaries wilfully refuse to serve the whole time of their engagement, they lose their pay for the whole time, or only for the time which they have not served?

[Ch. lvii.]

Whether mercenaries may serve by a substitute?

[Ch. lviii.]

Whether a mercenary loses his pay during the time when he is ill?

Fifth treatise of the third principal treatise: Of spoils and captives made in war.

[Ch. lix.]

Whether one who makes a capture in war, becomes owner of the person or thing captured, and whether the doctrine of "postliminium" applies?

[Ch. lx.]

Whether persons captured in a war between two states become slaves, and whether ownership is acquired over them?

[Ch. lxi.]

Whether things captured in war become the property of the captors?

[Ch. lxii.]

Whether the use of trickery is allowed in wars?

[Ch. lxiii.]

[Desunt verba: Whether it is lawful to make war on feast days?]

[Ch. lxiv.]

Whether one who has recovered in a war the whole of his loss, may still bring an action against his adversary, or again declare war against him?

[Ch. lxv.]

Whether those who die in war are saved?

[Ch. lxvi.]

Whether it is lawful to wage corporeal war on behalf of the property and possessions of the Church, and for this purpose to assemble troops?

[Ch. lxvii.]

Whether bishops may go to war without the licence of the Pope?

[Ch. lxviii.]

Whether prelates are bound to pay tribute for the temporalities which they hold from the Emperor, for wars declared by him?

[Ch. lxix.]

Whether mercy should be shown to persons captured in a lawful war?

[Ch. lxx.]

Whether the Church should declare war on the Jews?

[Ch. lxxi.]

Whether those who follow a war, but cannot fight, enjoy the immunities of combatants?

[Ch. lxxii.]

Whether prelates may declare wars, and take part in them, and encourage others to war, by reason of their temporal jurisdiction?

[Ch. lxxiii.]

Whether a prelate may declare war for an injury done to his subject, which is unpunished, and capture persons other than the wrong-doers?

[Ch. lxxiv.]

Whether the Pope's delegate may declare war; that is to say, invoke the secular arm?

[Ch. lxxv.]

Whether wars declared by the Church against excommunicated persons are meritorious?

Sixth and last treatise of the third principal treatise, in the form of a table: On how many are the kinds of corporeal wars which are recognized in law.

[Ch. lxxvi.]

Fourth treatise of the third principal part: Of particular war which is waged in self-defence, divided into eight principal parts.

[Ch. lxxvii.]

First part.

[Ch. lxxviii.]

What is particular war?

Second part.

[Ch. lxxix.]

How many are the kinds of particular war?

Third part.

[Ch. lxxx.]

By what law particular war was introduced.

Fourth part:

[Ch. lxxxi.]

Who may declare this particular war?

[Ch. lxxxii.]

Whether clerks may declare this war?

[Ch. lxxxiii.]

Whether, since a clerk may defend himself, even by killing another, he may do this in a church?

[Ch. lxxxiv.]

Whether a clerk, attacked in the act of celebration, may defend himself, and kill his assailant, and so continue to celebrate the office?

[Ch. lxxxv.]

Whether one who is attacked while baptizing, anointing, confirming, ordaining, or celebrating the several sacraments may postpone their celebration, though begun?

[Ch. lxxxvi.]

Which is to be preferred, the death of a priest who is attacked while he is baptizing a child at the point of death, or the eternal life of the child, lest he should die without baptism?

[Ch. lxxxvii.]

Whether a monk may defend himself without the licence of his abbot?

[Ch. lxxxvii bis.]

Whether a slave may defend himself without the command of his master?

[Ch. lxxxviii.]

Whether persons outlawed, who may sometimes by municipal laws be killed with impunity, may defend themselves?

Fifth part:

Against whom may this particular war be declared?

[Ch. lxxxix.]

Is it lawful against a superior?

[Ch. xc.]

Is it lawful against a judge, even if he acts unjustly?
[38]

[Ch. xci.]

Is it lawful for a son against a father?

[Ch. xcii.

Is it lawful for a monk against an abbot?

[Ch. xciii.]

Is it lawful for a slave against a master?

Sixth part:

For what causes is it lawful to declare this particular war?

divided into two principal parts.

[Ch. xciv.]

First part: On behalf of what persons is it lawful?

[Ch. xcv.]

Is it lawful for a father on behalf of his son?

[Ch. xcvi.]

For a husband on behalf of his wife?

[Ch. xcvii.]

On behalf of a brother, sister, and other relations?

[Ch. xcviii.]

Whether a man is bound to defend another against being killed by a third?

[Ch. xcix.]

Whether a vassal is bound to help his lord?

[Ch. c.]

Whether a slave is bound to defend his master?

[Ch. ci.]

Whether a soldier is bound to defend his officer?

[Ch. cii.]

If a vassal sees his lord attacked on one side, and his father on the other, each being equally in mortal danger unless he is helped, and the vassal can only help one of them—the question is, Whom should he help?

[Ch. ciii.]

The same subject continued: What is the law if a clerk sees his bishop violently attacked on one side, and his father on the other, each being equally in mortal danger unless he is helped, and the clerk is able to help only one of them—the question is, Whom should he help?

Second part: For what things is it lawful?

[Ch. civ.]

Whether it is lawful in defence of things lawfully possessed?

[Ch. cv.]

In defence of things unlawfully possessed?

[Ch. cvi.]

Whether one who has a right to defend property, and defends it within the limits of justifiable defence, incurs irregularity, if he kills or wounds another?

[Ch. cvii.]

Whether a man incurs excommunication by laying hands on a clerk, in defending his own property?

[Ch. cviii.]

Whether one may summon one's friends to help in defending one's property?

[Ch. cix.]

Whether, in defending property, one may repel force with force against all those against whom one may use force in defending persons?

[Ch. cx.]

Whether one may repel force with force in defending things deposited or lent?

Seventh part:

How may this particular war be declared?

[Ch. cxi.]

Whether it is lawful within the "limits of justifiable defence"? What are the "limits of justifiable defence," and what is required therein?

[Ch. cxii.]

Whether a poor and feeble man may defend himself with a sword, against a strong and vigorous man who strikes him only with the fist?

[Ch. cxiii.]

If a man may defend himself "incontinenti," in what sense is the phrase "incontinenti" to be understood?

[Ch. cxiv.]

What is the meaning of "equivalence in the act of violence itself"?

[Ch. cxv.]

Am I deemed to have acted vindictively, and not defensively, if I have expelled my despoiler from my possession, when he first offered to give security for the restoration of possession?

[Ch. cxvi.]

Whether I ought to await one who is prepared to strike me, or to anticipate him?

[Ch. cxvii.]

Whether a soldier, attacked by his neighbour, is deemed to repel force with force, if he waits for him, and strikes him, although he might run away?

[Ch. cxviii.]

If a wounded man, after the wounds have been inflicted, pursues his assailant, and strikes him, which is not lawful, should he be punished as "malicious," or as "culpable"?

[Ch. cxix.]

Whether violence to the person may be repelled by friends, like violence to things?

[Ch. cxx.]

Whether a slave is to be excused, who kills his master's wife on the order of his master?

Eighth and last part of the fourth treatise of the third principal part.

[Ch. cxxi.]

What is the end of particular war?

Fifth treatise of the third principal part,

[Ch. cxxii.]

Of particular war waged in defence of the mystical body, which is called "Reprisals."

and this treatise is divided, in its first division, into two principal parts.

[Ch. cxxiii.]

The First part sets out whence, and in what, reprisals had their origin.

[Ch. cxxiv.]

Second part: Of the causes of reprisals. Of the productive or efficient cause of reprisals.

Third part: Of the material cause, divided into four principal parts.

First part: Of the "matter in which."

[Ch. cxxv.]

What is the "matter in which"?

What is the "matter about which"?

What is the "matter against which"?

What is the "matter from which"?

To what persons is the power of taking reprisals to be granted?

Are reprisals to be granted to residents?

[Ch. cxxvi.]

Whether reprisals should be declared for citizens who are not subject to the jurisdiction of a state, and are otherwise not part of it?

[Ch. cxxvii.]

Whether reprisals should be granted to a citizen "by convention," against the state of his origin?

[Ch. cxxviii.]

Whether limited reprisals should be granted to citizens, and to those who are regarded as citizens?

[Ch. cxxix.]

Whether a state may grant reprisals to the citizens of another state, who by agreement or statute are treated as its own citizens?

Second part: Of the "matter about which."

[Ch. cxxx.]

Whether reprisals can be declared against the property of those whose persons cannot be seized on the strength of reprisals?

[Ch. cxxxi.]

Whether reprisals, simply declared, can be executed against property in the territory of the state against which they are declared, so that it may be seized and brought within the territory of the state declaring them?

[Ch. cxxxii.]

Whether, if one state declares reprisals against another, the ruler of the state declaring them, on writing to the ruler of the state against which they are declared, can execute the reprisals on property there situated?

Third part: Of the "matter against which."

[Ch. cxxxiii.]

Whether, if one state has declared reprisals against the men of another state, they can be executed against residents of that state?

[Ch. cxxxiv.]

Whether, if one state has declared reprisals against the men of another state, they can be executed against men of that state living elsewhere?

[Ch. cxxxv.]

Whether reprisals can be executed against the citizens or residents of a state, who are subject to its burdens, but are also citizens of another state?

[Ch. cxxxvi.]

Whether reprisals can be executed against women (?)?

[Ch. cxxxvii.]

Whether reprisals can be executed against unmarried clerks, and also whether they can be executed against married clerks?

Whether, when a bishop neglects to do justice on his clerks, and recourse cannot be had to his superior, reprisals can be declared against the same clerks by a secular judge?

[Ch. cxxxviii.]

Whether reprisals can be executed against Bolognese students, or even against other students of Bologna, on their way to Padua for study?

[Ch. cxxxix.]

Whether reprisals can be executed against ambassadors?

[Ch. cxl.]

Whether reprisals can be executed against those who are going to a festival, to the Church of St. James, or to other place of indulgence; also whether they can be executed against those at sea, and against those who cannot be summoned into court, and in many other cases?

[Ch. cxli.]

Whether reprisals can be granted against a Bolognese magistrate of Milan, who does injustice there?

[Ch. cxlii.]

Whether reprisals can be declared against the officials of a magistrate or ruler who does injustice?

[Ch. cxliii.]

Whether reprisals can be declared against the consuls and the leaders of a state who refuse to do justice?

[Ch. cxliv.]

· Whether reprisals can be declared against private persons, who are absolutely innocent, because of an offence of their lord, or of another private person, for which justice is not done?

[Ch. cxlv.]

Whether reprisals can be declared against persons who are partially, but not fully, subject to a state?

[Ch. cxlvi.]

Whether reprisals can be declared against a certain class of persons who refuse to do justice?

[Ch. cxlvii.]

Fourth part: Of the "matter from which," which arises from a failure of jurisdiction, because a judge ought first to be appealed to, before reprisals are granted.

[Ch. cxlviii.]

Whether a judge ought to be required to do justice, before reprisals are granted?

[Ch. cxlix.]

Whether, when a man who suffers an injury dares not litigate in the state of the person inflicting the injury, his own judge may write, asking to have the jurisdiction transferred to others, or arbitrators chosen?

[Ch. cl.]

What judge ought to be required to do justice?

[Ch. cli.]

What degree of injustice is required, before reprisals will be granted?

[Ch. clii.]

When is it to be said that resort to a superior is impossible, so that an occasion arises for the declaration of reprisals?

Fourth principal part: Of the formal cause, divided into two principal parts.

[Ch. cliii.]

First part: Of the form of declaring reprisals.

[Ch. cliv.]

Who may appear, to oppose the declaration of reprisals?

[Chs. clv, clvi.]

How the commission of injustice, or the denial of justice is to be proved

[Ch. clvii.]

Whether, if property is seized on the strength of reprisals, it may be detained, by virtue either of the first decree, or of the second?

Second part: Of the form of executing reprisals.

[Ch. clviii.]

Whether one to whom reprisals are granted may execute them on his own authority, or by the servants of the magistrate granting them?

[Ch. clix.]

Whether one who seizes persons and property is bound to present them to the judge, or may retain them for himself?

[Ch. clx.]

Whether property seized on the strength of reprisals should be sold, or whether it should be accepted in payment, or be valued?

[Ch. clxi.]

Whether a declaration of reprisals can be executed on holidays?

[Ch. clxii.]

If a man wishes to defend himself, or property seized, what jurisdiction should be invoked?

[Ch. clxiii.]

Whether the person from whom the exaction is made has a remedy against the person for whose debt or wrong it is made?

[Ch. clxiv.]

Whether the person from whom the exaction is made has a remedy against the ruler, as well as against the principal debtor?

[Ch. clxv.]

Whether a person seized on the strength of reprisals may, on his own authority, seize persons belonging to the state in which he was seized?

[Ch. clxvi.]

Whether reprisals can be granted by statutes, in cases not permitted by law?

Whether a statute of a state, which ordains that a son is liable for the wrong of his father, can be executed against a son living outside the territory of that state?

[Ch. clxvii.]

Whether it may lawfully be agreed that one person is to be liable for another?

Sixth and last Treatise of the third principal part of this work: Of "Particular" war waged for compurgation, which is called "the Duel", divided, in its first division, into seven principal parts.

[Ch. clxviii.]

First part.

[Ch. clxix.]

What is a duel?

Second part: How many kinds of duel are there?

[Ch. clxx.]

How a duel is fought for exaggeration of hatred.

How a duel is fought to win public glory.

How a duel is fought for the compurgation of an accusation.

Third part: By what law is the duel permitted, and by what forbidden?

[Ch. clxxi.]

How the duel which is fought for exaggeration of hatred is introduced by natural law, in the sense of an instinct of nature, proceeding from sensuality towards some desired object.

[Ch. clxxii.]

How the duel which is fought for exaggeration of hatred is forbidden by natural law, in the sense of rational intelligence, and so by the law of nations, and by divine law, canon law, and civil law.

[Ch. clxxiii.]

How the duel which is fought for the sake of glory is introduced by natural law, in the sense of an instinct of nature proceeding from sensuality.

[39]

[Ch. clxxiv.]

How the duel which is fought for the sake of glory is forbidden by divine law.

How the duel which is fought for the sake of glory is forbidden by the law of nations.

How the duel which is fought for the sake of glory is forbidden by canon and civil law.

Fourth part: For what reason is the duel of compurgation permitted, and for what is it forbidden?

[Ch. clxxv.]

How the duel of compurgation is forbidden by divine law.

How the duel of compurgation is forbidden by the law of nations.

How the duel of compurgation is forbidden by canon law.

How the duel of compurgation is forbidden by civil law, as a general rule.

Fifth part: In what cases is the duel of computation permitted?

[Ch. clxxvi.]

How the Lombard law permits the duel of compurgation in twenty cases.

Sixth part: Between whom may a duel be fought?

[Ch. clxxvii.]

How the duel of compurgation should generally be fought between principals.

Seventh and last part: How is a duel to be fought?

[Ch. clxxviii.]

How the duel of compurgation is modelled on a contentious trial.

[Ch. clxxix.]

Whether an oath "de astu" should be taken in a duel, and by whom?

[Ch. clxxx.]

Whether, when one party has a champion in the cases allowed by law, the other party may have one too?

[Ch. clxxxi.]

How are champions to be given and assigned in cases where both parties are allowed them?

[Ch. clxxxii.]

Whether any one may be allowed as a champion?

[Ch. clxxxiii.]

In whose election is the duel?

[Ch. clxxxiv.]

How is the duel to be ordered?

[Ch. clxxxv.]

With what arms should the duel be fought?

[Ch. clxxxvi.]

Whether, if the arms or the club of one of the combatants are broken, or fall, others ought to be given him?

[Ch. clxxxvii.]

Which of the combatants ought to strike first?

[Ch. clxxxviii.]

Whether a duel not ended on the first day may be ended on the following day?

[Ch. clxxxix.]

Whether one who fails in a duel is to be condemned to pay costs?

[Ch. cxc.]

Whether, if the challenger fails in a duel, he is to be punished by the penalty of retaliation?

[Ch. exci.]

Whether one who has been challenged to a duel on account of an accusation, and has been defeated and condemned, may be charged with the same accusation in a contentious trial?

[Ch. excii.]

Whether one who challenges another to a duel on account of a public accusation, and withdraws from the duel, incurs the Turpilian penalty?

[Ch. exciii.]

Whether one who challenges another to a duel by Lombard law may withdraw with the leave of the judge?

[Ch. exciv.]

Whether one who challenges another to a duel may withdraw without penalty before joinder of issue? Also whether, and when, issue should be said to be joined in a duel?

End of the Table to the book of the treatise on War of Giovanni da Legnano. Thanks be to God. Amen. Amen. Amen.

# **TRACTATUS**

De Bello, De Represaliis et De Duello Domini Iohannis de Lignano, cum additionibus Domini Pauli de Lignano

Impressus Bononiae, ad instantiam Sigismundi de libris, per me magistrum Henricum de Colonia, xvi die Kal. Ian., Anno a Domini incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.

Laus Deo

(See the Editor's Prefatory Note which follows)



## PREFATORY NOTE

The pages which follow are a reproduction by the Oxford University Press of Giov. da Legnano's work, as first printed, in 1477, with many omissions and interpolations due to its editor, Paolo Antonio da Legnano, great-grandson of the author.

The original is included in a rare volume, having no general title-page, for the loan of which I was indebted to All Souls College, containing eighteen legal treatises, dating from 1477 to 1493, by various authors. The first of these treatises, printed at Milan in 1483 by Elldericus Sinzenzeler, is headed by the words: "Clarissimi iurisconsulti D. Lanfranchi de Oriano solennis utilis quotidianus et practicabilis tractatus de Arbitris. Additis multis aliis questionibus clarissimorum doctorum."

T. E. H.

Tractatus debello. de Represaltis 7 de Duello domini Johannis de Lignano cu ad ditionibus domini Dauli de Lignano.

DROBEDBUD.

EX ySkAEL MULTAUJI DABJIUM EIJNGRESSUS ESI BELLUM.c. In regum xxii. c. yirad. eft folium domini. Et ut

est solum domini. Et ut scribitur peremi in capi-uocabunt pirael fo lium domini- Thoc est patrimonium sancte Romane ecclesie cuius caput est perulalem idest alma Ciuitas Bononie que uere uocari potest yerusalem. Nam in ipsa quorumcuce scibilium maxime turis dilucidata est ueritas. De boc scribitur zacharie viii.c. no cabitur verusalem Ciuttas neritatis.bec for mofa ficut perufalem canti.vi.ca.de bac eti am clamat propheta fopbilica. (crutator pe rusalem in luce a actua v.ca. repletti yerusalem doctrina nostra. Et de hac etia scribitur apoca.xxi.c.uidi Civitatem fancta verulalem 7 ibidem xxi. oftedit mibs civitate fanctam verufalem descèdente de celo.i.bo noniam 7 uere de celo descendit cui ibi sons ueritatis iuria que adeo per ora principum pmulaatur viii.di.quo jure. C.de lon.tep. prescrip. L. penulti . de bac scribit aplus ad ebreos rii.c. Cinitate ori vinetis. perulale celeftem. Et idez aprus ad galalini.c. Que aut furium è perufalem libera est. de bac etia (cri bituz palipon vi.ca. Elegi perulalem ut ibi fo ret nomen men uerum eteni pmittente altis simo a superius disponentibus corporado bec Ciuitas Bononie ut perulalem ad extremum mutata est 7 de nastata 7 propter in babita. tium delictain munera odia mutua domini cominatue est altissimus ipius octractionem ut scribitur indica xxix.c.delebo perusalem sicut ocleri solent tabule de insidiis in babita. tium scribitur xxi.palipo.xxv.c. vescenderunt infidie in perulalem 7 ppter luperbiam in babitantium cominatus est per prophetas dicente coputzelcere faciam luperbiam iuda. 7 superbiam perusalem multā pere. ziii.ca. Et propter boc clamat propheta propter in habitantes dicens dabo perulalem maternos barene r alibi propter hoc clamat propheta dicens ponam yerulalem quali acerua lapida miliee.i.ca. Et propter hoc clamat propheta contra nutrices in ea dicens cotriftatis pe rusalem nutricem uestram. baruth quarto. Et opter boch inhabitantin excellus factu est ut exercitus babilonie regnum obsiderat perusalem pere xxii.c. 7 p boc factui est qui Cribic esecielis v.c. a est perulalem i medio gentrum.i.hoftium pene tamen factum cit T etiam quod seribit trenoz.i.c.facta è yeru falem sient pulata. Alma igif ciuitas Bo-

mic nere perulale nuncupatur a caput solii.i primoriil ice. Roe ecclie. Rex aut actu reges T mbernans eft renezendissimus in cristo pr 7 dis. cominus egidius mileratione dinina Sabinen epus bic et mutauit babitum 7 in gressus est bellum. Ham ce trona pacifico.i. sacratissime collegio Cardinalium 7 o latere textro sanctissimo pape Innoc.vi. destinat? est ad recupationem verusalem i patrimonii penitus deperditi a in iplius recuperatione mutauit babitu. Ham relicta potificali gete i gressus est bellum a bellum forte ut priceps strenuissimus. Nam ante issum non erat rex in perulalem ut scribié-xxii.c. In dieb? illis non erat rex t ppterea dixit dus ad en I.dim Egidium mili te regem sup populum dñi. Judit.ix.c. Et iple dicere pot: Ele git me dis ut essem rex omo p alipo .xxviii. c. Et iste rex lurrexit de solio dii . Jo. iii.c. Et bene ingressus est bellum 7 seliciter. Mas ut alat.duplir.f.lime prudentie a fortitudia inclite oia lura sacresancte ecclesie Romane tiranide ulurpate de nibilopduxit ad esse & tenebris ad lucem ut dici possit que uibilo aliquid secerat gen.i.ca. 7. Lunica in prin. C De rei uxo.act. Clere igit 7 Rex pirael mutauit babitum r ingressus est bellum. Quia igit rex pirael.i.patrimonii 7 que lit ut. 8. Dictum est de extremo ad extremu deduc, ta mutauit babitum i ingressus est bellum i bec diebus nostris ymmo ut pendet satis ui det incogruum bec lub lilentio penitus ptra lire. Idcirco ego Johanes de lignano de Bo nonia mimo iter ceteros iuris utriulos coc tões ad uos pfatum dñz meum dñz egidium Balbornocio B citate pcessi misatõe dina eps Sabinen in partibus ytalie pro sancta roa ecclesia utcarium generalem a ucrum regem perulalem transmittendo cocepi tractatum facere & ierusalem 7 & cinitate Bononie. T c illo quod mutado estis ingressus boc ordine nam of civitate Bononie ponaz sex cau sas implicantes que acriter contingerunt di ctam civitatem. A . Milleli.ccc. L. nlog ad Mille.ccc.lx.maxime que infurrext tomi nii mutatio.7 ca quorumcung tepozum 7 a spectibus annorum contra meridies dierum quibus bec contigerunt no autem bozarum. The cappono. qu'in aliquibus tractatibus in tedo iuris metas excedere explicado aliqua que forte evenient 7 cuilibet cante sub mate ria unum tractatum uel plures ut occurret Bliquos tractatus transibo sub siletio aliquos explicando unum soli nunc publicabo uide. licet tractatum or bello promittens domino anuente singulos tradere explicatos tempo re cogruo a caula cellante ibibitionis. Sup plicans eidem reverendissimo.p.ut imbecillitatem intellectus supportare dignetur. T boc ut modicum suscipe exordium corrigendu si placuerie v resormandum iuxta getilui Sapientie autorem. Exiguum munus 20 Tu

pondera cum baums meus Bono-vocat peru salem o perusalem bic capitar pro civitate sed esto no inscius op per quatuor sensus sine intellectus facra scriptura exponitur p bistoricum per que resad litteram gesta reci tatur per alegoricum per quem alius ab alio fumitur intellectus per tropologicum i mo ralem per quem mores oriantur per anagogi cum ab ana quod est sur sum per que celestia alcedimus. perulalem ergo lecundum hiltori am est cuitas ut in boc tractatu capitur se cidum alegoricum scripturam sancta eccle sia cenotatur secundum tropologiam signisicat qualibet fidelem siam fecundum anago, gicam significat curia celestem. Doc voluit bosti. Jo. an. 7. d. ant. in. c. i. in. G. i. oz sacra unctione's or lingulis ibi allegantur iura ui te glo-in-caliciunium lexvi. di-7 glo-in-cnonne rrrvii.di. Lu pondera nimirum li promus meus dicit p Bono. Elcendit & celo cum bononie cocentur iura que a deo p boza pzincipum pmulgantur. Nam instinctu spiritus sancti inventi sunt canones.ca.uio latores xxv.q.i.c.fi.ea.q.7 ca. c.fi quis'di aconus.l.di. 7 in casii ille.e.di.per d.abb.in c.in ciuitate o uluris cum leges que appel-Lantur facratissime ibi manifestentur. Lleges C. & legibus. 7 sacratissime sunt.l.i.sf. & ua riis a excedi.pgni.a bononie nota reddant iura per quorum interpretationem mundus illuminatur 7 ad obediendum 000 reius ministris uita subiectorum informantur ut i an ten bita. C.ne filius pro patre a per abb.in c.fi.in fi.bononie etiam cona cei scilicet nt legantur leges que sunt cona ceint notalin Lii.ff. oz legib, 7 per abb.post doc.in.c.quia to magistris in.d.c.ille nos to pigno. Ham etiam bononie manifestantur a teclarantur mandata dining.c. o quibuldam xxxvii.di. possemus per berculem alle de legali sciètia illud quod per ciceronem (cribitur lus i ors. tione pro aulo licinio archia. poeta. Tlam cetere res negs temporum funt, negs etatii om nium nece locorum bec fudia adolescentia agunt senectutes objectant proprias resor nant adnersis profugium atox solacium pre bent delectant wmi.non impediunt fories pernoctant-nobilcum -peregrinantur - rufti cantur.

Capi'm primum.

ntractatu belli lic procedam.

primo ponam Escriptionem bel

li bumani desur pricipaliter trac
taturus in genere. Secundo diuida bellum
per membra. Tercio prolequar singula mem
bra. Bellum sic describitur. Bellur est co
teptio exorta poter aliqd dissoni appetitui
biano positi addissonatia excludeda tedes
vixi contentio boc ponic ut genus nam r
sub se continet r bellicam cotetione r alias
quascug ut.l. suisg. G. si. de aqua plu. arcen

vixl opter dissonum T est causa unde oritur contetio dixi appetitui biiano ad Oziam beutoz vixi ad vissonantiam Te.T ista est causa finalis cuiulliby belli. Nam qolibet belli ten Ditifinaliter ad tollendam Displicentiam que fuir belli introductoria a lic fiut bella poter pacem. zxiii.q.i.noli. Uultum riiu soluat pauns mèus cum nemo wcetum qd fit belli musus fuerit distinire tame bal.i.l.unica.C. de cadu tollen. Dicit o bellum est pditio aie 7 corpis allegat glo.in.l.i.C.ut publice leti tle li. rii. sed hec sba potius sonat in effectu belli & in diffinitionem belli. Tu pondera o bellum possit sic diffinire non tamen spreta Diffinitoe paui mei bellum est quedaz animi generolitas orta ad iniuriam ppullanda uel ad nindictam inferendam ar.tex.xxxiii.q. i.in sūma. In quo autė pauus meus dicit op frumt opter pacem bella adde Tullium De officie li.i.pdicatem quare suscipieda bella sunt eadem ob eam cam ut sine iniuria i pace uiuat.

## Cap.ii.

Ecundobellum sic dividic bellu aliud spiiale aliud tpale. Spiiale aliud celeste asiud buanum Spi rituale celeste est & quo babet Job. xiiii. Du manum est de quo scribit ad rom. vii. Ibi ui di aliam legem repugnantem legi metis mee vi.d i.c. testamentum. Corpale aliad est univerfale aliud pticulare de univerfali habe tur.ff.de capti.7 postil.reverf qi p totum 7 exiliagion exil. Darticulare aliudest ob tutelam corpis sui a rezz a de hoc habet.ff. de ni vui ar.l.i. 6. vim vi.ff.ad.l.aquit.l. sciam. S.qui cum aliter 7.1.i.C. vnde vi. 7 c.olim de resti.spolia.7 in clem.si suriolus o bomicio. Aliud lit ob tutelam corpis mil tici nel eius prisppter defectum invildictio nis que repnialie nuncupant de quo in aut. ut non fiant pignorationes 7 de iniuf.c.i.li. vi. Alliud fit ppter contumatiam relisten tium invildictioni iudicis de quo in.l.g refti tuere.ff.de rei ven. Alliud fit poter purgationem quod duellum appellat de quo .C. de gladiatoribus.l. vita li. xi. 7 8 pugnatib? in duellop totum titulum. Uezz est quod posset dividi prima divisio p tustum a sinstri Sed in his modicum insistendum a singula membra singir sunt explicada ex ordine suo Et primo de bello celestiali celesti breuissime illud explicabo 7 sic de singulis. Tracta bo igitur primo de bello spiiali celesti. Se cundo de spirituali celesti bumano. Tertio 3 corpali universali. Quarto de priculari qui fit ob tutelam corpis lui. Quito de pticulari quod fit ob defensam mistici corpis qo repn falie nuncupăt. Sexto de particulari quod fit ad purgationem quod duellum nuncupat Dondera divisionem belli non spæta duvisiõe paui mei quam oio necessariuz est seg ppter

vilerat bella Drimi erat romani Secidi ordinem tractat? tamen bosti. dicebat quod iudiciale Tertin presumptuosum Quarti li citum Quinti temerarin Sextin uolitarin Septimu necessarin que sequit Jo.an. in.c. i. de bomici. li. vi. Dosti. b. no diuniones posuit in suma de treuga 7 pace. s. quid sit iustum. d. abo. 7 moderni in.c. sicut 7. J. de iure iuran. sequitur bosti. subdit tame abb. 9 poset dici 9 bellum quoddam est proprii quoddam inproprium declarans ibi aliquid sit bellum proprium 7 umprorium. De dinisione belli uide in summa glo. rii. q. ii. uide auctorem. J. in. c. lxxvi.

### Cap .iii.

Edeundo ad singula. dico o ce-

leste bellum insurrexit propter i gratitudinem lurgentem poter Defectum fictionis carititis impresse a crea tore in luciferum cus intelligentia inter cete ros sublimicei creatu. Et buic non congruit Descriptio superino data ubi sciendi o ut in quit Begorius in moralibne abinitio creati onis angelice nature altifimus enim crea, tor creavic luciferum ceteris angelicis intel ligentiiseminetiore. Nam iplius primato no fuerunt inferiozes cedzi scilicz i paradilo cei nt scribitur ezecbielis zi abietes plantanit fi equarunt fummitatem nec frondibus eius . Ham iple speciolus factus i multis condesisses frondibus dicitur q prelatum ceteris legio nibus tanta illum spiritus pulcbritudis qua ta 7 supposita angelorum multitudo occoranit. Iste arboz in paradiso oci tot quali coden los frondes habuit quot lub le politas lupernorum spiritui legiones attendunt. bic fuit fignaculii cei fuit ifte fic creat' ceterif emine tior ficut a cetera foramina babuit pparata ad caritatem suscipiendam . Ham, bic a prin cipie conditionis sue capax caritatis est con ditus quali repleri uoluiset statibus angelis tano in regno politis ornamento lapidibo po tuillet inberere-led caritatem propter lucer biam non asumplit Si eniz caritati auro pe netrabili le prebuitet sanctie angelis sociat? in ornamento regio lapidis fixus mansufet. babuit ergo foramina. sed superbie urcio caritaris auro non funt repleta. Quir ifte ce reriseminentios fuit ut fignaculus similitudi nis dei creatas.nec caritate propter superbie nicium repleri nolnit. Idcirco peccas sine uenia dampnatus que magnus; sine coparatione dampnatus fuit. Igitur propter boc te paradilo electua ut prolixe 7 pulcherrime nideri pot in.c.puncipum eius. c pent.di. ii. T fuit gregorii ut dixi. Et hoc fuit spale ce leste belli. Circa qu'ut pmili paru insistedu Tamon quia dixi ipinm ceteris eminetiore Est attendendi o quedam sunt collata age lis in pricipio creationis fue coiter fed diffe

renter quedam indifferenter sed coiter. Coi ter sed driter sucrunt nature sine substatie Subtilitas Intelligetia Prospicacitas Liberiarbitrii hablitas Dectame differunt. Nam quidam funt in substantia subtiliores quidam in intelligentia pipicatiores quidam liberi arbitrit abiliozes. Collata autem coiter sed indriter fuerunt spiritualitas indissolubilitas idinilibilitas imortalitas. In bis oce purificantur. Et ploc intelliges in glus lucifer fuit eminentioz quia in collat. coiter 13 drater. Est etiam attendedum o diabolus fuit exaltatus p naturalem progatiua 8 qua dictum est Exaltatus est etiam potes victoriam quam babet contra bomine aliquado in bello op gerit contra iplum unde scribitur exaltafti cexteră eprimentiu eum qua uicto riam timens david dicebat. Illumina oculos meos ne unqua obcormiam in morte neodo dicat inimicus meus pualni aducrius eum-Exaltatus est etiam poter supbia und dic, tum est el. Eleuatum est cor tuum in decore tuo cum ipse dixit. Ascendam in ce lum a ponam trooum meum ad aglonem a ero similio altissimo. ysaie. xiii.c. Lu pode ra o diabolus fua fupbia electus est oceloa Ham p suam conditione minime sed per sua noluntatem factus est malus ut in.c. q epus rriii.di.a sic non debuit excusari cu liberus babnit arbitrium 7 bodie etiam babet sed ad modum tantu sicut angeli babent ad bonum tantu led hoies ad bonum 7 ad maluz ut no. in dicto.c.qui epue vide toc. 7 maxime to minum abb.in.c.i. De sima trini. T fide ca. r ibi in.c.i.di p demones bene a deo creati erant boni sed ipsi p se sacti sunt mali Domo ve diaboli suggestione peccanit. Et pondera ctiam & diabolus non fuit eiectus a beatitudine tatum quam tunc babebat 7 ab illa fuit etiam electus ad quam babendam erat crea tus.c.ex his omnib' xxvii.q.ii. Homo eniz qui eft inter cetera animalia fume imbecilli tatis indiciti scire nibil sine doctrina no fari non incredi non vesti Breviter riibil alind a natura confegé & flere 7 ut quali sumum bonum contepnere uideat ato altissimu di, stat bodie qua pena eius puniar supbia diaboli penam cognoscendo qui sua supbia a cu ria è expullus celefti o pen.di.ii.i.c.qd ergo

## Capîm.iiii.

Oc igitur fuit spirituale belluz in quo eiectus fuit luciver de pa radio altissimi-i sorte ex illo or tum babuit spirituale bumannm. nam i uno quoch genere est deuenire ad unum quod sit primum i mensura corum que sunt in comu ni genere. In genere igitur repuguantie borum contra mala est deuenire ad primum Drimum sunt principia. principium autem uicioruz est princepa i diabolus. iplorii ergo

Capim .vi .

Olitis cais lufficietib' 7 necella riis nece è poi iplu effectu. Sy belli ponunt cause sufficientes necessario pductorie ergo necesse est ponere ipsum belling phat major. Tam effectus aflequit causas su am quoid elle poluctions toeltructionm.i. g.vii. p premedio.i.q.i.p p necessitate.ly di.priscis.lxi.c.si.i.q.i.detrabe o baptismo Debitum phat minor. Ham fm lemitam naenralium impossibile est celum stare phicoru vii. 7. viii. ymmo iplius mot? ppetuns 7 coz pora celestia ex sui natura opant in bec infe rioza effectus repugnantes a excessiui repu gnantia infurgit bic inferius poter uarieta. tem aspectuum corpor celestium 7 motuus iplous of over lensatis. Nam stricte in p polito bedacendo opter variam correspondentiam corpoz celestium the constructois ciuitatum lunt repte ciuitates naturaliter le odio habentes a sic amice a sic genelogie sic 7 particulares bomines g se naturaliter odio babent non ocedentibus'o meritis bic inde he a naturaliter le diligentes: Cum igit bella oziant opter odia 7 dissonantias appetituum bec autem necessario pducant motibus corpoz celestium que semp 7 neces sario opant infert'bella fore o necessario atè ta necessitate naturalis a corporee nature fatcor tamen o potentia rationalis non ne cessitat directo t ple ymmo relistere possit hinc est o dicit ptolemeus in libro centum verboz Unima sapiene dominabić astrie qu est ille regulariter a landabimus en o testoz tamen li theologi fecus fentiant me fubicere infomnibus que eos contingüt eo a correcti oni. De hoc tamen bello nihil intedo trac tare quia nimis foret meas metas excedere Caule antem theologic poter quas no è par unmersalis in orbe sex solent reddi. Drima quia non puniuné maleficia ecclefiasti-ini-c. Secunda habundantia rezz tpalium genef. xiii.c.facta est rixa inter pastores Abraam 7 pastores Loth. Tertia ga non occupamne in pugna contra demonem io non pugnam? ut homines ylaie .xxviii.c. pcuslimus eum morte 7 in inferno ad epheleos.illi. Mon est consultatio adversus carnem. Quarta quia non consideramus dapna guerre in qua pdi mus animam a corpus a divitias. pere. lvi. C.Quinto quia non consideramus euentum belli qui est dubius.ii.regum.xii.c. Sexta quia no fuamus pcepta vei-pere-iii.c.veina ettendisses mandata mea. Tc. Ex pdictie igitur infert duplex spuale bellum celeste pri mum creatoris contra lucifez iplus poter & fectu caritatis in supplia elatum penitus de trono celeftiad centz terre. Et illud fuit de quo Job. xilii. c.ibi fup virtualis repugnatia

pugna est primum 7 mensura cuiustibet insc rious pugne spiritualis bumanes Dondes ra o uerum est quod predicat 'proauus me? vmmo etiam in presenti uita longe mifa con tinuum nobis inferunt bellum in.c. spiritus fanctus to confecta di Unde scribitur in c i.ii.q.vilop diaboli bona seputime solent con uertere in malum T in electis maculam pos nere nam cessunt quippe querere quos ex fidelibus perdant 1 maxime illos quos arde tiozes in servitto oci adiunt ut in.c.nulli dubium.iii.q.i. r iple lathanas transagurat le i angelum lucis ut bomines occipiat ut ju.c.e piscopi xxvi.q.v.babet'eniz mille modos no cendi anibus etiam utitur-cuilis-xii.q-ii-di abolus enim latine eminatur fuit pater men dacii quia mendacium dixit nequa p morie, mini led eritis licut dii lciètes bonum 7 ma lum babetur in neteritestamento in genesi.! doc.c.dampnam' & lumma ttini. T maxime abb.in penul.col.glo.in.c.i.i.q.i.in enanges dum loquitur mendacium ex le loquitur-qu mendar est i pater mendacii. Nam i diabo lus invidet homini a semper eum decipere ni rieur secundum dominum abb.iu.c.ii. ne cle uel mo.fait enim principii nostre fature dap nationia nisi per lianum liberati fuissemus. Nam diabolus dicitur bomo ab euentu quia benicit hominem secundum alo.in.c.ii. & c. lec.nam verum est vicisse bominem sed per altissimi sanguinem suise recuperatum cui sa pienti dubium. sed sua superbia nicit etiam se iplum.qz fuit a paradilo ciectus cum fuis loclis. fuit canidem ciecta decima angelozum para ut no. xvi.q.i.in.ca. occime exunt one a paradilo exules ineternum quia legitur fu tile line uenia dampnatus. Topene. dl.ii.in.c principium lua tamen lagacitate lua lolertia suis insidiis multi laqueatur boc i teterrimo mundo. Et testor ten ego Paul' te lignano o cuperem dissolui a esse cum xpo ut doctor canit gentium .

#### Capim .v.

I forte rationabiliter loquendo bella corporalia cerreftria habet bella celestia correspondentia. Mam dicit phi necesse est banc mundi conti guum elle superioribus latronibus ut omnis airtus inde regatar primo metroni a lecun do celi.7 mundi omnis igitur actus inferios corporeus dirigitur a super celestibus. 7 ibi est pugna.i.repugnacia uirtualia.Insurgea propter diverlitatem corporum celestium T maxime planetarum apti ciicta operantur o fixe a diversitatem aspectuum situi a motu um eorundem quibus forte atentis. no foret bene possibile mundu esse line bello. T forte si effet peccatum fecundum femitas naturaling 7 aftrologorum tenere munduz non posse di turnari line bello a cui fola pace quod fic ap

corpozz moturi a aspecturi celestiri introduc toris formalis repugnantie in bec inferiora. propter qua introducuntur inferiora bella 7 boc a continui a successium a prin. theolog ce loquendo. Et ab hoe procedit 7 ocpendet spirituale bellum 7 bumanum anod perueit ex repugnantia intellectus ad lenium. Ham princeps malorum perfuadet a inducit ad ui cia ut emergat ad Rosprinceps autem bono rum econtra ut ad inperna eleuet. a lecundo antem. Sependet bellum corporale bumanum materialiter loquendo ut-j-proximo tracta tu discutiétur. Potest quiles mediocriter prudens cognolcere prosuum meum ome fcientias pealuific ut fuis apparet in operib? ideo in p. 7 vi. ca. transeo simpliciter cui ei? coctrina legitur in biftoriis o cum quintus mutius scenola nates legum & inre pretorio confulebatur ad furium 7 caklium qui buic scientie dediti erant consultozes reiciebant unde cur bic proauus excedit iure metas ad eum maiorem meum me remitto. Sed dum allegat fex causas propter quas accidit bellis dicas boc voluisse glo-Jo.an.in.ca.apostolice de re induliavi.

### Capim vii.

Ellum spirituale bumanum pot explicaritheologice i morali ter. Ibeoloyce est contento er orta propter inuidiam T repugnantia di aboli contra rationabilem creaturam babes fomitem a peccato primi parentis. hoc bello pirituali loquitur aplus ad ro-vii. ca.sic inquiens induite uos armatura dei ut ut possitis stare adversus insidias diaboli. Et illa armatura funt uirtutes a bona opera quibus bomines armantur contra uicia xi.q iti-qui refiftit. Insidie autem diaboli sunt innumerabiles. Quam iquit iobannes Dapa ba ber enim mille nocendi modos necignoram? astuciam eius. Conatur namos a principio ru ine sue unitatem celestem rescindere carita rem nulnerare fanctorum operum dulcediez inuidet felle miscere ne fierent : 7 omnib' mo dis bumanum genus peruertere ac per turba re wlet enim scientie a erubescit caritates qui in celo nequinit babere bomines constan tes ex luti materia in terra tenere. Unde oportet o quaterus fragilitati conceditur ut omnes audit' nostri nocendiei' uersucie mu niamus ne mors ingrediatur per portas nostras. Dec babentur xvi.q. ii. uisis Et ali bi pulcherrime scribit yere ad ioniami sic in quiens. Sic in altis atop peccatis femina no stra sunt intentina 7 persticio diaboli. Cum uibent nos supra fundamenta edificació fenti stipula ligna-tune supponit incendium edifi camus ergo aurum argentul lapides preciolos 7 temptare non audebit quico in boc certe no lit lecura possessio. Sedet guippe ko in i

lidiis ut in occultis interficiat innocentem 7 uala figuli probat fornax . homines autem lustos temptatio tribulationnis. Dec funt transfumpta to pe-di.ii.capitu-li enim circa medium. Ellibi etiam scribit alexander papa in bec sha. Ham diabolus no cessat cir cuire querens onem denozet 7 queres quos ex fidelibus pdat a maxime illos quos ardè tiores in fuitio faluatoris eige familiares inuenerit. Dec sunt trassumpta in qui nulli. T S.vm ozigial'r luce.xi.xxviii.ca. Et babuit hoc peccatum fomite a peccato primi putis non autem a caula politiua led ut a caula line qua aliter esse non potuisset. Nam si non fuisset peccatum primi potis ad nibibi fuisset bec pugna. Dic ut olri luß in. iii.c. Et app bo diffinitõem belli fm theologos bic relatax per pauum meum-

#### Ca vill

Oraliter autem intelligendum 7 fm semitam phoz loquendo fouale bumanum bellum eft contentio exorta ppter repugnantiam rois ad sensum appetitiui voi sciendum o em phim fo de anima. Anima habet que potentias.f. vegetatinam fensitinam appetitinam intellec tiuam 7 fm locum motinam. Appetitiua dinidic in sensitivam 7 roabilem. Idem phis primo polliticoz dicit o anima dnat corpi principatu dispositivo in ordine ad furm.i.sr cut one fuo. Intellectus autez dnatur sensui principatu regali.i.in ordine ad liberos boc est dicere o anima disai corpi al sicut dis fuo Intellect' aut duat sensui sicut superior cum subdito liberos. Ulterius attendedu o intellectua dicit roalia non quia in scipso habeat roem ga fant potentie distincte formaliter sed dicit roalis non quia in seipso ba beat roem que fant potentie distincte formaliter sed dicit roalis quia in bomine est apt? natus obedir racioni irrationabilis quia põt non obedire roi nel ponit exclusionem ronis formaliter. Dis omissis euidenter apparet o appetitus sensitiuos būanus aligsi obulat rõi Aliquado obedit rõi ubi obulat eft belluz T repugnantia ubi obedit est par T ocordia. Exeplum p3 in magno mundo ubi omnia in ferioza funt apta nata obedire supiozibo latio nibus ut ois vitus inde regat. Et cum aliqui non obediunt ppter diispositõem materie 7 inde fiunt aliqua oter intentionem agetium supiozz ut monstra. Sic sensitims appetitus ut inferioz est aprus obedire bic est o diciphie ii o anima tractatu de motu 7 ma nente li intellectus moucat appetituz leu liti num 7 ipse eidem obediat motus est natalis ac li spera supioz moueret inseriorem-Sinautem ecour motus tunc non est naturalis ac la soa inferior moueret inferiore. Exepli petr in monarchia ciuili. Tham alig funt

fubditi repuznantes princibus luis exemplu bains rupagnantie coll'r incontinente. Ham in incontinente appetitus lenlitiuus incliat in excession utoste in ordinatum cibum potum nel aliquid simile. Ratio dictat illud sugiendum ut uociai i incontinente umcit i tellectus. Tracio T proprie continentia non est uirtus moralis formata. nam ut iquit ide phis in pirtuolo anima coulonat. unde cum er multis T frequentibus actibus in appetitu lenhtino firmata fuerit promptitudo quedam inclinans iplum appetitum fensitiuu in bonum 7 conformiter roi tunc proprie è uir tus. In incontinente aute patens est bec repagnantia led ibi mincit appetitus lenliti uns nec illa dicitur nicium firmatum donec er frequentibos actibus in tatum affucuerit inclinare bellum spirituale bumanum loque do moraliter. De repugnantia etiam logtur aplus ad roma. vii. uideo alium.l. repug. nantem leci mentis mee transfumpte xxxii. a.vi.led penlandum de constinam cocupil. centiam 7 00 boc spirituali bello loquit gregoins rridiq. Lnist bello. In bac auter re pugnantia ab adolescentia reguli est inclina tio in malum. Nam omnis etas ab adolescen tis prona eft in malum genelis viii.ca. rii.q. Lomnis etas. Et ratio confueuit multiplex assignari. Dzima qe maluz pot quis per se bo num autem fine gratia. Alia est propter fomi ton originalis peccati impelletem ad malum Alia que facilius ad malum bonum. Nam con fustit in medio essentialiter. uicia autem i ex tremitatibus.ad medium sut trafitur unica uia. Ad extremum autem multiplex. Alia 92 plura funt impedimeta boni & mali. Alia qz non fit bonum nisi cu indicio ratonie. a ado lescentes parum vigent propter offuscatioes organorum corporalium. Et credo veriorem rationem becoe bello spirituali qui circa plura possit tractari. sed pretermitto que tras cenderent metas iuris in quibus minus qua possibile sit intendo discedere. Transeo cui prostuo meo rationes que hic allegantur per eti quere adolescentia sit magis prona ad malum o ad bonum allegat etia proanus me us in probe.cle.in.ii.dum glo.ibi dicit o per fenfualitatem appetimus oclectabilia corpori 7 fugimus nocius.7 ponit etiam prosu? me? in phe gregoriano.

#### Capim ix.

Ercio tractaturus sum & bello unuversali corporali. 7 ipius trac tatuum explicabo p gones. primo quo un orta 7 inductum sit bellu. Secuido quibus liceat indicere universale bellui. sub iungendo contra quos. Tercio que sint agre gatia bellui explicando p modii siue act? lici tos 7 illicitos psonarii bellui aggregatiii. Et somando qualdam goes circa ipsa. Quarto

que sint psone que accedere possint ad belli Et quid à accidetibus non astrictis. Quito te bis spoliis que siant in bello 7 aliis gbusdă que in bello siunt. Sexto p modum tabule p instructõe canoniste de questionib contingentsbus materiam belli ubicues in corpe iuris candici tractatum suerit p glo-7 wc. remittent. Opere preciui est ut sequamur diuisonem belli universalis corpalis tradită p paunum menm bic ga cius ordine seg bem?

#### Ca. x.

Edeo at primum. Et primo gro quo iure ortum babuit bellu oni nersale. Solo iur divino 7 iur gentium vinino ut phat Jo. viii. primo regu vi.c.ini gentini.ff. te insti. 7 inre.l. ex boc iure. Deri p bella orts funt iure Dinino ubi sciendum est a bella nedum dho pmitte te ymmo politiue concedentem introducte funt 7 boc Demonstrari potest. Nam omnis facultas tendens in bonum a deo politiue ne dum pmiffine verinat. Sed facultas belli in. ducendi iusti tendit ad bonu ergo a beo post tiue puenit phaé maior. Ham omne datum optimum 7 omne donum psectum delurlum est vescendens a patre luminum. Jaco.i.i.q. i. & pie. Drobat minoz. Nam inductio bel li iusti 7 bellum iustum tendit ad bonnz. Mã tendit ad pacem T quietem vniuerli boc pbat auctoritate August. ad Bonisacium sic inquiens. Non enim bellum querit ut bel lum exerceat fed bellum querit ut pax grat 7 lubdit Esto ergo bellando pacificus ut cos quos expugnas ad bacis utilitatem vincedo pducas. Dec baber. xxui.q.noli. Estigit finis belli vax a trangllitas vniuersi ergo in ferunt adeo originaliter 7 politiue puenisse: Confirmat nam omnis actus punitiu<sup>7</sup> malo rum a deo puenit. Sed inductio belli iusti è punitiuus maloz n rebellium ergo a deo po sitiue puenit. Drobat maior. Ham scribit mibi uindictam r ego retribuam puer.xxii. 7.xxiii.q.i. Item cum in puerbiis 7 alibi mea è vicio 7 ego retribuá deutrono.xxxii. c.ad bebre.r.ad.ro.xiiii.c. Probatur minoz aut. Augustini in smone de puero ceturiois exili.q.i.parat? v.non córripiendo pmmo p bane inductionem concludi posso theologice de necessario in universo fore malos a rebelles. Nam maiestati dinine insunt act? ree miatiui bonozz 1 puniatiui malozz ut scribić Intellectu bonum. 7c. Tunc illo premisso posset sic induci polito actu necessario poniti obiectum terminatiuuz illius actus boc pba tur p vba philosophi li.ii. be anima. nam polito actu vilionis ponit objectum vilible. Item 7 actu auditionis polito ponit objectu andibile polito ergo a principio creatois mu-Di actu punitivo in deo necessario poniti obictu punibile T tale est malu ut .3. dictu est Confirmat primum principale. Ham omnis actua p quem tollié nocendi facultas a beo politive puenit. Sed inductio belli iusti est buinsmodi.probatur bec aut.aug.sic inquie. tis bella geruntur ut ad pietatis iusticie societatem uicrus consolatur. Subdit. nā cum licentia iniquitatis capitur utilis vincitur qm nibil est felicius felicitate peccantiuz q penalis nutritur impunitas 7 mala uoliitas uelut interioz hostis robozatur. Dec bahent xxiii.q.i.v.at.per boc. Confirmatur omnis potestas est a oco iubente nel permittente. Ergo potestas bellica sic pronenit sed non solum permittente. sed inbente ergo inbente. probatur principaliter'ad roma-xiii.tranliip tine rxiii.q.i.quid culpatur. Quid plura nam ut boc patet inspectis mundigeneratio nibus. Tam a principio creationis mudi ulos ad tempora moe ceus per leiom a line miltro malos malos exterminabat ut patz oc chayn T lamech T quibuldam aliis regibus ut scribitur gene.iiii.xxviii.ca.per se ergo bella in duxit punitina 7 malorum exterminatina. Infertur ergo expremissis bello jure divino i ducta originaliter figuraliter. pmmo forte Demonstrari posset. Ham inquiunt naturales boc est paruns mundus T sic sit gubernatio i puo mundo fic in toto universo similitudine tracta ut inquit phi viii.phi. 7 in regione naturalis corporis bumani coftat o ubi nul lus est bumozum excessus nulla est rebellio r pugnana conferuationi naturali. ubi aut bu morum excessus propter inordinatum regio nem tunc pagna nature tendentis in colernationem contra excellum tendentem in oc. structionem T in pugna. aliquado sufficit na turalis potentia ad correctionem repugnan tie aliquando est impotens propter excessus morbi 7 tunc est opus extrinseco remedio. utpote medicamine sapiente naturam ueneni repugnantis cum morbo. Sic indirecte in magno mundo. Ham aliquando in regione 7 plaga mundi nullus est rebellium excessus 7 tune nulla pugna ymmo uniformiter tendit iplius aubernatrix natura in confernatione Eliquando est excessus rebellium tendentis in offructionem gubernationis 7 conferua tionis Taliis placationibus T tunc non est opus bello nec medicaie nenenose. Aliqui in tantun excessit morbus p opus est medicaie venenolo penitus materia morbi exftirpante Et tale medicamen est belium eradicatinum 7 exterminations malox. Dic igitur in puo mundo recurrit poter desectum vitutis infe rioris ad medicum q equipat remedio extri leco r venenolo. Sic in magno mundo gubernator generalis qui est altissimus creator Test medicus universi tendens in ipsius con servatõe a gubernatõe cum intantum excre uzunt humozes tendentes in cestructionem vntuerfi nel pris eiuldem i vicia excessina 7 ulterius importabilia respectu confuationis

monarchie mundane utif remedio bellico ut exterminet vicia 7 excessus ut discrosia reducat ad terminos tempamenti. Et sicut in corpe bumano isti bumozz excessus siunt circa membra singula corpis bumani r etia dis-Crosia insurgit aliquado poter bumozes vni? excessium gnogalterius. Sic in priverso fingulas regiones a mundi plagas que sunt membra magni mundi fiunt his vicioz ercessus que repugnant ipsius gubernationi T aliqui in uno aliqui in alio fin ulciozz uarieta tes The contingit plagas mundi infurmari ppter vicioz excellus que qua lic excedut p opus est medicamine eradicativo quo era dicabunt aliquado boni cum malis ficut medicina eucllit etiam mixtim bonos cu malis ymmo ppter dictum excessum venit' extig uit ut mors contingit etiam in singularibue suppositis qui pates ex sensatis nam regiones infinite ppter boc funt penitus extincte 7 inhabitabiles reddite. Infinita possent re citari exempla Boc idem contingit in gene logiis 7 in regiminibus que etiam minut ut penitus deficiant. Et licet hec sint dicta sic figural's tamen textibus legis divine aptissime demonstrane. Ham ut legit geneg xix.c. ppter excessium morbii sodomie de? ulus est medicamine bellico a eradicatino of Sodomam . Soboñ . Segar . 7 Eleale . licet due perirent opter vicinitate ut be pe.dil. S. sed continuo T.c. clici De excel. prela. 7 in aut-ut non luxurient cotra natura circa fi.colf.vii. Dossent induci innuera exem pla de isto etiam medicamine bellico. Josue. villic. Ham ibi dis noster inbet ad Fesum noue ut constituat shi retrossum insidias 7 infidiantes bellatores ad infidianda bostib? Et August in libro gonum sup vbis Josue. Justa auté bella disfiniri solent que plciscué iniurias 7 delictor excessus. Et subdit ges uel cinitas piectenda est que uel uindicare neglexerit qo a suis improbe factum e. Sub dit 13 boc gen? belli fine dubio inftum est qo imperat qui nouit quod cuiquiferi debeat. no dicit permittit ymmo imperat. Subdit in quo bello dux exercitus nel iple populus non tam actor belli & minister dei judicandus e Et sic clare comonstratur coum 7 medicum altissimum conservatorem universi bella im pare T eradi belicta. Doc babentur traffip ta rriu.q.ii. cominus noster. De boc et bello a medicamine eraducativo scribit ma chabeorum v.ca. 7 ontrono.cap.ii. ubi ex mandato ci filii ilrael belia gesserunt cotra amereos quod etiam tractat augu in libro mu. Et babetur transiumptum xxin.q.ii.ca notandum. Sane or boc etiam scribitur iu dicum v.ca.ubi elegit tominus nous bella loquitur or bis erradicantibus viciorum ex cessus. Scribitur etiam plaie cxxx.7 bellis pcipuis expugnabat logtur v bis cradicatib? Scribitur etiam in Machabeozu iiii.ca.Co

fortamini 7 bellate. Scribicur etia yeres xx.ca. cominus est mecu tano bellator. ye zemie super sophuniam pulcherrime bec scri bit dicens li quis fortudinem latronis ul pir rate enumerat a infirmos prodeft illis sua i firmitas debilitate enim mebra quibus non bene mebrantur a malo opere cessabunt. Co clusio est ieronimi o sonant ucciosi si cernat moribus quo membra infecta in mali dilpõe bantur Thoc fit bello eradicativo. Dec ba bentur xxiii.q.iii.ca.li quia fortitudine bec aperte temonstratur luce vii.ad ebreos pii. dicit 7 cominus feru? qui nescit uolutatem comini fui facit digna plagis napulabit pau cis. Seru' autem qui scit voluntatez tomi ni fui 1 non facit digna plagis uapulabit. Ex cedens igithr recipit plagas a wmino .bec funt transfumpta xxiii.q.v.ea uindicta. Dic legitur o elias multos affecerit morte propria manu i igne divinitus impetrato iiii regum.i.ca. T.c. undicta ubi uide xxiii. q.v Sic scribitur of alies tempore veteris legis iiii.regum xviii.7.xviiii.ca. Sic scribitur o perbum petri apl'ozum principis ananias T uroz eins tradiderunt activi ilii.ca. tranf Sumpriue habetur xvii.q.i. ananias xviii.q. v.ea uindicta infine. De boc bello eradica, tino pulcbre loquitur gregorius ad arunichi dam francozum reginam fic inquiens ne fi o non credimus diume ulcionis iracundia sce leratorum sine actione comota belli pestis & terrimat quos vilinquentes ad rectitudinis ulam oci precepta non renocant rrili.q. v. si quos inquit nonne wmin' ad moylen ma leficos no pacieris vivere exodi. xxil. Moy ses etiam qui legem acceperat a comino cul tores idoli polore puniri ut erodi rrrii.ca. Samuel etiam mandato wmini agne reges pinguissimum in frustra conscidit a regum. rv.ca.tranflumpta babentur xxiii.q.v.6. binc apparet. Dominus etiam egiptios flucti bus submersit exodi xiili.ca. Israbelitarum Cadauera prostranit in beremo.nume.xiii.c translumpta habentur xxiii.q.v. quid ergo Infinita pollunt luper boc comonstrando in duci exempla ueteris a noue legis divine. Sed be c sufficial ut ex bis enumeration for ficiat concludere bella originaliter ortus babuisse ex jure divino I non solam ti pmilsione ymmor politiue ab iplo mundi guber. nator 7 medico uicioruz eradicativo propter falutemia mundi conservationez. Et cum in bunc finem tendunt bellica remedia ut supra clare dictum est. Dropter banc autem de traliam a niciozum multiplicatum excessus in universi Africtionem progredientes ex fensatis apparet altissimum creatorem tempo ribua retro actis a boc eradicativo remedio ulum faille. "Nam regna a mundi regimi." na quam pluta penitus eneruata ut quam plura remissa quido Troyanozum assensu quid to grecon Impio Quid to romanozum

priverso Dominio partes Italie temposibus nostris sebriunt 7 subiciunt examini medi, cina parat alicubi minoratina alicul eradica tina exercitates ad fimum quozuz babitudi nes funt fallaces iurta wetrinam pitissimi procratis a amphorismoz banc regionem de duxit ad motum ut altissimus congruam ad bibeat medicinam ut cuius bumozes in quato 7 qualia tempamento plus eum qui ex plenitudie fuerit enacuatio sanet inxta wetrina einsdem. Dec autem polusio uidelicet o bella puenient a deo potissime Toriginaliter demonstrari posset atento dinine maiestatis pnisozmi z poetuo ministerio. Naz altisti mus omnium creator mediante celefti machi na in banc terrestrem machinam naturalitez opat sed supnaturaliter imediate ubi uult spi rat a influat sed naturaliter loquoz dictum pitislimi phi Primo methanisice 7 fo celi.ne cesse est bunc mundum contiguum esse supio ribo lationibus ut omnis vitus inde regatura Influit altissimus natural's in bec inferioza mediante celesti a sperico coppe. Illudautez totum corpus opat mediante motu 7 lumine ut inquid idem phûs. Et quia in ipla tota machina celesti sunt ptes diversaz vtutum influendo utputa sepatim urrietates stellazz erratium i fixaz diverlitas a quibus porer narietatem naturaruz 7 motuum Dependet effective omne genitum 7 corruptibile. Idcirco queliba contrarictas a naturaz diver litas T repugnantia bic inferius infurgens & pendens est veluper. Ex quo statim infez tur o cum repugnantia o difformitas fint ordinatoria belloz seu introductoria o bella inde oriant ymmo expientia docet op poter miformitatem Toisformitate aspectuum tõe nativitatis infurgunt inter bomines natura les dilectões 7 nales inimicitie. Doc glibet expit. Ham quis diliget statum cum uiderit nullis meritis peedetibus The odio babebit nullis & meritis precedetibus. Sic Inter ci untates 7 villas 7 caltra infurgunt dilcões naturaliter opter uniformitatem a difformitatem aspectuum tempore constructionis earum a lic infurgunt odia a bella ex influ entia celessi. Sic 7 amicicie 7 paces inter provincias. Dec autem celestis natura mediante motu est productiva gene rationis 7 corruptionis i bis inferioribus au gumenti 7 diminutionis ne dum fingularia supposita ymmo in singulas mundi plagas. Ham ex bac superna natura plage babitabi les T econtra iuxta doctrinam philubi mare fiet aridum ubi aridum fiet mare. Ex bac na turarum repugnantia 7 dispositionum ex q rixe contentiones 7 bella particularia 7 n niuerfalia infurgunt bee propter moruum T aspectuum uarietatem.quedam exaltat que dam extinguit 7 quedam depremit. Montat mundi regia universalia 1 particularia. Et bec demonstrari potest. Nam posita ca

sufficieti panctius aliculus effectus necesse est illum estectii pduci nisi adsit aliquod ex trinsecum impedimentum pauctionis. Sz natura celeftis otinet difformal's motur afpectu 7 iplius ptes lunt distormes ex natur lui influedo ergo necesse est poduci bos essec tus repugnantes 7 difformes cum non sit o impediri posset. Et boc inferri posset na turaliter necesse est esse bella nec aliter pro cederet naturaliter mundi gubernatio pteftor tamen licet o hec celeftis natura opere tur in becinferioza non tamen oc perfe t di recto in intellectus bumanum ymmo durat libertas arbitrii ut in.ca. nabuchodonoloz. xxiii.q.iiii.7 ca. tiriis 7 ce pe.di.ii.ca. ficut enim T phis in ethi. Sed operat in 02 gana uirtutum lenlitiuarum que recepta iflu entia administrant intelleatui. Et sic per in directum influit bic est o scribitur in libro tentum verbozum. Anima sapiens dominabi tur aftris. Sed quia boc tractare nimis es longatur a terminis iuris non ulteris circa banc Eductionem unfilto. Sed fufficiat all'a tum ex predictis Tomonstratum bella pro menisse a deo positive r effective licet ex boc ultimo inferetur non in mediate machina co lestis naturaliter operando. In quo scribic proauus meus theologee in.r.ca.pose coclu di necessazio soze malos a rebellos ze. scribit tamen xxiii.questio.v.in capitu.no soluz o bonum est esse comones quia sunt ultores ire dei in bis qui malum operantur. nam per na buchodonolog t per anthiocum t per princi pes romanozum z per nonullos reges genti lium populum ifrabeliticum delinquente altulimus aliquando puniut ut p belle scribit umbrolius translumptive xxii..q.v.in ca.fi. Nam promeritis subditorum deprauatur uita rectozum casii bereticus.ii.q.vit.7 in.c i.ea.caula a questione in v. si quid plura p proauum meum scribitur scribunt doctores in ca.v.d. fore cope.i.referunt o beus a on cipio creanit celum t terram t omnia que i cis lunt angelicum a bamanam natura. spiri tualia a no ipiritualia a boc rexit p kiplum precepta dedit a transgredienti pena impo suit per seiom sciliczade reue puniut chayn 7 quolday alios ulque ad noc. tempote Deus cepit regere per ministros Et noe suit cui deus vedit gubernationem arche i hac rectoria luccefferunt patriar che reges a alii comini boc duranit ulgs ad Criftum qui fait naturalis dominus. Et in uicarium postea constituit petrum per illa uerba Lu es perr? 7 luper banc petram edificabo eccleliaz meã a tibi dabo claues regni celorum. Nota i.c. in nono xxı.dı.xxiii.q.i.loquitur.Item dü dixit accipe soiritum sanctu quorum remise ritis peccata remutentur els 30.xx.c.ad & monstrandum a petro ut capiti seorsus dixit petre palce ones meas io.ultimo cs. Et lic noluit oio deus o petrus precise omnibuo t

effet cephas et capat principium frii dice tera que in boc ca dicuntur p proauum meum mibi probantur.

### Capim xi.

Izi secundo o Alla orta sunt iure gentium bic tamen plidera plicet dicant inra p bella fint introducta juregentium ut plidozus.i.di. ins gentium ' bermogeman' iurisconsultus in.Lex boc iure.fi. de instint iure thi credo o bella ortum babuerint non folum ex egta te natural bumane intelligentie a create ymmo omordialiter ex dispositione nature naturentia non folum influentia sup acto bu manos ymmo lup quibulciiquanimatis Tèt inanimatis ut lit nex dicere o babeant bella ortum a inre nali etiam ut diftinguit a iure gentiam o gliter differant phat tex.in.l.i. Cius gentium 7.6. ius nale 7.1. ex boc jure H.oc infti. Tiure Toma di lus nale cum fua Rlo-7.c.lus nale. Qo hoc fit verus fic ondit ex ozincioris nalibus cuiullibet nali creato est insita nalis inclinatio ad exclusionem cu fuscion repuguantis sue nali dispoitoi boc pr inducendo in lingulio naturalibus limplicibus 7 mixtis. Ham aque insitum est igni resuftere a econt ppter repugnantiam qualita tum sic in singulis elementis sic in mixtis in duci possent hec op ps in brutis ubi ex nali repugnantia complexionum voum inclinat natr ad occidionem alterius a econtra ficut in roali creatura infita est inclinatio a nata etiam circuscripto intellectuali dictamine ad pfugandum queug libi repugnans quod boc sit vezz roe pbat. Ham natura omniu creatoz poductina non minus debuit esse sol licita in fuatione rationabilis creature & ce terozz cum ipla ceteris fit nobilioz ut.c.cum infirmitis de per remilian.l.lanccima.C. De sacrolanc.eccle.7.c.bec imago.xxxii.q. V-7 poter iplam omnia infra globuz luinare funt poducta ut. l. In pecudum .ff. de ului. Si igit natura induxit inclinationem nalez in cetexis creaturis ad quectics libi cotraria profuganda quanto magis boc debuit in roabili creatura boc idem sensualiter patet per fingula supposita discurrendo. Ham glibz hoc in leiplo expit si hoc ex principiis nalib bominibo insitum est ergo ex bac inclinatiõe nati pmordinal'r babuit ortum bellum. Cum bellum ut supra suriptum est sit contentio ex orta opter tollendam repugnantiam. In fert ergo op illa contentio que orit poter tol lendum dissonum a repugnans conservatoi sue fundamentaliter habuit ortu a principiis nalibus ut lic a jure nae put distinguir a jur gentium. Sed statim dices bec destruit texto qui dicut ex iure gen.oziri voi aduer tendum p licet a lure nali inducta lit ista in clinatio nalis circulcriota nali intelligentia

tame inclinatio illa regulat p dictame rois 7 intelligentie naturalis sicut dicim' in sin qulis actibus qui obentur hominibus natu, raliter circumscripto intellectu utpote inclinatio ad cibum T potum T coytum ifta bominibus competunt naturaliter T tamen in'homine regulanter dictamine rationis qu non est'in prutis que carent illo dictamine. Sic ergo credo faisse mentem illorum tex, tus videlicet o inclinatio illius inclinatiois introducte a principiis naturalibus inlurgit ex iuregentium.i.ex equitate generali ratio nis intelligentie. Sed o ipla inclinatio lit de iure naturali boc probat glo .in. l.ex boc iure.ff. & iusti. 7 iure 7.i. di.insgentium . Tham glo.utrobigs ponit sic ista perbasic intelligit & inclinatione regulata per dictam rationis. Et licet dicunt textus p ex iurege rium infurgunt bella no tamen credo fallum dicere bella idest illas inclinatas indinatio nea babere cotum a inre civili T a canonico Ham ius ciuile t ius canonicum no dicunt aliam equitatem quam lit equitas iurilgenti um. Tam omne ius confistit in quadam rectitudine 7 inde un dictum è ut.i.di. ius na turale. Sed jus ciuile 7 canonicus funt rec titudo uite a equitas iurilgentium. Sed li addunt supra rectitudinem illam aliquate ex plicatione tune dicitur ius ciuile nel canoni cum.nam ius legale Tius canonicum babet specificare explicare rectitudinem 7 equita tem iurisgentium quandock eam ceterminado ad uarios actus quandogs octerminando per uarios euentus bec omnis probantur per ter.in-Lius civile.ff. Diusti. 7 iure. Tamen dicit ibi textua ius civile est o nec in totuz a naturali uel gentium iure discrepat nec p omnia ei fer uit itage cum aliquid addimus? etrabumne turi comunicius propriii.i.ciuile facimus. Est ergo verum dicere o bella sunt ciure ciuili a canonico.i. cipla rectiudine que est ius civile 7 canonicus nec obstat textus Itatim allegati onia illa rectitudo ni bilo addito nel octracto infgentium nuncu patur. Et sic loquitur iura statim allegata. Sed cum aliquid additum nel cetractum è tunc civile nel canonicum nuncupatur. Hul li tamen dubium quoniam ius ciuile 7 canonicum circa bella supra dictamen ratiois ge neralisaliquid addant. Expredictis infertur quo iure bella orta fuerint. Proauus me? in boc.ca.tenet o bella orta iuncta dispositi one nature naturantis no a iuregentium La men bar.7 bal.7 alii antiqui 7 moderni in Lex boc iure. ff. a insti. 7 iure tenent 7 iure gentium orta funt bella per illum tex.doc.i Siulgentium.insti. wiusti. 7 iure 7 doc.in Ca.iulgentium-i-di.pro iltis facit.nam dicto denotat causam i mediata.l.i. f.fi. ce icedio rai-naufra- led dicitur per juriscosultum ex boc suregentium orta sunt bella. Ergo mibi uidet op pruus meus multum sapieter

loquaé magis alte aspiciendo & iuriste T ca, noniste T qo.l.ex boc iure Debeat iutelligit prout ipse intelligit as diceremus cons iura Mam sicut omedere T bibere est coe omnuz animalium ita etiam cuilibz animali etia bruto est insita nalis inclinatio ad exclusionem cuiuscus ad expugnantis sue nali dispoitioi ergo boc non conuenit soli bomini nimiz si non uides peedere ex iure gentium symmo ex iure naturali pmeuo p boc sit vez in brutis pbat in.l.i.s.cum arietes.ss.ss. quadrupaupie secisse dicas.

#### Ca.xii.

Ecundo quero quo inre licitum

sit bellum contra insideles 7 in uadere terras eoz 7 ppter boc indulgentiam concedere cui inf incotrarium disponere uideant. Nā nibil ad nos de his qui foris funtili-q-i-multi etia quia ozicine possessiones t iurisdictioes sunt apud eos.nam deus opter totam roalem cre aturam bec pdurit Ham apud bonos 7 malos facit solem orizi. Mathei v. 7 vi.ad fine etiam qui ad fidem aggregati no lunt cu th al omnes incorporati fint relingadi arbitrio rly-di. & indeis ymmo qo plus est vimitti potest infideli jurisdictio sup conversos ad fi dem důmodo non nimis gravet Dzimo ad thimoth-vi.c. Solo ut clare liquea est atte Dendum o hic oportet pmittere que tetigi in materia repulaliazz in prin. Lunde etiam habeat curildictionem 7 etiam vno Impator que bic otermitto quia ibi plene tactum fuit Quo sic psupposito etiam attendendum q in eadem cinitate sub codem rege sunt duo populi 7 fm duos populos due vite 7 fm duas vitas duos principato T fm duos principa-uitas est ecclesia. Unus rex est xps. Duo po puli funt clici r layci. Due uite funt spualis 7 carnalis. Duo principatus la cerdotium 7 impium tamen vnum est principale. L. pontificatus In quo fit resolo alterius al frivole & monstraret phus xii methaphis concludens vnitatem creatoris lic demostras multitudo principatuum mala entia male uolunt dispõi vnus ergo princeps sic dicit etiam in ppose to ga in quolibs entium genere est dare unus primum 9 sit metzz 7 mensura omnici aliozz ut idem phus sic in monarchia tota est deue nite ad primum mouens imobile ut idez phis philicox vii. 7 viii. tale non potest este Impi um respectu pontificatus ptermitto infinita super boc allegabilia. Sufficiat ergo inferre g vnus est dominus orbis vii. goe.i.in apib? ix-q-iii-cuncta per mundum 7-c-p principa lem.ff.ad.l. Rod.de.iactu.l. Depcatio 7 iste est papa t boc non solum sup sideles ymmo etiam sup insideles habet iurisdictoem quod clarius demonstrat. Ham xps super omnes

habuit potestate unde in plaimie. Deus judi cium tuum regi da Si xpe babuit no fuifet diligens pateriami. li petro constituto vicario suo curam non dimissifet o nephasest di cere cum petro tradidit claues dicens quecuck ligaueris. To Mathei xvi. 7 alibi pasce oues meas io-ultimo. Sic igitur papa habet B iure imidictionem luper infideles licet fi te facto. Dinc est o gentiles babentes solu legem nature peccant contra legem nature poniri poterunt per papam. Ilam stribit genelis rix.ca. p lodomite puniti sut a deo ergo Tuicarius dei bec poterit. Idem fi colant idola.nam naturale est creatozem colere a no creaturas. 3 dem poterit etiam punire ludeos fi faciunt contra legem fum in morali bus 1 no puniuntur a prelatis suis. Et de xpianis no est dubium quin punizi possint si faciant contra legem euangelii. Ex quibus i fertur o papa tang uerus princeps pot bellum indicere infidelibus T indulgentias con cedere propter recuperationez terre fancte T maxime terre consecrate nativitate xoi babitatione T morte eiusdem ubi non colitur christus sed machametus. Item terra sac ta uicta fait post mortem xpi iusto bello per Imperatorem Romanum qui polt spoliatus fuit per infideles. Idcirco licitum est pape recuperare ratione principatus quod optinuit. In aliis autem terris que non funt consecrate nec imperius nec ecclesia babuit iurisdictionem de facto potest papa facere preceptus i christianos subditos as potest eos per sententiam privare iurisdictione sua-Et per bec uide que ut in pluribus tracta funt De his que no. Inno. de uoto p super his pa tet solutio ad primum quesitum, scilicet d'iu sticia belli inducti ab ecclesia contra infide les. Ex quo infertur instificatio belli in-Ducti per Imperatorem contra hostes. De his que hic vicuntur per proauum meuz bar.in.l.bostes.st. de captiuis 7 postliminio renersis.sed remittit ad dicta Inno.in.c.p super his de noto. T bal.in.l.ex boc inre. ff. de iuiti-r iure. Idem facit in lectura antiqua a cominus abb. a alii in. c. sicut. j. o iu re turan le pariter remittit ad dicta Inno. primo non est dubii p ciuitares que fuerut sanguine christi consecrate non debent in manibuseffe infidelium cum multi Impera toxes acquilinerunt tominio christianozum propter has civitates recuperandas a Dapa teueris potest bellum idici hoc cocludit tota scola iuris canonici uide bar in lexpianis C.ve paganis. veinde inno.in dicto.c. q lu per his concludit op infideles licite tenet w minia ac principatus r alia bona . qr no eft distinctio pionazz apud seum 7 sine causa si debent a rpianis moldtari . fatet tamen p fi infideles odingunt papa potest belium in Dicere contra cos. Sed bofti. tenet of hin fideles non recognolount ofim ecclelie licite polluut bonis spoliari sed si recognoscunt to minum ecclesie a xoianis non sunt insesti posset sententia tollerari. Inno. poat in .c. dispar zxiii.q.viii.opi.bosti.uidet noua ppt tex.cum glo.in.c.si de rebus.xxii.q. vii. Lu pondera qu'esset incoueniens qu'insidel dum non recognosceret a gauderet ea dignitate o esset aliculus ciultatis comino. Nã eis interdicte funt Dignitates ut habet in.l fi.C.de iudeis 7 ibi bar. Mullus enim pot babere iurildictionem tempozalez nili lit xpi anus bar in rubzica de insti. 7 inre glo.in.l. si spadonem. S.io ante. ff. wercu.tu. Sed bene posset stato in ciuitatibus babere pou 7 non deberent molestarised 90 possent ha bere aliquem principatum hoc no fateor nec aligo cominini civitatis quia tunc baberet vim diznitatis. Dondera intantum inotuz proguus meus dicit o infideles del inquetes puniunt p papam T lic lequit Innoc-in deo. C.p sup his qui videt totam iurisdictoem in fidelium attribuere pape o non uidet rex fm dum abb.ibi ' Ham etiam funt sub roma no Impio ut.c.de iudeis T.c.oc paganis per totum die quedam funt crimina ecclesistica a comissa per infideles a punient per papam Automila funt peos crimina no ecliaftica 7 punient p Impatorem em dum abb ibi 7 posset dici divisum Impium cum Jone celar. babet tamen peloc anchalin reglea que in vi. o concludit o ecclesia debz infideles pu nire vide wminum abb.in.c.gaudemus & di noz.vide abb.in.c. o infidelibus oc confang. 7 affini. 7 an papa inter laycos infideles babeat inridictionem vide dim abb.in-c.confulut de appel. Ham infideles imediate sut Sub rempali cominio ut p Jo. an in dicto. C. gaudemus p abb.in.c.in nonullis de iudeis. vide abb.in.c.p mifabilem or viis ride glo. in clemioma de testibus in vipncipii glo. in cle.fi.oc re.iudi.in vo rpiani glo.fi.fn cle.fi. Bindeis vide.c.oftituit xvii.q.iii.7 ibi 51.

# Cariii,

Bi sciendum est o duo sunt po pull. Cromanus 7 populus exneus. De populo ro funt primo oes qui in totum obediunt Impio romano. Naz populus accipitur p toto Impio ut I. roma. ad municipales. Quidam non obediunt in torum.sed in aliquibus ur qui uiuit legibus imperii 7 fatentur iplum wominum orbis ut funt ciuitates lombardie 7 similes. 7 isti sut in populo romano. Ilam cum in aliquibus iurildictionem exerceat iplam retinet ut.l. si prius de aqua plu.arcen. 7 ibi no. Quidam sunt popuii qui nullo modo obediunt impera tori nec vivuit imperii legibus. sed'dicunt hoc facere ex privilegio ut ueneti qui asserunt se boc facere ex polullegio. Et isti etiam funt 8 populo romano.q: precario hoc tenet ab im

peretore a iplo renocare potest qui noinerat ut.l.si quis in pien .ff.de legi.iii. Preterea illud puilegium eis concessum debet esse accomodatum ut non privent civitate romana ff. De captinis.l. in bello. S. si quis funs. Qui dam funt populi qui non obediunt Impatori 7. assezunt boc libi competere ex contractu ut funt puincie romane ecclie que asserunt boc sibi competere ex conatione Constatini 7 aliozum Impatozu. Et isti etiam sunt 8 po pulo romano. Nam ecclesia ibi exercet iurisdictione qui babebat Impius vno ni delinut propterea esse ciues romani. Idem dico o regibus qui no fatentur se subditus imperatoti ut rex francie Anglie Dyspanie 7 simi les qui asserunt boc sibi competere ex priuilegio nel prescriptione. Et per boc insero p omnes gentes fere que obeduit fancte ma tre ecclesie sic funt de populo romano Et si quis diceret Imperatorem non esse dominum diceret contra textum enangelii.dum. dicit exist edictum a celare Augusto. Dopu li autem extranei sunt qui no fatentur impe ratorem dominum ut azeci qui dicunt'luum imperatorem elle cominum. Item tartari qui dicunt grancanem elle cominum. Et sarracent qui dicunt esse sui cominum solda num. Inter istos tamen est differentia . Nam quidam funt nobis federati ut greti contra thurcos. Quidam cum quibus babemus pacem ut funt tartari.nam mercatores nostri nadunt ad istos T sui ad nos. Quida sunt cum quibus nibil facere babemus ut iudei. Quidam funt cum quibus guerram actuale ut sunt sarraceni a bodie cui turchis. In, fertar ergo o cum princeps lit lecularis lu. personem non babens in secularibus ness for te ut dixi p iple pot indicere bellum contra hostes suos a qui sunt post statim patuit. Et boc est bellum or quo loquitur-l.bostes.ff. & captinis 7 de uer. sig. l. bostes 7 in boc uedi cat libi locum bellam quod inducitur a popu lo romano ul imperatore adeo o fi imperatoz indicat bellum ciustatibus alsquibus italie re bellibus uendicat libi locum effectus publici belli qui toem li repugnetur officiali impera torisuel pape non propter imperatorem uel papam Eld unque bar.in.l.bostes. de cap time a postliminio renersus sequitur ad av bic predicatur per proaqum meum.

# Capim riiii.

Ed quero nunquid alius princi pe licet bellum indicere univer fale Solutio no licet sine prin cipis autoritate. Nam nemini sine principis licentia licet arma portare ut. Cut usus ar morum in rubzo a nigro. a glo. In aut. & mā. principi colla iii a in aut. de armis. 6. colla vi. a estratio nam nemini sine principis pis licentia licet iura violare. Jura principis

niolat qui fine uris solempnitate mau regia ius sibi picit ubi babetur copia ius dicetis idcirco fine eius auntoritate non licet Soli ergo principi competit sua auctoritate cum non babeat superiorem ad quem recurrat p insticia. Dodie tamen quia sunt populi non recognoscentes superiozem de facto non re quiritur in illis superioris auctoritas cu non recognoscant ymmo tota die bella inducun tur a populo cotra ppim nilo reglito. phrmo dictum paui mei p ea que noluit oldra in co filio.ccxxxi.incipiente ut eius de quo queri tur aliqualis noticia Tc. ubi dixit p sicut in conatione facta impatori uel ab impatore fi requirie infinuatio ut in aut. Idem est . C. & mano.do.in.l.pe.e.ti. Ita erit in manatione regis seu alterius comini oc facto tene tis locum impatoris in terris fuis all'at.d.l. pre-uide io.an.in addic.spec.in ti. be inströ rum editoe . S. porro in ultima addic. 7 io. 8 ymo.in.c.cum contingat de iure iuran. in penit.carta 7 aliquid p bal.in.l.icim?.C. 5 cona uide. C.p venerabilem qui fulil fint le, gittimi uide bar.in.l.i.de decre.decu.li.x in v col-vide-d-abb.in.c. sup quibuldam ve v.ligni.in.iii.colf.af scripfi multum late in repeti.mea.l.ceturio.ff.de vulga.7 pup.7c Et pondera willad qu' bic vicit per pauum meum approbat p.d.abb.in.c.diem 7 .1. De iure juran.in.iiii.col.videt de mete Innoc. in.c.olim de restit.spoli.

### C2.XY.

Iterius quero mig bdellum as pmouet 3mpatoz cont ecclesia lit infum 7 teneaut lubditi ei in hoc obtemperare videt o fic ga fit principis auc. nel mandato er ao Tc. Etia quia dat invildictiones de indi.c.nouit qui filii fint le caz 7.c per venerabilem de appl li duobus etiam quia in pertinentibus ad ar mozz ulum subditi debent t tenent obedire imperatori etiam scismatico . i.g. iii. Jul. Solo contrarium est nezz. Ham imperator est advocatus ecclie T tenet cam befendere idéirco no potest eam impugnare de uatis ex libero ven.c. vno de resti. spoli.c. cogrente ymmo inducendo bellum contra ecclesiam meret perdere puilegium indicendi bellum cum illo abutat. ri.q.iii. puilegiu de decimis subgestum ut puniat in quo delinquit d'inf ac-quanto. S. ne autom ymmo talis ptinacia in principe non distat ab bis de bereticis er emplificamus.i. S.i. 7 ibi no. Etiaz quia pass superior est. Nam examinat imperatore ibs reprobat 7 deponit & elect. venerabile bire iudi apli li vi In boc igitur calu non tenentur subditi inuare imperatorem cotra ecclesiam ymmo e contra t pot papa absol uere eos a uincula fidelitatis xv. q. vi. nos lanctorum T.ca. iuretos T nota de bereticis

ercomunicamne. J. & pe.c. fl. \$5 queto a prosumo meo quomodo potest Imperator inducere bellum contra papam a subditi ha bebant ei obedire. Dicas secundum Jo.an. a bosti. in.ca. olim Diresti spoli. Done imperator est homo iniquus a peccator monitus se non corrigit sed peiora committit a tandem excomunicatur per papam a omnia cotemp nitur a mouet bessum propter boc contra ec clesiam a concludunt postea cum proauno meo bic o non su instum bessum. Clide tomi num abb.in.ca. sicut a. J. & iure suran. i vi. co. Luide tominum abbat. in capitulo uenit

#### Carvi.

Diudic.

Aterius queritur quid econtra
fi papa inducat bellum contra
Imperatorem sciimaticum bere
ticum uel alias niurpantem iura
r libertates ecclesiarum omnes fideles tenè
tur iurare papam r etiam nasalli imperatoris absolui possunt a iuramento quo tenené
nel occlarari non teneri ut ca.nos sanctoru
r ca.iuratos xviii.q. vi. Tu pondera qa
idem tenet cominus abbas in.ca. sicut r.j.
to iure iur.in vi.coll.nude.ca. uenezabisem
to electis r in ca.pzo bumani oe bomici.uit
doc.in ca.ex gestis de cle.no resi.bodie sa.
cit quod babetur in extranagante bonisacii
que incipit unam sanctam.

#### Ca.rvii.

Lterius eft uidendum caggre gantibus r iplum bellum prenci entibus quo iple sieri ocheant. In belia funt legio. 7 babet leptem milia centum pedites i septingetos xix equites. Sunt cohortes 7 queliby cohors ha bet xx.alas. Et prima uocatur miliaria. Et babet pedites mille I equites crrri. Se cunda quingentuaria dicitur a baba lvi.ita no.glo.ff. ochis qui no. in fallii. in prin. boc igitur 7 dux 7 ordo faciunt bellum fumme do pro multicudine apta 7 ad bellum prepa ta non autem per acta bellandi. Duo tam principaliter fundant bellum scilicet arma T uires. Dec dividitur in tres partes. equites pedites 7 claues. Tam equitibus campi clas libus maring T fluming. peditibus colles ur bes plans arbuta seruentur Dinc insertus o pedites magis funt necessarit rei publice quam equites qu possunt undige prodesse. Tu pondera bar-kequitur .d.l.ii. allegat

bic per proauum meum 7 alui doc. 7 postea dicas op pedites 7 equites babèt se ut exce dentia excessa respectu babito ad qualitate temporis 7 loci.ar.glo.l.apud antiquos.C. ce far.cum similibus.De legione uide glosam in.c.t.ne sede uocan.

# Capim Tyiii.

Flites autem in bello lic le babe

re obeant ut servent inrameta and prestiterunt. Nam invent le strennue omnia facturos o precipit imperator a nunco ocierturos mili ciam nec mortem reculaturos porfensa rei publice.ff.ex quibus.ca.ma.Lpenu.C.de his qui non implesstill prima libro. r. Lorum ducibus ochent obedire ut lege collatores inprincipio. Tam cum are publica amantur 7 aluntur solis othent insustere utilitatibus T ese in numero milicie ut armo rum quotidiano exercitio ad bella se oparet ut.l. milites.C. De re. milita. 7 fic bebet du cibus obtempare o si contra oceptum eozz fecerint etiam bene nibilominus capite puniant.ff. De re-mili.l. Deftorem. S.in bello. Abstinere debent ab aggozz cultura animali um custodia mercimonia questu aliena non peragant negocia. El d civiles curas non accedant alioquin militta r eins prinilegiis nudabunt 7 de re-mili.L. nemo milites. C. o procuf.l. militem. Thon emant predia ubi militant tempe quo militant nec etiaz ali eno non molestant Post non inquietabunt Fallit illa regula ubi fischus distrabat eozum bona paterna z ubi ex bereditate querunt boc autem inductum est ne studio culture a militia advocent bec babent.ff. de ze.mili.l. milites. Dondera o sex sunt necessaria in milite. Primo ut non lit negociator. Itè o pitet facramentum per genium principis p mortem reipubl.causa non enitabit. Item enlisei cingat. Item stigma.i.nota publica Debet eis in brachiis infigi 7 inscribi 7 poni Lui. C. o fabrice. itè i nuo alioze poi a scribi De his per glo. in vi. L.pel't. 7 per glo. in rubrica instibe ti.militis vide glo. pmamili. q.i.in.c.pbibèt r ea q bnt i.l.fi.C.locafti.

### Cap. rix.

D ducem autem belli pertinet militibus parcissume comeatam dare equos militares extra pronintiam duci non permittere mi lites in caftris retinere ad armozum exercitationem oducere ad opus privatum piscatu venatum non mittere claues portarum susci pere vigilias circuire furmentationi comilitonom interesse frumentum mensure fraude cobercere delicta castigare querelas comili tonum audire valitudinarios inspicere Dec habent in A. officium. st. de re milita. Ad eius etiam pertinet officium iu virentis fluminis ripas legionem ponere. Et ut omnino nullus aquam polluat ne ut abluendo quozu sudozem publicos oculos maculet sed procul in inferioribus partibus fluminis id facere pmittat. Dechabent. C. de re mili. l. ingentio

Ad iphus etiam officium pertinet castra ponere ubi lignoz pabuli aque copia habet i ut diutus comorandus fit loci falubritas eliga tur mare lit nicinus aut altior locus qui ab aduerfariis captus possit efficere. Consis derandum etiam ne torrentibus inudari con sueverit campus boc vegetius de re mili.l.i. c.xx. Ad eins etiam offcium pertinet fm numez militum castramentari castra ne ma ior multitudo constiper nec ne paucitas in latiozibusultra o opoztet rogat extêdi. Ad bonum ctiam dacem prinet in quo loco di micandam est noscere qui quanto superioz faerit utilioz indicat o li nictoziaz di peditib? sperat contra milites hostium loca in equalia aspera montuosa obet eligere. Sin autè econtra loca plana potentia neggiiluis negg paludibus impedita.bec negeci? l.iii.e.xiii. be re mili. Doc ad officium ducis pertinent ad specialem magisteriu militum ut-l-magisterie. C. ce iure om. iudi. 7.1. i cola. ce mi li. Bondera op etiaz dux ochet omnia que funt in bello que funt causa noluptatis ordia ta aufferre ut peregit publius corneli? stipio. Talii imperatores efficiantur dari T no. 00, licati ut nostris legitur in bistoriis maxime in ualerio in.ca.ce militari disciplina. Circa multa enim debet esse doctus imperator bostes ferire presidia agitare nibil metuere ni, si turpem samem byemez a estatem iuxta pa ti bumi requiescere eodem in tepoze in opia 7 labozem tollerare per salustium in gurtio In primis imperator sciencia rei millitaris Ebet pollere cicero in oratione pro pompeio Unde vegecius de re militari dicit nullus è quem oportest nel plura nel meliora scire & imperatorem. Cuius coctrina debet omnib prodesse subjectio. Ham turpe est patricio ui ro ignorare ius in quo versetur.l.ii. 6. serui? autem sulpicius. ff. de origine iuris debzee litteratus. Nam solitus est dicere Cato o plus rei publice prodest qui disciplinam mili tare confert cum liis. Nam' lecundum nege cium xiii.ca.iii.libri bonum imperatozem cõ uenit noscere iplum locum in quo dimicadii est. Et alia uide de quibus ibi . Item cicero i oratione pompeiana sic loquitur uirtutes im patorie nulgo esse existimantur scz labor in negotiis fortitudo in periculis. industria in agendo-celeritas in confitendo conscilium in providendo.

## Capim xx.

Elrie autem puniuntur milites
ut uarie delinquüt.nam ut con
mittunt delicta propria aut coia
Et in propriis puniuntur pena
militari 7 aget pena gradu lepe milicie ut.l.
ii.fl.de re milita. Dunitiones autem lunt
pecuniaze castigatio. Iniuriorus interdic
tio ignomine misso ab exercitu misso grad?

Deiectio. In metallum autes uel opus metalli non veputat sed vecapitat non enim pro mi lite led pro hoste reputant.ff.de re mili.l.ii. 6.i.7.6.is qui.7.1.pditores. Capite aut puniunt qui pposito manus intulerit qui in, obedientes suerint qui spectantibus ceteris prior fugas arripuerit exploratores qui secre ta nuntiant bostibus qui metu bostium infirmitatem simulant quiscomilitonez gladio vul nerauit qui fine causa se vulnerauit uel moz. tem sibi consciuit secus si vite tedio uel dolo ris in patientia. Ham tales infamia nont Der vinum autem aut per lasciulam lapsus militia mutat qui non desendit ppositum sui cum potuit capite punitqui non potult 7 paz citur. Dechabetur.ff.de re mili.l. omne delictum 7.1.iii. 6.fi. 3tem qui explorato re obuisuit hostibus insistentibus aut de fossa to recedit capite punitur etiam si rem bene gesterit.ff.de re mili.l.iii. Item li cocitauit atrocem seditionem desertoz tempe belli capite punitur tempe pacis equis gradure. pellit pedes militiam mutat.ff.de re milita.l. non omnes Tamen destores puniendi funt e qualiter & baberi debet ratio gradus ordinis stipendiozz 7 aliarum circumstantiarum qui excessit pascui comeatus ut emansoz uel defertoz reputatuz babet tamen ro quibus tar, dius nel citius rediit nel si implemento aliquo.ff. de re mili.l.iii. 6.ft. 7.1. qui comeat? 7.1. non omnes. Dabet etiam ro ante acte vite. Emalor est qui diu vagatus a castris ad ipla rediit desertor qui pliru tempus va, gatus ad castra reducit. Lili. remansoz.ff. eo desertor si in urbe inveniatur capite punitur alibi si ex prima desertione captus iterato de lerat capite punit.ff.e.ti.l.non omnes deler tozum defanctozz bona confilcatur-C. de re mili. Pondera o alienasse arma grave est crimen Tlimile est Ssertioni Thac si omnia arma alienauit. Si vo tibiale nel bumerale alienauit. vberibus cedendus eft. Di volori cam loutum I gladium delertori iple est sitis Lquicometus spacium.ff.de re militari. In omnibus que bic dicunt per pauum meum. Darcendum tamen est tironibus.l.iii. § . ff plures.ff.e-ti.7 10.l.qui cum uno. S.fi.e.ti. iterato delingret 76. ut ibi.

# Cap. xxi.

Ed quia dictuelt sup in.c. xvi. pterito ibi ulterius est uidenduz de aggregătibus v.c. in sine cap. p soutitudo uel uires v arma su dant bellum principaliter v quia in sure non discutitur natura sortitudinis explicite expedit p ipsus natura aliqualiter explicetur v per modicas questiones cum quibus eius natura concludatur. Et quero primo an sortitudo sit virtus moralis v apparet p no nam sortitudo est dispositio corpalis ut.l.i.

C.de atblet.li.xii.de bio q no.infa.l.atblete ff-ad-l-aquil-qua actione. S. si quis in collu catione de pug.in duello .per totil. C. degla diato.l.i.ergo non est uirtus mozalis cu dis politio corporalis differat ab babitu feu dispo litione anime 7 lic inferior gradu de de peni T remif.l. cum infirmitas xui.q. i.precipim? xxiiii.q.iiii.fi babes.C.de facrofanc.eccle.L. fanctimus. Secundo sic omnis nirt' mo ralis est conjectatrix in passionibus 7 overa tionibus ut probat phus ilethico. Sed forti tudo est conjectatrix in medio ut idem phiergo. Tercio sic o non est una airtus .no est uirtus ymmo uirtutes . qz pluralis locu tio ao minus duozum numero est contenta. ff.de testi.l.ubi numerus 7 regula pluralis. de requiur-li.vi. Et confirmatur per dictu phi.pzimo elencozum. Nam eadem est diffini tio proportionis 7 unius propolitionis & for titudo no lit una ulrtus probat bic mmoz.na una uirtus opponitur duobo uiciis extremis ut xlt.di.lepe de conlue. ex pte . Sed forti titudini opponuntur quatuoz 'extrema scilt cet intimiditas 7 timitas timoz 7 audatia. 7 defectus in audendo qui est ignozates ut probat tex i eth. Oppolitü probat phi-iilethi Dro solutione questionis est aduertendum o fortitudo sumitur equinoce pro forticudie que idem est o robor corporis 7 fortitudine que est uirtus mozalis. prima est 'potentia q quis potest mouere ut probat pluis primo rethor. Tutrage reperitur in bello T lic fump ta fuit generaliter cum dixi o fortitudo seu uires a arma fundant bellum cum utragre quiratur sed & prima que est robor corporis no est dubium o no est uirtus moralis p supra allegata. Sed or lecunda procedit qo t illa est uirrus secundum quam nos bene babemus circa timozem a audaciam in bellicis periculia a de ista proleguamur qui prima est plana in modia 7 tempozibus. Prointel, lectu autem fortitudinisanime est attende dendum o in audendo 7 timendo contingit exercere T beficere T utrobios male agere.

Contingit 7 medie se babere 7 sic uirtuo fe. Differt tamen audacia a timore. Ham audacia est passio appetitus irracionabilis se cundum quem inclinamus ad agrediendum terribilia. Limor inclinat ad fugiendum 7 g libet experitur in seiplo. sed utracy contingit bene agere 7 male. Ham fi quis uideret occe armatos T folos aggrederetur eos - male cir ca aggressuram a male circa timorem ageret Sicetiam in timendo quis excedere potest ut exemplum si sint centum bomines inaguit T no uideant nist centum T sugiut male cal. Sic etiam no aggrediendo ut si uiderit spo liare civitates li non aggrediatur male aguit Et sic uides excessum in no timendo cum ex pedit.in timendo cum expedit.in aggredic do cum no expedit a no aggrediendo cu ex pedit. Et lic babes uicia extrema audacia 7 timorem 7 utrobiox gradum ut lupza. Ulteri us è notandu q ubicucy è repire excessu ex tremoz viciolum a vitupabilem ibi est repir medium bonum T laudabilem ali ellet totum malum 7 vitupabile. Nam posset dici p Desectus est vitupabilis. Nam Desectus Diceret Defectus mali 7 sic non foret maluz Expedit igit of in medio lit bonum cuius re spectu vnum vicar malum excedendo aliud Deficiendo. Ex his inferunt due questões seu due conclusiones p solutõe gois. Drima o fortitudo anime est vitus moralis. Scoa o est va virtus phatur prima. Ham omnis babitus electique medii laudabilis est uirtus mozalis sed foztitudo est buiusmõi er ao poat major p locum a diffinitione que argumetatio est valida in iure.ff. de reg.iuf.ff. d polli Li.in prin. 7.1.bona fides.e.ti. Sic autem diffinit phis vtutem moralem fm ethi. phat minoz. Nam fortitudo est habitus intellectiuus medii circa timozem Taudaciam at pbat phie iii. ethicoz. Confirmatur illa est vtus moralis que generat in nobis in more idest consuctudine a becappellatur mozalis Sortitudo est buinsmodi ergo resport maioz p locum a causa sormali que argumentatio è valida in iure.ff.ad.l.fal.l. ft is qui quadraginta. S. quedam.ff.loca.l. rei. S. ope.ff. & v. figni.l.edificia. S. perfectissime 7.1. q forma e.ti.i.g.i.octrale ce bapti.oebitum. Drobat minoz. Ham in actu bellico propter pericula appetitus sensitiuus inclinat bominem ad fu gaz ut dicit pluis ubi in bellicis vendicat libi locu ita Tad ea que funt impetuola T lic nos inclinat ad extrema viciosa vius autem que est pmptitudo appetitus rationabilis incliat ad medium T illa pmptitudo generat ex actibus iteratis alias non delectabilem oparet T fic non effet virtus cum in virtuoso nulla debet esse appetituum repugnantia ut idem phis scoo ethi. 7 patet prima condusio vid licet o est virtus mozalis. Secunda cocio eft op eft vna virtus. Quidam boc lic poant Timor 7 audacia sunt passiones contrarie forticudo est uirtus media ergo est tantum una consequentia phatur. Ham unum quod ckagens intendens ad argumentum unius contrarioz tendit ad remulionez alterius 7 sic vtus minuens timotem auget cotrarium Mecontra. Confirmat uirtutes morales specificantur a fine Sed unicus est finis ergo unica est uirtus. Dzimuz patet per locu a ca finali quod est ualidum in iure a.l. vnius. 6. si puns. A. De consti. l. ultima. A. De Decur. l. ge neraliter. C. & epi. 7 cleri. xvi. q.i.c. cum cessante de appel. T. c. 7 st xpus de lure lui. p3 scom. Nam finis fortitudints in bellicis è bonum corpori a si al's bellat poter lucrum non est fortis ymmo auarus. Alii dicunt alr uidilicet o timoz 7 audacia non sunt patsiones contrarie boc phatur lic. Imoz 7 au-Dacia se compatiuntur in code respectu eius

dem ergo non funt contraria tenet pleantie qe polito uno contrariozum remonetur reli, qui ff. ce infti. Led fi pupillus. & fi inftito ria.ff. de reguiur.lius nostrum T.l.bec v. ba.ff. de uerbo. fig. in auc. de man. S. ii. col. iii rrii-di-hospiciorum cum si. Primum patz nam quie propter bonum bonestum bellare . sed timet propter dampnum etiam quis agre ditur a lic audacia. a non timet ne ledatur 7 timoz. Et sic ista opi. est contra textuz phi secundo retbo-nec ualet ipsozum ratio. nam oclegatio 7 trifticia secundum omnes sunt contrazia a tamen idem delectari pot a tristari circa eundem actum-tolle in adulterio wlectatur propter sensualitatem. Et sic w p bibitione merces in mari propter tempeltatem. Sic in propolito quis tim; propter ma lum presens audet propter spem igitur opi uerioz unde albertus tenet plicz lint quatuoz extrema ut lupra non tame lut nife duplices, nam quicung iclinatur ad be ne audendum non timet. Et auicunax non in Clinatur ad bene audendum non audet. 7 lic infert unicam uirtutem. Alii dicunt of n funt nuli duo extrema. Naz li aliquis nibil ti met nimis audet. Et sic timoz a audacia faci nnt sic unum extremum p sufficiat expredi ctis concludere o fortitudo que est unu pri cipale fundans bellum ut fumitur pro corporis roboze non est uirtna mozalis. sed ut su mitur pro nirtute anime a nirtus moralis est una. Et bec est ifta que bellum ad finem tm producit. Pannera o an fortitudo lit uir tus moralis tangit phi.optime in ili.ethico. Et de fortitudine uide tulium li.i. to officiis in ca.in quo de ea tractat quod quidam ca. incipit intelligendum est autem cum propo lita lint genera quatuoz zc.uide fanctum tho mam in secunda secunde questione exxiii.p totum 7 theologi in iii.lentetiarii di. xxxiii.

# Capim xxii.

Flum est & fortitudine que fun dant bellum principaliter que è uirtus moralis 7 una. Sed quia tractatum dirigo ad Cardinale Quero ntrum bec sit cardinalis apparet o fi nam magnanimitas no est uirtus cardinalis ergo nec fortitudo tenet colequentia per lo Cum a maiori qui est uslidus in iure'ut lege.i C. or neg. gelt. ff. or lenato. l. qui in dignus. C. te lacro.lanc.eccl.aut.multo magis fol.ma. Lex diverso. S.i. C. De epi. 7 cle. l. si qua p ca lumpniam xxxii.q.v.fipanlus viii.q.i.fier go-vi-q.i.in mare xl.dr.quelibet & elect.ci in cunctis. Sed magis uidetur ineffe o ma gnanimitas lit uirt' mozalis & fortitudo oz nobilioz 7 maioz ut dicit phiis in ethicis tra ctatu de magnitudine. patet primo uidelicet of magnanimitas non lit cardinalis or tunc cardinales forent plures iiii . Solutio fic to

ta bumana connersatio non versatur circa fortitudine ut cardine.ergo non est cardia lis quinde cardinalis nuncupatur. tenet-co sequentia per locum ab ethimologia.qz est ua lidas in jure.ff. si cor.pe.l.ii. S. appellata in pheio.ff. S. viscipali.C. & epi. 7 cleril. vecer nim".ff. oner.fig.l.tigurii.e.t. 7.l.libeornz 6.0 fi papir - xxi. vi. cleros. xvi.q.i.fi cup. T.C.cum fm be p.uen.patet primum. Ylam fortitudo per lat solum circa picula bellica. Sed pauci ducunt uitam fuam cum bellicis piculis ergo. Incontrarium apparet auctozitate comuniter loquentium qui istam po munt in numero cardinalium inter quoseft Seneca qui secit tractatum specialem 7 tult? in rethoricis dividebat uirtutes in bas.iii. cardiales a bec ar ab auctoritate est ualida in jure. C. & sima tri. T side catho. epla iter claras. C. & bo. ckli. l. cû mîta. ff. & re. di. l. i. tantu. 6. zenotopin. Dondera ga & vtutibus his quatuoz pricipalibns fatis phelle tractat li.i.officiozum fit mentio per glo.in cle.i.de summa trini.7 side catho. 7 subdit ibi que Dicantur virtutes theologice 7 pondera Ci ceronem in li.iii.retbozicozum ad extremum ubi tractat quid sit prudentia Justitia fortitudo 7 modestia. Nam prudentia est callidi. tas que roe quadam potest delectum babere bonorum 7 malozum 7 appellat prudentia multarum rerum memoria a ulus pluriuz ne gociorum Justicia est equitas ius vnicuique tribuens fortitudo est rerum magnarum ap petitio 7 rerum bumilium contentio 7 labo ris cum utilitatis roe perpelio. Modestia è in animo continens moderatio cupiditatum 7 de his etiam habet in.c.ex his.xxviii.q.ii vide glo-in aut-ut omnes obediant iudicibul in prin. Et pondera quid lit virtus quia vit est babitus electiuus fm phos ut refert bic proauus meus. Ham virtus est que habente proficit a opuseius bonum reddit fm phūm glo.fi.in cle.pzima De lumma trini.7 fide ca tho. Sed Cicero hoc scoo antiquozu rethoricoz vicit o vtus est animi habitus natur modo atog roi consentaneus z babz quatuoz ptes. f. prudentiam iustitiam fortitudinem 7 tempantiam a diffinit singulariter eas a po nit earum ptes. Dicunt enim vtutes quali virum tuetes 7 pleruantes a uiciis fm aloin cle.prima de lumma trint 7 fide catholi. Et pondera o vius align capitur p fineut babet in.l.legis vtus.ff. De legibus

# Cap.xxiii.

Ro euidêtia 7 lotoe qõis primo est videndum unde 7 quare uirtutes dicantur Cardinales Ubi sciedum em alberti q sicut cardines celi sunt poli uidelicz antarticus 7 ar ticus super quibus mouetur celuz 7 cardies bostiorum 7 portarum super quibus reuoluis tur-Sic a simili virtutes ille dicuntur cardi nales super quibus uersatur tota conversatio bumana 7 quas 7 si quis baby dicitur simpli citer bonus 7 in iplis non. Sic etiam tomini cardinales inde indicio mco nome sup ferunt nam ipli funt mudi cardines quibus tota mundi gubernato revoluitur 7 fingitur 7 ad iplos spectat substentare totum pond? mobilio gubernationio T motum iplius fixum prestare somentum duodus polis numero co tenta est celestis machina 7 sufficient stabi. les.firmant ordines motus non ocuiant a lo co fixionis bumani generis monastica gubeznato quatuoz cardinibus fuit contenta 7 fufficit. Si inde unde numerus unde narie, tas.unde infirmitas.unde tanta a centro di stautia a tanta suple dicimus cam non est no men arbitrii. Sed qe cerdinalatu dixi in tractatu de ecclesiastica censura nunc per transeo ut reddam ut discutiam principale p politum. Et qu'iure ut dixi non plene explicatur ad plenum naturalium aliquantulum succincte propter fortitudinem explicandaz oc eo tractabo.

### Capim xxiiii.

Ciendus est ergo o ut dicit phi.

uirtus est babitus electiuus ut i

dem phis asserit secundo rethorice o quod est cadit sub electi

one - r eligibile est triplex o triplici specie
bene proueniens uidelicet bonum utile bonu
delectabile r bonum bonestum. Et ista sunt
per electionem appetabilia r sugabilia r o s

uirtutes mozales circa ista tria uersantur.

Explicemus unum quodos. Et primu bo num utile circa quod uerfetur uiztus altero de tribus modis.aut expendendo.aut accipi endo-aut conservando Plures actus elec tionis non experitur bomo in seioso 7 ista & ductio ab experiencia nalida est in inre 7 p batur in probemio-sf-circa prin.in aut o mo nac.circa prin.ff.de le.iii.l.si chorus. S.bis nerbis 7 de veteri cure enucle.l.ii. 6. que oia de elect. of fit li.vi. Si expendendo hoc con tingit dupliciter. Aut enim expendit lua at aliena. Si expeudit lua tunc circa ista expe dendo uiztus liberalitatis 7 magnificentia. nicia opposita scilicet anaritia a prodigalitas peruificentia 7 benificentia. Sin autem non funt sua tunc potest distribuere illis quo rum funt a tunc est insticia ut. ff. de insti-a iure.Linfticia 7 infti.e. S.infticia.xi.q.ii.cu denotiffima. Aut distribuit illis quorum no funt 7 tunc est in insticus ut in inribns stati allegatis a contrario quod est ualidum argu mentum ut.l.i. S.buius rei.ff.de offi.ei? cut man.est iu. 7.1. per procuratorem. S. ignorā tes.ff.de mandati. T.C. cum aplicam de bis que fuit a B. T. c. cu uira. d' cover piuga i no reddendo illis quorum funt bomo dicit fim-

pliciter malus xxiii.q.vi.h res de uluris cû tu.ff. to ulur.l. lequit. 6. ck an patet o iusticia est cardinalis quia non habendo ipam cir ca distributionem eozum que sua non sunt bo eft simpliciter malus. Sed libertas 7 magni ficentia que consistent circa distributionez corum que sunt sua non sunt sua non sunt ca dinales quia quis male distribuendo sua non est simpliciter malus sed bene vicit fatuus. 7 sic babes unam cardinalem. s.iustitiā circa expeditionem inutilis boni. Sinaute uir tul mozalis vlatur circa annum utile in accipiè do boc contingit duply. Ham aut accipit que sua sunt uel debita nel aliena 7 sibi non Debita. Et si sua nel sibi Debita r a quibus no Debet petat contra liberalitatem magnifice tiam. Hon tamen est simply malus. Dinc est o contra talem funt iuris remedia introducta onde vi. vi.bo.rap.ff. T.C.per illos ti tulos furti.7 de condic.ex.l.7 canoibus q in fingulis calibus explicantur fm uarietote actuum T lic p explicationem unius fi actus ferceptois circa bonu utile appet o iustitia obtinet cardinalatum non autem liberalitas line magnificentia cum per oppolitum iustitie dicatur simplir malus non autem p oppofitum liberalitatis uel magnificen. Sinaute vietur uirtus mozalis in retinendo bonu uti le boc etiam contingit dupliciter. Aut retinet a conseruet sua aut retinet aliena. primo casu retinendo que sua sunt a nulli dando p det contra liberalitatem 7 magnificentiam nec talis est simpliciter malus. Et si instes Si dives viderit pauperem indigentem ad mortem 7 nibil det peccat mortaliter rude ri potest o tunc retinet non proprium so cõe cum tempe talis necessitatis sit sienda omunio ut phat clemens lex roibus.xii.q.i.dilec tissimus a aug. ut transumit viii. di. quo inf S.i. Sinautem quis retinet aliena simpl'r est malus a iniustus appellat si inuito diso re tineat 7 prodita sunt remedia iuris de quib? Circa igit bonum utile elicis unqua bonam solam stutem cardinalem tam in distribuendo & in accipiendo & etiam confuando quia per tplum oppolituz bomo est limpliciter malus alie autem non funt cardinales quia p easum oppolitum bomo non est simply malus. Cardinalis est institia no cardinales sut liberalitas 7 magnificentia 7 bod clarum. Dicebam fo o boc erat fm bonum delectabi le circa of vlat uirtus mozalis 7 circa boc Vlatur uirtus mozalis 7 circa boc uersatur duply aut largiendo licut funt uirtutes que funt in ludis 7 cum aliquis largitur aliis delectationem babet. Et buiusmodi sunt amici cia affabilitas r entropelias. Iste aute uir tutes non funt cardinales quia non funt de necessitate bumane nature quia multi sunt magni 7 virtuoli qui in talibus nesciut se bu bre. Quinaute suscipiedo 7 boc dupir. Hut enim vlatur principaliter circa delectabile

tunc dicitur limpliciter 7 appellatur in te perancia. 7 dico se male babere excludendo. nam insensibilis qui non electatur no è sim pliciter malus led excedens lic babes tempe rantiam que optinet cardinaliatum q? p eius oppolitum quis limpliciter est malus. Et est te necessitate bumane conservationis. Sin autem uersetur simpliciter circa tristabile. T boc dupliciter namest quodoam tristabile quod aptum est mouere ad iram t tunc uer, fatur mansuetudo bec non est cardinalis.az non est necessarium si quis irascatur per actum remittitur quo minus transeat ad actu fecundum exteriorem insticie-sin autem tra firet ad'actum exteriozem non diceretur in sticia. Sin autem est tristabile quodest aptum mouere ad timozem 7 tunc est sorti rudo. Nam sicut ille est simpliciter malus q si nult substinere terribile poter bonum fortui tum. Et sic fortitudo est urtus cardinalis 7 bec de hono delectabili. Dicebam ulterius o eft bonum tercinm scilicet bonestum. Et tale'est triplex quoddem perting ad uirtute cognoscitiuam. Et bec sunt virtutes intel lectuales, the funt scientia fapientia intel lectus. ass. 7 prudentia. Quoddam perti net ad uirtutem interpretatina ut ueracitas 7 fallitas.Quoddam pertinet ad uirtute ap petatinam. Capianus secundum membri scilicet pertinens ad uirtutem interpretati nam a dico o ista neracitas spectans ad nir tutem interpretativam non est'uirtus cardi nalis que no reddit bominem simpliciter bonis nec eius uicia fipliciter malii 7 eui uicui ma gisoppolitum è iactantie. Sed iactator est triplex. Est enim iactator simplex iste è gratia odectationis alter honoris alter gra tia lucri lola prima iactătia opponitur direc te peracitati. Elle autez ingzediuntur aliam speciem nicii nam primus solum spectat que mendax.led mendacium est duplex nam est mendacium qo est simplex falsa significatio uocis.7 œ illo dixi op directe opponitur ue racitati. Aliud è falsa significatio nocis cum intentione fallendi. Et illud facit bominem simpliciter malum a incidit in speciem iiusti cle. Et has a alias species medacionm p lequitur aug. in li mendaciozum transumpti ue habetur rrii.q.ii.ca .piimum capitale. Blind est ut dixi bonum bonestum pertines ad uirtutem appetitinam. 7 boc dupliciter. aut essentialiter 7 this funt uirtutes morales a quibus supra tactum est. Flut significatie 7 talia funt bonoz laus bona terrena. Et cir ca iftud bonum boneftum e magnanimitas. et tales non funt uirtutes cardinales. Nam multi lunt virtuoli qui etiam non appetunt bonozes quibus funt digni. Sinautem lo quamur de bono bonesto quod spectat ad uir tutem cognoscitiuam. Lunc sunt virtutes intellectuales ut scientia, intellectus are 7 prudentia. Prime tres non Cardinales qu

non sunt de necessitate uite humane. Sed prudentia est de necessitate boni ymmo impossibile est aliquem esse uirtuosum sine prudetia. Tam pradentia regulat ceteras uirtutes Ex bis insert qualiter sortitudo propter qua fit smo est virtus cardinalis a apparet aliter quatuor sunt elicitiue ex triplici bono appetibilia frangibili triplici uirtute anime Anime nostre. Liustitia tempantia sortitudo a prudetia que nedum Cardinales sa ymmo inter ceteras obtinet papatum a principatu sit aliqualis discursio sed sic supportat, quia non deputaui iuristas pronunc as explicare naturam sortitudinis de qua è pricipal smo.

# Cap.xxv.

Onsequenter queritur Anali.

quis possit dici fortis etiaz si no fuit exercitat' circa picula moz tis in bello apparet of lic. Tam fortitudo est necessaria bonitati bumane cuz sit cardinalis ut sup prima questione q boni tas bumana baberi potest sine exercitio belli co ergo consequentia probatur a confunctis ff. De neg. gef. l. at qui natura. iii di. benick. vidi nunc & superfluitate. Primum patet p nota. 8. prima questione. Item Tullius Dicit o fortitudo est considerata piculorum susception laborum ppessio Doc autem pot esse sine bellico actu ergo phatur consegntia p locum a sequenti destructo p est ualidum in ture argumentum.ff.li cer.pe.l.ii. f.ii.C. de furt.l.apud antiquos v.qm.ff.de in inte. restillnon videtur. Oppolitum dicit phis iiii.ethicozz o propterea hoc continetur in lacramento militis cum accingitur non eni tare mortem.l.p.fl.ex qui.ca.ma.7.Li.C.& his que non implestip.l.i.li.xi. De so so so questionis est attendendum o fortitudo sumitur general's pomni firmitate animi. Et bec est generalisad omnes vtutes. animi inconstantia vituperat i iure reproba tur-xxii.q-v-borendus de iure iura-quem admodum.ff.de adult.l.si messor.ff.b decur Lp.ff. De neg. gel. Lpap. Regula quod semel 7 regula mutare de regiui-li-vi. Et hoc mo foret dubium quando talis possit esse sine pi culo bellico. Sumitur etiam stricte prout virtus spalis que est inclinatio ad aggredien dum r expectandum picula pro fugiedo malum culpe vnde triplex est malum nociuum quod apponif utili trifte quod apponitur delectabili turpe quod apponit bonesto bonus autem anime quod est boneseum est presedu bono utili z velectabill ficut anima ronalis presereda est corpori.xii.q.i.pcipim".xxiiii q.iiii. si habes . C. be sac. sanc. eccle. sanccimo o peni-r remis-c. cui isirmitas. Ex boc infertur o funt tres virtutes morales neces farte ad boc ut quis dicatur bonus uirtuol una que prefigat animum ad preferendum bo

num bonestum naili. Et bec è infficia. ff. te in fti.et iure.l. iufticia infti.e. S. infticia xii.o. ii.cum oznotissima. Alia firmana animuz ad preferèdum bonum 7 bonestum blectabili 7 hec est tempantia ut vi. bisti. sed pensanduz è palam de constit.nam cocupiscentia. Alia firmans animum ad substinedum passiones & incurrendum malii culve t bec elt fortitudo C. cathlet.l.i.l. x. C. co his que non imple. Stipen.Li.pii.q.i.S.binc etiam 7 bec fortitu do cqua est sermo. Et merito bec dicuntur Cardinales qu' sunt de necessitate bostatis bu mane 7 quelibet istarum custodit seipsum.7 qualibet aliarum tolle uel tollit exemplum. mulier temptata de adulterio per promissio. nisle diendit per temperantiam .ff. or ritu. nupt.l.palam fif temptetur per terrozem ab isto le defendit per sortitudinem xxxii.q.v. lucrecia 7.ca.fieri.7.ca.finge.xxiiii.q.i.nō fatis, Sin autem temptetur per numera ab istage defendit per iusticiam xii. qui.cum & uotissimam. Dotest etiam exemplificari's fortitudine.nam si propter timorem dubitat ab ista le desendit propter sortitudinem ut i ca.lucrecia r ca.finge xxxii.q.v. Sitè ptatur per delectabilia tunc ochnditur per temperantiam xxii.q v.non pot 7 cap. nec solo. 7 ca.qui uiderit 7 no machaberis. ≈i propter munera tunc desendit susticia qui in stum est desendere bonum bonestum tap spi rituale. i.g.i. qua vie. de symonia per totum Si fallis rationsbus tunc desendit se prude cia 7 fic una cardinalium firmat animum ut preseratur bonum bonestum utili ut iusticia. Blia ut preferatur delectabili ut temperatia Ellia ad substinendum propter bonum tuen dum 7 malum culpe excludendum ut fortitudo-providentia autem cetaras regulat sic debet esse in cardinalibus.

# Capim xxvi.

Lterius eft sciendun o bellum

sumitur dupliciter uno modo p actu bellandi binc inde ut fumi tur.ff.de captiuis 7 postli.rev. 1. in bello T. Lpostliminiuz. C. degladia, l. una li.xi.Alio modo sumitur pro qualibet expectatione corporalis periculi etiam li non lic ac tualis in ualio t hoc li pericului effet cui pol fir verifimiliter relifti alias non eifet bellum utin latrone inspendendo a alio instifican-Do. Si bellum accipiatur pro actuali inuali one bine inde facta fortitudo non est solum circa illa pericula.que tunc non esset cardina lis cum multi funt nirtuofi qui in talibus exercitati non funt. Sin autem fumatur'se cundo modo tune fortitudo uerlatur circa ista pericula generaliter sicut dicimus i muli ere que substinct pericula propter euictionez castitatis.i.non est bellum primo modo sum ptum led lecundo fic tamen est fortitudo.

Notandum tamen o fortitudo non est circa. quelibet bellica pericula. Nam fi aliquis fua dit aliquem 7 desendit se non est fortis quia tunc canis effet fortis fortitudine. It an lub stinet picula bellica opter cuitar malu culpe te é fortis unde vicit phis qu non est fortis propter necessitatem buic etiam casi.xxiii.q liii. Nabuchodonoloz 7. c. De tiriis de pe.di. li. Sic enim tunc concludit folo questio nis propolita cum querie an fortitudo sit cir ca picula mortis i bellica i dicendum est o non ut exemplatum est in muliere. Secuido modo o extremus actus fortitudinis lit cir ca mortis picula videtur o sic quia vius est circa difficile. Tertio mo o inclinat ad lusti nendum mortis piculuz si casus occurrat di cendum o sic r exteditur circa ultimus po tentie primo cell 7 mudi. Dondera in quo dicit o circa mortis piculum est actus extre mus fortitudinis. Nam mors constantissimos terer animos r est poria passio in reru sortiu Tultimum terribilium fm phum Tvide phm tertio etichorum dum dixit foztitudo est ace stellio terribilium ubi mozo imineat propter bonum comune saluandum. Et podera p dis panus meus sapienter loquit more suo dum dicit secundo modo inclinat ad substinendum moztis viculum st casus occurrat. Dondera verhum si casus occurrat si trade, ret le guispiam mozti ut le ostenderet fortem non effet fortis ut antiqui faciebant quia ad boc ut fortitudo (it vtus requirit o tendat ad Debitum finem ut vis utar bar.in.l.li gi filio. C.eius qui.ff. De iniusto 7 irrito testo. vnde solitus sum dicere o veus est remuera tor adverbiorum non autem advectivoz fm glo.in.c.i.ve collu.vetegen.gl.in.c. mochi xvi.q.i.vnde quis fortis non adest si semet iplum occidit quia circa mortem bene fi uttr actu fortitudinis Sed si noluntate dei ad mortem devenio a dato o nobis ut inquit phus fit natural'r institutus appetitus uite tamen altiora inspiciens a bic inferiora uilipendens dicere corde 7 ore. Cupto dissolui 7 esse cum xpo ut magnus aiebat apostolus tuc esiez sortio quia fortitudinis actu bii uiderer circa moztem uti. "Nam non sufficit ieiunara led oportet bene iciunare.

### Cap. xxvii.

Ed queritur quid sit principali us fortitudinis bellantium an ex pectatio bostiu an aggressus eop. Et uidetur quaggressus sit principalior actos sortitudinis. Drimo quia ut ingt phus scoo ethicop tractatu de liberalitate virtuossus est dare quacipe. Scribitur etiam ecclesiasti.ini.c. Non sit manus tua ad accipiedus porrecta tad dandum collecta Toine quod scribitur beatius est dare quacipe xvi.q.i. pdicator de donat.c.i.ergo a simili ytuossus

est aggredi & expectare quia aggredies dat expectans recipit pterea nirtuolus est bene facere quam bene recipere ut ide philosoph. probat. Nam simelius est facere op pati in ge nere uirtutum.ergo bene facere melius & be ne pati-consequentia tenet per locum a con neris qui est ualidus in iure. ff. to neg. gest. I. superfluitate. Sed aggredies bene dat ex pectans bene recipit ergo uirtuolius estag-Breteren est melius bene operari on non operari turpe. Juxta illud no lufficit abstinere a male nesi 1 bonum faciamus. Haz illud scilicer bene operari bonum meliozem ducit finem. Cum in actibus bis finis ponderetur ab illo fiat nominatio quam tenet plo cum a fine qui est nalidus in inre.ff. or re mi li.l. si quis.ff. te iure fisci non intelligitur. S. si quis palam.ff.comunia pre.l.receptum.ff. ce auro Tar.le.l.si non sit. S.perueniamus. Sed aggredielt bene operari expectare est non operari turpe.i.non fugere.ergo uirtuo fius est aggredi & expectare. Dieterea vtu olius è qu difficilius. Na T.I. responsum al'r non emanat nisi super difficili 7 oubitabiliut.l.quod labco.ff.te car. edi. 7. l.i.in fi.ff. ad municip. Sed aggredi est difficilius quaz expectate. That homo fellus expectare potest no autem aggredi. probatur maior per eunde phi.tractatu & fortitudine'. Mam actus for titudinis specialiter est circa difficilia 7 ter ribilia. Dzeterea illud nirtuolius & amabili? Ham actus uirtutum de fui natura fut ama biles ut idem phi-tprobatur.boc de pe.di.ii. 7.ca.proximos. Sed aggredi est amabiliun gz plures utilitates afferūt rei publice-7 plu ra in codem genere prevalent paucioribus un auten.de consang. Tuti.fra. in prin.de sen. excomunica.cum procurator iiii.q.iiii.engel tendum de offi.deleg.prudentiam in princi. qz inimicos expellere eft utilius 🏚 ipsos ex pecta. Preterea illud uirtuolius quodest landabiling quirtus meralis est bonus landa bile sed aggredi est laudabilins & expectare. Nam regulariter plus landantur aggredien tes & fugientes. Incontratium eft text? phi.iii.ethicorum tractatu de fortitudie ubi dicit op principalior actus fortitudinis eft fu stinere. Idem ibi albertus 7 eustechlus. Decenidentia buius questionis est aduerten dum o secundam dictamen ratione ratiois non lemper est aggrediendum nec lemper fu giendum nec lemper expectandum . ymmo quadocs expedit aggredi quadocs fuger office expectare. Exquo apparet o fortitudis tri plex estactus scilicet aggressus suga a expe ctatio t aliquado fugien fit forti.patet.nam pericula supra bominem sunt fugienda. Si enim unus solus uellet aggredi ul' ipsos aggre dientes expectare non effet fortis is audax. 7 temeratius ut idem phús ibidem dicit. Triplex est ergo actus fortitudinis scilica ag gressus suga a expectatio a inter ista minus

est fuga hoc probatur. Ham ille actus qui eft inter ceteros minimus est inter ceteros minus difficilis. Cum ars 7 disciplina sit circa difficilia ut sugere è facili? o aggre di 7 expectare ergo 7c. Dieterea ille actus est minus vituolus qui assimulatur vicio primuz phatur quia uirtus assimulatur uicio pe iori phatur p locum ab extremis qui est uali dus in iure ut.ff.comuni di.l. arbor 7.1.1.ff.li quis in sus di.non obtempera. 7. L. quare.ff. be sta.bo. Sic est in ppolito. Ham p sugam affimulatur timozi quod est prius uicium qua fit audacia ut idem phis ibidem. Solo dico o expectatio est actus principalioz boc pba tur. Nam veuolius est bene facere bonum o bene recipe bonum ergo virtuolius est bii pa ti o bene facere malum tenet consequentia per locum a contrariis qui est ualidus in iure ff. de act.emp.l.iul. f. pcur.ff. de instito.l. fed fi puvill. 6. fi institozia. ff. & v. figni. 1. bec vba. Sed aggrediens bene facit malum ag gresso expectano autem bene recipit malum ab agrediente. Breterea ille actus est prin cipalioz qui est disticilioz hec pluries. 3. pba tum eft. Sed expectato est Difficilioz & aggressus. Deobatur boc. Ham fiat aggressus fit in modum fortioris 7 in spe de cuadendo al autem ro non ditaret aggressum si non effet spes evaliouis sed expectatio fit in modum minus fortem er ga fortiorem led diffic i lius est bene le babere cum sortion & cu minus forti ut clare confirmatur. Ham in expectando oportet moderari timorem magni cum trifticiis corporalibus. Sed aggredien. do non expedit tâtum moderari ergo rceta. Dreterea expectatio 7 substinere Denotant Dinturnitatem 7 pleuerantiam 7 in genere boni dicitur o diuturni melius de pe.di.qui irriloz 7.c.penata 7.c.non reuertebatur.ff. de inrem verlo.l.li p patre. g. 7 verluz. Sz aggressus denotat quendam impetum parum durabilem puenientem ab iracundia ut .1.si adulterium. S. si Impatores. st. de adult. 7. L. grecus. C.eo. 7 regula quod colore de regt. lur. Dreterea expectatio facit picula mortis esse al cause presentia villa tunc difficilia v timibiles ut dicit phus fo rethozicozum ergo

Infertur expectationem actum principa liorem fortitudinis licet vulgares non ita in dicantes contrarium sapiant. Si autem qo predixi sugam act. sortitudinis uidetur obsta re in hoc tractatu scripsi. Lin articulo o pti nentibus ad ducem r milites ubi dixi o milites suare debent iurametum quo iurauerut non re. solo o pret ex iam dictis. Nam ubi sunt picula sup bominem sugendu est. xrii. q.iii. displicet Jo. vii. Mathet. x. trassump tum. vii. q.i. s. hoc seruandum. Ubi aute sut pericula non sup hominem sed est aliqualis spes tunc pecedunt statim dicta. Ad all'ata in contrarium patet rasso discurrendo p sin gula uno tamen addito uidesicet o vulgares

plus laudant a amant aggredientes & aloee tantes hincest o dicit phus ibidem nibil p bibet milites stipendarios ce qualuiros fortes Nam illi ad modicum lucri uitam mutant T fugiunt a aggrediuntur fine dictamine rari onis. Sed quero quot gradibus fortitu. dinis quis utatur in bello . Solutio fex funt similitudines mere fortitudinis que est nirt' moralis sita inter audaciam 7 timorem. Et iftis lex utuntur milites in bello-prima fimili tudo propter quam milites uiriliter agrediutur est propter gloriam 7 bonorem uidentes o tales folent laudari a timidi uituperari d bac. C. De re militari libro xin. ff. ad.l. aquit. lege que actione. S. si quis in colluc. tatione de puindic. per totum. Secun Da est qualiqui sunt sortes propter timorem pene corporalia nel pecuniarie que imponi o fuent timidis T fugentibus in bello T ista uo catur pollitica quinter ciues u tulis servilis eft e pe.vi.ii. sicut secta. Tercia è que nocatur militaris az bomines funt foztes ga iaciunt artes bellandi ficut theotonici alii expertistipendazii inducit experientia rezz magistra.ff. & legibus.l.scenus. S. oznatrici bus 7.c. & sit welect. li.vi. Et ut vicit phi.in tractatu & fortitudine stipendarii pu gnant cum aliis licut armati cum inermibus 7 ista faciles funt ad adfugiendum. bodie tsi le facilius expedient quia legant digitom T trabant barbutam 7 se reddunt 7 statim dimittuncur ut est mos eozum inter fe.

Quatta est quia utuntur aliqui propter seuo rem. Ham fu ror est res impetuosa ad pericu la.7 tfta aliquando iunat in bellis or bomies funt audatioses a banc inducit impetus ira cundie ut.l. si adulterium. S. imperatores. ff. adulter. ¬.l.graccus. C.e. ¬.l.quod calor ff. Tereg.iur. Quinta similitudo est p bo mines utuntur fortitudine in bellis propter spem.nam aliqui propter spem uictorie uirili ter agrediuntur igitur enim poonderat spel potentie sensitiue rom oc constinam concupilcentiam vi. di.penfandum. Sexta eft propter ignozantiam.nam aliqui aggrediné expectantur uiriliter ignozantes pericula imineri qui tamen fugerent boc scito ibi non uident quid agunt ad instar infant.c. to ful. mo.l.i.ff.ad.l.corne.De sicca.l.insans Istis limilitudinibus milites regulariter utuntur in bellis. Inter istas autem fortitudines si uis nidere que magis attingunt uirtuti. Des at tendere pomnesiste sunt similitudinarie fortitudinis năture, nam in uera fortitudic sicut in qualibet virtute oportet o opus flat scienter.nam ignozanter operantium nulla est uirtus que prudentia que est habitus itellectua.regulare other omne opus untutis. Secundo bebet elegitercio que ligatur pro pter bonum intrinsecum quarto & operetur firme a durabiliter quinto p telectabiliter fexte & opus deber elle dufficile. Ham are fit circa difficilia bec omnia requirment in ne ra fortidine circa aggressum nel expectatio. nem aliculus terribilis 7 difficilis per boc pz que supradictarus magis assimulatur nere foz titudini i que non nã omnes preter ultima assimulantur in eo anod scienter a sicultima est nunc similis in co or cligens. Ellie conne niunt cum vera preter illam que sit ex suro re.In ea autem qui poter bonum intrinsecui omnes deficiut a nera. Nam prima est ppter bonum extrinsecum utpote gloriam. Alia propter fugam pene. Alia ppter fpem nin cendi. Drima autem pollitica que est proptez bonozes a gloriax magis affimulatur uere pp ter finem bonozabilem. Ham bonozes lut lignificatini urtutum a isti plus operantur tendendo ad bonum publicum. 'Nam viri lius bellis insultunt ut exemplar phus de bec tore in bellis sic se babente. Tu pondera co deberemus babere rationem tempis ad anim aduertendum quis dicatur fortior actus for titudinis an aggressio an expectatio an suga

Ham glo.in.l. apud antiquos. C. de fur. dixit diftingue tempa T concordabis scripturas vide.c.fraternitatis.xxxiiii.di.quem tex.all'at abbas in.c.non debet de consang. 7 affini. Ham sicut medicus obsuat tepa ita 7 iurispitus nam bodie unum est licitum quod cras erit illicitum ideo lex.unux bodie Ratuit alia die oppolitii.l.i.C.de cadu.toll. 7 ibi bal.nam fines occidit hominem 7 reputatum fuit ad insticiam ratione temporis abraam non solum bomicida sed filicida pla cuit deo a boc respiciendo non ad opera sed ad tempus. Tullius ad petum scribens dixit munio me ad bec tempa a tere ait nam bic dies aliam uitaz affert a alios mozes expostu lat vnde sapienter dixit Iullius li.i. offorus dum mutantur tempora mutatur 7 officium nam ratione temporis aliquando preclaruz est fugere of agredi a econtra a sic de lingu lis unde legitur in Scipione affricano i bif toriis o cum boste non aliter debere ofliger à aut li occasio advenisset aut necessitas incidisset a sic in istis nidetur animi ad trus babuisse sed none fabius maximus cuctando 7 ut ita dicam sugiendo restituit Imperium romania ut nostre canunt bistorie. In religa sequoz omnium scientiarum illuminatoze do ming pauum meum. Et si quispiam inuidus diceret me mendacium predicare boc quod retuli sua comprobat studia pariter a opera que in manibus relicta sunt nostris.

# Cap. xxviii.

Ertio quero An fortis in bello
aliquo casu magis debeat expectare mortem F sugere de bello
ubi psugam euadere posset. Et
nidetur P non sit mors expectanda. Nam
Utud magis est eligendum qui delectabilius

or uita & more ergo eligibiline est fager 7 ui nere & expectare 7 mozi. Oppolitum utdetur dicere phis iii.ethicorum tractatu te fortitudine i tercio tractatu ocuolunterio T violento T etiam tractatu de magnanimi, tate ubi dicit o prins est moriendus & aligd turpe comittendum. Solutio pro euiden tia questionis est advertendum & questio po test habere duplex fundamentum.uni uerita tie 7 fidei.ut supponamue aliam uitam 7 be atitudinem T lecundum boc fundamentu go non habet grande dubium. Nam li aliquis pu gnaret contra infideles a propter fugam sua multi periret fideles 7 folus faluaretur tuc precligenda effet expectatio 7 mors AEt eft ratio nam fugiendo confequitur uitam corpo ralem. Expectando conseguitur uitam aie q est line comparatione nobilioz ergo preeligen da. Secundum fundamentum poteft effe naturalium 7 uiuentium secundum lege na ture ut non supponatur ulterioz uita -7 tūc questio habet dubium 7 opiniones uarias. Aliqui dicunt o mors expectanda e o con tingere potest multipliciter uno modo p eui denter certum sit mortem eugnire orbere cui expectatione nec spessit to falute non tatux fuga. Alto modo o licet sit aliqua evidentia mortis tamen spes aliqua haberi potest ocui ta sicut fuga. Isto secundo casu dicunt intel haendas auctoritates Bristotilis 7 aliozum phr.qui dicunt o magis est moriendum.i.ui riliter pugnandum. Dzimo autem calu di cunt nullo modo mortem expectandam.pro bant boc licanam de duobus malis minus est eligendum rifi.di.perum 7 principium i mo ralibus. Sed minus malum est fugere & ex pectare 7 mori ergo op lit minus malum p batur-nam illud est minus malum per quod paucioza bona perduntur o illud per qo plu ra. Sed in morte omnia tolluntur ut in au ten. de nupt. S. deinceps Til. lobificozi. In fuga perditur solum bonum fortitudinis mozalisergo zc. Dreterea si meli? cet mo ri boc effet que movi effet actus uirtutis. Sz boc est fallum. Ham actus uirtutis est selici tas uel ad felicitatem tendes. Sed mozs eft felicitatem destrues ergoze. Preterca si boc casu eligenda esset more boc esset or forti tudo que est uiztus mozalis ad boc iclinaret sed boc est falsum nam uirtus mozalis no te dit ad corruptionem nature sed ymmo ad > scruationem ipsius no ad boc facte sut leges iiii.di.facte funt.sed more tendit ad destruc tionem in auten. De nup. S. led Deinceps. 5 terea si boc deberet quis magis eligere aut hoc forz propter bonû propriû aut alienû. nő propter proprium quin morte omne bonum extinguirur ut supra tactum est.no alienum 92 no tantu bonum pot altera convenienter querere ptum libi perdit cum sciplum plus

T illud minus qo minus primo rethozicorus

dictum est philosophi. Sed est velectabili

aliis debeat diligere ut.l.preleo.C.de lerui.
7 aqua.Confirmatur.nam lecundum uerita
tem 7 fidem apparet p uirtuolissimi militeo
fugiebant in bello ut'tempore 'karuli magni.

Alii dicunt totum econtra scilicet o potius expectandum 7 moziendum & fugiendum 7 boc pbant. Ham quilibet scit se de necessitate mozituzum esse Si ergo moriatur fortis no perdit nik id in quo cre dit mortem presentem differre a futuro. ST non different in hoc o est amittere bona 4tutie 7 conservare. Sed differut in boc o est dintius retinere 7 minus dimittunt tuc grammt sic illud elegibilius esse in quo plura bona acquiruntur 7 pauciora perdunt. Sic est in pposito ergo. Drobat hic minor. Nam si moziatur queritur actus soztitudinis qui è nobilissim si sugit querit nisi continuatõez prius babitorum donec duret vita a sic grit tempus. Confirmatur. Nam certum e p conlistentes circa belectationes corporales magis eligerunt o modico tempe vivere penatr. Ergo sic in Delectationibus animo boc potius est eligendum. Opinione primam credo ueram. Nam ut dixi in alio articlo actus fortitudinis lunt aggressus fuga 7 expectatio. Nam non semper insequendum nec semper fugiendum nec semp expectandum pmmo cum dictamine rationis. Distingue ut luß primo.c. 7 lequoz pauum meum bic. Hā nirtuolius est aliquando enitare mortem da to & Debeat mori ut magn? Recit paulus apl's cum timeret interfici a judeis petiit milites a pretore quorum plidio illesus servaretur 7 tame nibil aliud cupiebat nili mozi T effe cii xpo Ideo illud egit quia tempus no suadebat no longe exepta petamus. Ham piifim? faluator noster qui uenit crucifixus occidi hoc in mundo p nobis peccatoribus tamen cum a iudeis lapidibus molestaretur abscondit fe 7 exiuit de templo cum tempis qualitashoc sualit quia nondum uenerat Calix passionis. Aliquando pulchrius est mori nam ut solitus est de Cathone dicere U1. ferius magnum hominibus dedisti documen tum o Catho oto potioz debet elle phie dignitas line vita & vita line dignitate 7 ne di scedas a distinctõe temporis presata tibi sit cura rogo.

Carrir.

Uarto queritur pone dux exercitus mandauit ne quis prupat in bostes sub pena capitis quidaz strènuissimus miles cum magna comitiua militum quibus imperat cotra man datum ducis prorupit in bostes a ipsius strènuitate totaliter bostibus consictum dedit queritur an capite puniendus sit uides o sic sam dicit tex. in bello qui rem inbibitam a duce secit aut mandata no servat capite punitur etia si rem bene gesserit. st. de re mili.

1. Belertorem. S.in bello phatur piuria quo. lunt astrictus obedientia ad ipsam teneri.ff. mandati.l.si remuneranti. S.si pignus 7.1. Il peulus. ff. ad mace. l. led 7 li. f. ii. ff. ad.l. acquit.Lit feruus feruum. S.ft puerum. C.oc nea gef.l.fi. Confirmatur. Ham malus no ex culatur ppter bonum quod lequicil.vi.vi.vi.c de pe.di.i.non sufficit. Cosirma tuz "Nam facta non funt ab eventu nonda xl.di.c.non est xxiii.q.v.de occipendis.ff. De neg.gel.l.sed an ultzo. S.i.ff. man.l.qui mutuam. S. supt. Ergo ab boc enetu insigni. non fiet notatio ymmo ab obedientia preue, nienti. In contrarium uidetur-nam prop ter periciam a factum in signo effectualiter perpetratum remittitur pena que alias iponi oberet aliquid attemptanti contra legem uel mandatum principis probat tex.ff. te penis.l.ad bestias xxii.q.ii.qui cui patriarcha Solutio andio o cominus richardus malo bza Sterminauit o Sliques propter magnā periciam penam enabit per.l.ad bestus. Tlin duci poterat dictum. C. qui cum patriarcha Tamen illam opinon puto yeram ymmo ap te est contra textum.l. celertozem. S.i bello ff. ce re mili. Thec obstant iura in contrarum allegata.nam aliud est quem incidere in penam. Luel bominis. Ellind est post pene comissionem iplam a pricipi remitti posse illa non probant quo minus pena comittatur. 13 bene probant iplam a principe posse remitti illa tura non probant quominus pena comit, tatur-sed bene probant ipsam a principe pos se remitti. Et sic supponunt illam comissam ut probat utrice textus li bene inspiciatur. Lu pondera qu'sapienter loquitur cominus proatus meus iura sua probant 7 responsiones ad contraria babent spiritum 7 coprobo bistoria nam postumius dictator aulum postumium filium.q2 non suo iussu led sua spon te presidio progressus bostes suderat uictore fecuri feriri inflit.7 tamen cum puerum liis 7 iuuenem armis instruxerat ic. Ite mali itorquati latino bello films cum effet puocatus ageminio mecio duce tulculanozuz ad Dimicandum patre ignaro rescederat 7 glo riolam uictoriam reportanerat arripi a litto re T in modum bostie pater iussit seriri T mactari 2C.

# Capim xxx.

Ainto quero pone dux belli ca
pitur ab hostibus nunquiò è ue
nia concedenda an ueniat puni
endus. Et videtur quenia sit q
cedenda per capitulum nossin si. xxii.q.i.
Ecce tex. sicut de bellati a resisteti violetta
debetur sic victori capto uesa conceditur.
hoc probatur. Nam dicit textus quento in si.
Ecce tex. quia sicut incontumatia psistetib

scenos non esse convenit sic bumilibus a penitentibus locum uenie negare non vebem?. In contrarium dicetur. Nam captus efficië seruus bostini ut.1.bostes.ff. de captinis 7.ff. De valigni. Solo. Czedo primam parte vaz nidelicet o uenia sit concedenda bumiliato 7 relistere volenti fi p venie concessione pacis perturbatio timeatur Tunc enim venia plectedus est boc ebat tex.in.c.nolit in siibi dum dicit maxime in quo pacis pturbato non timetur. Et exponut bug. 7 archi.max. imep tatum ut lit lenlus lie o lolum lit con cedenda uenia ubi non timetur pacis pturba tio als non fertur o pillam expolitione ka rolus fecit amputari capud Conradino. Tu pondera quia dominus pauns meus ba logé. Nam Sneus Dompeius regi Armenie tigra ni pepcit 7 diadema qo abiecerat capiti reponere instit indicans cone pulcbrum este T nincere reges a facere reges

Rubica De bio qui ad bellum accedere tenentur a de accidentibuo non strictio.

#### Cap.xxxi.

Exto uidendü restat & bis q tenentur ad bellum accedere Et quid de accidentibus no astrictis. Et queritur primo An si vominus mouest insti

bellum teneantur valalli accedere cu armis r equis in expenses propries uidetur p sic quia vigore iuramenti tenent iuuare daz ut.xxii.q.v.& forma Innoc. in.c. ficut & iure iuran.tenent o non teneant nisier pac to speciali ad boc ut fint obligati cum ipsi no tenentur ad munera psonalia. Conclude boc o vasalli non tenentur o iure nisi ad ea que continentur de casu in sorma. xxii.q. y. nisi ex speciali connentione ad aliud obligentur. Copbo opinionem di paui mei ga stipediis fuis quis militare non debet.c.cum ex officii de plcript. 8m dnm abb.in.c.i. ne prelati uices suas. Nam dignus est mercenarius mercede lua ut magno predicabat apostolus in.c.quicuep.xii.q.ii.de.q.inde spe-in ti.de feudis. S.am vili. xxiiii. queritur.

# Capim rrxii.

Ecundo queritur pone o baro regis pipanie moueat guerram ipli regi t mandet omnibus suis ut iuuent iplum in bello contra regem.nunquid tenentur cum iurauerit ips iuuare contra omnem bominem t uidetur o sic nam graue est sidem sallere in ca.i.o: peis ca.ueniens t ca.se.o: iure iuran.l.i.st.o: peis ca.ueniens t ca.se.o: uure iuran.l.i.st.o: peis ca.ueniens t ca.se.o: uure iuran.l.i.st.o: generaliter prolata generaliter sunt intelligeda.st. dele.prestan.l.i.s. generaliter. Etiam quia

iuramentum astringit non a iuramento sol uantur xv.q.vi.ca.ii.7.iii. Contrarium est uerum. Ham baro mouens guerraz regi incidit in-Liuli-maieftal.i. 7-11.ff.ad.l.ul. maief-vi.g.i. S. verum ibi quisquis cum mili tibus lexix.di.ca.ii., Ham rex Toylpanic est princeps in regno suo etiam opem no fert q ad peccadum innat xinii.q.vi.led res nec'p ceptum illius eos excularet.ff. & act. 7 obli. Liferuns ri.q.iii.non semper 7 ca.qui resistit 7.ca. si cominus nec statim ad boc ligar. 92 non est inventum ut sit iniquitatis ninculuz rxij.q.iui.inter cetera & iure iuran.ca.i. li.vi.factunt que noun.ca.peticio oc iure in. Tu pondera o opi-comini proaut met no è insuauis quia'in quolibet iuramento intelligitur excepta publica utilitas nidetur exclu sa maiestas oci pape nel imperatoris ut in c. petitio de iure iuran. Et probatur in.l. impe rialem. S. fi. to probialie. fend . per fede. 7 ibi hal dicens o in quolibet iuramento intelligi tur excepta persona regis si illud inrumentu prestatur a subdito regis opinionem suam te net spec.in titu de seudis. 6 quoniam v-xvquericur.

### Capi'm xxxiii.

Ercio queritur baro regis hyfpanie mouet guerraz alteri baro
ni. Rex hyfipanie mouet guerraz
regi granate baro mandat bomi
nibus quatenus iuuent ipfum Rex aute ma
dat eildem ut iuuent eum 7 concurrunt ma
data. quem primo iuuare tenentur. uidetur
p primo baronem. nam baroni funt fubiecti
ratione fidelitatis 7 ratione iuris dictionis
ut in aute. Questi. S. si uero colla. vi Regi
autem sunt subiecti ratioue iuris dictionis ge
neralis tantum. 7 sic due rationes uincunt
unam. ut in auten de consa. 7 uteri. fre. S. i
ce re iudi. ca. cum eteni. si. viii. di. ca. i.

In contrarium uidetur. Nam uocati a re ge sunt uocati ad maius tribunal. T sic prese rendum ut.st.de re.iu.l.contra.pupillos. S. si.xviii.di.i.si episcopus., Etiam qr rex uo cat pro comuni bono T desesa corone. Et sic iuregen. obedieudum. st.de iusti. T iure uelu ti.i.di.iusgentium xxxiii.q.iii. fortitudo T. q.viii.ca. omnium T capitulo dimissa. Nam pro desensione patrie licitum est patrem iter uicere. st.de reli. T sup. sun. l. numme. T bec uera. Teneo opi. proaui mei T eum tenet spec. in titulo de seudio. S. quoniam v.xvi. queritur.

# Capim xxxiiii.

Unto queritur quid de uasallo non ligio duozum op esse potest ratione diuersoz seudorum oe supple-negli pla-c-grandi-li-vi. si uterce dominosum simul requirant eum ut inuet ipsum in bello an tenetur utruck an al teruz a quem inuare tenetur. Apparet o neutrum cum concursus se impediant .s. de usuff.l.quotiens de pe. di.i.s. bec idem o xpus ait.i.q.i.c.pmo. Apparet o utruck ali as pderet sendum quia disticultas oftationis ex pte pmissionis no pimit obligationem .s. de v.obli.continuus. s.illud. Itez pot que duodo dominis servire ut.s. de op.le.l.duoz

Onidam dicunt locum esse gratificationi exèplo fui duoz dominozi qui si niderant utriox dominii le interfici iunare poterint quem poluerint. ff. ut fill. I. si quis in gravi. & si cum omnes. Ellii dicunt o innabit priore dominum 7 cui primo juranit ut in uli feu. 3 probibi seu alie. Limpialem. S. illud. st. loca. L. in opis. C. qui po. in pi. ba. l. ii. Mam priorem fidelitatem leruare tenet.l.di.quia tua q.cle uel mona.c. pnico. Lutius tame est q primo seruiat personaliter secundo per substitutu si hoc patiatur natura seudi. C. de cadu toll Li. S. sin autem. Hec obstat o juranit secudo salua fidelitate primi que est de natura bomis non ligii quia serviendo fo per substitutui no nocet primo qo fuit saluatum iurameto scoi

Dondera qo dixit bal.in.l.i.s.ne autem C.de cadu.tollen.in.iii.col. Et pondera qo forte deberet esle locus gratificationi p.c. cum autem de iure patro.in ar. uel deberet sorte terminari ar.capsi sors.xxvi.q.ii.viò quod dixit petrus de ancharano in.c.i .o eo qui mit.in pos.li.vi.vide no.in.c.in nostra de testibus a forte non esset inconucnies di cere qo deberet inuare illum qui iustum moueret bellum contra alium dominu ar. capsi pmi.xxiii.q.vi.in vis.non enim opem sert. Tc. Et sic deberet subuenire meliori per ea q babentur in locis antessicis.

### Capi. xxxv.

Uinto queritur an uasallus teneatur inuare dominum contra patrem nel patrem contra filitiz Blo-format questionem-xxii.a p.c.de forma. 7 tenet p lic. Ham filius folu uniculo nature obligatus est patri. Sed ua fallus domino uniculo iurameti ut in pdicto c.de forma probat tex.in uli feu.in ti.quead modum seu amit glosa aliqualiter sentit con trarium in.c. quoniam multos xi q.iii. Pu tarem panderaudum qualitatem impenden di subsidii an cuius duarum ciuitatum tenea tur unam iuuare contra aliam. Solutio dic nt dictum est in uasallo duorum cominorum Dondera que no.no.doct. 7 maxime comin? abb.in capitulo peticio.de iure iuran. Et sto cum opi.comini abb. ibi.

Capim xxxvi.

Eptimo queritur dominus vult ire ad partes remotas pone 'ultra mare ad pugnandum cu bar baris munquid uafallus uocatus ab eo tenetur ipium fequi ad bellum. Solutio fi dominus est talis status a conditionis o precessores a ipii consueuerunt illuc acce dere a uafalli ipium fequi tunc tenentur ex eplo liberti qui tenetur ad operas consuetas st. co operis liber l'opere all penul st. op gno act. Lqui universorum prestabuntur tra comino sumpt moderati arbitrio boni uiri Sin sunem sit talis qui non postet nec con sueuit tunc secus. st. co oper liber l'oquo ni st. S. si. sr. st. l'o cum des S. si. arbitri

Dondera que spesidem's proanus me' bic tenet amplectitur in titulo & feudis. S.gm nersi. exist queritur. Clide quod i simili scri bitur per doc.maxime per cominum abb.in ca.i.oc contugio leprolorum dum facit queli tum an uxoz Debeat sequi uirum nagabundu nide abhain caler the de cleranon reficir ca fi.nive glo.xxxii .q.ii.ficut enitabile.uide roma in rubica. ff lo ma uide bal in.l.q manumittuntur. C. operis liber ymo-i ru. ff.so.ma.uide que babentur in.c.i.qui mii. acculare pat xiii.q.ii.c.unaquegsper Cy.in Liii. C. De lusoribus mile-bar-in.l. menia. 6. i.de annus le bal. 7 ange in l. si cum dotes 6. si maritus. st. solu ma uide glo in ca. si ux ozem xxxii.q.v.uide nico.de neapo. in.l.p nisi. S.i.de operis liber per spe in ti.de com pe.indi.adicio. S.i. uer. sed quid si debitoz uagatm zc.bar.in.Li.C.de colonis tracensi busli.xi Et pondera unum quod dixit bali ca.i. 6.i. quo tempore miles investituram pe tere vebet in iiii.col ubi li vomino uolat ua sallus non debet nolare.

# Capi'm xxxvii.

Ctauo queritur quid de fuis an teneantur ubique sequi domini ad bellum de bis non est dubium cum in eos domini plenam babe ant potestatem dümodo domini non seruiet in eos. s. de liberto in eos fi. de liberto adde o liberti debent prestare obsequii dio portabile 7 non durum 7 importabile ut in Llibertos. C. de obsequiis.

# Cap.xxxviii.

Ono queritur quid de libertis.
Solutio liberti tenentur ad operas impolitas nec insolite eis possunt imponi. Ade ope. liber.
lege nist. S. sinali ar. A. De procura. lege 13 7 binc. S. si.

Capim arraidi.

Ecimo queritur quid de actricol an nocati ad bellum a dominis teneatur accedere. Solo dinidut i ascripticios a cesitos ascripticii dicut p scriptura solo ascripti vinde in ascripticiis due interueniunt scripture vua ad constitu endum alia ad phandum. Drima qua pmit, tunt domino soli nnno a solo recedere. Alia qua profitetur le ascripticium 7 de bis scrip turis in.L.cum scimus .C. de agri. 7 cen.7 iter bos t fuos pene nlla è dria ut.l.ne diu C.e. Et dico pene quia differut iu aliquo ga feruus alienari potest cum peculio a sine ut dicta.l.ne diu ascripticius non sine solo ut.l ii.C.e. Item ascripticii citra domini uolu luutatem ordinari possunt in possessionibo qu bus ascripti sunt in aut. de sanctissimis ept. S. ascriptios serui autem non. Itez ascrip cii sciente a tacente domino contrabunt ma trimonium nec conditionem mutant ut .C. De agri. 7 cen.l.fi. Serui autem contrabentes scientibus dominis 7 taceutibus libe rantur a seruili conditione in aut. de nupt. C.fi'vo. Ex quibo luce clarius apparet o ius quod babent in ascripticios a cius relatu ad posiessiones quibus ascribuntur the intert o prouocati a diso ad exnea onera psonalia non artantur nisi aliud ex conuetione sit re ductum. Censiti autem sunt qui certe rei p. stande anuatiz constituti sunt. C. quibus ca. coll'LiLetiam in boc different ab ascripticiis quia ascripticii sunt ascripti ad certam rem prestandam outa terciam nel quartam sructoum. Ifti autem certe rei 7 de bis inferé ut.s. Proboc infertur o nec coloninec inquilini necessario artari possit. Sto cu proauo meo. An equiparent ascripticii 7 fui Et an equiparetur ascripticii 7 coloni scrip fi in repetit, rubric. De testis boc. c. quam copolui dum publice lextum legerem Bononie

#### Cap. xxxx

Tidecimo queritur quid de confederatis 7 colligatis Tiunquid dominus poterit cofederatos iu os prouocare ad bellum ut ipius inuare teneantur Solo Confederati funt plene liberi licet ad aliqua teneantur ex pac to ut.l.non dubito.ff.oe cap.7 postii. reuerf In bis igitur tamen ponderanda est con-

In his izitur tamen ponderanda est conmentio 7 conventionis modus ut ad unguem feruetur. ff. de bo.liber. f. si non venerit. ff. de positi. 7. Li. de pact. Cler vedicat panus meus p non debemus a conventionibus recedere. c. i. de pactis Li. st. de constit. pecu. 7 psalmi.ea que procedunt de labius meis non faciam irrita. Sed pondera p si civitates sunt. ad invicem consederate banitus d'una non intelligitur banitus de alia civitate sm bar. in L. non dubito. C. de capti. Et an sint licite consederationes que quotidie siunt inter ciuitates q apud nos nocantur lige vide bar in l fi. fi. fi. o colle illicitis.

# Capim xxxxi.

Undecimo quero quid de his q fut subviti ratione iurisdictionis tantruno non funt autem uafalli. So. lutio tales agere a accedere tenentur nec a gent ad perdita que boc faciunt ex debito fal In boc regulare dictum in quibuldam persoia que exculantur a muneribus personalib' quo rum quidam excufantur etate ut minores T senectute granati ut. C. qui etate in rubro T niaro. Quidam infirmitate ut. C. qui morbe per totu gda libe.nu.ut.C.q liberozu p totu Quidam propter professionem ut. C. & pfes. 7 medicis. Quoam fexu ut mulieres 7 fimi les alias stat regula. Dondera quia ratio est uiua. Nam inferiozes obent suis superiori bus obedire ca.ii. De majo. 7 obe. 7 in fumma rciii di. 7 in ca.a lubdiacono 7 uide. ca.iul. zi.a.iii.uide oio dominuz abb.in ca.licut T infra te iure iuran. circa finem ubi loquitur ce nafallis. 7 ce subjectie 7 eum in omnibus kanoz .

Capim xlii. Ec autem dicta funt ochis per sonis que sunt qualiter cunck a. stricte. Restat uidere de liberis plene 7 ad bellum prouocatus.p cuius eutdentia est attendendum & accede dum ad bellum non denecessitate nec'ex de, bito que de istis supra tactuz est. Quidam ac cedunt plena liberalitate quidam accedunt que tenentur ad antidora. Quidam accedut propter gloziam querendam 7 consequenda in bello. Q'uidam accedunt que locant opas fuas fi contractus locati appellari potest stipendium. Quidam accedunt solum animo spo liandi ut nuncupati sacomani quali manu eri pientes ut sacco descrentes. Et de bis uidea. mus primo de primis nt de plebe libere a cre dentibus. An libere accedentes obligent si bi illum in cnius seruicium uadunt 2c. Et primo queritur nunquid accedentes libere ad bellum obligent libi illum in cuius leruici um uadunt si dampnum inciduut puta sed in bello perdunt arma equos sine capiantur si ue etiam eundo ad bellum siue redeundo. Solutio hic est attendendum o accedetes libere aliquando accedunt pri vuocati 7 ro gati a dominis aliquando motu proprio non requiliti a cominis. Si accedant nocati a coministunc habent actionem mandati co tra dim-7 fic ut. 8. dictil cotingit eos ailod pdere nisi appareat o ca pietatis bianitatis uel paretele boc faciant rxiii.q.iii.no infere Di xi..q.iii. fi ons r ca.iudicii. Sinautem opponas 7 dicas cominu no teneri oz talia per dunt cau fortuito de quo quis no tenetur

De bomici. Jobines. C. de pigno. act. l. que fortuit. Sol. iste casus fortuitus qui potuit 7 debuit prounderi que uerisimiliter bec contingit in bellis que dubins è euentus belli ita no. Inno. in capitulo sicut de jure jurando.

Bondera tamen p'li belluz suisset illicitu non possent agere mādati qu rei turpis nullū est mandatum.l.si remuneradi gratia. S. rei turpis.ff.mandati ita concludit etiam bosti-7 Innoc.7 moderni in.c. sicut 7.7. de iure iuran. Et dicit Innoc.in.c. si vero de sent. excomunic. 7.0. abb. in. c. sicut 7.7. de iure iur: p vocati posiunt agere contra uocantez actione mandati que contingunt casu fortui to dimodo vilil'i contingere potuillet quali nocans boc debuit cogitare a primo. Et sic debet intelligi.l.inter cas. 6. non omnia .ff. mandati secus Si dampna cotigissent ex ca su soztuitu qui visitr non suisset cogitatus ut.d. S.non omnia. Dec Ba funt multu no. T magnifacitea abbas in dicto-c-licut T-j-

# Capim xliii.

Lecndo queritur quid de como.

dante tali arme T equos p eudo

ad bellum nunquid fi perdantur tenetur comodatarius comodati v videtur o lic.ar.ö.px.a limili cum zc. Solo in boc casu secus fm Innoc. Et est ro orie quia i hoc casu comodatario no excedit fines mandati quia non est ulus nisi ad usum illum ad quem initus est contractus idcirco non tenetur.ff.comod.l.si ut certo. S. led in terdum. In mindato autem licet oftare potuerit tamen sciebat sibi actionem madati competere quia illud euenit ex natura contractus 1 bec lemper procedunt nisi ex pacto speciali aliud sit indictum. Podera ga alii doctores in dicto.c. licut 1.7. lequantur id qo bic dicitur p proauum meum T.d.abb. ibi in.x.col. vide.l.fi. 7 ibi bar.ff.comod.ubi comodatariue non tenetur sibi sine culpa sua

# Capt.xliiii.

ulus est re comodata ad ulum ad quem suit

comodata.

Ertio queritur quid de locante equos a arma Munquid si pdae in bello aget locator contra con ductore. Solo dic ut. 3.1 como dante quia non aget quia ad boc eduxit nec sines excessit. st. loca. a conduc. l. si quis do mum. Opinionem paui mei sequitur Innoc. abb. in. d. c. sicut dignum a. J. de ure iuran. in. x. col.

# Cap. rlv.

Clarto queritur quid si pnocat? ad bellum in itinere accedendo ad eius subsidium sposietur armis equis tallis rebus suis Deinde eft o mandans tenetur mandatario. Sed nuuquid aget mandatarius contra spoliante vi bonozum raptozum uel furti apparet o fic quia eiua interest actione mandati mandata rio. Solo.si contra spoliantem competunt actiones ille a ratio quia vi.bo.rap. copetit illi in cuius bonis crant rapta.ff.vi.bo.rap.l ii. S.qua actioue. Actio enim vi.bo. rap. uel furti non competit nisi illi qui babuit domini um vel possessionem vel detentionem vel ali. quod ius in re ut est ille cui resest pignori obligata i nondum tradita.ff. de picrip. v. Lli gratuitam. S.li quie.ff. & fur.l.lı is qui rem 7.1. is cui spoliatus ergo competunt bee actiones. Doterunt tame agere mandati co tra mandantem mandans cum soluerit sacer fibi reddi a cedi actiones contra spoliantez Et tunc aget iure cello ut procurator confti tutus in rem luam. C. mandatil. pe. 7 fi. bec etiam tenet Inno. in preallegato casficut & iure iuran. Pondera que cominus abb-in ca. siene a infra de iure iuran. sequitur opini onem proaui mei.

### Capiu rivi.

Uinto queritur de accidentibus no provocatis sed motu proprio Solutio si animo donadi est cla rum ut puta pietatis bumanitatis vel parentele tales non egent xxiii.q.iii non inserendo xi.q.iii.si dominus 7 ca.iul.

Si autem animo obligando illum cuius negocia gerunt tunc agent neg.geft. sed an ultro. Dondera quiriliter est gestum no mine alicuius quis cogitur babere ratum secundum quio bar. t bene in. l. pomponius. st. de neg.gest. in . r. col.

### Capim xlvii.

Exto queritur quid te acciden. tibus proprio motu 7 ille i culus subsidium nadit tennit a contra dicit nonjunt illum si talis accedens utiliter incipit a feliciter prelia an babeat illum i co subsidium aut obligatum actione negocieruz gestozum apparet o sic ad similitutidinem illius qui trabit aliquez inuitum oc wmo ru itura exiii.q.iii.ipla pietas.etiam qr inuito cedi potest beneficium zly.di. 7 qz emen dat etiam or nidetur fuille in fane mentis? tradicendo ut innetur.ff. co conoi. insti.l. quidam & pe.di.iii.ad bec instanter. Sic tenet gio. in medico mendicante elique contra uoluntatem suam bec no. lxxxiii.di. in lumma. Contrarium credo in casu pro polito per.l.ultimam.C. o neg. geft. Thec proprerea reprobo glo. ymmo credo querum dicat in infirmo T medico quinfirmus prefu mitur in sane mentis cum non nult absolute curari sed iste qui contradicit butc non ueniat in fecurly fao ad bellum non prefumitur fane mentis. Nam possibile est o non confidit de co 1 dubitat ne perdat iplum.nec cre do o glo procedat in calu in quo firmus be ne uellet sanari.sed nollet istum medicum s alium pocusatunc indicio meo non procede ret glosa -nec bec probant allegata supra Dondera ca que dixi erunt doc.in dicta.l. fi.C.de neg .gest.7 pondera 9 due limitati ones uidentur dare per progrum meux ab. I fi.C.de neg.gest. Hode alia p.l. no tm .ff.de appel ubi p dampnato ad mortem polluz ap pellare etiam eo inuito a tenebitur mibierpensas reficere. Item aduerte aliam lita, tionem quam tradit bar.in.l.fticus.ff.de pe cul-7 io.an.in.c.cum.c.laycus de foro ppe. 1. De eo qui con dempnatus erat ad Decez que si non solveret infra mensem amputaret manus o possum eo inuito solvere illa. r. 7 post ea ab eo repetere nec potest dicere potius nolebam o mibi amputaretur manus ite lita p Lled 7 iul. 6.4 dicitur.ff.ad mace-ubi logé de eo qui mutuauit filiofa-pecunias-bene stu deti contra patris uoluntatem quia a dicto patre ualet repetere. Item in eo qui sepe. lit defunctum contra beredis uoluntate am repetet impensaz.l.sed a si quis. 6.3 de labeo ff. de religiosis. Et uide roma.in.l.quauis.ff folu-ma. 7 no. in. l. si mulier in ptt. col. st. so lu-ma-

# Ca.xlviii.

Estat uidere de his qui uadunt ad bellum quia tenentur ad an tidoza utouta quia simile uel aliud sublidium recepit ab eo nunquid tales agent contra illum quem iuuet ad pdita. Solo fi fic uadunt ut thema supponit uadunt animo dissoluende obligationis natu ralis que tamen non possunt deduci in ciuilem nec de ea excipi potest in iudicio-l-de qua.ff. De iudic.ff. De beredi.pe.l. 13 li lege. 6 consuluit de testis in offic. Et sic infertur o uadat no animo obligandi cum idem act' uni formiter lumptus non possit pati contrarios effectus.ff. de v.ob!i.l.quis.x.de condi.inde Loum pars. S. si beres T. Loum beres. Et si dicas bic non est opus dissolos quia nulla na ta obligatio efficax ad agendru uel excipien dum I sic non potest distolui quod non est o iniustoru-7 irri-testo.l. Nam idem quod de spon in pup.c. ad disolvendum. Solo licet non sit nata obligatio efficar ad agenduz uel excipiendum ut supra dictum est tame nata est talis naturalis que dissolui potest pantidozam recopelationem ut iuribus statim allegatis T sic animus dissoluendi nativitatem obligationis cum in obligatione requirit ani mus ut.l.obligationum.ff.de act. 7 obli. 7.1. non figura.e.ti. Iu pondera quia de obli gatione ad antidora uide glo.in.cap.cum in offic.de testis 7 glo.in.c.7 si goesde symo. in voo non petenti ecclesia etiam tenetur ad antidora em glo.in.c.ecclesiasticia.xii.q.ii. uide glo.de miia in.l.ex boc iure.ff.de iusti. r iure bar.in.l.fi.ex testo. v.i.ff. de sideiu. bar.uide in d.l.ex boc iure in.vi.cos. r vii. vibe dominum abb.in.c.ci creatura oc cele bra.missaz uide abb.in.c.cum in ecclesis of symo.

# Capim xlix.

Estat nivere quiv o accidenti bus propter gloriam consequen dam in hello an'tales obligent si bi illum in cuius sublidiuz uadūt Solutio. si ob hoc soluz accedant ut obligat Nam aut cominus teneretur mandati. aut negociorum gestorum non mandati cum nul lum internenerit mandatum ut supponitur i themate questionis proposite nec actio madati ozitur mili intercedente manbato. Has licet aliqui dicunt & actio mandati oziatur ex volo uel culpe interuenientibus iam sufceptomendato tunc requiritur precebetia mandati ut.l.i.ff.mandati. uel si dicas poritur ex contractu precedenti quod è ueri? ficut alias dicimus in contractibus innomi. nationt. i.ex placito. C. De re permutata no neg gest que non accessit animo gerendi ne. gocia illius ymmo propria.licet in uim confe quetie alterius negocia gerat a sic nec illa competet. Pondera pisto casu non copetit actio neg.gestorum.ut bic predicat p anus meus. o? magis boc factu per petratum est propter suam gloriam & nomine alicuius ar alo.l.li finita. . luam rucrut.ff. & damp. infec.idem li gessisset aliquid ex necessitate ar non competeret actio negociorum gesto rum ut concludit bar.in.l.cotem. f.fi.in fi. ff.oc publica. 7 bar.in.l.dampni in. 6.ii.ff. 8 damp.infec.uide glo.in.l. supra iter. §. cassi? ff. o aqua plu. ar canda.

#### Capim. 1.

Estat uidere & bis qui locant opera nel nerius assumuntar pe lectionem constituto solario an tales agant contra conductores Solutio talés locant opera 7 rem. 7 ideo si conductor utatur folum ad id ad quod con, ducutur no tenetur ut.l . si quie comu. ff. lo ca.7 conduc.7 boc nisi speciale pactum iter meniat ul'consuerndo aliud inducat ut est in ptalia scilicet o prestantur emendo equorus peditorum in servicio conducetis al stat re gula ut. 3. teductum est. Pondera qu boc narratum est. 3. in ca. xliiii. 1 nullius è diffi cultatis. 7 ego teneo idem o produus meus sequeti ca per sug in disputex orta guerra. Et an sistipendarius si amisit arma ut equos an precium reputat a conducente uide bar.

# Caplim . li.

Estat ctiam uidere de bis qui ac cedunt animo robandi. Et & bis non est dubium & talibus si competit actio cum super turpi nulla inducatur obligatio. st. de uerbo. obli. l. ueluti 7. l. generaliter 7. l. si ex plagis.

# Capim lii.

Lterius nidendum est quid de

clericis an.f.possint ad bella accedere banc questionem determinauit gracianus .xxiii. q.iii. Convenior ut glo.ibi recitat in luma 7 8 boc per hosti de resti spolia.c.olim . fucrunt opiniones varie. Ham aliqui dicunt o clerici ut possunt armis desensionis non aute im pugnationis a sic bellare poter defensa. Alii compibus armis dimodo mpugnent incon tinenti To leiplis tantum Vefendendis non pro aliis T p fe in necessitate enitabili positis te homi.c.ii.xxiii.q.viii.Conuenioz 7 eade ca 7 questione.i.in prin. Sinautem ale ens dere possunt tunc no possunt ut.c.suscepim? e bomicidio. Alii dicunt o auctoritate pape possunt als non gandulfus tenet & per sonaliter bellare non possunt p alios possunt Idem uidetur sentire gracianus.xxiiii.q.i. S.in registro. Concludendo in boc pucto clerici uocati a papa o possunt accedere na penes principem est auct.bellandi.xxiii.a.i. quis culpatur.e.ca.q.ii:c.i.7.q.iii.c. maxi mianus. In bello autem non est licitu paganum accedere opter mecus irregularitatif possunt tamen alios confortare ad bellum ut pugnent ymmo a lapides a alia probicere dii modo er corum ictibus non occidatur. Afta no.Innoc. De resti. spoli. olim T.c. sentetias ne clerici nel mo. uocati ab aliis maxime pri cipibus secularibus bellare non debent p be fensa autem porla ubi all' enadere non possit licitum est etiam occidere fine metuirreau laritatis ut in cle-si furiosus de bomi. 7 bene dico defensa proprie psone secus si desendat alium etiam incontinenti ut patrem uel fres uel similes plonas. Hec buic obstat quod no. Innoc.in.c.li vo a de len.excoi.ubi tenet o peutiens clicum hoc casu non est excoleatus Mam irregulariter contrabitur etiaz fine cl pa ut in indice infte occidente.l.i.d.c.i. Et no.in can.opa.de ipon. Excoicatio aute no trabitur fine culpa ymmo oportet & pcedat dyabolica plualio. xvii.q.iiii. li quis suadete ita no.glo.in.dicta cle.si furiosus. Eln autez imputari posit clerico qui non fugit sed expectat Inualorem 7 ipium le desendendo interfecit uidet go imputari debeat per textus Illius clem.dum dicit qui mortem aliter vita

re non poterat phatur p.l.scietiaz. C. qui cui alr.ff.ad.l.aquil unde sumpta est dicta cle. 7 hoc ad exemplu faluatoris qui fugit in egio tam.xiiii.q.iii. 6.i. 7 boc no bernardus in .c.suscepimo de bomici. Contrariii credo p.Lin eadem .ff.ex qui.ca.m. nam ibi equi parantur bec duo non posse recedere a sine dedecore no posse recedere fortius mouet ga in fuga possit occurrere periculu utpote si ca deret go frequenter occurrit in suga unde non debet se tali piculo exponere ut lit. non contes.accedens le. ii. In hoc tii credo pode randas fingulas circumstantias. utputa peri culum fuge.qualitatem persone fugientis 7 innacentis util propter fugam nerilimiliter meritis periculum incideret. tunc non fit i mtandum alias lic. Ante omnia pondera one dirit fanctus thomas fecunda fecunde. a.xl.articulodi.ubi ad clericos pertinet dif ponere a inducere alas adbella insta vide to minum abbatem in.ca.peticio & iure iuran. cleric' phiber pugnar cu isidelib' gd beant agere clerici quando bellum est instuz debet pretare alios ut pugnent sed tost non debent pagnare ut ibi per abbatem, r per dominum abb.in.c.p in dubiis de peñ.de materia uide dabb.in.c.clerici de uita a bo.clicoz uide ca.quia.l. distinc. Possunt enim clerici mouere bellum ad eozum & sensionem poslunt i terelle bellu led non pollunt propriis manib puguare led beue clamare exbortari ec. Sed caueant ne vicant occidite per ca que babe. tur in ca. fignificalti el. secundo o bomici. 7 un ca.ex liis de excel.prela .uide glo. in ca. sciscitatus vii.q.i. r quod legitur in ca.ex multa benoto a quod voluit cominus abb-in ca. siene a infra ce iure iurando. v.col. Uide toc.in ca. cum olim de resti. spoli.

# Capim liii:

Uld h stipendarh funt assumpti De Ellamania per ciuitatem ita licam uzl cominum constituto falario babentes firmaz certi te poris. Interim dum lunt in itinere ueniendi civitasoccupatur per turaunum yel comin? perdit statum suum nunquid agent stipenda rii ad falarium nel pro rata nel ad quid . Et uidetur o ad totum nam uidetur tex. p boc primo. C. or anno per to col. I prima. C. de agen in rebns.l.matriculam. 8.0e prepos facrozum scrine.l.si quis in facris.C.de prine.l.i.ff.de le.l.legatum.ff.de uer.7 extraor co.l.i. 6. scimne. Incontrarium uiden tur tex. C.de ero. mili.ano. l.in scolaribus T Lipe.in fi. T. Lipost duos. C. de aduo. dineroff. Solutio bic debetur pecunia ex con tractuipuro. ymmo debetur ex dispositione - 1. quia funt electi ad officium r exdispositio ne-l-municipalie datur salarium ergo non è mere contractus locati a coducti. Et i tali bus est advertendum o aliquando aliqui eli guntur ad officium quod requirit laborem ubi datur salarium plabore principaliter ut sunt stipendiarii Aliquando eligunt ad officium ubi datur salarium non solum plabore seed quia attenditur poitas intellectus r sciètie ut in potestatibus r similibus. Quique eliguntur ad officium r datur salarium pro otrog. salabore r poitate intellectus r sciètie ut in legatis. Drimo casu datur prata temporis quo serviunt ut.l.pe.C. decero.mi li.anno. Et no.que dicit. s. si.capsi cui sp. Secundo casu si una pstatio tantu erat tuc totum datur ut in leg. all'atis in contrarium

Sinautem non erat una prestatio binc bebet panno quo incepit officium ut.l.post duos. C. De offi. aduo. dhi iudi. Terto calu ali quando datur in remunerationem laboris T prudentie a tunc aut est indivisibile ut in ad uocatis doctoribusa legatis a tunc dat totu ut supra babita vistinc. an sit una pstatio uel plures ut. 8. Aliquando est viuilibile ut in co testabile banderie nam .i.utop eligitur .s.industria a labor a recipiunt diussionem tunc ut stipendarii recipient prata ut industriosi T racione industric electi babet totum biftig uendo ut. 3. Est dare quartum casum ubi quis eligitur ad dignitatem principaliter ut Domesticus principis tunc babet totum ut.l. li quis in facris. C. de ppo facroz ferine. 7 Lmatriculam. C. De agen. in rebus T.l.i. De puile. 7 transit lalarium ad beredes ut. C. De Domest. 7 ptet.l.fi.li.xii. Der bec soluit qo de comite de lando assumpto capitaneo la truculoz focietatis pluries affumpto p dnos Atalicos ad stipendium facta firma certi te, poris 7 constituto salario. Dondera q bar. in.Li. S. dinus. ff. de naris 7 extraordi.cog ni.iit. viiii.col. lequitur opi. proaui mei. Et forte non estet nalum dicere op in quacuncy locante operas si per eum non stat quomin' serviat sed stat per conductorem vel per ca sum sortuitum debet locator semper habere integenm salarium. L. qui operas. L. sed a ade des. C. penul.ff.loca. unde potestas qui non sua culpa sed culpa ciuam non potuit exer cere officium nibilomiuus debet babere inte grum salarium sed bal. in ca.de seudo guar die.uide bar.in.l i. & dinus ff. t nariis 7 ex traoz.cogni.quando loquitur de aduocato qui defit causam culps clientis uo aut fina.

# Capim livi.

Lterius queritur quando deat folui stipendiariis an in principio cuiuslibet mensis an in sine glo. adiquando nideutur dicere i ad nocato qui ctiam militat ut. Laduocati. C. deaduoca. diuerso. iudi. quod debeatur a pri cipio boc tenet in.l.i. S. dinus. st. de uariis rextraer. cogni. Item sentic in.l. pperadi

C.in bonorariis. C. De iudi. I. qui opas. C.i.ff loca-7 conduc. Contrarium teret in.l.i. C.de pmipil'.li.xii. Solo aliquando dac pecunia magis p sumptibus & p mercede la boils t tunc debet in prin tolle exemplus in legatis phatur hoc.ff. de legi.l.legatu.ff.ma. dati.l.li vo non re. 6. fi mandata. C. ce leg.l. ii.li.x. Aliquando whet pecunia pmercede laboris a tunc debet poderari ad actu fit expresse uel tacite. Ham si tacite actus fit tunc videtur o in principio. Ecce talis'è qui non potest exhibere operas promissas nifi fibi detur pecunia.tunc uidetur actum ta cite & Scheatur in principio tunc enim semp inspicimus quod nezisimilibus est. ff. oreg. imis.l. lemper in stipulationibus. Sinaute non apparet ista similitudo tunc in obligat. que descendit ex contractu salariuz debetur in fine temporum ut no.in.l.eden. C.loca.7 conduct no.ff. de sti.leruno.l.leruns comu nis meuil. S.finali. Sinautem Debeatur ex dispositione legis electionad officia de qui bus supra in proposito tunc si est unum tantum salarium inicio debet prestari.l.i. S.diuns.ff.oc nariis t extraor.cog.t lic'intelligü tur alo. hec sentientes. Aut est annua i' me struum ut in stipendariis de quibus logmur qui but vii flo i mense proposta a tucioebet in prin.ut.l.post duos.C.de aduoca.diuerso. iu.T.lege prima C.de priuel. il.xii. Duto tamen o stipendarii non babeant nisi pro ra ta tempozio effectualiter quo serviunt ut su pra dictuz est a residuum teneantur restitu ere ubi etiam propter caulam intrinsecam i surgat impedimentum. Dondera o dixit bar in lege per banc'. C . de aduoca. diversorum iudicionm 7 ibi bal etiam o in medio anni cobet folui falariti uide glo.i.c.u èdetes i.q.iii.ubi uidet op salaria doctoribus in prin anni solui cebeantur. Tc. uide bal.in.l.ii.C. locati uide bar.in.l.qui,infulam. S.qui eden. ff.locat-vide bar.in.l.i. G. diuus d' vai-7 ex ordi.cog.in vi.col.

An stipendiarii se absentantes tempoze aliquo etiam & licentia womini perdant sti. pendium pzo tempoze illo.

#### Ca.lv.

Clid si stipendiarii pendente tpe stipendii recedant aliquo tempe Munquid p illo tempore perdet stipendium t pone p cum licentia comini. Soso die aduertendum p ope aliquando limitantur respectu temporus non certi facti tolle in aduocatis ecclesie qui babent tantum salarium p qualibet causa q occurret ecclesie illo ano tune non est dubiu p est una obligatio ppter unum sactu ad qo inducitur licet pstationes possent esse plures idcirco totum cebetur ut in pall'. Li. S.

dinus. Ac ver. Tex oz. cogni. Aliquado ope sunt limitate fspectu certi sacti T certi tempozis ut in voctore assumpto ad lege di liby the certo T tunc aut pmittif totu sala rium simul sed sit distributio soluc. P partes tempozum T tunc etiam una obligatio est ut Bil. lecta. A. si cer. pe. Aliquando sit anua uel menstrua T tuc sunt tot obligatões quot sunt menses ut. l. post vuos T tunc non bab pro toto tempre ymmo singulis mensibus gir seruit cedunt vies obligationum singularum.

Dondera quia idem uidetur tenere barin.l.i. S.diuus.ff. to variis 7 exoz.cogni.pof let tamen allegari glo.in.l. toftozez. S. fi ad diè.ff. to iure fisci. p stipendiarius q recessit p aliqo tempus cum licentia conductozis oz babere interim salarium - 7c. a maiozi posset alfari p dixit bal.i.l.fi.C. o 2di.insertis i fi.

# Captzlvi.

Und si culpa sua nolunt servire toto tempore El n pdant salarisi totius temporis lic on nibil babeant pro tempore quo feruiuerut An solum pdere &beant p tempore quo non seruiunt. Solo quedas sunt officia ad que quis eligitur que sunt indinidus pro aliquo obmisso residuum relevat tolle exemplum in potestate in stipendiario tunc non redit totum sed solum pro tempore suturo tenet tsi p futo toe ad itee ut li nibil itlit nibil loluat ff.loca.7 co.l.fi fud v.lilis 7 no.in.l menia ff ve an lega. De boc pondera in simili quov dixitibal.in.l.ii.C.locati.7 bal.in.l.edem.e. ti.in iiii.col.nide bartolum in.l.li'fundus.ff locati-uide bartolum in lege prima. S. diuus i fine.ff.de uariis 7 extraoz. cognij.

# Capim Ivii.

Uid si volit servire per substitu tum apparet o non posit az ele cta est industria personetut.l.in ter artifices.ff.de folu. Et.Lune C.dc cadu.tollen.7 ca.ultimo De offi.dele.7 capitulo is cuf eo.t.li.vi. In contrarium uidetur qu potest quis per alium quod per se ut regula potest quis cum sp. Solutio debet ponderari modus a sumptionis. Ham aliquando cominus uel ciuitas assumit cone stabilem cui dat baneriam 7 stipendius 7 co nestabilis debet libi eligere sub baneria quos uoluerit tunc non currit questio inter civitatem T stipendiarios que ciuitas nibil eligit nisi industriam 7 laborem 7 convestabilis ip se tamen tenetur. Aliquando cinitas eligit libi stipendiarios quos reponit lub singu lis bañ a tunc in conucstabili eligitur indu stria 7 opera 7 ey capite industrie non poss dare substitutum ut iuribus statim allegatis In stipiendiariis tamen eligitur opera 7

labor. tume in his quorum opera labor T etia industria eligitur potest quie dare substitute ut no. Inno. in ca cum bertoldus de re indi. bosti.ibi contra. Credo opi. Inno. ueriozem ponderatis iuribus statim allegatis 7 eccum mente. Lucius tamen est o siat cum consen fu tomini ut servetur utriales opinio. In bac materia pondera o dixit bart.in.l.i. 6. diuns oc variis T extraor. cogubi si è electa industria persona non potest servire per sub listatum si impeditur propter dignitatem su peruenientem potest service per subsistatum Si enim non tenetnr dare sublistutum regulariter de voctore an possit per sublistatui legere uide bar in Linter artifices. ff. oc fo la. 7 abb.in ca.i.de lumma.tri.i iii col.ce ua sallo-vide alo.in.l.quisquis. C. De epi. De cle. edo.tn ca. latorem xxxii.q.ii. Et an quis ua leat servire per subsistatum vide glo.in.l.nl lus. C. oc curio li. r. glo. 7 bar. in l. continu us. § . li ab co. ff. de ner . obli. in. l.i. in metal. lum. ff. de penis.bar.in.l. neminem de cu.li. zuide bal. un.l.ad similitudinem. ff. de epi. y cle-uide bal.in.l.1. S.ne autem. C.de ca. bin tollen nide. 6. qui aut in auten de fanct. episcopis 7 in. G. ascripticios. Et ponde ra o quando que potest servire p subsistutum sublistatus debet esse eque ydoneus ut scrip tor qui promisit scribere librum non potest scribere oiscipulum sed glo.in. I. stipulationes commodulimum.ff.de ver.obli. Et ide nolnit' Ao in I.C. de manci. 7 colo.píimo. li. r. Et nide ibi o savienter dixit bar unde io.an.in re.qui facit de re.iu.li.vi.i mercu.

# Capim lyiti.

Clid li ftipèdiari? infirmet. So. fuire aidet ut babet cebeat lalari um ut Lli bete, filichus. fi.de fta tu liboris. Dondera qo dixit glo.in.l.arcorib. f.de illo.fi.de ulufructu. uib bar.in.l. fi uno. f. cum quidam in fi.f. loca. uide bar.in.l. opere. ff. de ulufruc. le. bal. in.l. cum quidam. C. de condi. inlertis in fi. vide dizabb in. ci. de cle cleri. egrotante.

### Capim lviiii.

Clinto uidendum restat de spoli is 7 captiuis que in bello siunt Et primo an in bello aliquid ca piens efficiatur cominus persoè capte 7 rei. Et an sit locus postiminio. So lutio in bello publico auctoritate principis in dicto de quo supra dicti è bec omnia procedant nam cupiens efficit ut cominus capti efficiuntur servi ut. l. bostes. si. de captiuis 7. l. bostes de verbo-signi. Sin autem bel lum non sit ex edicto principis. Licet alias in stum ut cum sir pre desensa rerum suaru tice si ille qui bellum indicit babet iurisdictionez

fiver es oro ano bellum indicit potest statue re o quilibet capiens aliquid in bello illo esti citur rerum captarum 7 personarum reten tor donec presentet superiori ita tenet inno. in.c.de iure iuran. remittens super boc ad no.in.ca.a nobis de senten.exco. Subdit Inno. o si non secerit aliquam constitutio nem poterit illum coudempnare de inualiõe facta infra fines fue surifdictionis ut i au. q in pulcis. C. ubi de crimi. agi optz. subdit o fibellum indiceno nullam babet iurildicti onem sed solum Desendet se 7 bona sua tunc non licet fibi innasorem sunz capere 7 captu vetinere quia solum licet libi se ocsendere cuz moderamine inculpate tutele. C. unde villi verefti. spoli.olim. Subditor si inuadit res inualoris lui o unualori non competit vi-bo. rapt.nec iniuriazz quia obstat exceptio paris criminis becomnia ut dixi no. Inno. in.c. sicut de iure iuran. Deimum dictom Inno. puro om indistincte quia cominus propter Delictum per constitutionem suam potest 93 privare cominio que rei a in alium transferé Scom autem victum non credo verum in, distincte ymmo credo o si ciuitas recognos cens supiorem de facto inducat bellum. Ellii etiam non recognoscèti a sic qlibz sit bostis populi romani o fine aliqua constitutõe uen Dicat locum o in bello indicto ex edicto pre toris. Nam boc puenit ex iure gentium anti quis moribus introducto faluo o de pionis quia modernis temporibus non procedit q capti in bellis efficiantur lerui nec nendatus nec in talibus bodie locus è postliminio. Ter tium victum legendo illam vecretalem aliqui reprobaui p roem illam. Mā spoliatus ante omnia est restituendus nec opponi potest ex ceptio temporum ut in.c. in liis 7 .c. Item cum quis de restit. spoli. No excipiet pri mus spoliatus de crimine nec de alio 7 maio ri. Tunc scribendo credo faluari posse sal uari posse glo. Inno. Suobus modis. Dzimo quia non loquitur Innocin casa in quo spoli tus ultimus intentet interdictum in vi. ymmo loquitur in calu in quo intentat vi. bo.rap.uel iniuriarum que ut clare uilii diffe runt nel vic qui Innoc.non intelligitur qui opponatur exceptio criminis in modum criminis led in modum alterius spoliations be quo excipi potest contra agentem etiam in, terdicto recupande ut repellatur exceptone spoliationis ut probat tex.in.c. sup spoliatõe De ordi. co. Dondera qui bixit bar.i.l.boftel if. De captinis & postlireners uide bar. in. L. diuns. ff. de iure fisci. Et bar. in. l. qui a la tronibus.ff. De testis. Et abb.in.c.i. de conner fone infidelium vide glo.in.c.ins militar i.di. vide bar.in.l.nalem. S.fi.ff. de acquir. rez co.bar.plene in.l. si quid in bello.ff. de captis vide q dixit Jo.an.in rubnica o rapt hal in l nam 7 fuius.ff de negot gel bal in c.i.de milite unsallo qui contuact 7 bal. in

Lin emiline la il. 1 in. Long non. C. et capti ma a enge. in difficultation public. In. c. ficult lin. ini. c. i. z. ure inran. vide ange. in. § The urean gentin urbies inre nili. in. ii. col. " ange. in. § ab tollibus infti. quibus modis me rette pe. icuntur t'pondera an in foro p ficientie incent capta in bello retinere. Uide and in c. i. z. militz usfal. qui contu. eft. Et an occ aspeant locum in bello civili. bal. in. I. i. in print z. cadu. tollen.

#### Caplm lz.

Alterine quero en istis bellie q facir una cinitas contra alia pol ime dici boltes y lerui effician tur capti i cominius cosus que turn annue et e non-La quis in genuam in if zen In contrarium gidetur nam metimer cinitias per le facit populum a fic ul tiener o fine belies flost populas rifianus T a recours Ed quando est contentio iter times quitates que funt subcodem comino fi et locus carmitati 7 postliminio ut.l.si qa in acrusem . F. de capt. Sed quando est con tempe inter mas cinitates que non recogassigne interiorem t pono ut tollatur. ome turnum a quelibet lit boltis imperii qu rebel les ancurraentium antiquis moribus itro mon et locas captinitati 7 iure postlimimi Set secundum mores iplorum 7 confue tadinus suriquiene oblevuatus intra rpiãos mannum ad perionas non lequatur politimi mum nec genduntur persone nec serue effici menr. Donders o bar.in. Lboftes.ff.de carriers in time fentit id and prosuns mens or or in Louding C. de indeis to.

# Capim lai.

Ed an capta in bello efficiantur capientium uidetur p'sic per li si quid in bello. Ade cap. Co trarus uidetur probare. Lis cap cime A. Litrilo Solutio. Lis quid in bello countur in rema medilibue. Sed opposition mentica publicantur ut. C. dicat exeiti. q. i. So dico p efficiantur ut. C. dicat exeiti. q. i. So dico p efficiantur capientis. Sed terretur en assignare duci belli qui distribuit se cuncium merita. Et boc procedunt in bis in authus no nendicat sibi locum postliminium in factorius. Dondera que allegam ima ad noc propositum in calvisii. post prouma meam preclarum uirum.

### Capim ixii.

Learus queritur an in bellis sit licitum insidiis uti ad uictoria; coniequendam uidetur op sic. Nam inquit aug. in li. questioni

ribellum inform incipier uttum i pie pug ver aus in ex miche ned es miraism in. things not market her to most aspectal for fue via .ca. In constratum algebra. Tram fortunar tout a total and with unleft in the execution as it will execute ci factor white mines warme ; act & who reladit at 1.Ca we ; wiliper a lide fougher telecter - rungant fice f founds of note. 7 mg. ad anti-tum williamote in con trails included that the Detri. Pretera io pura Marie, vil. Que mil tie ut facient nome commes nue clicere faci te ut in ann decreasion - not documentum ad omnesconnos. Cum qu'ur nuine veilet infliction like fert grace test mile festere bepost Solo duc solo solo solo de por midie December one reasonne et inhonoum auguez Sed duris command alique hall for 7 fac to alterne me nese destar min ut beci pierur uei sügned omilium ton estifentur. Er danc le mende midie eme en l'inches. Tham incor tooke just the tem factors one for nanda hurr or incour Empresion in & Mossi. Blue mode sensit bell Decit is been in aug non aperumus ibs escolutum moistum not ie creta nostra i tac made less fallets. Tram per emper acre corpre junt punciede ne irrideanour worse that Marou a.c. Thomas lemen dare combne zil Sit proconom mä datum untra militaria incumenta ut legreta non reacteurs withins it in them beca. rat boards Thomas in fall that distribute שתשל אוכר שה שהולות של שומות בנו וו mode non funcamus from util not eadem cat-quitor iden with deministration trill quiallar taium in manicar is this buf be Capitabilitate of I to print till a vui der de conte de la disse comun. Don dera qui dixit glavelilan verbe police fi. de colo Table in percolone.

#### CHT. THE

Culementer mier dum est An in the iclim is inlight this dettur is non qua fefte inne in केट्टा में दूर किटार बेंग्रामा ठ दर्ज. didi pronouncim a is a nome Cas. till dies that it man stape that the teres while minime some out in the bus kinnis "cretime acous " limites intes pugno ocutientes mutamague quar in ichtif belanta respuend une les a ni bil iandinatz sagatdiam dá sá airmnána inté pabile incomedium or an interes midet ter in capita sumo de crema a pare. In CONTENT US MACE THE LEGICAL PRINCE MINERAL bearum cii Continuerune invispiuter dice tes. Omnis home qui ier at me in de belli in die labetonum pugnemus scherfus cum. Mole wante Diemes ich ichen mit

o in festis bellari potest necessitate urgente ipla auter cellante cellandum est o probat p id quod baber 30. vii. c. Mibi indignamini qui totum bominem fanaui in sabbato. Et sic infert medicos medicari posse in sesto poter salutem privatam bominis multamagis aute procuranda est salubritas publica. gost. 7 bo. in.c.f. de trenca y pace. Dicunt o die Jonis non est bellandum quia cominus illa die afcendit ad celos T cenam fecit cum visciplis & cole. vi.i. 7 confe. vi.iii. lfis. die Ueneris non poter repezentiam passionis comini die Sabbati non ga en die discipuli latitauerut propter metum indeorum 7 quia corpus difi latuit in sepulchro de conse. di.iii. sabbato. die Dominico non quia tere omnes insigne fecit cominus illa die lery. Di. quo die 7 pp ter renerentiam refurrectionis. Credo pon, derandum necessitatem urgentem ut supra tactum est tex.nicolai pape est in.c. si nulla xxiii.q.viii. Dondera quia cominus abbas moderni hoc examinant in capitulo peimo treuga 7 pace.

# Capim Ixilii.

Onsequenter queritur quidst aliquis in bello totum luum iter este est consecutus. an iteru pol sit in judicio convenire sui adnerlarium uel adbuc possit bellum indicere contra eum uidetur p iterum possit conuenire. Ham captum in bello est pena cotuma. cie ergo nibilomin' agere potest.ff. & ta.ex billocum. S.pe. Item res non est solute pro ochito pmmo in bello quesitum cominiuz zriii.q.v.dicat. r.q.vii.si de rebus.ff. de acq ren re. vol. naturaliter. Item que contra contumacem in infinitum iurari potest.ff.de rei uen.l.qui restituere glo.in ca. cominus. xxi:i.q.ii.tenet contrarium per regulam bona fides. f. or regulis in. Ego non credo o glo. uera lit indultincte ymmo distingui Debet ab eodem an ab alis. Si ab eodem proce dat opinio Jo. Si ab aliis aut habetibus cas ab eo T tunc idem ut.C. & euict.l.emptozi alias baberet regressum contra primum ut.C te uluris rei ludi. Lii. S. finali alias autem & licitum pluries idem solui .ut.l.iii . \$.con dempnate.ff. & tu. exbi. 7 iufti. Dle. g. fi res Sic no.in regula bonafides de reg.iur. Et ita etiam no. Jo. faue in dicto.c. Ominus.

Capim lav.

11 movientes in bello soluentur

50. movientes in bello ecclésie
pro ipsins resent one consequun
tur celeste regnum. Hoc probat
duo textus specialiter ca.olim xxiii.q.viii.
1 suit leonis pape directum ad regem francorum 1 ca.omnium xxiii.q.v.1 suit nicolai directum exercitui francorum recedetes

antem in aliis bellts alias inftis etiam faluan tur dummodo fine mortali eccedant peccato de pen.di.v.fratres.

# Capim Ixvi.

Th liceat bello corporali defende re policifioès ecclesie 7 sup boc connocare milites planum est qualice probant ter. xxii.q.iii.c. maximianus xy.q.yi.aut y5 adriano.xxiii. q.yiii.c.igitur 7.c.ortatu 7 glo.magni i can auctoritate.q.yi.pbat tex.in.c.dilecto.de len.excoi.liixy.

# Capiz.lxvii.

Th liceat episcopis ad bellu accedere sine licentie pape. Dicunt quidam op no industincte p casqui uidentur expresse boc dicere xxiii.q.viii. q ansi 7.c. si nobis 7.c. si quis episcopus licet illa capsa babeat uarios inti lectus tamen boc credo uezz si uocentur uel sponte ad bella aliena maxima secularia accedant secus si defendant iura sua

# Capim Irviii.

The prelating tempalibus que tenent ab impatore teneantur fol uere tributu p bellis ab co indic tis. Et dicendum quic ut phaé xxlii.q.viii.c.i.s.ecce cum duodus caplis sequentibus usquad.s. Suis. Dondera que babet in.c.si tributu tin.c.magnu.xi.q.i.

# Capim Ixviii.

The captis in bello info fit milerendum Dicenduz op fic nili par cendo timeatur pturbatio pacif probatur in.c.noli.xxiii.q.iii.in fi.t per illo.c.expositu ut intellizebat buga fuit amputatum caput Conradino.

# Cápim lxx.

The ecclesia webet indicere belluz iudeis. Dicendum op non cum ub' proparati sunt service nec pse quantur xpianos. Secus we sa racenis qui prosequatur xpianos bic è tex. xxii.q.vii.dispar t ibi no.glo.op nec etiam sarracenis sorent indicenda nisi xpianos pse sequerentur.

# Cap.lxxi.

11 tegentes in bello qui pugnare non possunt gaudeant imuitatib' bellantium 7 dic 9 sic dumodo alias consilio sint utiles ut no in capitulo ex multa toucto. Dondera quod dirit tominus abb. in dicto co.ex multa. s. op polleus consilio non dicitur inhabilis ad pugnandum. licet corpore pugnare non poset. unde ex solo consilio quisincurrit irregu laritatem addito homicidio per capas quis uiduam. l. di. t aliis uiribus ibi per eum allegatis. Ande non uiribus ac uelocitatibus at celeritate corporis res magne geruntur. sed consilio anctoritate t senteutis quibus non exbarised augeri senectus solet. ita preclare scriptitabat sos eloquetis i libro o senectute

### Capim lxxii

Th licent prelatis ratione tempo ralis iurildictionis bella indicere t ad ea interesse t coartariad prelium. die 9 sie ut notat Inno.in ca.quod in dubiis expenis Don dera 9 kosti. in dicto ca.9 in dubiis sequie exertinam Inno. eminus abb. ibi concludit 9 si causa desensionis adest t non est necessi tas in cuitabilis. tunc si sequitur more ex p custone sua essicitur irregularis. Secus si se expercussione sua sed altorum dixi. i.c. lii.

#### Ca.lxxiii.

Th licear prelato peo iniuria hub diti hui de quo no fit infticia bel lum indicere τ alios φ iniuriam tes in bello capere. Et dic φ fic ut no. Inno. in capitulo dilectus de appell. τ capitulo ficut de iure iurando.

#### Caltrillia

n relegatus pape possit bellum i
dicere hoc est an possit inuocare
brachium seculare. Questio est
uulgata a tractatur in ca.signi
sicasti de ossi. dele.per Inno. Dondera que
comuniter concluditur que non pot indicere
bellum contra resistentes. que hoc è solius pa
cipis xxiii.q.ii.ca.primo a ii.necsmourre os
arma.sed da recurrere ad brachium seculare

#### Capim .liry.

Thella que indicit ecclesa cont excomunicatos sunt meritoria Et dicendum est p sic Et in illis licitum est prelatis a singul' bortari alios ad pugnandus probat tex. exiii q.v.ad omnem a ca. seq. a. q. vii. c. sigtur usch d. S. ecce. a. q. iii. ca. sicut excellentis

# Capim lexvi.

Ousequenter queritur quot sit genera bellozum corpaliuz v gb? repitur in iure expessium. Solo Sex requiratur in iure expss.

Brimum romanozum appellatur qo fideles contra infideles 1 hoc iustum est de her. excoicat.ii. Et dicitur romanum quia rome capat fidei zxiiii.q.i.hec eft fides 7.c.qm & filma trini.c.pent't. Sic potest intelligi .l. boften. ff. de capt. Secundum o fit auctori. tate judicis legittimi babentis meru Impiuz contra contumaces Trebelles ut.l. continet ff.quod me.ca. .ii. 7.1.iiii. De iur.o.iudi.C. ne os in sue ca.l.una. Et bii pprie n dur bol tes nam quod de suo ad nos puenit nostrum efficitur non autem econuerlo. Sic inteller 1. y. 6. in pace. ff. to captinis. Tertium dicit bellum presumptuosum of faciunt indices inobedientes se pe.di.iii. §.i.ad fi. oma. T obe di.c.fi quis generit.ff. ce rei uen.l. qui resti tuere.ff.ne ms fiat ei.l.iii.C. & sedic.l.i.in fi

Quartum dicitur bellum go licitum est quantum ciggiurisauctoritate concedat. Et est-licitum quoad illum cui conceditur xxiii a.ii. wminus & fen. excoi. c.ft non.i. 6.nec ille. C. quando lice. cuice fine in vin. Li. 7. I ii. Tetiam primi T vicini ut Wen.exco. di lecro li.vi.Quintum illicitum quoad illos q boc faciunt contra auctoritate indicis 7 iurisut of fenten.excoi.ppendimus 7.c.con. tingit 7.c. audacia Sextum voluntariu quo utuntur principes o non est licitum cu non nemini fine principie auctoritate liceat arma portare. C.ne armorum ulus in rubzo T nigro li. r.in aut. o ma. prin. collat. iii. in aut. De armis coll-vi. pmmo cotra sentiètes incident in Lief meief ut ff ad Lief maief Liu. Septimum dicitur necessarium 7 lice tum quod faciunt fi leles iuris auctoritate le Defenden lo contra iplos inuadentes. Ham vim ni repellere licet.ff.de initi. a inre.l.uti uim cuz ly. de his pholti. de homici. phuana li.vi.parchi.in.c. iustum. xxiii.q.ii. Ex bis infertur que bella sint illicita a que licita Ham licita dicuntur roc ius dicentis illina contra quam a ratione rei a cause a iure p mittentis illicita econtra causa autez una ge neral'r iustificat .f. cotumatia iniuste resiste tis cui eni ab eo qui obnoxius è iusticia bii fi pot tuc la bellu indicer na i sublidui recurric ad illud luftragium xxiii.q.i.quid culpatur. 7 ca.noli xxiii.q. viti. si nulla.ff. de usuf. l. ulufructus. Et de boc o scilicet sir licitu no per Inno de restit. spolia ca olim. Et p bofti.in sumna de trenga 7 pace. S. si quis in stum per beatum thomam fafe.xl. q.arti.p mo i.t.lii.p egidui i li.de regie princi. in fi.

Capim Ixryii.
Iso supra tercio proximo princi
pali tractatu de bello universali
corporali. Restat nunc quarto

undere & bello particulari quod fit ob tutela hi i i iplius tractatu fic procedam. Nam pri mo demonstrabo quid fit ico quot fuut species eius. tercio quo ordine inductum fit. quarto quibus liceat. quinto contra quos sexto pro quibus. septimo qualiter liceat.oc. tauo quis sit iplius finis.

### Capim lxxviii.

Irca primum queritur quidsit bellum ob tutelam sui particular inductum.dico o est contetio er ozta propter difforme bumano aspectui presentatum ex violentia particularium illatione proneniens ad iphus exclusionem tendens.bec probantur mentaliter per tex in.l.ut uim.ff.de justi. 7 jure .L. scientiam. S. qui cum aliter. ff.ad. Lagli. 7.1. i.C. unde ui 7 l.iii. S. si quis ff de ui 7 ni ar. ma.7 ca.olim & resti. spolia. Et diri contè. tio. Nam contentio ponitur pro genere ut polità in diffinitione belli generaliter lump ti ut supra primo tractatu in principio, secu do dixi exorta propter difforme zo a illo po nitur loco differette. Ham per boc differt a bello uniucrfali 7 aliis speciebus belli.tercio dixi ad iphus ze bec est că finalis ipius belli-

# Capim lxxix.

Frea lecundum queritur quot

funt iplius species. dico quot suit due. Nam quoddam iustii quod dam iniustum. funt etiam diuist bellum universale. bellum autem particulare inftum est duplex nam quoddam fit propter tutelam fui corporisuel ad berentium fane o tingentium uerum corpus. 7 oeboc in prese ti tractatu discutiam. Alino fit propter tutelaz corporis miltici nel partis ut dicim? in universitate que appellantur membra 7 partes.ff. o universi.l.i.ff.ao municipal.qo maior.ff.de mune. 7 bono.l. led li bac. 6. qui manumittitur de excess.prela.ba.cum dilec ta ibi no . Si ergo univerlites propter oc fentă cuius lui ab extraneo oppressi cesiciente iusticia iudicia opprimentia bellum indicat. boc appellatur particulare propter tutelam miltici corporia prime partia a bec appellan tur reprenhilia.ce qua in auc.ut rem pigno. per totum ce in ius ca uno li-vi. Et co hoc bello dicetur in tractatu proximo. Bellu sutem instam particulare ob tutelè neri coz poris in dictum est contentio exorta propter distore bumão appetitui presentatium prouei ensex illatione ulolentie particularisa pal unta nel publica persona extra officium i ins te offerente ad iplius exclusionem tendens cum moderamine inculpate tutele 7 bec pbantur in.l.i.C. unde ui. cum ibi no. iiustuz sute ubi predicta nel aligd pdictori oficit ut in sequentibus welarabis. Bödera voum cum moderamine inculpate tutele. Et nide omnino bar.in.l.ut uim.st.w iust. Tius. in si. 7 bar.post glo.in.l.i.C.vno vi.in.iii.col Et.d.abb.post alios in.c. significasti w bomici.in.iiii.col'. 7 abb.in.c. suscepinus.eo. ti.in.ii.col'. uide pauum meum in cle.i. w bomicid.post genge.abba.in.c. olim w resti. spoli.in.x.col'. uide bar.in.l.suse. sicca aug.in. s. ins autem gentium in.iii. col'. de iure naturals gen. 7 ciuill uide plene p. paud meum. s. in.c. quod incipit circa septimum principale võ. cum se. captis ubi viscurrit p omnes species moderaminis inculpate tutele 7 we.tangunt in locis all'atis.

#### Cap.lxxx.

Frea tertiù querif quo iure loc proueniat a copetat glo. que est in.l.ut vim.st. de iusti. a iur iup vido iur dicit iuresori no iure celi

Si glintelligit o iure fori pueniat loc cre wo o glo.non vicat uerum. Sinautem glo, intelligat o iur fozi iudici possit impuni tuc credo o glo.dicat uez.In eo autem o glosa Dicat non jure celi credo o glo. Dicat fallus Redeo ad lingula 7 dico o bellum ob tutela fue puenit a iure naturali non autem a iure politivo ciuli nel canonico o boc lit nerum probatur sic. Nam natura pductiva cuiulcu ge tendit in iplius confernationem conec se extendant uires agentis naturalis 7 nititur In expulsionem cuiuscuce contrarii. Et si le, cus contingat boc contingit ppter defectus uarium agentis 7 sup babundantiam agetiii In contrariam ut quay boc contingit ex in tentione agentis naturalis pducti 7 confer natiui ymmo contra intentionem cum lemp contrariis reliltit quantum potest boc patz ex lenlenlatis inducendo p lingula elemetaria. Nam in elementariis que agunt 7 patici tur ad invicem boc patet. Naz pallim reliftit agenti a reagit in uplum folum ad finem con servationis sui esse destructionem agentis in contrarium 7 agens copale. Materiale sup agendo repatit ut inquit phus secundo De generatioce Tilliphilicozum hoc patet in istie inenimentie boc in plautie. Taz privata iplazum natura in conferuatione iplarum T uitam a contrariorum expulsionem bec in brutis. Et quare non sit in racionabili crea, tura boc contingat ymmo fortius cum ipfa ceteris fit nobilioz 7 ad iplam ut ad fine oia ordinantur ut.l. in pecudum .ff. de uluris.

Prouenit ergo descusa ex instinctu tali
boc phat tex.in clemesi.pastoralia. §. ceteru
de re iudi.ubi dicit tex. desensionis que a iu
re puenit naturali boc sentire uidetur gloque est in.l.scientiam. §. cu al r. st. ad.l. ags.
Ita dicit tex. aduerf piculum nalis ro desen
dere permittit. Concludo ergo ex boc

passu quod boc bellum restringendo ad inductum ob tutelam corporis superuenit ex inre naturali Tiplius instinctu. Sed ius ap positiuum approbat uel non probibet ut dicit glo.in Licientiam. S.qui cum aliter. Ham aliqua provincia ex instinctu natura iure po sitiua puniunt ut patet in carnali copula.na simpliciter coitus puenit ex naturali i dap nat lex 7 in boc ius politiuum limitat 7 o lificat actus progenientes a jure naturali fic infingulis actibus natura prouenientibus. Nam naturaliter quis appetit cibum potuz 7 tamen lex canonica limitat. Ham quos dam cibis certis tempozibus inbibet. uerum est p lex politiva etiam qualificat modum & fense ut patet in.l.i C. unde ui. 7 patebit pi fra notanda. Concluditur igitur boc pue nire a lure naturali sed approbato a lure po sitiuo tam ciuili & canonico T etiam qualifi catum 7 modificatum eisdem. Et boc forte salvari potest glo. que est in.l. ut uim. 7 sic in telligatur. Sed dicebat glo-non inre celi uidetur sentire op oo iure divino non permittatur uim ui repellere. Der hac opi. glo. uidentur uidentur fateze tex luce vi. Sig percussit in unam maxillam prebere ei 7 al's xxiii.q.i.inpzincipio.Scribitur etiam si ga auguriquerit te mille mille passus uade cum eo milla passus 30. vi. 7 mathei vi. Scribi. tur etiam ao roma xii.non uos ofenderes tz dare locum ire christus etiam dixit petro uo lenti eum Efendere. Convertere gladici tuci in uaginam Mather xxvi. 7 habet xxiii.q i.in principio bec potuerunt mouere glo.ad tenendum o non liceat iure poni. Sed credo o glo non dicat uerum quot aperte monfrari potest.primo sic ille actus est ! citus iure divino qui est consonus caritati. i Sed sefensa sut ipsius est buiusmodi ergo ze probatur maior nam caritate posita excludi ditur quilibet actus lega divina reprobus q cum ipla le non compatiatur cum reprobatui sit r ipla sit fundamentum cuiuslibet liciti probatur hoc of pendinified radicata rica. ritas est ut mibi uidetur tex.in.c. qu radix ea.di-probatur minor nam precipimus cari, tatis est diligere proximum sicut seipsum'ut capitulo proximos \(\tau\_{\text{ca-proinde}}\) de pe.di.ii. c2go implicat dilationem sui. 7 sui conserua. tionem si sic ergo ocensam ergo iure poli licet seipsum desendere. Dreterea lege diuina licitum est proximuz Seendere amorte Etiam contra uoluntatem suam.ergo multo fortius iure dluino licet scipsum tesendere \$\tilde{\phi}\$ tz p iducta supra proximo probatur affice des p tex.xxiii.q.iiii.ipa pietas 7.quest.i. diplicuit. Dreterea lex diuina inhiher quem uoluntarie tendentem ad destructõem fui iplius boc solum intendeudo. Nam si ozdi nate tendit in alio.l.diuina approbatum licz istud consequendo consequenter sequetur de structio boc non est inbibituz utpote quis ut

confequatur statum beatitudinis affligit cor ous frum Tulli dubium quin afflictio fit cos poris destructoria cum non intendit in boc finaliter led in fugam vicion carlet octruci vatio uoluntarie ppter fidem catholica Tlas ipsi non intendunt finaliter ad Afructoem fui corporis ymmo cefensa fidei pro qua uolu tarie exponent le mozti tempali p licet lege Diving. Sed le non Ofendens a morte cum potest se uoluntarie occidit in cestructões sui tendit ergo.l. diuina inbibitum phat maioz. Mam.l. Siuina Sampnati reputatur file iplos occiderunt ut dicimus de iuda 7 lilib phatur minoz. Ham se no desendes a morte cum porest nec subsit aliquis de casibus ante dictis nec boc pueniat ex pulillanimitate'lui mortem appetit T palium le occidit T lic p. inde ac si per se ipsum. Juxta regulam qui p aliumoe regiurili.vi. Preterea lex diuia non deseruit totale actus puenientes a iure naturali led iplos modificat a reformat boc patet per singulos dikurrendo. Ham no penitus inbibet cibum 7 potum no copula nec litia led iplos actus modificat T reformater tremitates retinendo 7 medium approbando ut etiaz lex mozalis scoo et hic.iii.at. Si lex diuina inhiberet totalir defensas sua ipsio cui actus ille pueniat ab instinctu nature totaliter destruere actum nature o est absurduz ut.8. Preterea lex canoica boc limitat er go lex divina non inbibet phatur antetedés p.c.olim de resti.spoli.7 clem.pastozat. S.ce terum de reliudi clarius p clemin.c.si furi olus de bomici. Nam lex canoica fugalternati legi divine a sibi invicem contradicere non possunt. Nam ad eundem tendunt finem licz uarie. Nam lex canóica tractat de gubernatione monarchie mundane ut societas buana conversetur in universo o etiam tractat lex ciuilis. Sed canonica ulterius tendit. f. dif ponendo a pparando ad statux beatitudinis eterne in qua tedit lex divina. Et lic necesse est idemptitate finis atenta omne inhibitum lege divina fore inbibituz lege canonica a fic pretermississaliis que infinita possunt induci Restat concludendum of glo.non dicat nezz cum dicit iure celi non pmitti desensam suiipflus. Ad auctoritatez autem in cotrario inductae Rudum est ut respondet magister granus xiii q.i. G.li is ita uidelz o itelfant o interior cordis ppatoe non aut de iteriori corporis astrictione. Nam interius debet bumilitatem cordis babere ut probat augul. in sermone de puero centurionis sic squies paratus debet esse se uide i capitulo paratos xxxiii.q.i. Ex bis infertur terctum uide licet unde inlurgat boc bellum 7 quo iure p mittatur zc. Profecto ego in omnibus se quoz opi.pzoaui mei qui loquitur longe fapi enter 7 p iure naturali sit itroducta desen fio etiam tenuit bar .l. ut uim .ff. de iusti. 7 in re 7 ibi nide bal-led de materia nide etiam

bar.in.l.filiuffa.ff.de dona all'ante iura bar. in.l.facultas de iure filci li.x.bar.in.l. cum mulier.ff.fol.matri:in.ii.col.

# Capim. Ixxxi.

Irca quartă a liceat è uidendu pro cuius euidentia premitto o ald est querere quib competat tefensa sui ipsius. Et aliud'e que uere quibus competat indifinite indictum propter ofensam. Si queramus quibus > petit defensio.dico o omnibus entibus naturalibus genitus ex corruptibilibus. Celesti bus non competit desensio-propterea qui non possunt pati ab aliquo contrario agente cum illa corpora non fint receptiua peregrinorum impressionum ut ait phus secudo celi T mudi.cum fint line materia que est mater gene rationis a corruptionis ut ibidem. Et sic no est opus desela cum sint in captibilia.omnib? autem naturalibo competitiex principiis na turalibus defensio cum sint passibilia. T pue nit illa desensio ex jure naturali quod è uis quedam insita rebus similia ce similibus procreatis. Nam fimilia pro creando conservat leiplam in specie quod fieri non potest perpe tuo indi uidualiter .indiuidualiter agendo. nititur corrumpere contrarium libi relistes 7 econtra. Et iste est primus modus iuris na turalis de quo glo.in ca.ius naturale.pzima di.7 notari confueuit in.l.t. J.ius naturale. ff. de iusti. 7 inre. Dic ergo si ociensio co petit quilcungs materialibus naturaliter a peruenit ex uiribus a natura cuilibet enti in fitis. 7 quilibet sensualiter idicere singula na turalia biscurreudo. Sinautem queram? quibus competit bellum scilicet diffinitum. tunc dico p solis bominibus a non aliis p probat diffinitio belli cum dixi difforme appe titui humano propolitum zč. Et bic connotă dum est an omnibus bominibus competat.7 ideo an clericis competat .

# Capim larrii.

Rimoquero an clericis liceat bellum particulare indicere re fistendo a repcuciendo uidetur op non per calluscepimus. De homicila per co sedicionarios xlvi.di.probant tex. xxiii.q. viii. S.i.7 cum a indeis.7 ca. lequen-ulog ad S-bis ita-respondetur phatur in ca-come, mor eadem causa r questione. Quod lice at probatur p ca olim de resti spoli - T si ue ro 7 calex tenore de senlex comunitiditius naturale.ff.de iuftr.7 iure.l.ut unim.ff.o ui Tui ar.l.iii. G.fi quis clarioz tex.in cleme. û furiosus de bomi. Super boc suerut opi quas recitat glo. exili.q.i.in fumma. Ham aliqui diverunt o nulli etiam laycolicet miz ui repellere repercuciendo.hanc opi-repbat

clemen. uostra si suriolus de bomicidiis.

Alii o laycis licz repercutere clericis fi Thoc eode morbo laborat. Alii dicut o fi uis inferatur persona licitu sit um repellere etiam repcutiendo etiam clericis hoc probat clem. predicta Sinautem rebus infert tuc lecus. An antem boc loom lit ueruz infra subiciendo hugmoluit dicere o in nulla necessitate politus etiam si all euadere si posts non debet aliuz occidere ymmo potius debz se permittere occidi Ita no.in.c. de bis.l.di glo.i.no.contrarium a in.c.licut dignuz 🗠 bomici-in boc non insisto quoniaz ut diri est tex-in clem. si suriosus ce bomici T si no foret tex. super boc expresse disponens puel cont boc esset tenendum per rões quas induxi ad probandum boc esse inhibitum. Ldiuina. Do dera o dixit.o.abb.in.c.lignificalti oc homi ci.in pzin.7 uide eundez ibi in.iiii. col.in fi. 7 in penit.col'.uide.o.abb.in.c.oliz o resti. spo-in-rii-col'-nide-d-abb-in-c-sicut dignuz in.c. & homici.in.iiii.cot.uide.c.de eo.7 gl. in.c.de his el fo .l.di.ibi doc. Tc.uide abb.in c.i.de cleri.pugnan. in duello.

#### Cap.lxxxiii.

Ecido quero An liceat clerico fe fic defeudere etiam repcutien do 7 occidendo 7 an boc liceat fibi in ecclesia 7 uidetur 9 non

Mam licet lex permittat general's certos actos. Inhibentur tamen roe loci unde gene ralis pmissio restringitur p spalem pmissionem ut.l.sanctio legum.ff.de penis.l.alimen ta. 6. basilice. ff. de ali. 7 ciba.le. l. uxorez. 6. selicissime.sf. de le.iii. 7.c. pastoral. de rupt. Sufficit regula generi li.vi. Quod autem multi actus lege permittantur generali qui tamen späl'r interdicunt phat tex.in.c.decs de imu.eccle.li.vi. T.c. vendentes.i.q.i.ergo sic in pposito 7 multo fortius cum p būc actum possit pueniri ad pollutionem ecclesie ut in.c. pposuisti de conse.eccle. uel alta. T c.vno.e.ti.li.vi. Preterea rixe r excitationes sunt generaliter interdicte cu sit spès rixe ergo. In cotrarium uidetur quia inf boc permittetia generaliter loquuntur ergo lic füt generaliter intelligenda.ut.l.i. G.generaliter ff. de le pîtan. Danc parte cre do vam cum iste actus insurgat ex iure nali nec reprobat léx divina a ratio inf hoc indu centis sublit generalitez non habita discret. locozz nam boc induxit ius naturale ut quis leiplum confuet quantum durant vires prin cipiozun naturalium. Et bec ro subest in ecclesia sient albi. Eld inducta incotrarius facile est respondere. Ham illi actue inbibiti in ecclesia nel sunt de natura sui de genere malorum nel sunt de genere pmissozz ut con tractus tri iplozum exclusio ne siunt in eccle lia opter mozam fnandi no inductu piculu

cum extra eccleliam eque fieri possint ad libitum contrabentium cum sint a prin.nolut. expost facto necessar.ut.l.sicut de act. 7 obl

At in ppolito li filiceret in ecclelia vim vi repellere ecce pptum piculum quia statis seciliter ad allud cum vicitur sequi poss pol sutio. Solutio sortius conservanda i ponde randa est hominis conservando tum sit inrestaurabilis secclesia que reconciliari pot. Et sorte dici potest se ad boc ut polluas sanguinis iniuriosi essus inno requiritur sanguinis iniuriosi essus ut no. in. c. uno se consecratis eccle. uel alta. li. vi.

# Cap.lxxxiiii.

Ertio quero quid te clerico cele
bante An ei licitum fit vimisso
officio si inuadatur se tendere
t si occideret licitum sit continuatio officio celebrare. Drimo apparet p si
poter dinestere ab officio, runno insetencas

whet divertere ab officio pramo iple teneae exegui wonec possit vider tex vii.q.i. illud r.e.nihil. Decterea tpalia sunt postpone va spiritualibus xii.q.i.pc.pimus ve pe. r re miseum instrmitas r ve epi. r ck. sancimus.

Incontrarium phat texanas ppter impe Dimentum temporale superveniens officium inchoatum dimittif inexpletuz. Et ppterea provident lura ut solus sit sacerdos in eccle fia ubi fubest sacultae bonozui tempaliu obat tex.in.c.statizall.vii.q.i.illud v.c.nibil ut unus suppleat continuando ubi alter Dimisit nisi oratio mille sit cepta T. non completa 92 tunc alter reincipere tenetur cum illa non r recipiant divisionem ut in baptismo 7 ordie xxiii.dt.quorundam r ibi no.gto.in ca nibil etiam no.glo. Si aliquis innadat celebra tem ut iplum occidat bic enenit impedimen tum celebranti. ymmo periculum moztis ut claret ergo licitum pretermittetur a per o sequens le ce periculo sibi occurrenti si pot expedire etiam occidendo. Ad allegata i contrarium facile est respondere. nam licet spiritualia sint proponenda temporalibus in genere tamen celabratio boc calu non est'bponenda tamen boc casú propter dampnum in repabile lex hoc pro permittit quod non contingit in ipirituali post posito alio casu qu per alium testaurari potest nel per eundem. periculo excluío. De secundo sine argumento dico o li etiam occiderit le refendedo o po terit reassumpto officio celebrare 'dummodo adfint illa & quib lo.cle. si furiosus. Ni nul lum peccatum cum boc fecerit legis auctori tate cuius auctoritate nemo peccat xxiii.o. ili.nullam irregularitatem incidit ut inipre dicta clemen.si suriosus ergo nullum uidet subesse impedimentum cum possit celebrare at probat cle. Boc dictum proaui mei re fert ut preclarum a lequitur comunus abb. in capitulo clericis in principio oc uita 7 bo

nestate clericorum zc.

# Capim Irrry.

Uarto poset queri argui 7 solui de baptisante ordinante 7 confirmante 7 inungente etiam in singulis sacramentis. In sit lici tum eop collationem postponere etiam si suchoauerit ppter tutesam sui. Et in omnibus die ut supra.

Cap.lrrrvi.

Uinto oro . Sacerdos baptilat puezz qui est in mortis piculo T incidit inualio lacerdotio ut occidatur.Quid peligendum & iu re an perficere collationem sacramenti ne & cedat puer fine baptilmo Tiple lacerdos occi datur nel econtra pellgendu mortem pprias enadere 7 pmittere pueruz mozi fine baptilmate. Sic journa questionem & sacerdote & ferente corpus xpi infirmo in extremis laboranti. Deo primo apparet o facer dos potius debeat le pmitti occidere & puez sine baptil mo mori. Tham h puer moritur line baptilmate mozitur eternaliter ut obat Augul.ad petzz diaconum oc confe. vi.lili. firmislime 7 c.regenerante.e.d. T.c. nulla.e.di. pbat apostolus ad epber.iii. opter odictum vnius omnes in dampnatione sic originale peccatu cuius effectus non est extinctus p sacramen tum baptilmatis inducit condemnationem eternam. Sed lacerdos solum tempozaliter mozitur si aliis necessariis p salutem imbut. Sed more temporalis postponenda est spirali Sic arguit August.xxiii .q.liii. displicet 7 c.ipla pietas. Ergo potius eligere debs lacer too mori ne puer ineternum n perent Dre teres inter duo mala minus malum est elige dum.xiii.di.nerui testiculorum cuz si. et mi nus mali est mors toalis & eterna ut canõe ipla pietas T.c. displicz. xxiii. q. iiii. mozs aut facerdotis temporalis ergo peligenda. Dreci puusactu caritatisest o quis primu vilis gat be.pe.di.ii.primos 7.c.pinde 7.c.cari tas est ut mibi uidetur ad boc nisi sacerdos eligat salutem eternam Dueri uite 7 non fuam tpalem non viligit iplus licut leiplum 7 lic caritate carebitos phat. Na uita eterna sine coparatione prevalet uitam temporalez ergo preeligendo uitam temporalem libi-uite eterne proximi multo magis se diligit quam

proximum tic remanet caritate uacuus. Dreterea illud preeligendum est ad cui? productionem pauciora mala sequitur is ad mortem sacerdotis minus malum sequitur of ad mortem pueri sine batismate. ergo peli genda mors sacerdotis probatur maior nam bec ex regula in moralibus of plura ceteris paribus deteriora sunt paucioribus timagis sugienda probatur in case uerum xiii. di.

probatur minor nam sieligetur sacerdotis nita legnitur duo mala nidelicet mora eterna pueri ut lupra dictum est. a neglecto cur animaruni quod mortale eft ut in corcu fit are teta.7 quali. Sinautem preeligatur mors temporalis facer dotis non fequitur ni li illud malum scilicet temporalis mortis qo attentu qualitate actus in le sine comparati one minus malum est morte perpetua ergo i ferendum ut supra. In contrarium uiden tur textus qui loquitur generaliter conce, dendo cuilibet facultatem se cefendendi i ca su mecessitatio sufficit cle-si suriosus sepi' al legatis. Confirmatur per jura que dicunt caritatem incipere a scipso ut.l. preses. C.de feruit. 7 aqua 7 ca. peticio de iure iuran. Solutio profeuidentia buius questionis 7 so lutionis einsoem est examinare casus indu. bitatos-nam funt casus indubitati in thema te propolite. Ecce li ponamus o puer p aliui etiam la youm uel mulierem baptilari possit. esto o sacerdos dimitteret a sacramenti col lat.non est dubium p sacerdos ocheret pre, eligere falutem fuam-ubi etiam puer uerifili ter non posset uiuere algrad expeditione pe riculi 7 hoc uerisimiliter constaret non ba, berem questione dubias quo minus sacerdos baberet preeligere salutem suam nec ratiões inducte excluderent contra bunc cafum-Si poneremus queltionem in abulto non au tem in fante qui adultus licet no sapiat baptilmum fluminis tamen occedat fi ueram ba beat fidem cum baptilmate fluminis. Adouc non baberem questionem dubiam ymmo di cerem ut supra precligendam talutem sacer. doris. Sed questio procedit in puero o quo conftat 9 mozietur line baptilmate. Si lacerdos divertat ochoc probabiliter dubitare tur in primo casu ubi v3 ochoc constaret Dicerem precligendam mortem temporalem per iura lupza inducta a fudor per ea que ba bentur vii.q.i. S.binc in uer.cum uero speci aliter a contrario 7 quod ibi no glo. Ta ubi solus prelatus queritur nec ecclesia uita pot esse tuta-eo sugiente exponere debet se moz ti pro ipla ut ibi.bec maxime procedunt in proprio sacerdote 7 parrocbiano. 7 mouent me rationes lupra ad hoc inducte -ubi autez foret dubium probabile de morte nel uita pue riusquad expeditione periculi r constaret omozte presbiteri nisi diverteret. Ad buc crederem preeligendam mortem sacerdotia cum in incertis non certis locis sit coniecture.l.continuus. C.illud.ff. de uer.obli. Ubi autem probabile dubium foret binc inde Crederem ut lupra primo membro r bec de lacramento baptismatis. In corpore autem christi. si uera esset glosa que è i ti. quod i te be peni-7 ranif.que dicit viaticum non esse lacramentum necessitatis tunc questio n est multum dubia. Sed illa glo-non è va pmmo alia glo.not contrarinm in.c venies de trás

act in prima glo. Tilla glo. est va T no de sa crament. no te super rubrica pbare uidetur tex. in. c. omes o peni. T smil. tsi adbuc boc suppo p vo p sit sacrametsi necessitatis ad buc dicerem peligedam uitam tempalem sa cerdotis moneoz ex boc quia etiam si quis co cedat sine corpe christi ubi per eum no stetit T non contempsit no moritur eternas si sicut in baptismate. Ideiro in boc case no cocluderent roes es inducte. Idem diceres in sacramento penitentie quia etiam sine oris consessione occedens ubi per eum non stetit bla contritionis virtus saluat eum ut no de pedi. In sima T in. S. bis ita. Idem per omnia dicerem in sacramento unctois p. s.

# Cap.lrxxvii.

Exto quero nunquid monacho liceat se sir desedere sine licetia prelati sui uidetur p non Nam monachus non subeat nec uidras

tebeat actum uoluntarium nisi de licetia sui prelati quia sine licentia caret uelle 7 nolle. xii.q.i.volo.7c.7.c. non dicatis de elect. quorundam v.c.si religiosus li.vi.v cle.reli giolus de peura. At ilte actus Defenle puenit a mero libertatio arbitrio quia potelt eti am uelle ergo non poterit sine licetia prelati Preteren monachus est mortuus mudo.xvi q.i.monachi T.c.placuit ergo sibi fi copetut actus tendetes ad Defensionem nite. Dzete rea monacho interdicti funt etiam actus in uanum tendentes fine licentia prelati ut sut vouere pegrinari 7 similes actus per jura sta tim all'ata. In contrarium videtur. Ham De kusio corporis sui puenit ex naturali istictu pec reprobatura lege dinina nec altera ergo licet monacho cum quantus ad naturales ac tus el's ad ius nale non sit mortuns sed quo ad ciailes folinm ut juribus. 3 all'atis. Solo credo o li moschus line piculo mortis pollit se desendere a licetia prelati sui petere possit iplam petere debet hoc phat iura inducta ad primă ptez. Sinautez n possit licentia pla ti petere quia non est presens a quia piculuz est in mora tunc poterit sine licentia prelati Mouse ex boc o iste actus est iure natura li inductus quem prelatus non posset totaliter fine causa itedicere ymmo forte nec pap cum na hoc induxerit nec in his subditi te nentur prelato suo sicut totaliter 7 sine cau fa interdiceret cibum 7 potum mouet me gl. que est in ca. non dicatis. xii.q.i. Nam querit ibi glo.an liceat monacho elemolinam facere pauperi fame morienti nili subleuiat ei sine licètia prelati i tenet o sic. Nazboc calu necessitatis tenetur. Si ergo puidere potest alterius nite per actum alias ibibitus libi quanto magis puidere poterit uite sue pactum fibi a naturalibus infitus ñ uideo gre ymmo dicit zaymundus in suma de neg.secu

laribus. S. sed queritur circa boc op si abbas inbiber; ipse monachus facere deb; quia tūc lpse no obediet homini sed deo . visi. di. quo sure. Dondera op dixit tominus abb.in.c clerici to uita t honestate clericozum in pe nultima col.

### Cap.lxxxvii.

Eptimo queritur nunquid fuo liceat sic se desendere sine instu wmini uideretur o non. Nam actus feruozum pro null babent ut.l.sernus.C.oe rei ven. 7 .l. uis certis.ff. c iudi.7.1.si quie mibi bona. S.iusium.ff. ce acquiren.pol. In contrarium uidetur.na bodie more sernorum non est in potestate w minorum ut.l.i.ff. ce bis qui funt fui uel alie. luris. Confirmatur nam actus naturales non potest cominus' totaliter interdicere leruno per anorum interdictionem leruns pe reat ut.l.i. supra prox-all. So. ut supra px. dictum est of monacho. Donders qu'bene loquitur proauus meus.dicendo o cadez distinctio bic dari obet que data est supra in monacho. 92 conveniunt adinuicem secui dum bar in.l.cum fundus. C. seruum in fi.ff si cer.pe.uide Inno.in ca.cum olim & priuiuide bar.in.l.i.ff. & ftip.seruoznm 7 in.l.si liber bomo code.ti.

#### Ca. Ixxxviii.

Ctano queritur nuad illis anos licitum est occidere impune utpote bannitis. or quibus al dilponunt leges, municipales o in pune offendi possunt ut licitum sit se desende re-uidetur o non-nam li a privato iuste inse ratur utolencia non licet le desendere ut.l. liui.ff.an.l.acquil. At bic iufte infertur . ga lege autorisante ut. Liuste.ff. de acquiren. pol. Confirmatur si giolentia inferetura publica persona non licet se desendere.ff. de iniur.l.iniuriarum. S.i. ff. de rei uen.l. qui re stituere xi.q.ii.qui relistit. Elt iste bic gerit uicem publice persone. Nam lex facit iplum ministrum permittendo prinato ipsum puni re. Et de hoc potest lex dare jurisdictionez privato ut.l. 7 quia.ff.de iur.o.iudi. 7 in.c. i.ne prelati nices saso ubi no ergo infert buic non licere desendere. In contrarium uidetur o bic est privatus ymmo T si foret pu blica persona apparet iniuste iserri uiolentia Cuminferatur inrisordine non feruato 7 fic contra iusticiam ordine attento, ut.l.prela, tam.C. de sententiis 7.ca quoniam de pro bat. So.puto ponderandum uerba legis Nam aliquando lex permittit aliquid quod nullo iure probibetur xxi.q.i. bac ratione. Aliquando lex permittit aliquid contra con stitutiones bumanas ut contrabere matrimo

nium în quarto gradu FFFV.q.iii.quedam.

Tercio modo lex permittit tollerando no & facit actum al' illicitum. sed actum illici tum manentem illicitum non punit ut dicit tex.in.c. benio lili.di. Nam commedentea carnes in nocte cominice carnis prinii'non pununtur. 7 dicit tex.permitti.i. non puni ri propter multitudinem 7 scandalum sicut al permittitu. ad ulterium ut uitetur bomi cidium xxxiii.q.i.fi qd ueneris T tamen ad ulterium no est licitu p lege sic pmittete s actu manente illicito pena remittitur. Sic in poolito lit lex pmittat tollerando 7 pena remittendo actu manete illicito poter odia banniti tunc crederem banito licere le defe dere nec babent articulum cocludant supra all'ata. Sin autem lex pmitteret poterit faciendo actum de illicito licitum tunc lecus 7 ifti modi pmissionis no per glo.iii.di.omis autem lex. Jo. Dodera quod dixit bar-7 hal.in.l.ut vim be justi. T jure in.ii.col. Et pondera quia videtur & possit se defendere quia non possent ei tolli que sunt iuris nalis sed refensio est suris nalis cle pastoralis v re indi. whoc uide bar. in. l. liber cus. ff & in ius nocan ane sequitur fulao uide toc.in.c. cuz inter. De except. uide que dixit bar. in.l. de puvillo in. S.i.ff. Copis uo. 7 bar.in. L. si fide iussoz. C. si necessaria. st. qui fatisda.cogan. vi de doc.in.c.dilecti except.

# Cap.ic.

Irca quintum v3 contra quos competat boc pticulare bellum est uidendum circa qo querituz de pluribus. Et primo queritur an licitum sit alicui resistere contra supiozes hum 7 glo.in.l.ut vim.ff.de iusti.7 iure dic o non p.l.qui restituere.ff. De rei uen. 7.1. iniuriarum. S.i.ff. de iniuriis phat tez.in.c. qui relistit.xi.q.iii. Ego non credo o gl. simply Dicat vm led credo diftinguendi aut constat o iniuste agit Aut constat o iuste Hut dubitater. Drimo casu credo resisten dum ut l. phibitum. C. de iure filci. 7. l. deuo. tum.C.8 meta.li.r. Ethoc maxime cu aliquid ex officium luum agit ad iplu fi spectao Secundo cala non est relistendum ut.l.qui restituere. f. 3 rei uen. 7. l. iniuriarum. 6.i. ff.de iniur. Tertio casu non est resistendum nisi sit tale factum qo non possit post tempus restaurari nam talia facta pro infectis baberi non possunt ut. L. in bello. S. facto. ff. & capt. nam in talibus. Linbibens appellari ate diffi nitigam permittit appellari ut.l.ante ffile të pus.ff.quorum appe.non reci. In pondera quod dixit bar.in.l.ut vim in.ii.colf.de insticia a iure a ibi bal-uide notata in.l. pbi bitum. C.8 iure filci.li.x. 7 ibi bar. vide 98 sapienter locutus est Cy.in.I.i.C. unde vivide Innoc.in.c.li qudo offi.dele. Innoc

in.c.dilecto de fen exco.li.vi.gl.in.c.ex l'îl de offo dele vide no.in.l.qm.C.de appel.

#### Capim larga.

Ecundo querit'gl.in.d.l.ut uim quid li iudex aut potestas aligd iniuste agat'Respondet Mar. op non est resistendum p.l.siniuriarum. S.i.st. oc iure iuran. Sz conuenit magrātum durante officio li est de minozib' uel sinito officio li est de majoribus ut.st.de iu.ii.l.si pars l'arum 7.l.iii.st.quod me.ca.

Tranciglo.non puto ueram in facto in re parabili.pone o index in uadat me ut occl. but t est ex maioribus. nunquid expectandum sit conec finiatur officium uel si est de minoribus debet expectari conec porrigatur querela coram presidie absit que talia facta ut pre dixi in. Lin bello. 6. facte ex capt.

#### Callerri.

Erclo queritur nunquid licituz fit filio contra patrem. uidetur o non-propter ius patrie potestatis. C. de patria potes. per to tum. Confirmatur nam non licet filio co. tra le ergo nec contra patrem cum censean tur una persona. C. de in pu. 7 al substillul. instide inutilistipa. S.ei qui. C. de agai.7 cen.l.cum scimus in auc. de jure juran.amo. presti. S.i. In contrarium uidetur. Nam bec defensio permenit a inre naturali ut probatum est. S.in tercio membro principali nec aliqua lege reprobatum ut ibi deductuz ergo patria potestatio iure ciuili inducta iliud iuf filio competens non-tollit cum jura natura, lia civilibus non tollantur insti de jure natu rali gen. 7 ci. 6. naturalia. p. di. ius naturale

Solucio dico p si patri aliquid agat con tra filium corrigendo in his que permittunt a lure patrie potestatis non excedendo o ñ liceat filio se essenderet qui hoc ius cinile p iouxit patriam potestatem limitat ius natu rale quod fiezi potest ut. 8. deductum e . sin autem pater aliquid agat contra filium excedendo libi concella ex iure patrie poteltatis.tunc crederem licitum elle defendere: Et bec procedunt in filio degente in potesta te patris. In emancipatu autem minoz è go ad inducta in contrarium patet solutio per iam dicta. Tu pondera quod dixit bar.i.l ut mim de iufti. a iure. qui nidetur conclude re quod pater uerberans filium uel wminus feruum prefumicur facere non animo in iura di led animo corrigendi. Et ideo prelumitur uerberatio licita.ideo non est licitum resiste reze Sed questio est quando esset in lici ta 7 inordinata tunc approbo distinctionem prosun mei 1 posset allegari illud quod scribi tur in ar .in.c.esto subjectus xcv.di. si pater

non babet filium in filium. ergo filius eum non babebit in patrem.

#### Capim xcii.

Uarto quero nunquid monacho boc liceat cotra abbate nidetur w non. Naz monachne caret vi bratione noluntatis sine licetia abbatia fui. xii.q.i.nelo 7.c.non dicatis de Statu-monu.cum ad monasterium. Sed ifte actus puenit ex Impio voluntatis qui posset uelle. Nec bic internenit licetia plati ymmo taciti facta contradictio que plus opatur o Vbalis.ff. wedili edicto.l.fi tamen. f. ei 98 if .oc legi. Loc quibus in fi. oc appel. c. ad audi entiam T.c.ut nostrum T.c.vilecti. Con firmatur Ham monachus moztuus est mudo xvi.q.i.monachi T.c.placuit Taut. ingressi C. De sac. sanc. eccle: ergo sibi nan competit actus desensionis uite mudane. In contriuz apparet. Nam iste actue puenit ex iure nali nulla lege politina reprobato licet modificato ergo ro denegatus monacho qui licz sit mos tuus civilites in iuribus supra all'atis. Solo si prelatus contra monachum aliquid atteptat de bis que pmittuntur a iure coi in corrigendo y similibus uel ex constitutionibus ordinis tunc monacho non licet relistere ym mo nec boc casu audietur appellans ut de ap pellat.cum spāli t.c.cum prioze. Sinautez prelatus aliquid atteptet contra monachii in his que non pertinent ad officium suum iure uel constitutionibus modificatum tunc licet le desendere maxime in bis que propter moram periculum ingerunt utpote si abbas monachum inuaderet ut iplum lubito occide ret quid miri cum etiam monachum liceat abbatem impetere accusando si aliquid cotra debitum agat nt.c. ex pte de accusat. T.c. cum olim .e. ti.

#### Cap. zciii.

Uinto queritur nunquid boc lice at feruo contra dominu apparet on non cum potestas sit domini contra leruum ut-l.i.ff.de bis q funt sui uel alie iurio. Confirmatur. Nam seruus tenetur dominum piclitantem immare of punitur ut.l. si quis in grani ad silf. ergo ipsum impugnare non poterit ut .c. vno de natis ex lib. ven. T.C. conquerente de resti. spoli-ff-si seruit' ven-l'altius.ff.de condi.in de-lifrater a fratre .xxvi .di.vna tm .xxv. di.c.ultra.xvi.q.i.suluester.ff. de sideius.l. tutor.ff.de admi.tu.l.quotiens. In cont. rium apparet. Tham bodie restricta est po testas dominorum in fnos.l.i.ff. o bis q sunt sui nel alie inf. Ham bodie non babent potestatem trucidaudi nec acriter eo saffligedi ergo. Solutio ut dictum est de monacho

# Capilm rolli.

Lu pondera bic one divit mounts mous This lea capit leilices or marity age wrote oc fratre a alits confunctis at nam burtho. tangit in Lutuim . F. de infil 7 inte in . iiii. collibit ball wide cominum abbatem in caloli de resti a socili si colaide sociil quatil. in summa. Et nive Inno. in call nero i lentenciis excomuni-aide ibi wominum abbates alignid per cominum airbatem in capita-cle rici ocuita i bonestatz dericorum ne tibi lit molestum nide oio bar in litutes. I li ta top inimicas. If the inforce toto T all stap per enm ibi. wide bartho. in. L. lex coencila. f. De injuries uide bal in Lrancoses in Il-col-C. te epi. 7 cleri nide cominam in capitalo di lecto & lenten excomuni. Libro lexto in cili. col-Clide cy. bal 7 billian Li.C. unde mini de ange.i. 6. iur. merenta I infti. 1 iure.bar in. I. si quis in servicuite. A. de fortis ac.

### Capim zcv.

# Cap. Icvi.

Ecundo queritur Thunquid boc liceat marito puroce clarus est opsic. Than iniuria uxoria seu uxori irrogata est illata marito r iniuriaz actio sibi competit ymmo a sposo ut.l. Item apud. S. sponsum. A. a iniuria a marito licitum est occidere uirum repertum adulterantem cum uxore. L. marito al. cupi te quinto. A. a adult. a.l. graccus. C.e. ti. ymmo a sibulantem monitus, pura aut nec incidit in canonem si quis suadente. I più qui ilio boc mittens manus uiolentas in clica ut.c. si pero. S. nec ille de sen excăicat.

# Capi.revii.

The licest p fratre talis course tis putapouta p force talis per sonist non coniuctis to glo. in.l. ut uim . st. de susti. to iare dicie ponderandam affectionem allegat. Loisti quidem. st. mandati. Alii nolunt dicere de promuido coniunctis licet de phant sic. Tham a quis iniuriatur viti coniuncto omnibus iniuriarim actio ut.l. lex concilia in prin. st. de iniuria actio ut.l. lex concilia in prin. st. de iniuria actio ut.l. lex concilia in prin. st. de iniuria actio ut.l. lex concilia in prin. st. de iniuria.

Confirmatur nam p defensa rerum licet uim ui repellere.l.i. f. unde ui t.l.ii. f. cam igitur.ff. de ui t ui arma. t licitus est acleti uim ui repellere p desensa rerum amicos t coniunttos conuocare ergo licitum est amic cis t coniunctis imare. Et sic concludant pro non coniuncto indidinste bec licere.

Dec opinio confirmari videtur. Tham bo mo homini officium debet.ut.l.com fernos. ff.de de lervis exportergo ex illo efficio ima relicet. Confirmatur per.L. aditos. C.de appella.melius per.l.non tm.ff. de appelleta am extraneus pro condempnato in crimina li appellat ctiam iplo nolente probatur per I ili.C.de libe.ca. Dominus 7a har in lat nim vistinguit bunc modum. But ego ut ego fine mandato iniurlati nolo defendere iniura atum per ulam iuris 7 possum non autėm fa cti T sic intelliguitur leges fluti allegare ad tos ñ tm 7.Liu.C.de libe.ce. at no lo boc fa cere non ut ego led madente interiate a toc possum etiam p viam facti ut.l. ii. 6.cm isit ff. De ui 7 ui gema. Alii distingmit aut illi erant in comitiam inturiam palli a policut tunc ppullare injuriem plone eius filicitas er cius quod no.l. Item apud labeonem. f. fi que uirginem.ff.de iniuriis at non ut tenet gloindiffincte in .l.i.C. unde ni ubi Com banc opinionem recitat in antepenitima officme. Alii ut Ja. de ra. dicunt indiffincte o licet. Et ratio Tlam negocia mea possunt iznari p alium ut.l.i.ff.de neg.geft. Multo fortine r plona innari poterit cii plone rebus plerali

ut.l. lacimus. C. de lacrolanc. eccle. all'at pro cain.l. graccus. C. d'adult. Si dicas ibi fuit filius loluir per. L. liber bomo. ff. ed. l. acouit.

filius soluit per.l.liber homo.ff.ad.l. acquit. non obstat.l.cu fundus.ff. de ui 7 ui ar. Nam ibi ex internallo noluit op non licuists etiam per le. Mon obstat smeuz. Lut vim ff-de iusti-7 iure ubi dicit ob tutelam sui coz poris Rudet p.I.li funs.ff. de leruis expor. Banc opinionem uidetur lequi Cy.in.l.i.C. vnde vi in goe ante penttima. In bis tot 7 tantozum crederem ponderandum ga mix tim formaui goem de conjunctis 7 exnels a queri potest. An liceat conjuncto nel exneo alterius niolentiam ui repellere licut liceret ppriam quoad euitanda pena irregularitatis f.sit clicus nel layous boc casu occidens nel mutilans . potest etiam queri & utriusce an licitum lit ut non incidant aliam pecuniam legis uel canonis. Sed queramus & prio dico casum in cleme. si suriosus oc bomici. so lum euitat penam irzegularitatis. si boc faci at seiplum tantummodo ociendendo non au tem alium etiam patrem uel filium boc probat tex.dicens.∃dem ceniemus ∞ illo g mos temaliter non unlens euadere luum interfe cit uel mutilans in valorem loquitur to luo non autem de inualoze alterius, bec ibi etiam nota glo-luper nerbo luum . Et boc calu reputo planum. Sin autem queramus an'li ceat ut uitentur ali: pene legales uel canóice T tune distingue aut loquitur of pena ex comunicationis. Si boc calu per cuciat cleri cum alterius violentiam vi repellando.tunc dico cum Inno. p si defendat patrem miem uxorem filium uel filiam euadit penam excomucationis allegat iple.l.iftl gdem.ff. quod me.ca.7.lege.i. S.h uir.ff. ad fill'. Et eft ro differentie inter bunc casum a precedete Nam irregulariter contrabitur etias fine do lo ut est uidere in indice inste occidi madate 1. Si qui in aliquo led in excolcatoe in illaz cañ lata requiritur diabolica instigatio uc.c si quis suadente rvii.q.iii. In extrancis autem non euadit penam illius canonis etiaz si milies mandato iniurari boc secisset. But loquimur de alia pena pionali nel pecuniaria 7 tunc distingue. Aut wolentes vim repeller a violenția patlo funt confuncți aut extranci in conflictis die ut in glo in-l-ut uim o infti. 7 iuru etiam limitando p.l.in prinatis.ff.de iudi. T.I.lex coz. ff. de iniuriis in prin. But loquimur de exneis a tuc aut illi extranci erant deputati p comitiua violentiam passi. T tunc licet ut.l. Item apud labeonem. S. st quis vginem.ff. de iniuriis. Aut non erant o putati p comitiua a tunc aut uoluerunt ex internallo repellere a no pat ut.l. cu fundus ff. o vi vi arma ga nec iple lic propriaz repellere posset 7 boc defensa facti. Desensam autem uiris etiam possent ex interuallo face re ubi jura boc permittut ut.l.no tm de apel 7.1.1 dib.ca.7.1.aditoe.C.dappel,7 phoc

non puto ueram opi. comini.iacob.butri.qui Dicit o indistincte when a iuris facere vit. Casus in quibus tertio non licet accoem sen acculationem pronere pro inturiarum passo tolle exemplum regulariter in prinatis celic tis. Sic ergo soluz ubi iura pmittunt. Sin autem uoluit incotincti repellere tuc diftig uerunt cum domino Jaco-aut uocantur per violentiam passum a tunc licet. May licz uiolentiam passo aduocare amicos potiensa rerum ut li.iii. 6. cum igitur.ff. tui ar. ergo p beiensa plone que pponderat ut.1.sacimus. C. de sac. sanc. eccle. aut non Elduocantur 1 tunc licet tex.est in.c. dilecto de sen.exco.li.vi.p boc faciat exciti.q.iii. non inserenda v.c. sortitudo de senten. excoic. quante faciut no.in.Lii.C.8 conner.7 mer ca. Et lic in boc credo vam opinione opi. Ja. de ra.ter est in.c. dilecto . Ma dicit ibi tex. Tham cum liceat cuilibet suo nicino nel prio p repellenda iplius iniuria lini iptiri auxilii

# Capim reviii.

Uarto queritur quis uidit quem

occidi nili inuet iplum an tenea tur ipsuz imare .uivetur sic per I.necare.ff. De libe. agno. Co firmatur hoc ex officio quod cebet bomo bo mini ut.l. si leruus. ff. De seruis expoz. Doc cofirmatur. Ham erroz cui n resthitur approbari nidet lxxxiil.di.erroz 7 ca.colen tire r ca.quodenim In contrarium vide tur-Mam licitum est alicui precium recipere ut metum illatu alteri excutiat.ff.quod me. cail.metum. S. sed licet. Confirmatur naz in calibus quibuldam boc est spale o quis te neatur alium lic tunare ut.ff.ad lill'Li.S.boc sutem T.I.fi.C.eo.ti.ergo contrarium i? co mune.ff.admini-l.i.7.l.ius in sigulare.ff. & legibus glo. tenet o invare tenetur nerbo ñ facto, regula non culpa, de regulis iuris, Mec obstat o debet homo bomini que debet sine pe riculo sui ut.l. habet ff. de ope. liberto. 7.1. nepos proculo.ff. de uerbo. figni. Lu pondera ea que sapienter loquutus est bar-in re gu:culpa de reg. iuris a bar.in.l. i. f. led li f ff.ad fullo.ange.in. f.iur.precepta. ff.de iusti. 7 iure, vide ca. quante de sen. exco.do. abb.i ca.i.de offi.dele.in ii col.in limili uide alo.in filrervi.di.uide ca. negligere ii.q. vii-cum alo-cum ca-leq-uide pe-ancha-in-ci.de. confel.li.vi.bar.in.l.ut uim in penult. cel. de iusti. 7 iure.

# Capim reviiii.

Uinto queritur'de bits qui tenè tur aliis uiolentiam pro puliare. 7 circa boc querit de pluribus. Et primo de uafallo 7 non è du blum qu tenetur inuare Ominum al'-perdit feudum ut in ulibus feudorum que fuit prima caula ami. fru. ca.prima autem 'cā s. item g tominum 7. s. leq.

### Caplim C .

Ecundo queritur Tseruo. Et p tenestur iuuare wminuz è tex. in.l.prima. S.bec autem. ff. ad iilr. C.eo.l. ultima.

#### Capim c.i

Er cio queritur d'milite 7 q ten atur iunare prepositu belli si po testalias capite punitur est texi in.l.omne velictuz.st. de re mi. 7.l.iii. S.si.20.ti.st.

### Capim cii.

Unto queritur uasalb uid; to. ininum inualum ex parte una. T patrem ex alia uteros pariter est in mortis periculo nisi inuctur. nec inuare potest nist alterum quem inuabit patrem an cominum glo que est xxiii.q.v. to forma dicit o nasallus tenetur muare to minum contra filium proprium inducit qu fi lius tenetur patri iure nature. Sed uafall? comino uinculo iuramenti ut in usi. seu que fuit prima causa bene amit. capitulo quinto. no. Et lecundum hoc foret occisa questio ge teneretur innare cominum cui plus aftri gitur. In bac questione dicerem contrarium et moucoz ex boc. Nam filius tenetur patri ex uinculo naturali ex quo ab eo proge nitus tenetur a uinculo ciuili que sub cius po testate patria. Ualallus autem wmino tene tur uinculo ciuili tantum ut predicto capitu lo & forma xxiii.questione quinta. 53 duo uincula uincunt unum in auc. & confagu. 7 uteri fratribus in pricpio ergo confirmatur ratione prioritatis obligationis. Tam prins est uinculum paternum uinculo Dminico. ergo primo ipium inuare tenetur ut.l. potioz 7.1.qui balneum.ff.qui.po.in pi.ba.Confirmatur iuramentu prestitu uasallo. itelligitur laluo uinculo precedenti na ius alteri quesi tum no tollitur per secudam obligatione ut dicta.l.g balnei 7.l.potioz.Conrmatur per ca.peticio de iure iuran. na iurado dño 8 iôz unado no intelligitur inraffe. Sic quomin' seiplum innet & cominu qu'bec pria caritas. ut.l.prefes. C. de ferui. Sed pater è ende p lona cu filio iurisfictione ut.l.ultima cu con cordan. C.de impu. 7 al lubiti.ergo.

Capim ciii.
Clinto queritur pone cleric<sup>2</sup> ep3
fui uidet in ualum ex una parce
patre ex alia uteres pariter è in

mortis piculo nili inuet nec inuar poterit ni fi alteru que inuabit epi an pa car hofti i.c. granem de excel prela arguit uterqu t put ibi ponitur plus altringuntur patribus ipuali bus & carnalibus p bac facit c. ii. de trāla.

Si illa opi.est va soluta est questio. Sed tamen in bac questione credo ut. S. prima.q Induco capitulum si.de postu. Nam ibi dicit tex. p si postulament contra ecclesiam 7 non pro suis perdit benesicium ergo acontraris p suis posset. Induco.c. petitio de iure iuran.inducendo ut. S. prima questione induri. Et saciant motina. Prima questione induri. Et saciant motina. prima questione inducta 7 glo.in cas. pietatum. rr. questio iii. super von multomagis tenet q in exhibiti one temporalium magis tenentur patri carnali quam spirituali. In exhibitione autez reucrentie econtra. Idem no glo. rr. di. i faciant que no l'arrivo. ine satio 7 capitulo quiescamus riii. di.

# Capi'm cilli.

Uia uilum est lupra boc membro An Tpgb' plotaliceathoc bel lum indicere. Nunc autem subse quenter queritur an a pro rebul desendendis licitum etiam sit hoc bellu indicere. Et circa boc queritur de pluribus. Et primo prebus inste possessis. Et de bis non est oublim tex.e in.l.i.C. unde ui poat in.l ili. S. li quis autem v. cum igitur al' est. ff. de ui Tui arma. T.c.olim de restitu. spoli. Iu pondera o dixit bar.in.l.ut uim de iusti. 7 iure in.iii.coll.uide.d.abb.in.c.fignificasti. e.l.ii.de homici in prin. 7 ibidem in quarto col in finide bar in lill s. cum igit ff. & ui Tui arma.uide.d.abb.in.c.olim de resti.spo li in. ii. col. 7 in. xi. col 7c. 7 in. l. iiii. ff. ad. l aquiliam uide.d.abb.in.c.suscepimus de bomici. T.d. abb.in. c.i.de uita 7 bo. clericozz in.ii.col.bar.in.l.i.in.ii.col.C.undelui.

# Cap.cv.

Ecundo quericur An preb' in infte pollettis boc liceat alo in la i.C. unde ui boc tractat a uidet on non a etrario fenfu illius tero est nalidum argumentum.l.i. 6. buins rei de off.eins 7.c.uez de conversi.coniugis 7 c.bospiciolum xxii.disti. In contrarium uidet p tex.li.i. 6. qui ui.ff. de ui a ni arma. 7.1. cum fundum.e.ti.7.1. si cum exceptione 6. pedius.ff. o me.ca. Solo p hac legui appa renti contrarietate glo.in dicta.l.i.dat plus res soloes. Deima o ibi subundit maxime T tuc cessat contrarium quia etiam pro viciosa possessione licet. Secuido p iungatur princi pium.l.cum fi.ut dicat roe licet. Sed tunc obstat o dicit lex in medio sine victo. Tertio p iuste possideri semper licet Sed ulciose

possidenti non licet semper. Ham si cominus incontinenti ueniat non licet uiciolo possesso ri fibi resistere ut.l. ii. S. cum igitur. ff. de ui Tui arma. Quarto exponendo rationeli. non ui no clam no precario. 7 hoc no placet glo. Sed in. or ra.lequitur etiam quantifad cum qui unt propulsare ut si uiolentia infera tur ab eo a quo uiciolo possidet.licet in continenti no autem ex intervallo. Si aut ab alio niciole possideat tunc quandock liceat T boc est quod dicit tex. q aduersus extraneos uiciofa possessió probest. ft. si serui uen.Llo ci corpus. S. competit. bic nivetur sentire ia co.clamdestinum possessorem licituz sit mibi appellare si a me clam possideat que clamdesti na possessio est viciosa at.f.de acquiren poss. 1.cum quis. Probac opi.facit.l.si se runs ff. 7 cum eo.banc opi-uidetur sentire glosam. ff.uti.poli.L.i.f.interdictuz.In medio mag ne igitur nec tamen nolo zc. Dy ibi tenetur contrarium.cuz lege loc reperiatur can tum o clamdestinum possessorem liceat mibi expellere. Drimo dicit lex um ui repelle. reliceat Sed qui clam ingreditur no infert nim cum different clamdeltinas clamdeltia 7 violenta nt.1. clam possidere. 6. ad midias ff. oe acquiren pol. In precario autem pol sessore procederet a procedere posset opinio. ia.post onegatam restitutionem. Nam tunc enim nidetur spoliare coninum ut no.in.l.ui cia. C. of acquirent post. In bac opiliarie tate crederem le cundum lo. alo. fore ueram. quam etiam sequitur pe de bella ptica in dea Li.eam tamen sic amplianda. Hut ergo noles nim propuliare infte possideo aut iniuste. Si infte. Aut volo in continenti 7 cum modera mine in culpate tyrele a possam ut dictalli. 6. aim ui.ff. De ui T ai ar. Aut ex internallo 7 tunc non possum ut in. S. si quis autem v. ei igitur & ui 7 ni arma. Sceundo scilicet ininfte possibleo. Aut possideo i iuste a te comtra quem nolo uim propulare aut ab alo fin te tunc aut ui aut precario aut clamifi ui tunc ant statim uenis ut recuperes a non li cet mibi reliftere a lic intelligatur .i.pzima a contrario sensu. Unde ui r ui lege prima. Et iste est vus i rectus intellectus illius si bene poderet una cu allegatis in contrariu Sin autem uenis ex internallo non licet recuperare auctoritate propriaymmo inciderel in penam.l.fi quie in tantam.C. unde ni. Et intellige ex interuallo ut no.glo.ft. ∞ ui ٦ ui ar.l.iii.6.cum igitur. Sin autem nopol sideo ni sed precario tune post renegatam re stitutionem licitum est tibi in continenti uz ui repellere nec licet mibi resultere. Ham ne gando ni deor spoliare ut.l. nicia. C. ocacgre. ps. Et tunc procedit quim ui repellere liceat ante autem cenegatam non procederet. licet posser renocare precarium ut.l.cum pre carium ff. oc precarie. Sin autem pollideo clamdestine a rear tunc quicquid dicat glo.in.l.i.C. unde ui.Credo tamen dyno.p
non sit licitum ti bi me repellere sed licet ti.
bi ingredi. 7 si te no admisero 7 tunc sit uio
lentia ut.l.clam. S. qui ad nundinas. st. 3 ac
quiren.pos. 7 tunc procederet p uim ui repellere licet. Sin autem non possideo ut
ciose a te sed a tercio.tune sic mibi contra
te quandocucy violentem mibi violentiam in
ferre uim ui repellere ut.l. sulcinius. S. p si
aduersus. st. ex qui.ca. in pos.ea. Doc dix
saluo iudicio 7 tot 7 tantornm super boc du
bio disputantium subiciendo dicto quorucucy
correctionibus vitatem poquirentibus. Tu
pondera ea que predicat bar. in.l.i.C. vnde
ui 7 alli doc. ibi nituntur aliquid exprimere.

# Capt.cvi-

Ertio queritur uim ni repellere circa res suas. Si cotingat uim rspellentem occidere uel mutila re uim inferentem euitet penam irregularitatis. Et primo ubi boc faciat cum moderamine inculpate tutele o questio pce dat al non prederet questio. Et uidetur qu euiter. Ham p desensa persone enitat 7 pe nam illam 7 alios 7 in clem si furiolus de bo mi.ergo pro defensa reruz probatur pleantia Tiam iura pmittentia uim ui repellere parifi cant perionam rebus quia utrock calu licet nt.l.i. Caide ni 7.l.i. S.uim ni.ff. de ni 7 ni ar. 7.1. sciez. 6.g ca air. ff.ad.l.agi. In ziria facit dea clem si furiosus d'homici. Mam ibi textus stricte loquitur de occasione uel mutilatione occisoris sui. Et hanc credo ue ram 7 moueoz ex boc .nam irregularitatem contrabit quis occidendo vel mutilando sist tolo ut patet in judice li.di.de bila.c. licut dignum & bomici.7 callenteutiam ne cle. l' mo.7 ca.in archiepilcopatu de rap. Qui ergo occidens qualitercuncs irregularis efficitur nili in calibus exceptis a iure cu igi tur excipiatur calus exfense intelligere exbe mus illum casum stricte a modificate ut ius exceptur ut lit ius ex orbitans. Et lic ftricte intelligendum ut regula que a jure de re gu turis li.vi. Pondera ea que dixit'o. abb.in ca.olim or resti.spoli.in xi.col.in si.

# Capim cvii.

Unto queritur an prebus luis uim ui repellando contra clericum incidat in excomunicationem manus iniciende apparz p sic per can si quis suadente xvi.q. iii. a ca. nuper.cum ibi no de senten excomunica.

Confirmatur nam incidit penam irregularitatis ur fupra proxima questione ergo to banc cum ambe sint pene spirituales tracilius quis incidat excomunicationem d'irregularitatem ut claret £0.3nno.in ca.olis

te refti. spo. tenet o non incidat excomuni cationem uim ut repellendo fi al manus non iniciendo. Ham possit uim ui repellere 7 boc facit cum moderamine inculpate tutele. bac opinionem credo ueram 7 moneoz qz ut gs incidat in excomunicationem per manus in iectionem in clericum violentam whet subesse diobolica inspiratio probat textinsuaden te diabolo Tvii.q.ilii. Et fi bene discurras per iura infligentia penam excomunicatiois propter manum in iectam no inuenies o ma nus in iecta in clericu boc casu alig & maib? te oh' jura exprimut fic punicoo, na jura pu niunt manum violentam ut dicto.c.si ge sua dente.xvii.q.iiii.7 befen.exco.pez totu bec non est talia ymmo est niolètic repulsoria pu niens temerariam ut in.c. contingit of fen. excoi. Dic non est talis ymmo districta lege permittente puniunt quali violentam manuz ut.c.nup.e.ti. Dec est uera manus 7 pmilla puniunt vocemut.c.univerlitatis T cu man dantur pouti T.c.quis.e.ti.li.vi.puniunt a nimum ut.dicto.c. cum quis ut cum ratum babet fuo nomine factum puniunt neglectus ut ca quante code titulo.hic nibil & predic tis. Adallemta in contrarium facile è re spondere ad capitulum si quis suadente est ze sponsum per supra dicta ad id quod of de ir regularitate clara est ratio differentie. Mã excomunicationem nemo incidit siue volo ir regularitatem sic de quo dicit ut no alo.i cle men. si furiosus sepius allegata in penultima glo. Pondera o dixit abb.in ca. fi uero & senten.excommi.in fi. Clide plene per tomi num abban ca olim de resti spoli i rii col.

# Capim c viii.

Uinto queritur an licitum sit p repulsare violentie circa resad nocare amicos a cis licitum sit lublidium impendere glo.in.l.iii S.cum igitur.fl.de ui r ui arma notat o fic etiam illicita uioletia in rebus 7 banc credo ueram 7 moucos nam ut dicunt iura licitum est obuiare errozi ubi obuiare potest al' no ob mians psentire midetur lexenii.di.errog. 7.c qui sentit cum fi.ergo licitum amicis i boc inuare proximu imi ut. B. dictu est quia boc pronenit ex radice caritatis ut can primof de pe.di.ii. Et si boc licitum è stati soluitur go qu qui possit incidat in excomanu inicies in clericu sic niolentia pro pullando pro reb? proximi quia non incidit cum no fit aliqua de punitis a canone ymmo è permits.

# Capime viiii.

Exto queritur An pro rebus sit licitum contra omnes uim ui re pellere etra quos licitum est pro personis. Solutio p sic in perso. nis que ualet babere bona ut excludam fuos monachos.i.similes fateor tamen o modera mine tutele diuersificari debet attenta uaria psone qualitate. Nam al. 7 mitius etra prem o penitus exneum 7 ste de singulis que est deranda ueniret inspectis singulis circustantiis cum non sint boc inre limitata ut.l.i. ad si.st. i iure delibe 7.c. o causis o ofi.delega.

# Capitz cx.

Eptimo queritur An pro rebus Depolitis T comodatis lit liciti uim ni repellere 7 uidetur o no p.l.i.C.unde ui que loquitur de possession insteacher non possidentur poe politarium uel comodatarium ergo non licet in his uim ui repellere. Soto in his 7 lil'ibus uendicat fibi locum o liceat uim ui repellere Tham p talibus indicium ui bono raptozz ppe tit vepolitario nel commodaturio li bec lint rapta ut.l. pretor ait Que est tertia ler. G. in bac actione .ff. ui bo. raptozu er go multo magis iplis conceditur cefensa ut.l.inuit. 6. cui dam'.ff. & reg.iuris 7.1. una.ff. & fonte T regula quid ad agendum & reg.iur. li. vi. Etiam quia isti tenentur ergo non obstat .l. i.C. unde ui quia licz loquatur in possessione non tollitur tamen quo minus in aliis teten tatis p quibus iura octentantibus actiones ocedunt ut. 8. Uel die o voum possidere fumitur large nt implicet iustaz octetatione ut.l.officia d'rei uen. 7 no. in ca. pastozalis & cā post. 7 proprieta.

# Capi'm c xi.

Frea leptimum principal queli tum uidelicet qualiter uim ui re pellere tameu cum moderamiue inculpate tutele t buic respods tex-in-l.i.C. unde ui p licet cum moderamine inculpate tutele t buic riidet tex-in-l.i.C. unde ui p licet moderamine inculpate tutele sed reuocatur in Dubium quid uelint bec voa boc est que sint illa que requirus ad boc moderamen doc. comuiter dicut p sunt illa que equivalent illate violentie in qualita te armozum toncursu temporis. Item equalent in ipso actu violento ne alias extendenda censeatur vindicta.

# Capim crii.

Ed circa bec dubitatur an licet vili 7 debili cum ense se desende re contra sostem 7 robustum pu to tâtumodo pentientem. vides p sic quia equalitas ubicz est ponderanda ut Lsi.C.de sruc.7 lit.expen.7.l. si ci dieo.st. de arbi.7 regula in sudiciis li.vi.In contrarium uidetur. Nă si quis uiolenter uult mibi

subripe t ego viribus corporis impar insum percutio cum ense non impune licet. Nam fieret compensatio corporis ad rem pesse ñ debet ut.I.ultima.C.de sac.sanc.eccle. 3a. de are. distiguit aut quis uult ppulsare ujole tiam illatam persone aut illataz reb. Deimo casu licet a cum armis a qualitercuos si res aliter repari non potest ut.l.si quos .C. de sppell. Ham si possum occidere furem ubi non cognosco o possit mibi in rebus furatis per iudicem provideri ut.l.fure.ff.ad.l.coz. de sicca. Multomagis licet occidere ubi per foua aliter salua esse non possit. Secundo ca su quando illata est rebus tunc aut violentia rebus illata potest per mam indicii reparari tune non licet qualreungs ymmo cum quali tate armozum non autem factozum quia non debeo personam percutere puiolentia sucta in re p desensione rei ubi etiam aliter salua esse non posset dumodo p viam judicii repari possit. Sinautem per indicem non potest re parari tunc licet qualitercucy defendere eti am personam occidere ut.l.fure.ff.ad.l.cor. de siccar. Et sic intelligitur.l. una. C. und ui 7.Lill. C.cum igit.ff. De ul 7 ul arm. Sic igit intellige moderamine iculpate tutele ex qualitate armozum 7 factozum.

#### Capl'-cxiii.

Ecundo queritur Circa peur fum tempozis quia dicunt tex. o de fieri incontinenti. Quezo quado intelligat incontinenti. Soto alloui dicunt li ante fiat illata iniuzia tucoebet judicem adire. Elli dicunt in continenti fieri-etiam li frat post antequam divertat ad extraneos actus ut.l. p air in fi.ff. of ad ulte. Ja. r peidiftinguit Aut loquimur & uiolentia illata persone -7 tunc diciturre, pelli in continenti li fiat in ipia fragratia fac ti lic itelligit.l. (ciaz. f.g cui alr.ff.ad.l.acg 7.1.ut ui.ff. tiusti. 7 iu. at logmur & viole cia illata rebus a tunc dicitur incontinenti repelli etiam post fragrantiaz facti dum non Divertat ad exneos actus.ff.de ui 7 ui arma Loui possessionem 7.1.iii. S. cum igitur .e.ti. Ratio diversitatis est. Nam illata iniuria psone non potest amplius restaurari sed res ab lata recuperari potest t sic non facta divisione ad actus extrancos etiam fiamicos que rat i redeat ut recuperet dicitur incotineti ut no.glo.in dicta.k.iii. S.cum igitur of ui 7 ui ar. Sic intellige moderamen in concursu temporis.

#### Capim criiii.

Ercio queritur de moderamine in equivalencia in actu violèto videlicet qu fieri whet ad desen sionem non autem ad vendictas licet narie scribatur totum boc ponderari ce bet in spectis conditionibus personarum an uindicasse nideoz non desendisse.

#### Capimery.

Uarto queritur quis expulit me

co possessione a post expulsionem

patus est satisfare co restitue da

si appareat ipsi iniuste secule sed

nibilominus ipsum expello nunquid uideor se

cisse ad uindictam glo. tenet op sic in.l.i.C.

vnde vi. Sed coiter glo. reprobatur. "Nam

non debuit se comittere illi fragili cautione

st. ad trebel.l. quia poterat a.l. na qo cu sy.

#### Capim c xvi

Uinto queritur. Nunquid si uideo aliquem paratum ad peutie dum me. An debeam expectare of me percutiat an debeam suchire. Blo.in dictalliarguit pricontra to terminat of non wheam expectare. De. dictiglo. intelligendam habita distinctione perfonarum. Nam aliqui sunt audaces reprompti ad peutiendum ritales non sunt expectandi. Aliqui timidi ritales non sunt statim preueniendi risc modificat glo.ar. Li.C. Si quis impa.maledixerit.

#### Cap. c. xvii.

Exto queritur quidam egregio mileo est aggressus a uicino suo reuadere posset sugiendo tamè reputano sibi ad uituperium expectat resistit repercutit nunquid censea tur nim ui repellere apparet pono per l. sci entiam. S. qui cum alr. 200 derni doctetenent contrarium per l. eadem. st. equib. ca.ma. Tec obstat. S. qui cum alr qr no poterat euadere sine periculo same sue ri bonorio sui que non possunt per iudicem repariant. l. iul. st. si quio omi. că. testi.

#### Capim exviii.

Eptimo queritur Quidam uulneratus poit uulnera in sequitur
uulnerantem T ipsum percutit
quod non licet ut. Lisex plagis.
S.i.-T.i.qua actione. S. in colluctatione. s.
ad.l.aquil.nunquid punietur ut volosus aut
culpabilis. Quidam dicunt 9 ut culpabilis
qz in consultus calor uncio calumpnie caret
ff.ad tur.l.i. S.queri. ff.ad.l.coz. de sicca.l.
ist. S.cum quidam. ff. de penis. Lrespiciendu
s. de linquunt. Ellii dicut 9 ut. volosus cu
le uindicare animo debuerit. Ja. de are. dicit pzimam opinionem hianiozem. ff. de penis
l.interpzetationem. ff. de reg. iur.l. in totum

Capim c rviiii.

Ctauo queritur nunquid uiolen tia illata persone possit per amicospropulsari sicut illata rebus ut no.glo.in. &. cum igitur glo. in.l.i.C.unde ui.dicit'o non per.l.cum fun dum.ff.de ui 7 m ar. Alii distingunt aut amici erant in comitiva violentiam palli-aut non. primo casu licet per. I. Item per labeo. pem. S. si quis uirginem. ff. c iniuriis. Se, cundo casa non licet. Ja.de are .tenet indi stincte of sic si negocia nostra possunt p alios imari ut.l.i.C. De neg. gel. Multo magis p sona que rebus prefertur ut.l. sancimus in fi. C. de facro fanc.ecc.probare nidetur tex.in L.graccus. C.ad.l.iul.adult. '11on obstat.l cum fundum quia ibi mandabatur ex iterual lo quod non liceret in principali. Buic opiobstat.l.ut uim vbi dicit quod obtulă sui coz poris 7 cle. li lutiolus de homici. Donde ratex.in dicta.l.item apud labeonem. S.te nere inncta glo. de iniuiis unde bal. in.l.ut mim.ff.de fusti. T iure-unde textuz cum gloin.c.dilecto de sen.excomuni. li. vi. de quo textu facit festi baldus in ti. o pace teneda.

Capim e xx.

Ono queritur pone quidam mā
dauit feruienti fuo op uxozem fu
am quam babebat fuspectam oe
adulterio occiberit uel ipsuz oc

cident. Serviens interfecit. nunquid excu latur uidetur o non. nam pocius obet omia mala pati o mala consentire ut Listi gde in fi.ff.quod me.causa nidetur textum in lege scientiam. S.qui cum aliter.ff.ad.l. agl. In contrarium facit.l.ut uim.ff.de justi. 7 iure Mam boc fecit ad tutelam sui corporis ergo. Jaco. ora. diftinguit aut mulier erat als pi tura aut non ut.l.st quie seruum.ff.ad.l.agf. 7.1. h ali . S. est 7 alia. ff. p ui aut clam. De. tenet indistincte servientes excusari as fecit ob tutelam ut.l.ut uim etiam quia caritas in cipit a seipso ut. Lpreses. C. & fui-7 aqua. Itè quia licet proprium sanguinem redimere ut. I transigere. C. oc transac. Ego crederem distinguendum an servienti incumberet ne cessario moztis proprie periculum nisi uxore mandantisinterficeret 1 tunc credere opi. pe ueram aut erat aliqualis spes salutis etia mino relistendo. 1 tunc tuncicontrarium crederem per iura supra allegata. Iu pon dera etiam que dixit bar.in lege ut uim. ff. to justicia i jure in penult. col.

Capim c xxi.

Trea ultimum principaliter que fitum vo quis fit finis buius belli Qonis buius folo patet per. S. di cta na coleruatio fui ipius a bonoze è finis buius libelli a i boc finaliter tendit a ppter boc est proudum clara patet per supra dicte.

# tractatus.redresalja4.

Capim czzii.

Equitur videre & quinto tractatu tertii principalis f. & particulari bello quod fit ad & fenia corpia mifti ci quod repialie nucupane Circa quod uidendum est

onde 7 a quo ortum babuer unt represalie 7 propter quid insurrexer unt.

Capi exxiii.

Moliando aliqualiter quesitus 7 materiam reorefaliozum ómit tam fundamentum propter qu infurrexerut reprefalie quo premillo exainabo exaian. Ecce altislimus crea toz a bncipio creauit celuz T terra T mare T que in eis sunt nec non angelicam 7 bumana naturam spiritnalia a toalia a ipsa per scipsii rexit a homini quem creauit precepta dedit 7 transcredienti penam imposuit. Sen.ii.c. Qualiter autem per seiplum rexerit apparet. Tham per le iplum 7 non per ministrum Delicta puniebat. Maz chaym 7 lamech 7 quoi dam alios reges puniuit ut legit Denef.iii. .c.7 quinto. Et bec mudi gubernatio pcessit ulcz ad tempora Noe. El tempore autem Noe cepit-mundum regere per ministros quozum primus fuit noe & quo of fuerit rector populi apparet. Nam cominua comilit libi admiuistrationem T gubernationem arce Den.v T vi.c. Et per archam significatur ecclesia T qualiter wminus noe a filiis comilit gubernationem legitur Benefis ix capto 7 licet noe lacerdos non fuerit legitur tamé officia sacerdotis exercuisse antes leges populo va rentur Zen. vin. cap. In bac autem guberna tione 7 ulcarie successerunt Patriarche Re ges 1 Judices qui fuerunt pro tempore in re gimine populi Judeorum 7 illa duranit usque ad Christum qui fuit naturalis w. minus a rex noster & quo legitur in plal mo. Deus iudicium tuum regi da. Iple autez Christus Duo luminaria Dimilit in terrislu minare maius 7 diurnum l. sumum pontificem luminare minus 7 nocturnum fromanozum principes quibus comilit administra. tionem 7 gubernationem mundi uni in spiri tualibus 7 altei in temporalibus. Tempore primitiuo quo cominus per seiplum guberna but non fuit opus represaliis Cum per onum iusticia exhiberetur. Tempore noe 7 successo zum non fuit opus represaliis cui p ministros iusticia exhiberetur 7 subditi de populo recognoscerent superiorem cui obtemperabant Lempore precedentium sumorum pontificum 7 imperatorum romanorum cum omnes sub. iciantur to iare to facto non erat opus

represalité cuz per principes inrisordine ser

uato insticie complementum exhiberetur.

Dosto aut inperiu paulisper cepit exinanizi adeo o núc lút o de facto nitú rcognos cut supicem 7 peos institus negligit ideixco fuit op' sublidiazio imedio deficientib' ozdi. naziis quib extantibus ad illud nullaten ze currendum.ff.de mino.l.in caufe.ff.de ope. noui-nunci.l.in prouinciali. 3stud autem remedium extraordinarium babuit ortum ex iuregentium. Nam est quedam species belli liciti. Nam licitum est ob tutela corporis sui arma moneze.ff.de justi. 7 jure.l.ut uim.l.i. C.unde ni ca.olim de resti.spoli. Et ne dum corpis lui prinati 7 individualis sed etiax mi stici. Ham universitas est unu corpus cuius partes funt finguli cuniversitate.ff. o ofor universitatis nomine.l.i. Tlic universitati li citum est defendere partes sui corporis.

Dabuit etiam ortum a jure divino ut lead tur xxvi.q.ii. cominus noster. Expredic tis omnibus infertur propter quid infurrex erit boc remedium. Nam finaliter ut insticia debitum loztiretur effectum occasionaliter propter effectum remedii insurgentisa ne glectu gubernantium 7 regentium populos carencia recognitionis superiorum & facto quo tempore fuerit opus boc extraordinario remedio. Ex quo infertur p etram bodie raro hoc remedium locum libi nendicatanas negligente indice seculari recursus babendo è ad ecclesiastici de sore competenti ex teno re T.ca.licet T capitulo ex parte qui filii sint leginaiper uenerabilem licet etiam de facto male optempetur. Quibus prediscussius re, stat examinandi que sunt cure represaliorus

Tu pondera que a que bic narrantur per proauum meum fuerunt predicta ad aliud p positum supra in ca. Redeo ad primum r pri mo quero re. Dondera rationem propter quam remedium represaliarum sint nobilitatum quam allegat etiam bar. in tractatu re presaliorum in principio.

# Capim c xxiiii.

The fit causa producting one ma terialis que formalis que finalis Uldendum est etiam de auibusdam questionibus circa bococ currentibus. Ad primum que sit caula p ductina repfallorum bec est quare quibo pol sit indicere represalias bic attendendum est qut lupra dictum est nulla lege positiva ca nonica nec ciuli disponitur represalias indi ci obere-nam utracy lege disponitur modus consequendi effectus inflicie, pmmo lege in bibitum occupare rem propriam. C. unde nil si quis intantam 7. Lexstat.sf. que met.ca. rmmo etiam boc expresse inhibetur lege ciui li 7 canoica ut in aut ut'n hat pig. 7.c. uno tiniuriis li.vi. Sed reficientibus iure post tini remedils ad boc fuit babendus recurlus

ne fiat belli indicione as ocuerent infficia bec autem belli indicio spectat ad illum soluz qui Supiozer non babet ut. I. bostes. ff. oc captinis Nam habens superiozem auctoritate propria non potest violare juris remedia. Ille erao in Dicere potest qui superiozem non habet 8 iur nec & facto. Expedit etiam o ille cotra quem inducuntur non babeat superiozem ut si babeat negligat insticiam sacere. Exquo q dam inferunt o potestas ciuitatis qui non recognoscit superionem de sacto non possit indicere nisi specialiter babeat in mandatis. Sed baberi cebet recurius ad univerlitates apud quam est plenux ius T eius auctoritate inducetur. Istud non credo ueram ubi uniuerlitas transtulerit omnimodam potestate in rectorem. Ham tunc potest totum o uni uersitas sicut dicimus in babente generalem cum libera ut .l. pcuratos qui .ff. oc pcui. Secus li limitatuz. Inferut etia p li comes marchio nel similes subditus est principi o si ne principio auctoritate iudici non potuerut ar.predicte regule quam tradidit in.c.olim te restit. spoli. 7 hec pcedue loquendo d'in comuni. Nam si loquamur em dispositionem iurium municipalium em quem conceditur facultas idicendi replalias. Illi indicere poterunt quibus a lege municipali concedit. Et becut dixi conceduntur poter urgentem necessitatem sicut aliquando propter necessi tatem concedit ius civil'r facultates alicui libi ius dicendi.ff. & bis que in frau. cre .l. ait pretor. S. si whitorem. ff. qui aut claz. l. alius. S. bellissime. Ex predictis inferri potest duozum iure petatur indictio repsalia rum. Ham finigore statutorum concedantur condit.ex.l.boc petitur.ff.de condit.ex le-Be una. Sinautem loquamur &m dispositio. nem iuris comunis dicunt quidam o nec ac tio nec officium intentatur ratio. Nam Colo iuregentium bec facultas conceditur quo'iu re omnia expediebantur via regia. ff. De ozigine iuris.l.ii.in principio. Sic dicunt bodie repu ti manum regiam fm statuta diuina ut infigen. Sed non credo veruz. Naz licet facultas non sit nisi servet modus tradi tus. Quia primo debet recurri ad remedia or Dinaria quibus deficientibus ad loc recurri tur 7 hoc constare Debet iudici requilito añ o indicat replalias. Et si ille contra quez pe tuntur monitus comparuerit auditus a defensus ut. I. dicet i seqt sentetia q ponuciat indicendas uel non nibilomiminus fuit opus actione nel officio. Ham secundum modum petionis formari debet sentenuia ut.l.ut fun do.ff.comuni diui 7 ca.licet bely de spmo. Confirmatur nam licet de iuregentium bec facultas processit tamen jure civili approba ta è ex mente iplius licz non uerbis expilis Nam est ex mente iuris civilio ymmo etiam ex nerbis p contra rebelles I inobedientes iuf pcedunt manu militari uc.l.qui restitue re.ff.de rei uen. Et lic poucti est remediiimplorationis officii ut ad banc manu milita zi reurrai remediis opoztunis deficientibus

Dondera an lege ciuili nel canonica fint li cite replalie unde baz in tractatu replaliazz ubi ponit etiam an in foro conscientie sint li cite repfalie 7 boc in prima questione princi pali vide Jo.an. in regu. non debet aliquis o realinis li.vi.tractantem an in foro conscie ille cui concedut represalie teneat.na reg. represalie sunt contra ius divinum canonicii r civile ut refert ange.in confilio fuo. quod incipit ex themate. nide que dixit bar.in.l. nullus. C. ciudeis 7 bal. in. l. ex bociure. ff. be justi. 7 iare led conceduntur eo calu quo quis non reperit infticiam apud cominui illi? cinitatie contra quam petuntur secundum coc.locis superius allegatis.uide bal. 7 bar. in aut. 7 ideo. C. ne uxoz pro marito circa pri cipium.uide ea que no.gio.7 doc.in ca. i.oc iniuriis li. vi. uide bar. in. l. generali. C. & & cu.li.r.7 bar.in.l.fi.C.oc naniculariis li.xi bar.in.l.po berede. G.fi.de acquire.bered.

#### Cap. c.xxv.

Estat examinare causam materialem to materiali autem causa est dicendum uel uidenoum de materia in qua to materia circa quam-de materia contra quam que est obiec tum de materia ex qua. 2Dateria ex qua est causa ex qua bec sacultas conceditur.

Materia in qua est persona uel suppositú cui facultas conceditur. 20 ateria circa quam funt res circa quas facultas bec conce ditur. 21Dateria contra qua fine obliectus est suppositum contra quod conceditur ut, puta ciuitas nel alia universitas. Respondeo ad examinationem. Et primo querit qui bus conceditur-Et propter rationem superi us tactalor ut ciuel miltici corpis.i.ciultatis ut.l.i.ff.p cuiulg uninerli binc appellata è ciuitas quali ciulum unitas ut no.in ca.li ci uitas de lenten excomuni.li. vi. Et lupra de ductum licitum ut cuilibet desendtre corp? fini ut.l.ut uim.ff.de iufti. 7 iure 7.1.i.C.ufi ni. Et hoc procedit in cor pore individuali & mistico. Primo quero an incolis concedi debeant. Quidam bic distinguit an incole Subcant onera 7 tunc concedi debeant an fi subeant 7 tunc concedi no debeant. Ratio lecundi membri nam quo non lentit cuina nec comodum sentire ut.l.manifestissimi. 6. fed cum in fecunda. C. de fur . regula fecuida naturam de reg.iur. 7 regula qui lentit li.vi probatur per .I.qui lub ptextu. C. de epil .7 cle.7.l.i.C.de colleg.illici.li.xii Drobat nam non habet quis prinilegia dignitatis ni si re ipsa gesserit.C.de consul.l.nemmem li. duodecimo ff. de excu.tu.l. led 7 miles. G. quoniam. C. de testa mili. I. pe. Banc opi.

non puto vam indistincte ymmo puto bistin quendum sic aut incola non subit propter ei? contumaciam quia requisitus non unit subir ut tenetur. Nam inter ciuitatem recipient è onem ad incolatum a iplum incolam tacite ozitur quidam contractus ultro citrogs obli gatorius quo incola tenetur subire onera .ff. ad municio.l.i. 7.1. incola 7 ciuitas tenetur ad eius ptectionem ut.l.illicitas. S.ne pote tiozes. ff. oc officio prelidis. Et boc calu li oc. negat adimplere contractu p parte sua nec cinitas tenetur ipium cesendere nec ille boc petere potest ut.l.iul. 6. offerri.ff. to action empti. Aut incola non subit onera quia su p boc puilcgiatus a cinitate que opus remit. tere potuit ut .l. si quis in conscribendo oc pactis a de epi. a cle. La principe a tunc in, cole concedi debent. Nam privilegia cocessa in eozum fauorem redundare non Debent in corum lesionem. C. De legi. L. quod fauore regula o grām.li.vi. Et hec intelliges de priuikaisto post assumptionem. Lu pondera quod dixit bar.in tractatu represaliarum in scoa questione principali bal. in aut. 7 ideo in vi.col.C.ne uxor pro marito.

#### Capim czzyi.

Ecundo quero an ciuibus no lub iectis iurildictoi cinitatis 7 al non facientibus factões lint con cedè de reprefalie. Quida diftig unnt. Aut non funt subeuntes subjecti ex pri urlegio ut clici ut.l.ii. 7 aut. statuim? .C. De epi. 7 tle. Aut propter dignitatem secularex ut.I.ii.C.ubi sena.uel clari.ff. De naca.mu. per totum 7 talibus fint concedende. But ñ subcunt ppter contumaciam 7 tune non. Ro primi est ne redundet in eins lesionem auod in fauorem concessum est Et quia in ciuibus ex nativitate pficitur oblizatio inter iplus 7 civitatem que non potest mutari.ff.ad muni cipal.l.assumptio secus in incola quia incola tus non perficitur nisi per receptionem ut.L i.ff.ad municipal. Ratio fecundi est propter contumaciam luam. ff.ex qui.ca.ma.l.fed T fi p emptorem. S. fed fi dum. 'Lu pondern que dixit bar. in tractatu represaliarum in v-questione principali.

#### Capim carrii.

Ercio queritur an ciui per con uentionem concedantur repse salie contra ciuitatem originis. apparet p non. nā ubi ex aliquo sacto sus mibi queritur si illud suit meum no obligor ut.l.sed a si quis. 5. a generaliter. st de usuruc. lega. Sed si siat in iuria buic cui Ciuitati originis queritur sus indicendi rep salias ergo contra eam non competit Consirmatur quia ciuitas originis psertur

nti.assumptio.ff.ad municip. Confurnat Nam ciuitas originis poterat in subditus sui statuere antes efficeretur ciuis alteri? per conuentionem nec ciuitas per couentionem potest conqueri. Confirmatur a simili usu fructuari? qui nuciare potest noui op? oib? oters tomio ut.l.i.in si.st.de ope.no.nuci.

Confirmatur a limili nam babens publicia nam illam intentat contra omnes pretero contra cominum ut.ff.de publi.l.penultima probat tex.in.l.de iure.ff.ad munici. Tla 3 & bis que aguntur inter ciues 7 ciuitatem folis coram indice illius ciuitatis agi debet.

Confirmatur nam remedium extraordinariii est ut supra probatum est extra ordinaria au tem remedia dantur non filio contra patrez C.qui Taduerlus quos.l.fi.sed maior è potestas ciuitatis in ciuem & patris in filiuz.sf reinstir iure.l.n. 7.1.postliminui. §. filiis.ff de castren.pecn.In contrarium phatur an si duo but ende subditu ut que Defèder ad v. iniurias q ab alio inferreit. Na civitas punit prezoffedente filiu.ff. o parici p totu. Cofir mat. Nam si duo babet ins in re licet unum ius sit ochilius alio tamen habens ius ochilius acit contra babentem ius potentius si dapni ficat rem in qua concurrunt illa duo iura.ff. ad-l.aquil'.l. Item mella . S.fi.l. si cominus feruum.e.ti.Cofirmatur. Ham li duo fut Domini einsdem serui si unus in eum Delingt potest per alium coberceri.ff.ad.l.aquit.l.i. Confirmatur. Ham p iniuria repelleda 13 convocare amicos.ff. oc vi 7 vi ar.l.i. g. cuz igitur 7 to bomici. significalti to senten.excoi.velicto. Solutio. Quida dicunt indiftic te o possint concedi a ratio est quia facultas indicendi reprelalias succedit in locu ofici entis inrildictionis. Sed li cinitas offendit ciuem licitum est superiozem adure ut.l.me, tum. S.animaduertendum. ff. p me. ca. ergo ciciente iurisdictione locus est represaltan probatur per.l.sed si ex dolo.ff. & dolo.

Confirmatur naz quelibet potestas censetur Legittima potestas cum quis bene utitur no sutem cum spoliat ut.l.ei cum qui funduz. § tutoz.ff.proempto.ff.de furt.l.interdu. §.g tutelam. Et sic dicut procedere binc inde al legata. Ego non puto banc conclusionem fic indistincte ueram. Sed puto distinguen. da an iniuria irrogata a ciuttate originis in surgit ex facto precedent l conventione per qui effectus est cuius alterius civitatis. In inlurg it ex post comisso primo calu no pollint concedi represalie per cinitatem conentionis.nam apparet o lit pars corporis defe dendi tempore quo iusticiam patitur. Nam aliter at nouam civicatem non transit boc ius.ff.de feruo corrup. toli. C.fi.ff., Depoliti. Li. S. fi leruus 7. Lquecuiqs. ff. oc ac. 7 obli. Der quem inferent o facto ciui p conuetio nem post iusticism non orbent concedirep salie. Secundo casu procedit predicta soluto Tu pondera que dixit bar in tractatu ze presaliarum in quinta questione principali i uerli ad tercium queritur .

#### Capim c rrviii.

Llarto queritur an ciuibus T ba bitis p civibus limitate tfi. Eccc potestas cinitatis quo ad quid è ciuis ut.l.ciues.C. De incolis stipendiarii etiam ubi merentur stipendium cõ geniuntur ut.l.municipes. S.fi.ad municip. Scolares etiam quo ad quid ut ptegantur a rectoribus ciuitatum ut in prima costit.sfozz Taut habita. C.ne filius p pa. nunquid tali bus reprebensalie sunt concedende quida Di cunt o his in quibus habentur p ciuib, limi tate funt concedende repfalie ut si scolari in iuria inspectantibus ad studium siat 7 militi in spectantibus ad miliciam in aliis non repu tentur de corpore. Dondera que pdicant a bar in tractatu represaliarus in quinta qõe principali in vili. ad quintum queritur. 1c.

#### Capt exxviiii.

Uinto queritur Ansi ex pacto nel statuto cines buius cinitatis tractari debeant ut ciues alteri us cinitatis iplis concedi debeat represalie per civitatem in qua tractari dnt cines. Solo. Donderanda lunt nerba legia I statuti. Ham pilla voa tractentur ut ciues non efficientur ciues ut.l.ulcis appellatione.ff.d v.ligni. Et ibi no per ia. De are. Alla ergo verba intelliguntur ut tractentur in bis que de iure comuni fieri debent ut .l. ci qui fundum. S.li tutoz.ff. p empto ita foluunt quidam . Danc conclusiouem non credo veram ymmo credo iplisiudici debere. Nam fateoz op per illa uerba non est effectus ciuis sed ei debentur que debentur ciui. Naz boc phant uerba a quibus recedi non debet nec corum pprio significato.ff.qui. 7 a qui.l prospexit.ff.de le.iii.l.non aliter 7 .l.i.S.si is qui nauem.ff. de exercito. Sibi ergo con cedantur reprefalie ut impra deductu est ergo Mec obstat quod dicitur o sibi concedi de, bent que de jure comuni copetunt boc remedium servata debita sozma non est zit bar.in dicta represaliarum in v.q.prin cipali in perli ad vi queritur bal in aute-7 ideo.C.ne uxor pro marito in vii.col. \$5 unum pondero quod no tetigit proauus me? meus vy ei qui posto passus est in iusticiam factus est ciuis sint represalte concedende 7 concluditur & non. Ham est quodda coz pus mixtum ut est una ciuitas 7 collegium o appellantur corpora ut babetur p glo.in rubrica.ff. de colle.illici.unde ciuitas pro eo o est de corpore suo efendendo ab iniuriis po

test concedere represalias non autem pro co quod est extra co:pus sui. Zurta illud quid enim ad nos ochis que foris funt iudi care ca. gaudemus or dinor. Ergo ci qui tem pore benegate insticie erat sozensia licet poftea efficiatur ciuis.non possunt de iure con cedi reprefalie ar.i.l.i. S.li feru?.ff. copoliti. nide one dixit bar in tractatu repselaliarum in quinta.q.principali in uer.ad quartum q ritur. Sed predicta limita nill inferaretur in insticia actu permanens puta si quis tene tur in rem fram. Ham tenere est actus contingua ideo ratione presentia in insticte haby ius petendi represalias secundum ballin au, ten.7 (deo.C.ne nxoz pro marito. Uide.l.si tominium.ff.de furtis zc. Item pondera an bomines confederati possint impetrare re presalias. Ham st est sedus propter quod una cinitas subest alteri quo ad protectionem T tunc idem iudicandum est quod de proprio cine. Et ideo pollunt conlegui reprelalita. nide bilin auten. 7 ideo. C.ne uxoz pro mari to.uide.l.non dubito.ff.de captiuis.gequid ibi dixerit bar .

#### Cap. c. TIT.

Estat nidere or materia circa & concedutur boc è de zebna 7 è clazz Maz in reb? mobilib? illozu contra quos conceduntur que reperte fuerunt in territorio ciultatis conce dentia, Sed circa boc queri poteft de plu ribus, primo an contra reos corum qui capi non possunt uisore represatiorum inoici pos sint represalie Solutio si sint persone que capi non possunt propter in babilitatem isur gentem ratione ctatis uel furrozis uel confili um.tunc in cozum res exerceri poterunt re prelalie.ff.de-ius no.l. latis o in aut.ut nulli iud. C.necessarium. Sinautem in personas exerceri non pollunt propter quadam prero gatinam eis a iure concessay ut sunt scolares 7 ambaliatores. tunc nec etiam contra res corum quas deferunt necessarias pro studio uel ambaliata non poterunt exerceri. In als autem sic. ff. to publi. I. publican . Der boc infertur solutio alterius gonis Ecce ambasia tor nel scolaris secum defert res aliorum res aliozum.nunguid in illas exerceri poterunt represalie dic to non si sunt res necessarie ut equi nel similia ut.l. censozia-ff. de uerb.sig. alias lie. Pondera ea que dixit bar.intra Ctatu represaliazz in viii. Gõe principali i vii. Ad primum queritur r in nersi.ad secundum querit uide bal.in aut.7 ideo ca.no ux. mo ma. in octana col.

Capim.c. rrri.

Ecundo queritur an represalie simplir indicte exerceri possint contra bona existentia i territo rio civitatis cotra qua sui iducte ut capiant y reducăt itra terzitoziu civitatis iducetis Quidam dicunt p no quia extra territoziu 7c.ut.l.ex territozium.ff. de iure o.iudi. T l.cum unus. f. is cuius.ff. de bo.auct. iudi. post-r.c.ii.de costi.li.vi. Dzettrea ingre di territozium alienum conceditur ca maio, ris tumultus ergo in dubio non uidetur con cessum ut.l.non est singulis.ff. de reg.iuris.

Banc couclusionem non credo ucram Ham propter defectum jurisdictionis recur ritur ad manum regiam deficiente formula ins folemoniter dicendi. Et sic ubick boc fe ri potest ania ubica licitum est cuilibet wien pere corpus fuum ut.l.ut uim.ff.d iufti. 7 iu re T.L.i.C. ande ui etiam in simplici T generali concessione vba operari ochent generalir ut pferuntur.ff. ce le. pft. l.i. S. geyeraliter. etiam contingeret reprefelias nibil opari ut si contra ciuitatem distantem cuius ciucs nibil baberent nec cines accederent in cinita te indicente. Sic ergo intelligantur ut in omnem eventum aliquid opari possint.ff. oc le.t.l. si quando.ff. de re. du .l. quotiens de regl'.iuf.l.quotiens. Dondera dicta per bar in tractatu repfaliaz in octava questione principali in vad tertium queritur.

#### Capi'm cxxxii.

Ertio queritur An si una ciui.

tas indicat reprefailas otra alias

possit rectori cinitatis indicetis

scribendo rectozi ciuitatio cotra quam exercere represaltas in res ibi situatas Dicunt quidam o licet si in executione sñie boc faciat ut.l.a dino pio . S.l.ff. de re iu.l. cum unus. 6.i.ff.de bo. auc. iudi poli tamen boc casu non est ratio. Tam indictio repsali arum est quoddam particulare bellum ad qo non potest quie compellere alium & subditu ut in ulibus feudozum bic finitur lex Coradi c. wminus. Sic dicere non credo. Nam supponit of in executione live possit judex la tor sie compellere judicem bonorum etiam non subditum ad exequendi o est fallum qz par in parem non babet imperium ut.ff.de ar bi.l.nam magratus.ff.ad trebell.l.ille a quo 6. tempestinum de elect.c. innocuit. Male tamé facit qui exequitur adeo o poter boc convenitur coram supiore suo. Nam conec sernata iuris dispositione. Justicia sunz coseo potest effectum non debent offendi inrigre. gule. In neutro ergo casu uendicat sibi locu compulsio. Sed utrops casu boneste saciat exequendo quia sicut non deficiente iurisdic tione cum recurritur ad represalias debet lu uarilicet compelli non possit in civitatibus autem federatis de quibus in.l.no dubito.ff.

de captiuls bor fatentur de plano. Dondera dicta p bar in tractatu repialiaze in octaua

questione principali In v. ad greum querit.

# Capim c xxxiii.

Estat nidere ce materia contra quaz quod porie appellat subiec tum. Circa quod plura querunt Et primo queritur an si civitas medionalensis represalias indixerit cotra bo nonienses uel homines & bono. possint exer ceri contra incolas cinitatis bononie nel & bononia. Solutio ista uerba bonomenses 7 De bononia idem important.ff.de excu.tu. L. sed reprobari. S. amplius 7 ibi glo. Soluto ifte nerba noces bononienses respicient muni cipes ut.l.i.ff.ad municip. Et verbum munt ceps est genus ad cines 7 incolas ut no. C. de inculis.l.ciues.probat tex.ff.ad munici. Lifilii. G.municipes ergo inferendo de primo ad ultimum sequitur o ex natura verbozum contra incolas possint exerceri represalte. T bec uera quado incole subeunt onera ut.l.i. ad municip. secus si non subcunt. Iu pondera ea que dixit bar in tractatu represaliarum in vii questione principali in v. ad primum queritur. uide bal.in aut.7 ideo.C.ne uxor promarito in viil.col.in fine.

# Capim c xxxitii.

Ecundo queritur retento codè themate ut puta si civitas medi onalenfis induxerit reprelalias contra bomuses oc banonia siuc bononienses.an exerceri possint contra bonienses alibi morantes, quivam dicut o sic quia origo non mutatur.l. assumptio.sf. ad municip. Alii distinguat an inducantur contra homines de prouincia. 7 tunc non ex crcentur contra alibi mozantes qui non cen lentur de prouincia ut.1 .prouinciales. ff. oc nerbo.fig. Aut contra homines de una ciuitate 1 tunc procedit una opi. Ter cii distin guit an alibi mozentur tamen contra cande prouinciam i tunc cotra alios exerceri pol sint.aut in alia promincia a tunc secus per ea que no glo in l'adoptionibus. C. de opt-Quarti dicunt & secundum propriam signi ficationem uocabuli alibi morantes cesentur bononienles. Sed lecundum comunem ulum loquendi.lecus 7 comunisulus loquendi p ualer.ff. & le.iii.L.libzozum. S. p tamen calli Et sic contra istos non poterunt Alii dicunt o contra bononienles alibi mozantes onera tamen subcutes bonoie poterunt exercere Sinaute non lub cant lecus ut.l.i.ff.ad municip. T.l.led T reprobari. 6. amplius. ff. oc excu. tuto. 7. l. cum scimus in fi. C. De agri. 7 cen. Dondera ca que tractantur per bar.in tractatu replalia rum in-vil questione principali in v. ad fm queritur uide bal.in aut. 7 ideo .C. ne uxoz pro marito in vii. col'. uide ange. infti. de inf paturali. 6. led naturalia in fine bar. in. l.p. uinciales.ff.de 4.ligni. 30.00 imola la rubei lolu-ma.io.an.in addi. spe.in ti. de iniuriis 7 Dampno Dato bal. in.l. si eadem.ff. De officio assessiva bal. in.c.i. De sorma sideli 00. in.c. statutum. 4. cum nomen in ultia col. 5729t. bar.in.l.i.ff. q. quilcy in bal. in.l. adoptione C.De sdept.pe.De ancha. in.c.i. De iniuriis 7 damp. Dato li. yi. pau-de castro in dictal. si eadem bar.in.l. buiusmodi. \$. legatum.ff. de le.i.bar.in.l. tutelas. \$. si.ff. 5 capi. dimi-

#### Capim c xxxv.

Ertio queritur An possint exer ceri represalie contra ciues 7 incolas bononientes onera fubeuntes bononie qui etiam funt ciues mediolanêses uidetur o possit cotra cos ex erceri. Nam si potest ciuitas indicere cor non subditum Confirmatur. Ilam portetari? potest petere ut uluructuario denegetur ius utendi poter contumaciam luam a econtra ut.l.si pozictarius T.l.boc amplius. S.si cuz 7. S. lequi. ff. de dampno infec. El simili er go sic bic in duabus civitatibus in eundem ciue ins otendentibus. In contrarium tenet q dem indistincte ratio. Ham boc ins fuccedit in locum deficientis iurisdictionis sed cinitas in cinem fuum bene potest iurisdica tionem exercere ergo no lubicietur replalifa ut.l.i. S.utg.ff. fi quis te li.effe infr. terea civitas tenetur defendere ciuem fuum. Ergo represalie indicte non artabunt euz ut Luendicantem.ff. de euict. Dreterea si ciuis mediolanensis artaretur tunc ciuitas cotra feinfa odere uideret of id od betur.ff. d iure fiscili fraude. S. neck. Dac coctone no puto neram indistincte. ymmo si oc sacto no polfit civitas artare civem fuü.etiam cives civi tatis contra quam inducuntur represalie op time contra eum exercebuntur represalie. Ham propter defectum iurildictionis indu cuntur ut lupra pluries tactum eft. Sed be jure non debet jurisdictio deficere cum o iure omnes subiciantur principi.st. ad.l.ro. de jac. I deprecario ix.q.iii.c.cuncta p mun dum 7 ca.per principalem led de facto. Defi cit on de facto non cognoscunt sicut igitur de facto deficere potest cum non subditus in iuriatur .Sic a de lure lubditus de facto re listere pot. Et sic recurri pot ad remediu ex ozdinaziii. fateoz tri o lubditu ii aztabut do nec (palitez contra non subditum processum fuerit iuris ordine servato nec process sentiri posë effectu poter facti rebellione. Tu poder dicta per bar in tractatu represaliarum I vii q-principali in v.ad tercium queritur.

Capi crravi.

Uarto quero an in mulieres bononienles exerceri possint appa ret o sic. Tlam in cis habet loci positioninium at Lice acti. Contra riom est acrum. num in positionen tari non position. Con assi cius ani aires alte gesit au tended bodie a Lok es consesse a iure gent no no iure. a lle facultaes concesse a iure gent odos intellici ciulium si de leval. Il cui.

Conders or one confidencer's various tractory reposition on its only prototopall in v. ad quartum question.

#### Cap. Cattain.

Cines overe. In contra cieri, costanon contra costanon confic exerceri res. è o no in calano a iniariis livri. Ocultar ciericis coningatis a

bile ficerti et camo de de comissalle vi An excitor real serve faces inflicts de claricie l'ais cara pripare non porch se l'aperi enem recerbie en cione est foliamentes postant indici remaisile comme demone coldem per indicem lectiles on. Quiden in box subitat nec की मेनंबर मानेवान नाम करी दरेद के उसके दर्ज tra clericam qualitarcana Minamente aut ca continuit y in audiencia de len erco. Y CA. में मिल्ट किन्दान कर में मिन्हे क्वर का मान terent eras concrection invariatem from a potent aspen recursos ad lusericoum lubil cem lecularem per niam resocutionis at ca. i.de officavirraila.i regum .7 ca.ad mil tratocca i calprincipa. Denders marra ta per bar in craccato repodallarum in perad quintum over the via actinoipal and to . To come in dicto called union is il. vi

# Capita carrage

Estimo cueritar En contra bo משל משל השושבה בשותונה בש השושה שם לעם dio pollant exerceri and etia for dentes bonoic terrest o non in auten babita. C. ne filips são patre 7 boc ne dicat fibi loos ii fradeant iura in locis preni legiatis privilegio studiis. Secas autom in alies frudeant in 2. ut is processio, ficeri. 6. bec autom tria. In alias statem facultatibus ubig tocari potat at 1.9 duos. f. com autè ff. Werce to. Et and dictem eft delen laribus idem dicir de la locatione y bidellis Taccidentibus can. Kalarian at Lin Code militation. Lifede conscier te mil 3des de patre r alies agrescie qui irent ad niben, dum illium a agratum in stadio. A. de indi. Lii. 5. idem in sic-inper notice menerit. Donders es que narrantar foct bar in trac tatu repuliarum in vil comocipali in flad lextum queritur accide ber incia. Clegatia A. de indi iie.

Capia CIITI.

Ctano queriena an contra bono nic.ambullature poliunt exerce ri So.nou poterunt ut.l.fi.fi. de legationi bus.ff.de iudi.l.iii f.legatis a uide de foro o pe.ca. fi. Dondera ea que predicertur a bar.in tractatu de reprelaliarum in vii.qõe. principali in uerii.ad leptimum querutur ui de bar in.l.prima. f.legatis.ff.de iudiciis.

# Capim c zl.

Ono queritur In cotra Bono. nienles euntes ad nundinas pol fint exerceritex eft in funs C to nundinis o non. Anotra euntes ad sanctum Jacobum uel ad aliam pe grinationem possint exerci. rndeo no ut to cleri pegri per totum. C. comunia de succe. autentic. omnes ibi liberi. 3 dem to ena tibus ad locum indulgentie propter tenen. dum boloicium nel aliquid limile in fuicium accedentium pro indulgentia. In contra Bononienles vacantes qui vi ventorum de fernntur ad chuitatem indicentem exerceri possint rudeo o no p aut navigie. C. te fart. Ad idem & naufra.l.i.li.zi. An etis otre illos qui in ius uocari non possunt poterunt exerceri qui enumeratur in.l.ii.ff. De inius noc. riideo non. Ratio Ham il forent conde. pnati non pollant capi multo minus p belic to ul debito alterius hoc fieri poterit. Ez quo infertur o si Bononiensis eligeretur in potestatem mediolanensem ibi non posset betineri vigore reprelaliarum. Et si Bononief iret ad cinitatem Mediolan propter funns confaguinei. Et idem in similibus calibus oui enumerantur in victa .l.ii.ft. de inius uoc.

Dondera nota per bar-in tractatu repielaliarum in vii. questione peincipali in vi. ad octauum queritur v in vi.ad nonii queritur v in vi.ad decimum queritur cum sen. de pe grinis vide bar. in aŭt. oes pegrini. C. cota de successibar. in lii. S. legatis. st. de judi.

#### Caplim c xli.

Ecimo queritar An contra bononiensem potestatem mediolani ibi in iusticiaz faciente possit concedi reprefalie Ja. de bel. in aut ut non fi.pigno.tenet offic pliff. o quilos inf. Alii distinguant an secerit to lem iniusticiam p qua conveniri non pollut officio dn'aute nel sit talis qua conneniri no possit ut.l.pare liaz de iudi. 1.l.ne magrat' ff.de iniuriist tunc non possunt indici. fini to autem officio poterunt indici prins requi sito sindicatore nec debet requiri index cini tatis sue qui ibi conuciri no debet rone talis omissi. C. ubi de ratio. agi oportet. L. T. il. T. C.ut omnes tam civiles & crimi.l. una 7 in ant ut indi-line quoquo luftra . 6 necessar tem. Sinautem talis fit qua couciri pol fint tune poterunt indici. Dane folutionem non puto ucram in boc fecudo membro. Tlas represalic indicentur in desectü iurisdictois desicientis. Si ergo durante officio queniri possunt 7 in loco cómissi ut in.l.ii. C. ubi c. ratio. agi oportz 7 ut oès taz ciuiles peri. i l.i. ad qd è loc? repsaliis. Na puto uera i pri. mèbro ubi di pe sinito officio possiti idici na fi nito pit queniri. 7 iur. foi fuari ergo si è opo hoc remedio. Fateor tamen pe utroce casu ubi per uiam iuris non posset arceri. recurre dum este ad represalias 7 hoc casu non est requirendus index ciuitatis proprie qui super hoc non potest ius sacere per iura supra alle, gata. Dondera no. per bar. in tractature presaliarum in vi.q. principali in uersiculo. ad primum queritur.

#### Capim clxii.

Tidecimo queritur an contra of ficiales potestatis nel rectoris in insticiam facientis.possint indici represalie Jac. de bel tenet op lic. Bli dicunt boc nerum ubi offi. expile inraveruit rectore ad faciedu insticia ut. C.S aduo.diver.iudi.l.per bac.C.de execu.mili. Loe.li.r. Sinautem officiales expresse co tradizerunt non possint contra tales indici Louoniam. C. de appel. Sinautem officia les nec consentiunt nec cotradicunt quia ab fentes uel ignozantes tunc etiam non possut ti.l.i.in prin.ff.de ma.coue. Sinaute fit presentes nec consentiunt nec contradicut tunc li lunt officiales coutati ed meru officiuz qui non uocantur ad colilia ut funt no tarii 1 socii baroarii. Lunc etiam contra ta les non poterunt indici.fi.oc ma.conne.l.i. Et ratio qu no poterunt relistere. C.ut oms tam ciuiles o crimili. Cofficiam. Sinautem funt officiales assumpti ad consule di tunc contra illos poterunt indici. Uide bar.in tractatu represaliarum in vi.questio. principali in versi.ad secundum queritur .

# Capim clxiii.

Clodecimo queritur an'cctra co fules priores ciuitatis conegantes facerere iufticiam possint in dici Ja. o bel-dicit possic. Esti di cut boc ueru cotra presentes. Secus tamen contra absentes que contra eos ut consules in dici non poterunt ut.l.i.fl. coma. que in pricipio. Doudera que narrantur per bur in tractatu represaliaruz in sexta questione pu cipali in uersiculo ad tercium queritur.

Capim e luiii.

Eercio ocimo an contra fingulares perfonas possint indici pe
nutus innocentes propter oclicctum omini uel alterius priua
ti o quo non fit insticia Jaco de bel dicit o

non.qr no vebet quis gravari prodelicto alte rius regula non vebet de regulis iuris li. vi. Ellii contra per ca. comunus x xiii q.ii. nam in sententia interdicti puniuntur singuli et inocentes ut ca.si sententia de sentecia ex co.si. vi. In bello iusto reperiuntur innocentes. Ed represalie sunt quoddam bellum particulare etiam licet captus sit innocens ta mem ciuitas babet sus in eum a boc uidetur seruari. Dondera no.per bar in tractu represaliarum in vi.q.prin.in. v.ad artuz aritur

#### Capim c'rly.

Uartodecimo quero An contra bomines subditos quoad quid ci nitati boñ, non aute plene indici possint. Soluto si sint cinitates I universitates simpliciter suppoite civitat. bonoñ. led ex pacto babent aliquas exemptio nes Tiurifdictiones contra istos indici pote runt quis non funt subjecte led si quo ad ada le subjecterunt 7 contra istos opter edictum comini habent is eas labiectas non inducere tur represalie quia sunt libere ut.l.non dubi to.ff. or captinis fed poter oclietum dictazz cinitatum indici poterunt ficut a bellum li citum fieri poterit. Dondera nota p bar. in tractatu reprelaliaz in vi. questione prin cipali in vili.ad quintum queritur.

# Capi crivi.

Clintodecimo queritur An etra certum genus bominum facere iusticiam denegantii indici polsint repfalie. Et dicedum est p sic servata soma. Tu podera nota p barson tractatu represaliarum in si. questione principali in si. ad sextum queritur

#### Capittulum.czlvii.

Estat uidere de canía materiali
ex qua insurgunt represalie a è
desectus invisidictionis. Tam
primo debet requiri index qui si
negligat nec baberi potest recurius ad supio
rem tunc cocedi possunt. Circa boc queri
potest de pluribus. En requiri debeat index
ut insticiam faciat antego repsalie concedas.

# Capi'm c xiviii .

I primo queritur. Quis debeat inquirere indicem ut infticiă factat. P. pars iniuriam passa r iu dice negligente debet adire rec torem ciuitatis porie e facere sidem de requitive e neglectu e petere ut signat irerato ut insticiă sciat e te co negligete poterut idici pait requirat pris requisito poar in aut. ut

disserentie ind.in princpio coll.iii. Bonders ea que no.bar. in tractatu represaliarum in secunda.q.principali in uer.ad primu queris

#### Capim c xlix.

Ecundo queritur an si para du,
bitaret litigare in civitate iniur
riam inferentis propter eius po
tentii. An iudex suus possit sere ut i alios proget iurisdi. I eligat ar sure
civili. pro certis psonis utpute miserabilibus
boc clarum op sic ut.l.i.in si. C. quando Imperator inter pu. 7 uidu. iure canonico lacio
pmisum est bodie per ca. statutuz. S. c.i uero
de ppt.li. vi. quo ad articulum impetrationis. Dondera ea que narratur a bar in tra
ctatu represaliarum in secunda questione pu
cipali in uersiculo ad secundum queritur.

#### Capim cl.

Ercio quero quis index requiri debet ut insticiam faciat. So. obet primo requiri index ciuita tis iniuriantis a tunc si negligit insticiam facere addibit proximum superioze quo eficiente adbibit principem in aute ut diffe.iudi.in principio Quibus modus befici entibus omnibus inducentur reprelalie p ci uitatem propriam que succedit in locum de, ficientis iurisdictionis. Sin autem no ne gligat sed in insticiam faciat pronunciando i ique-tunc si ciuitas babeat iudicem appella tionis deputatum ad iplum per appellatione additur. Et si non babeat indicentur reo salie.nam est quod imputari poterit ciuitati on on exputauit iudicem appellationis. Sinautem iudices appellationis bis iusticia fecerunt tune uidetur pars cestituta oi lubli dio cum no liceat tercio appellari nec nidef posse dici represalie cum non desecerit iuris dictio sed dici potest o'si ob gram ptis inica pnúciauit túc poterit peti restituto ut.l.p. fecti pto.ff. or minor. Sinaut ob graz illoui qui regunt tunc pti tenetur ad interesse ut C.ne lice.po.l.i. 7 ochis qui po.l.t. 7 sic ad interesse tenentur actione in factum.ff.p fo cio.l.quicquam. Sinautem inique lata fit ex solo ind-motu tunc est cestituta omni suh sidio ut supra dictum est. Dondera narra ta per bar .i tractatu repfaliarum in .ii. goe principali in uerliculo.ad terciun queritur.

#### Ca.cli.

Uarto queritur qualis iniusticia requiritur ut represalic inducă tur So.p modico non indicun tur cum boc sit remedium extra ∞ dinarium quod non datur pro modico ut.l kio.fl.∞ in inte.restit.τ.l. solai fl.de volo requiritm etiam o totaliter lit i' lelii lec' fi parcialiter.l.quoties.C. o preci.impa.offe.

Nam totaliter iusticiam non sacit. C. de seruis su.l.mancipia 7.l.iii. S. in cum.ss. de damp.insecto. Tu pondera ea que pdicas a bar.in tractatu repsaliarum in .ii. astione principali in vil.ad quartuz queritur.

#### Capim clii.

Uinto quero An Dicatur no pof se haberi copia supiozis ut sit locus iurisdictioni represaliarum Soluto ubi non potest baberi & iuf nec 8 facto te opont.c. ons. xxiii.q.ii. 7.1.nllus.C.8 iudeis. Sinaut & jure baberi potest non tamen de sacto quia non obediut tuc idem. Sinautem haberi potest & iur sed difficile est haberi de sacto utpute Impator cum sit halde distans a parsest pauprima tunc etia est locus. ff. de pig. act. l. si fuus ff. de diversis 7 tempali prescrip. Dodera ea que tractantur a bar.in tracta.replaliazz in secunda questione principali in visculo ad tertium queritur vc.

#### Capim cliii.

Estat nidere De causa formali 7 becest ouplex. Ham est forma in Dicendarum 7 est sorma exerce darum . Forma autem indiceda rum implicat formam desensionis illius cotra quem indicuntur. Et circa hoc etiam 8 plu, ribus querenduz. Et primo quericur quo fure concedantur bic dictit aliqui quod si cocedantur o illos qui non recognoscunt supio rem ab illis Doc peti non debet iure actionss nec per officiuz led debet requiri man' regia per quam omnia expediebantur ut.l.ii.ff.de origine juris. Solu eniz illud regrit ab ins getiui îgrebat. f. o ca pp qua ocedat lit uera salus tame desensionibus illi otra quem cuz boc sit iure naturalis ut in cle.pastozalis. 6. ceterum ce re iudi. 7 habenti reprelalias luf. ficit ostendere concessionem sine also proces fu 7 recte prefumuntur cetera agitata. Ham inftar est faccilegii. C. to facrileg. Et bec est uera in territorio concedentis ueruz. gr ges contra quam conceduntur uti posset eodem ince per titulum of quilog iuris. Et si aliter ex pacto te hoc deberet cognoscere .ut puta arbiter uel alii incumberet cuius probandi illi cui funt concesse servata forma eorii que iuregentium requiruntur. Ideo tucius è o fiat processus in scriptis redigatur. Thoc te net archi.in ca.uno de in iur.li.vi. Ham re net o precedere debet monitio 7 sentencia Super neglectu. Et ita sentit guido concore dienlis episcopus. Sinautem represalie pe tuntur ab his quibus boc concessum est a sta tutis.tunc fi statutum tradit ordinem tunc

qe lacultas concedendi reprelalias procedit a iure civili cum statuta sint ius civile ut.l. omnes populi. st. ce iusti. reiure tunc cob; im plorari officium officialis libellus porzigi ps citari repcedi ut disponunt iura. Dondera nota p bar in tractatu reprelaliarum in tertia questione principali in osi. ad primu grit

#### Capim cliii.

Ecundo queritur quis compare re possit ad impediendum ut idu cantur: Solutio quilibet e interest e testicouentens de re iudica.cum super. Interest autem populi contra quez indicuntur 7 babens mandatu ab eo 7 quilibet e populo admitteretur sin mandato quia quiussibet interest. s. Sopenoui anun.l. i provinciali. s. si. Edmitte tur etiam illi qui sunt e populo indicentis. qui interest ne iniuste iudicantur ut eodem iure utuntur contra cos ss. qui qui iuris i rubio. 7 per totum nigrus. In pondera qui dirit bar in tractatu represaliarum in siii.q. principali in uersiculo. ad iii. queritur.

#### Capim clv.

Ercio queritur que vienle com petant illi contra quem petant illi contra quem petant Solutio. copetit exceptio 9 pe tens no folum habeat' ius peten di uel ratione persone uel iure competentis? 9 paratus est emendare ut.ca. Dominus noster xxiii.q.ii. Sed an possit pacto sini tiari buic iuri. Ecce eligitur rector ciuitat. bononie qui iurat'non petere represalias cotra ciuitatem nuquid obstabit exceptio re'nutiacionis So.passus est propter iniqua condempnationem tunc quasi in modum appellationis recurritur ad iudicem proprium in locum visicientis iurisdictionis. sed sic po test appellationi ut.l.fi. C. tempo. appel.

Sinautem passus sit iniuriaz tunc pactu non operatur effectum que remitteretur colus suturus ut.l.si unus .S.illud.st.de pact. 7.l.conuenerit.st. e pactis esta. Donde ra no.per baz.in tractatu represaliarum .in ini.questione pritipali in v.ad quartu grit.

# Capim clvi.

Uarto queritur qualiter consta bit or minsticia sacta us or ea ne gata. Sol. per acta primi nudicis uel per testes requiri pot prime index ut saciat copiam actorum ts si non saciat boc est iniusticia sacere ut.l.ii.C. ut sice pen. Dondera nota per har in tractatu re presaliarum in iii.q.prin. in v. ad gntu grir. Capsm closi. Dinto queritur. an si aliqua capiantur uigore represaliarum de tineri ualeat ut ex primo an ex secundo decreto. Soli idoc sunt repsalie pte citata et comparente a lata fuerit super boc sententia tunc ea detine tur ex că indi.ut.st. de re indi.l.a. di.pio. sin aut si compareat to pmo dabit snia ut capiat ex primo decreto ut assectus tedio ue lat. Et sic contumax perseuerauerit tunc dabitur li centia detinendi ex sedo decreto. Dondera omnino ea que predicătur a bar in trac tatu represaliarum insiii. questione principa li in v.ad sextum queritur.

Capittulum.c lviii. Estat uidere de sorma exercedi repialias indictas a circa boc a rendum est de plurib. Et primo an liceat illi cui sunt concesse represalie auctoritate poria nel per ministros concedentis cape bomines contra quos indi cuntur. Solutio iaco. de beluilo tenet o no licet auctoritate ppria cape personas nec res fed indiciaria ut.l.si miles .ff. be re indi. Supplent guidam boc verum li potest babe ri copia iudicio als auctoritate ppria licebit ff. que in fran credi.l. ait pretor. S. si vebitorem.C.oc decuri.l.generali. Et boc puto ne rum ponderari enim Deb; modus facultatis concesse 7 ille sernandus de rescrip-cum dilecta 7.1. Diligenter ff. mandati. Dodera nota p bar-in tractatu represaliaruz in nona questione principali in villad pmu queritur

Capi'm c lyiiii. Ecundo queritur . An personas captas a resteneatur capiens p sentare indici. An possit revenir fibi. Solo. Jaco. De bel. tenet o tenetur pñtare iudici per.l.no est singulis.ff De realinrine fiant illicite exactiones ut .l. illicitas.ff. de offi. presi. Alii dicunt otra predere in personis captis que Debent ad in dicem duci ut.l. generali. C. de decuri. 7 de pace jura fir col x. Res autem que capient ex causa iudicati nel ex primo nel ex secuido decreto ut. B. tactum est remanebunt penes capientez ut.l. is cuius. G.qui legatoz. ff.ut in possega. Et per boc non est necesse plus ire ad judicem. Ham fufficit prima confessio. In his omnibus puto ponderadam formas

In his omnibus puto ponderadam formas concessionis ut. s. pxime dixi. Lu podera no. per har in tractatu represaliarum in ix. questione principali in vsi. ad scom queritur bar in l. generali. C. o decuri. li. x.

Capi c.lx.
Ertio querietur. An 7 qualiter
res capte uigoze represaliară uen
dantur uel in solutum accipiant
uel extimantur. Solo. Dicunt

anidan & udicia duthéricute unduntur ut limites Lilléde und. Extimatio het per tudicemi. L'Ide ure do impetré. 7 in coputatione for deducto expérier. A. ad. l'al. In quantiture du limite. S. in oputatione Code ure del Exam de etiam outo attendé dan isonom concentione. Doders as que prediceute a sarán exectato reprefaliarus in mont esse punctione a vis. ad certai querii.

#### Capin ciri.

Derte merica. En dichas feris de miller undiche remedalie et veca. Sciutic in dies krietie mortes somenum necessitatem softent faut coalutiones entantiaz ut .C. mitune a ut. Et mitem a feriati ob rene. rentiam I tune diamit aliani boc heri polie in cuiu ne consider exparire totum conceili onem at suite i di contre quos concedunt fine a fi nemie niè fictus irrintus allegant. I LILE Erns. Danc conclusionem fi creas ust an at the Imembro. Mam capta oftakore i esteletar im Captangar, aut er o mo air i riginado Morato, int caula ludica a er lupa desperum et. Er sec omnia indibenen senerge is ansural dies statimal. let ute Etam ut sonat becauter in ferlis i ducte paper contour recollitatem ut in cellose lue porze cont ille diebre ut.l.i T. A. de fir se. De ter se curem indultie en renerencian ut all excipient erap flida regule. In senders ad as que hic loquitur promiss near note our bar in tracta, reprefather on in in a composali in perfit ad quartum guertar ins an autom 7 idea. C.ne ux on pro marino un penula col.

# Capim class.

Chuis querieur il quie mile le 8 istada e mel res captas nigore re president ma qualla cognitio addi beatur. Sondicume quioum qui i facta est execunic clena de qua res nèdice me tricument dans nunc aft opus codinaria cogniticum aet ancierur officium implorane aet ancierur officium implorane

En auren aen lit exculatio plene librariae punca aune ein eficien indic.

mpiorare per quod fet edictio actorum ui goneguer i indice innt represalle 1 poterit opponere ad defectum aurie illine culliunt co colle 1 continuem persone 1 ad alia de qui bus supre encrum allegat Laii C. de eden 1. l. i. C. ur live pen 1. l. i. de eden Et set sup tot immura cognesis. To une conclusio men con trete ur an un accienque perte citata 1 comparence 1 an audicas personale parte citata 1 comparence 1 an audicas personale parte citata 1 comparence 1 an audicas personale parte citata 2 comparence 1 an audicas personale parte citata 2 comparence 1 an audicas personale parte citata 2 comparence 2 an audicas personale parte citata 2 comparence 2 an audicas personale parte citata 2 comparence 3 accus concinso procedir que ille ex

Dondera no per bar in traction rephali arum in ir.q.in v.ad quarti quertur.

# Capin claim.

Ule membro aditioner be tome

diserran Etcirco doc de ciuri bus queritur Et panne speratur An exacto competen regrehus contra illum poter cuius ocuram nel delic tum eract. eft. 7aco. De are cemen in infinit V.obli. o ei succurritur contre Mum poter cuius delictum seu debitum indicte seux rep falle p.l. nat 7 funs. A. J neg gol & man can. Prabu. Llicet. G. R. A. A. Dis and dele sed offel et fi vo. 6. cum autem Blit dicent coners per glofam. ft. de reg. juris. Li que dele. f.i. Ham ifte non est exactus epec ilii pracii ymmo poter indicem qui infocis deneganit nel ininfliciam fecit. Dicunt er so a sut est eractus inder quia fecit iniufticiam T tic fudici no fuccurritur at dictalli onis dolo

Aut est exactus inder quia neglerit institiam 7 tune succurritur coutra dam 5 quo requirebater insticia ut.C.de exac. tribul.

missi in fili.x. But est exactus terrine 5 populo tune peedit opi ia de are e llicet in 6 nau.cau.stabu. 12. Dondera ea que peedit cantur a bar in tractatu remainar um in.r. questõe principali in sista en aut ut non fiant pignora bar. 1 auge in l mã 7 suius .ff. de neg.gel.bal in sit. 1 is C. ne uxor p ma.ange.in.l.ii.f. ii fa. furta; icciste dicar uide bal.in dictal.ii. C. fl. fl. de v. obii.

# Capita c Izini.

Ecundo subsequêter querir. An exacto succurratur contra rec, torem sicur contra deintorem principalem ur supra dictam est. Solo. Conveniendus est debiror principalis r si non est ioluendo tunc rector cu ipie etia debitor sacit insticiam denegado. O bic aedo sit kruandus phaé si, de ma. Gue l. Lin prin de cote. sici. Legoniam. Ultimo per uenitur ad officiales qui cum possint impeller rectorem ad insticiam saciendam megic perint

ff.de cu. 7 ra.di.l.i. S. nunc tractemus: Lu pondera ea que predicantur a bar.in tracta tu replaliazz in.x. que principali in verli.ad lecundum queritur.

Capim clay.

Ercio queritur An captus uigo re reprelaliarum posset auctoritate propria homines illius ciuitatis capere'in qua, captus fuit T nidetur o fic per totum ti. o quiss iuris ff. Contrarium est uerum. nam titulus o quilos iuris uendicat sibi locum in iuris exe cutione ut li una ciuitas induxit represalias iniuste contra aliam. Doc idem licet alii cotra primam.non autem loquitur in executi one facti ut si spoliam te. liceat tibi spoliare me . or lie permitteretur uindicta contra 10 quod no.ff.ad.l.aquil.l.sciam. S.qui cum all-recurratergo ad civitatem suas I petat represalias contra illam .ciuitatem i qua cap tus fuit. Dondera ea que predicantur a bar in tractatu reprefaliarum in x questiõe principali in uerli.ad tercin queritur bar.in Li.ff. o quilos nuris ange.in.i.fi.C. oc naui. balin auten-habita ne filius pro patre in pri-

#### Capim clxvi.

Uarto queritur. An per statuta

represalie concedi pollint in casi bus al no pmissis a iure comuni Solo. Ciuitas cotra terras ple ne subditus potest permittente dicomuni-Sed in terras liberas nel etia confederatas de quibns loquitur.l.non dubito.ff.de pact. non potest. Ratio. Ham in concessione repre saliarum utitur in cause cognitõe de iniusticia facta uel iusticia denegata. Et sic in boc una ciuitas non potest statuere contra aliaz quia par in parem. 7c. So. uertitur. An baberi possit copia supionia denegantia insticia facere à de hoc nibil potest una cinitas etra aliam statuere. Ham non potest statuere op indicantur represalie non requilito superiore denegantis insticiam. Ham boc foret tolle re iurildictionem superioris de iure iuran-ue nientes. Lertio etiam queritur aut. iupioris indicentis t ipla non recognoscens superiorem Tilla cuius auctoritas regrif. Et de hoc potest statuere cinitas o non requisita ea T o unus pro ochito alterius capiatur. C. oi agro. certo.i.i.lix. ficut statuitur in calibus p uror pro debito niri teneatur.C. qui-mos pi.ta.cotraba.l. satis 7 filius pro patre ut. C desprini.l.fi.li.rii. Ultio queritur an statu tum cinitatis quo cauetur o filius teneatur pro'patre oclinquente possit exerceri contra filium existentem extra territorium ciuitatis concedentis. Sol. aut filius natus erat tempore relicti comuni a patre 7 tunc aut queritur miquid fieri possit executio statuti contrafilium alibi existentez a tunc potest ut.l-a diuo pto. S.penul. st. de re iudi. a.l.cum unus. S. cum bis. st. ob o. auc. iudi. pos

But quesitur nuquid condi.ex lege ex il lo statuto agi possit contra cum 7 potest .qz actio iplum sequitur cui competit. C. ce lon. temp.prescrip.l.fi. Dec uera nist file ante olictum comissum contraxisset alibi to micilium nel inde fozet ratione antique ozi ginis que tunc illa civitas ut preveniens posiz illum Defendere abillo statuto. Si autez filius natus lit post comissum delictum - tuc non agetur contra illum. Ham statutum in telligitur of filis ante habitis. f. of nora.l. in delictio. S. si extranous. sf. ce mili. te.l. si ticius. Item dico o li statutum babet o unus & una uilla teneatur pro dilicto alteri us. Effectus de nouo homo illius ville no te netur pro debitis antiquis. C. De decuri. L.p. uidendum 7 no.dy-in.l.incola.ff.ad muni -

Donders no. sapienter per bar in tracts tu represaliarum in prima questione principa si in uersi ad tercium queritur a in uersicuad quartum queritur.

## Capi c.lxvii.

Exto queritur. Un per pactum possit sieri licite ut unus teneat proalio. So. Der pactum prius totum expressum non ut no fiat bigno etiam li pacifcatur & exigatur alius in ono habet ins ut. C.ne filius pro patre p totu Et licet hoc no posset wminus index tame dñi poterit facere uel capi homines lic condi cionatos. Dondera ea que predicantur a bar in tractatu represaliarum in prima qõe principali in viliad quintus queritur. Tc. Et de materia represaliaru pondera que no bar in dicto tractatu 7 bal.in aut.7 io.C.ne ux or p marito. Et ia. de beluiso in aut. ut non fi ant pignoza. Et io. an. in regula non debet o regulis juris.li.vi. Et doc.in.c.i.de infuriis li.vi. Et post lecturam comini paui mei gro An cominus possit concedere represalias of univerlitatem sibi subditam prestatur respon fum o non. Ham fi potest iure ordinario co. hercere talem universitatem cestat remediuz exordinarium.l.in puinciali. S.i.ff. operis noui nuncia per bar in ladmonendi .ff. de ture juran.in vili.nemo. 7c.l.in cause.st. de mino-cum sy-maxime cum exordinariuz est contra ius comune Mung potest cocurrere cum ordinario fm glo.in.l.i. S. unde querit ff.de publicanis. Sz zcessio represaliaru nilo iure ocedić la in Inblidiu ut. 3. ocluluz p dna pauum mei ergo non poterit nostro casu re prelaliarum fieri cencessio. Et in bat opi ad eft bar.in.l.i. S.babet itang.ff. si quis te liber elle jullus fint. Ex il tis nalcitur no in luaniis illacio o civitas non potest concedere repre lalias propter factum sui subditi que potest

iure ordinario cohercere.

De Duellos Capittulus e lx vlius

ESTAT.NUNC.
videre de ducllo in cuius
tractatu primo queritur.
Quid fit duellii. Secudo
quot fint spès duelli. Ter,
tio quo iure fit pmissi du
ellum. Et quo inhibitum. Quarto propter gd

ellum. Et quo insidium. Quarto proper ya fir permifus 7 ppter quid indiditi. Quinto pro quidus caufis licitum fit duellus. Sexto inter quos fit licitum. Septimo qir duells dum fit.

Capim clriz.

Quid fit duellum.

Irca primum dico o duelli est pugna corporalis deliberata binc inde duozz ad purgationem gloriam uel odii exagerationem.

Diri pugna. Doc ponitur ut geuus. Diri de liberata bincinde. Doc ponit ad differetias pugne que fit ad necessariam sui desensionez ut.Lut uim.ff.de iusti. 7 iure 7. Li.C. unde ui 7.1.1.5. uim ui.ff. de ui 7 ui arme.1. sciaz 6. qui cum air ff. ad Laquil c.olim & restit. spolia.7 cle. si furiosus de bomici. Nas pugna illa ñ è deliberatio ex parte aggressi reglar. led ex parte agredientis bene uel neutrius. ut probatur in dicta cle. si furiosus. In ou ello autem utriulas beliberatio. Dixi duoruz qu tunc proprie duella. Et ide duella nuncu patur ad berendo ethimologie uocabuli.insti. to cona. S. est 7 aliud roi.q. i. si cupis rri. di. cltros & preben. cum fi. Et dixi pug. na duozum ad differentiam tractatuii qui i, ter duos celebrantur ex mutuo parcium co. cessa ut inst de oblicum rubricis sequentibus. Et diri corporalis ad differentiam pugne indiciarie que fit etism inter duos ut pote ut actore 7 reum ut.l.rem non nouam. 6. patroni 7. l. properandum. C. De iudi. 7. c. fort. & perbolig. Nã ibi nó contenditur piri bus corporis led iuribus ut iuribus statim allegatis. Dixi ad purgationem gloriam ul odii exagerationem. Nam per hoc tangitur finis a elitiuntur species duelli ut. J. seguit. Concluditur igitur de prescriptione duelli I genere ut supra dictum est. Iu pondera qui Dminus proauus meus egregie quid sit duellum diffinit secundum ray-de pena forti dicebat of duellum proprie est singularis pug na inter aliquos ad probationem peritatis. uide bal i ca.i':de pace tenë.in viii.col.meli us est dicere inter duos & inter aliquos .qz proprie duellum est duorum secundum ange. in.l.milites.C.de testo militi.

Capim Cixx.

Qualiter duellum sumatur 7 quotu plex sit duellum.

Arca lecundum est advertendi o duellum ut supra describitur fumitur generalites ut tetigi in fine descriptiois. Species du elli eliciuntur per nerba polita in fine. Ham tres funt species duelli.fit enim'duellum pp ter odii exagerationem aut propter gloriam impublicum confequendam ex uiribus corpo Aut propter purgationem alicuis criminis iniuncti. Ptopter igitur odii exagerationem fit tame aliqui dolo odio ori. ginal'r naturali a naturaliter fingulari que apudinaturales forma specifica appellatur in ducuntur le inuicem exterminandos. Et & boc buello non repio aliquid inre cautuz sed ex principiis naturalibus boc enenit ut statiz prosequor a quia sensuali expientia boc est comprobatum. Fit secundo propter gloriaz in publico consequendam ut in publicio spectaculis cuz ono uires corporis uariis modis ex piuntur. De hac reperio iure cautuz 7 ciuili 7 canonico lege ciuili.ff.ad.l.aquiliaz.l.qua actione. 6. si quis in colluctatioe 7.1. unica C.de gladiatoribus.li.xi.de re iuo.l.omodis ff. 3 bis qui no. in fa. l. athletis.l.i. C. que ref pig.ob.pof.l.specie no glo.insti.de bered que ab intel.de. S. interdum. Lege canonica de, claratur licet id fiat etiam opter purgatõem be torneament is p totum licet non lit pprie duellum sed paucracium ut.l.qua actione. G. si quis in colluctatione . 8. allegata. fit 7 tertio poter purgationem .f.cu aligo crime alicul imponitur 7 ad obationem conuocana forte carens aliis phationibus uel etiam non carens offert le phaturuz in uiribus corporis duello suscepto a puocatus sit se purgat ut etiam babetur in re cautum to pugna in duel lione ut. B. all'aui 7. ii.q. p. quasi p totam illa questionem 1 in lombar. ut. J. psequor cum illud membrum discutietur. Lu podera ea que dixi ut bal. in-l. ex boc iure. ff. De justi. 7 jure in v.octavo quero uis bal.in rubica te editicia libertate tollen.in fi.per bal.in.c i. Epace tenen ubi dixit etiam o tortura fi permittitur nisi precedentibus iudiciis. Ita nec duellum Tc. vide onm abb.post wc.in.c i.inifi. de clericis pugnantibus in quello vide Dim anto.in.c.i.oc corpo.nicia.

Quo iure lit introductă duellum.

Capim claxi.

Irca tercium videlicet quo iure lit introductum duellum. Expedit lingulas species duelli . . politas explicare veclarando...

circa fingulas quo iure interducatur a quo inra inbibeantur. Et primo de duello pro ueniente propter odii naturalis ex ageratios ubi sciendum o hoc duellum est introductum iure naturali. Et lumitur ius naturale pro idistinctu nature pueniente ex sensuali tate ad aliquid appetendum ut sumitur ius naturale pro instinctu nature proueniète ex racionabili intelligentia que comparatur na turali equitate.ct est tercius modus iuris ci uilis ut dicto ca.ius naturale. Est etiam ibibitum iure naturali cotinente precepta moralis legis divine ut fumitur quarto modo ut ca.statim allegato. Est etiam inhitus boc duellum iure politiuo lez canonico a ciuili. Expedit enim o per singula comonstretur. Dixi o boc duellum est introductus jure na turali ut fumitur pro instinctu nature promeniente ex sensualitate ad aliquid appeten dum boc fic omonstratur. Quicquid est p. ductinum cause in mediate aliculus effectus per consequens est productions illius estec. tus. Sed istud ins naturale originaliter ich nans ad lic appetendum est causa inductiva buius sensualis appetitus ad duellum ergo è caula duelli inductiua probatur maioz nam i primens lufficienter in caulam caule produc tive lic remote imprimit effetuum.ff.ad.l.iu lia. oficc.l.nibil. C.eo.ti.i. fi quis uocandi. Ldi.studeat 7 ca.si quis uiduam & bomici. cetero in ca.pzelbiter Probatur minos Tam ex naturali dispositione proueniente a principiis naturalibus a superioribus a inferiozibus prouenit in hominibus uaria appeti tus inclinatio. Ham circumscripto quolibet merito ul a merito tibi naturaliter placebit quod mibi displicet recontra ex naturali dispolitione quis circumscripto accidentali quocunquoiligit a odit quilibet hoc experi ri pot in seiplo. Sed causa buius est propterea attentis corporibus celestibus. Ilam si aliqui tempore natalium in momento nataliu babeant uniforme correspondentiam confi, gurationem celestis a principia paterna co firment in completionibus procul dubio sut amacissimi naturaliter sic le repugnates bic inde funt niciffimi. Ham ab uniformitate o bet insurgere unisomis effectus ut. C.ad.l. fal.Lult.ma.ff.ad.Laquil.l.illud: Et tame è bic attededu o bec inimicicia naturalis i ter hominem 7 hominem ut predixi prouenit ex fingulari naturali dispositione que forma specifica apud natales nucupatur.nam atten ta naturali dispositione speciei humane inter bomines orbet esse amicitia propter uniformi tatem complexiouis relate ad formam huma nam. Et propterea dicut iura p inter boies Thomines est officium bumanitatis bincinde attendendum at 1. si leruns in fi.ff. de lerui. ex por a officio.ff.de neg.geft.a ibi glo. Et no inlurgit boc ex naturali dispositione spei qui boc naturaliter non est reperire li qui se

curret p species singulas afalium. Tlam inter spès singulas brutori è godam fed puictio nis a cobitatiois ppe uniformitate oplexiois relate ad formam specificam. Sed inter speciem 7 specie quandoquest extremus repugnatie introductum ad alterius extimatõem ut est in ancipitre a auibus aucupabilib mu rilega 7 murib canibus 7 leposibus 7 de sin gulis puenit ergo ex quadam repugnatie in-Diulduali dispositione principiozz superiorum 7 inferiorum effectum ut quilibet in le expif illa tamen dispositio non inducit regulas im mediate duellum fed p medios actus ad quol pprie pueniunt. Sed tamen credo o tanta posset esse repugnantia individualis dispositi onis o lubito ad id puenirent a boc puenit cum reguntur sola sensualitate a nullo ratio nis liberamine. Ex his apparet concluium q liter boc duellum introductum est iure nae lic lumpto.

Capim claxii.

Estat uideré quod dicebas scom circa hoc membrum dicebas enis of hoc erat inhibitum ture naturali sumpto prationali intelligentia a sicciure getium a ture naturali pro ut continent pepta moralia legis diuine a ture canonico a ciuili hoc luce clarius temo strari potest incipiendo a lege diuina. Nam hoc est unum te preceptis tecalogi. no occides. Et sic lege diuina inhibitum a hoc regu lare preceptum a sic dei instantia de peptequi occidit siliam nec tamen non peccauit in lege diuina Judici. xyi.c.xxsii.q.v.si no 13.

Thon obstat of her sacta sue sussilianct in ductione ut scribit Augus in li.i.de ciuitate cei transsumptive habet in.c. si no sicet.xxv. q.v. Sicergo lege divina inhibitum est per illud peeptum. Thon occides Dentro. v. cap. Est etiam inhibitum lege canonica de homi, nolunt. per totum. l. di. quasi p totum. xxiii. q.v. Si non sicet. Est etiam inhibitui inre ciuisi. f.ad. l. co. de sicca. 7. C. per totum

Et si dicas illa iura inhibent bomicidium noluntarium. Et sic boc genus duelli ex quo illud peruenit. Si bomicidium perueniens a duello introducto ex naturali dispositione si est noluntarium ex quo naturaliter est intro ductú. Ergo illa iura fi astringunt bunc casii Solo est pmpta. Ham licet naturalis dispolitio corporca boc introducit cum naturales intelligentie die tamen disponit contrarium cui obtempandum est. Ham illa naturalis dis politio non necessitat ymmo manet liberum arbitrium. xxiii.q.iiii.de tirlis. 76. Mabuch. odonolo: 7.c.licut enim de pe.di.ii. 7 phis in ethicis. Pmmo 7 Aftrologi hoc efficati us Demonstrantes boc idem asserut ande inquit barth. in tentiloquio in verbo decimo. Anima sepiens cominatur astris. Dic ergo licet dispositio corporea proueniat a naturali

mincipio tame nalis intelligetia manet 7 in contrariam disponit. Dici possit de singulis generibus niciorum moralium. Ham natura liter finguli bomines ad fingula inclinantur nitia ut ouldam woerbi. Quidam luxurioli. Quidam anari 7 lic & lingulis. Mec tame ex culantur or precise necessitantus ut.c. nabu chodonoloz rriii.q.iiii. Dinc est q dicit pixis tercio ce anima tracta ce mota quod in ter appetitum sensitius 7 intellectualem est quandoce repugnantia. Ham sensitius tedit in unu itellectualis in aliud. Et si intellect? nincat fenium motus est rationabilis a natu ralia. sic si spera superior mouet inseriorem. Si autem econtra fiat est motus contra na turam. Et il spera inferioz moneat superioze licet enim motus lenfus perueniat a natura i elinando in vicium tamen fit contra naturam nisi obtemperet sensus intellectui nt sub ditus comino fuo 7 idem phis primo poli.

Est etiam boc genus duelli inhibitum inf naturali i fumitur pro naturali intellicetia idem est ap ius gentium boc probatur sie nã ex naturali intelligentia infurgit comunia 7 naturalis equitas disponens in colernatio nem universi i inde babuit octum ius posiri uum ymmo t uerius loquar füt ipla met equi tas iure naturalis aligno addito nel de cre. tont.l.ius civile.ff. ce inft : 7 iur. Cum er go naturalis equitas tendit in confernatio nem universitergo reprobat hominis extima tionem que est tendens ad mundi costructio nem. Tlam quebam quorundam bominii erti mationes tendunt ad mundi confernatio nem utputa cum mali ex terminantur. Nam propter hoc interest reionblice ut puniantuz ff. x publi.l. licitatio.ff. Laquil.l. ita uulnera tus in f.f. de fideiusi. Li areo de sente. exco. ca.ut fame. Ex bis aparte concluditur o liter boc genus duelli 7 inbibitum inre dini no gencium canonico a civili.

# Capim c Ixxiii.

De duello quod sit per gloziam quo m re sit introductum. I quo iure sit inbibiti.

Estat uidendum de duello quod sit propter gloriam uictorie que in publico spectaculo quo inre i troductum est a quo inbibitum et dico que genus duelli est introductum insu naturali ut sumitur in suo significato sca que pro instinctu nature proveniente ex sensuali tate. Sed est inbibitum iure naturali supto pro iure gen. a sure divino. Est etiam inbibitum iure canonico a sure civili modificatio ne tame ut statim subiciam. Declaremus sin gula ut dixi. Dixi que erat introductu ius nali supto i scoo suo significato boc poar ut dictu e. B. primo metro. Ta sensualio inclinatio puenieno a principiio nacuralibus. In

ducit ad experientiam uirium corporaliui lo. lum consequendam ergo inducit boc genus duelli inde pueniens cum pducens causam pdusit effectum ut inribus statim allegatis în supiozi membro. Doc tamen genus duellu est minus detestabile primo genere attento utriules. Hampeimum genus duelli fit op ter extimationem finaliter occasione inimi. cicie naturalis manentis Doc aut no fit necessario ad extinguendum sed uincedum qo contingere potest sine exstinctione ergo boc minus octestabile tamen actus bominu testa tur a distinguentur poter fines intentos. ff de furtis.l. uerum 7.l. qui iniurie 7.l. qui ea mente xv.q.i.vi.c.i.xiiii.q.v. quicquid de fentent ercoi cum voluntate. Dinc est o inquid phus.iiii.ethicoruz qui fornicatni cui muliere ut pecuniam inde trabat non mechia led auarus. Si igitur fine ponderato boc mi nus testabile est illo. Confirmatur. Drimum genus insurgit ex odio quod in le detestabile est si sine causa racionali pueniat ut in pr. At hoc genus duelli fine odio puenit. Tam 7 naturales amici duellabant in spectaculo ad finem glozie consequende. Confirmatur Illud est minus detestabile qu' minus distat a naturali equitate is bookm geno duelli mi? distat a nali egtate ergo phatur maior. Ham detestatio r approbatio actuux pueniat a na turali equitate super qua fundantur inbibiti ones 7 pmissiones iuris ut.l. ius ciuile .ff. de iusti. 7 iuf 7. c. naturale Dzima disti. pbat. minoz. Ham boc duellum non diftat ab euta te iuris naturalis nili quia exillo leggi posset bominis occisio qui actus tendit in destructionez univerlisuper qui egtate fundatur in bibitio leg. nove civilis ut. kuna. C. de gladia: li.xi.Cum tamen.l.ueteri non esset facta in bibitio quia sic se occidentibus remittebatur actiones ut.l. qua actoe. & . si quis in colluctatione.ff.ad.l.acquil. Sed primum genus distat a naturali equitate. Dzimo quia tedit no necessariam alterius ul utriusor examina tionem uel extinctõem . Distat etiam quia în fomite odii qo naturalis equitas abbozzet li line causa insurgat ergo boc detestabilius. Confirmatur. Illud est detestabilius quod in totum nocet. Sed primum genus in totum nocet a in nullo prodest Boc autes secunda partim pdest Maior clara. Ham actus de nominantur laudabiles r uituperabiles raci one laudabilitatis finis 7 uitupabilitatis tri finis in talibus ponderetur.ff.de ritu nuot. .l. siquis in senatorio. ff. de jure fisci. L. non in telligitur . S. si quis palam. ff. de in S. lege cui furiolus. Minor probatur. Nam primum genus fit folum propter examinationem mu tuam boc nocet. secundum autem sit in pub lico spectaculo propter leticiam 7 recreatio nem populi. Tob boc ludus permittuntur T spects. C. to specu. 7 servi. 7 servi. 7 services tiercepta.l.fi.li.x.7.C.expen.ludozum.l.

una-est-greca constitutio. Ex bis inferé boc gen? duelli introductum iure naturali sumpto in secundo suo signicato r ipsum sor minus r octestabile primo genere.

Capim c Ixxiiii.

Quo i ure duellum per gloriam sit indibitum.

Estat uidere quo iure boc gen? duelli est inbibitum. Et dicebas ióm inbíbitu iure divio iure gen. iure politiuo canouico 737 cimi li. Quod autem inre divino sit inbibitum probatur.nam cum aliquio aliquo jure inbibetur etiam omne id per quod peruenitur ad illud. Sed iure divino inhibetur homicidisi ad quod per uenitur per boc genus duelli pro batur maioz per l. ozatio. ff. oc spo. ff. de fide. infi. L.cum.I.C.de usuria Leos in fi.C.de uluris zei iu.l.fi.in fi.ff.de beredi.pe. l. fz 7 fi lege. 6.3 tem veniunt.ff.de mili.te. l.prima S.ut supra.2Dinoz probatur deutro.c.viii. non occides. Qu'autez per hoc genus du elli pueniatur ad homicidia luce clarius est. Confirmatur ille actus iure divino inbibetuz qui est alienus a sonte caritatis. Sed boc ge nus duellandi est buiulmodi ergo. Drobatur maior. Ham caritas est fundametum omnis nirtutum r exclusiua niciozum de pe. di.ii. caritas est T.C.ergo T quasi per totus primā partem illius distinctionis 7 sicalienum a ca ritate sapit naturam peccati. Et sic inbibitu lure divino. Doobat minor. Ham caritas est delectatio dei 7 primi ut.c. caritas statim allegato. Et delectio primi sicut suipsius in ca.proximos & pe.di.ii. Sed duellans i spec taculo duellat ut uincat proximum. Et sic si diligit ergo inbibitum iure diumo. cebam etiam o erat inbibitum iure gentium qui est tendens ad ochructionem universi. Doc genus duellandi est buiusmodi.engo me ior probatur. Nam equitas naturalis super q fundatur ius gencium tendit in conieruationem 1 augumentum universite iusti. 1 iure Li. S. ius naturale 7.1.ex boc iure eo. ti.ff. Drobetur minoz. Ham boc genus duellandi tendit in costructionem 7 extimationem ho minis qui è nobilissima para universi. ymmo est sinis productorum.ff. or usuris.l.in pecu, dum.ergo inbibitum iuregentium. Confirma tur ille actus est inhibitus iure gentium qui est repugnans preceptis naturalis equitatis que è iplum ius gentiti vel eius fundamentil bocgenus duellandi est buiusmodi ergo mafor probatur. Nam omne illud est iure genti um inbibitum contrarium cuius est preceptii ci otrariozi eadem ste disciplina. A.g sücsbi alie.iuris.l.i.infti.eo.ti.i pncipio xxii.di.bo spiciolum. Probatur minoz naz hoc e unu de preceptis iurisgentium o quis non locupletur cum aliena iactura ut.l.nam natura. ff. oc condi. inde. 7 regula locupletari oc regul.iur.li.vi. Doc etiam est unus precep tum jurisgentium quod tibi non vis fieri alte ri no facias ut in principio decretorum. Sz hoc genus duellandi repugnat utrice pcepto ergo. Nam primo precepto repugnat i boc Nam duellans querit gloriam de uituperio so cit proximi. I tamen libi boc fieri nollz.ergo inhibitum iuregentium. Confirmatur ille ac tus est inhibitus juregentium qui'est species belli in infti.boc genus duellandi est bui mo di ergo ozobatur maioz, nam bellum iusti so lum introductum est iuregen ut.l.ex boc iu re.ff.de iusti. 7 iure 7.1. bostes.ff.de capti. 7 postliminio reversis. Minor patet naz boc non est inductum auctoritate principis nec propter necessariam desensam ergo.

Ex bis infertur boc genus duellandi inbi bitum iuregentium. Sed statiz predictis opponetur sic. boc genus duellandi fit po ter experientiam fortitudinis que fortitudo est uirtus mozalis ymmo cardinalis. Sed uirtutes morales nec carum exercicia funt i bibita iuregentium ergo no procedunt statiz allegata. Quod autem bic sit'actus uere foz, titudinis que est uirtus moralis. nam in boc genere duellandi fit expectatio aggressus. Solutio pro enidentia buius contrarii est at tendendum o reperitur fortitudo uera que est uirtus mozalis r cardinalis. r illa nec ei? opationes funt inhibita juregen. Sunt etiaz fortitudines limilitudinarie de quibus phus in ethicis tractatu de fortitudine que similitudinarie pticipat acto aggrediedi i expec tadi lunt quings. Na aliq aggrediut propter timorem quia fugientes de bello puniuntur. Quidam aggrediuntur propter experictiam artie bellandi ut stipediarii 7 isti ut faciliter aggrediuntur sic faciliter fugiunt ut inquid phis ubi. §. Quidam aggrediunt propte iram non deliberantes periculum. Quidam aggrediantur propter spem non credentes subesse peziculum. Quidam aggrediunt opter glori am mundi conlequedam quia fortes laudari solent timidi autem nituperari. Iste sunt quinque fortitudines fimilitudinarie ad uera fortitudines que est uera uirto moralis a car dinalis existit. Ad boc autem psit uera fortitudo requiritur hec conditio videlicet p operetur scienter quis. Haz opus igno ratu n'è op vitutis ga prudetia debs regula reomne op vitutis. Scoo regrit geliges Tercio requiritur q eligat propter boci, pp ter bonitatem a bonestatem operis in se non autem propter aliquod extrinsecuz. Quarto requiritur o operetur firmitez 1 celectabili ter omnes similitudinarie de quibus supra. S ficit lecundum plus a min' a uera omnes tri deficiunt in boc quia operantes secundum il las no operantur propter le i propter bonitatem 7 bonestatem operis. Sic in proposito

isti operantes incrediendo r expectando boc genere duelli boc faciunt propter gloriaz non autem propter bonitatem a bonostatem actus in fe nec etiam bic operantur circa 98 debent Dec colliguntur in his que tractat phis.iiii.ethicoz tractatu de fortitudine. Ex predictis ergo infertur boc genus duella di inbibitum inre gentium. Dicebam boc duelli genus inbibituz iure canonico 7 ciuili Aure canonico clarum est tamen remittetur quoid phibitionem a pmissionez tractatileg. dinine qua boc duellum est inbibitum ut. 8. deductum est phat etism rubrum a nigrum de pugna in duellione licz ibi ponatur clicis quia idem in omnibus. Wellus phat titulus de torneamentis ubi decentibus in torneame tio denegat ecclesiastica sepultura. boc ergo claz. Sed de iure ciuili aliter sit inbibitii bic aliqualiter inlistendum quia lege uel ssorum nidetur pmissum boc genus duelli phat.tex. ff.ad.l.aquil'.l.q actoe. S. fi qs i colluctatoe fine in pancratio ubi apparet cellare actiones penalem cotra accedentem in hoc duello ubi pugiles colluctantur-lege nous . C. inhibituz ut probat tex. C. de gladiato. l. una li:xi.qd dicemus ut legem neterem elle correctam p nouam ut.l.non est nomi.ff.de legibic puto aduertendum o pot fieri pugna no cruenta ubi non tenditur ad languis effulionis ut cuz aliqui brachiis colluctant uel similibus modis 7 boc genus colluctandi no reperio iure ciuili nec ueteri nec nouo probibita .ymmo iure nouo permittutur spectaculapzopter po puli recreationem ut C.oc (pe. 7 sti.l.leno.p totum ti.excepta.l.lenonis li.xi. Et expen. ludozum per totum c-libro. Pot etiam fieri pugna tendens ad languie effulionem ut i toz neamentis 7 in duello ad mortem tendente 7 ista sine dubio iure nouo. C. è inhibita. Luni ca C.de gladiato.li.xi. Et ratio inhibitionis est tacta ubi probatum è ipsum inbibitu iure dinino i iuregentium lege aut ueteri apparz permillum potezit'esse inre ciuili alias ins ciuile repugnabit iuregentium. In boc con trario dubitaui. Sed ponderaui . 6. si ge i col Incratione r mente qua credo suisse legis la toris. Et pro euidentia pondera o reperitur triplex permissio quedam est pmissio simplex quedă est remittens r indulgens penă de q babetur iiii.di.ca.denigs. Maz ut.ibi no.gl.: ibi fit remissio pene no culpe. Sed permissio est que tollit impedimenta eius quod pmitti tur ut dicit tex. p iudei permittutur habita re inter nos. Nam tolluntur impedimenta impediètia ne possint secundu eozum ritus ba bitare nobiscum ut xlv-di.qui sincera. Re peritur a tercia pmissio q pstat inuam actui 9 pmittit fm o dici' o eccl. aliqu pmittit cle.occidi'a indice seculari pstado inuam ga iplum politine tradit ut.c.cu non ab bomine de judic. T. c. ad falfariozum de cri. fal. T. c. nouerit de v.ligni. Scoa pmissio quia impe

dimentu tollit qo non faciebat prima ymmo folum penaz remittebat. Tertia addit scilicz secundam quia sstat iuuamentum permisso qo non saciebat secunda ymmo folum impedimenta tollebat. Thunc voa applicado ad propositum si bene pondero. S. si quis in colluctatione ibi tex remittit penam occideuti in colluctatione r ibi subditur ratio quia no sit iniurie causa erit ergo pmissio prima pene remissoria sed nullibi regio cautuz sus opoc duellum sit pmissum seda uel tertia pmisso in boc autem non repugnant op sus gentium inbibeat r ciussis sex penam remittat ut. S. dictum est. Ex bis insertur circa boc geo duelli quo sure inbibitu sit r quo sur pmissus

Propter pmissum 7 ppter quid inbibituz

Capt claxv.

Irca quartum membrum quo que rebatur, poter quid fit inbibitum est ui dendum de duello que fit causa

dendum de duello que fit causa parationis quo iure sit inhibitu uel pmissis Thoc posie Thricte duellus apud uulgares nuncupatur. Et dico o duellum est inbibitu iure divino iure gentium 7 iure politiuo canonico indistincte iure cinili regular. Sed iure lombardo in caibus pmittir ut subdam cum illos discutiam. Qualiter duelli boc pur gatorium indibitus sit iure dinino phatur sic ille actus est indibitus iure divino p que sit dei temptatio. Sed hoc duellu est huiusmõi ergo phatur major p illud pceptu. Hon teptabis dominum deu tui. Drobat minor. Nez tunc temptatur deus cum perquiritur aliqd contra naturam o no est poductibile nisi mi raculo dinino sic est dicere in boc duello puz gationis. Nam naturale est o fortior 7 in geniolioz uincat minus fortem 7 minus inge niolum nec econtra fieri potest ordine nafali Sz aliqu minus fortis T min' ingeniolus fo uet iusticiam i per duellu grimo ut victoria obtineat ut iplius iusticia oclaret Sic ergo de' teptat ut miraculum faciat. Confirmatur ille actus est inhibitus iure divino q cst ad i uentus fabricante diabolo. Doc duel lum est buiusmodi.ergo probatur maior.naz nil comune dei ad diabolus Incis ad tenebras Minor probatur per ca.monomachili.q.v. 7 ca-consuluisti ea-ca 7 questione. firmatur ille actus est inbibitus iure divino per que inocens dampnatur boc duelli est buimodi.ergo probat maior. Nam de omio vult dampnari inocentez xxii.q.ii.ca.que ritur per ca-lignatibo de purg-uel ergo. Secuido vixi boc duella inbibita iure getia Doc plat lic Ille actus est inhibit iure gen tiu q repugnat mili eqtate super quo hidatu est ius gentiu. Sed duellu purgatoriu est buiulmodi ergo patet maioz. Probat minoz.

Tham dictat cotas iur gentium delinquentes puniri innocetes abiolui ac in boc bello contingit quidoque contra ergo inhibitifiarege tiun. Etiam repugnat illi precepto od tibi fi nis in principio decretorum. Diri iplum ibibitu iure canoi.boc claret de pur vul per totu. de depugna. I duello per ii.q.v.ca.con fuluifti ulog ad finem questionis 7 orationes possent reddi que reddite sunt ad probandu o sit inhibitu iure divino cu ius canonicum imitetur ibibitiones 7 permissiones legis di nine. Confirmatur 7 per bot phat etiam o iure diuino sit inbibitu. Nam actus ille est inhibitus iure politiuo per que fit exclulio ob servantie iuris politiui boc duellii est bemodi ergo probatur maioz. Ham si observantia est mandata a lege politina ergo observatie ex. clusio est inbibita ut sicut propositui in ppo lito fic opp-i oppoito. ft. o bis q fin fur t ali. in. Listico.in prin-xxii.di.holpiciolii. Drobat minoz-nam iure politiuo introducte lunt ac tiones tam civiles & criminales 7 tota for ma indiciaria per qua proceditur ad iura ptinet oclaranda ut.l. properandi aute.of feratur 7.1. una. C. de lit. contel. 7.1 prolata C. ce lenten. 7 ca. p contra de proba. 7 uni cuice reddatur quod fui xii.q.li.cii baiotif fima 7.1. insticia. A. De insti. 7 ince 7. S. insti cia inftit.co.ti. Sed ducllando bec observa tia penitus excluditur-ergo duellu è iure po sitiuo inhibitum. Confirmatur ille actus est iure politino inbibitus per que partibus iusticia cenegatur. 7 eilde iniuria irrogatur Sed boc duellum è buiusmodi erao probaé maioz quad bûc fine promulgata fûr iura po litiua divinitus per oza pzincipum ut.l.ult. C. de longi. tempo. prescrip. viii. di quo iure zvi.q.i.placuit. Probatur minos na boc duellum aliquado cotingit innocente succii bere in duello a fic fibi in juriam irrogari a aliquando cotingit nocente. obtinere T sic no fit iusticia prouocăti. Ex his infertur boc genus duelli quod fit per purgationem criminis in peticione fore inhibitum iure po litiuo canonico indistincte ciuili regulariter

Dixi etiam regulariter iure ciudi inbibitum boc puellum fallit tamen in duobus call bus per .l. sederici de pace tenenda r eius ui olatoribus ut puta si quis intra tempora pacis bominem occiderit 7 constet de bomicidio punitur pena capitali ut fractor pacis.ni si per duellum probare noluerit q hoc se defendendo fecir 7 est ille specialis casus quo duellum est in rei optione. Alter casus si in tra tpa pacis vulnerauerit puiet nisi p duell. probare uninerit quod boc fecerit le defen, dendo .. Dii duo calus babentur De pace tenenda a eius violatoribus, lege una Drimus in . 6. st quis bominem infra pacem. Secundus in. G.fi quis alium in eadem .l. In aliis aute calibus pmittitur iure lombardorum ut.j. plequer. Ex bis concludicur

tercium principale membrum buius tractat? L.quo iure sit duellum introductu t quo iur inbibitum distinguendo singulas spes duelli

Der predicta ergo patet explicatio quarti membri uidelicet poter quid inhibitu fit. 7 ppter quid pmissum. Nam duellum primit omni jure est inhibitum a nullo permissum a ppter quid. 8. apparuit. Si ve secundo 7 st octertio singula tactu singulio membrio ad boc ppolitum reducendo. Lu pondera ga per pauum meum tangit late bic cum caplis pcedentibus quo iure introductum sit duel lum quo iure phibitum quo iure permissum. nide aliquid per bal.in.c. De pace tenenda in viii.col.bal.in rubiica or edititia libertate tollen.in fi.ubi.dixit o legibus regulariter bellum est odiosum realtat.l.i.C. & gladia. tombusti.ri.vide glo.in.l.cum filius. 6.fi.ff de le.ii. Ange. insti. ve libertints . S.fi.in fi. uide bar. In. l. qua actione. G. si quie .ff.ad. l. aquiliam vide bal. in. Lex boc iure. ff. & iusti. 7 iure. Et o fint phibits uide. b.abb.in.c.ii. cli.pug.in duello. Et ibi subdit op ista du ella fuerunt inuenta diabolo suadente. Idem dixie in.c.i.eo.ti.in fi.unde dixit abb.in.c. i. De purga uulgari op per ista buella beus ur temptari ideo phibita 7 in.c.ii.eo.ti. in.ii. col-7.0.abb.in-c.iii.eo.ti.uide.d.abb.poft we.in-c.i. tomeamentie a genon sit lici tum ymmo phibitum uide sanctum thomam scoa scoe.q.xxv.uide.o.Cardi in cle.pasto ralis de re iudi in v.q. uide zenge in exuaga. iobănis. rxii. que incipit quia in futurozu ubi concludit of vuellum est phibitum r iusciuile in hoc subicir iuri canonico uide.c. monomachiam-ii.q.v. que ibi predicantur.

# Capim clarvi.

In glus calibus purgatorium duellum permittatur.

Frea quintuz principale uidelica in quibus calibus permittic ouellum est uidendum oc prima specie dictii est o nullo calu & scon specie dictum est gliter De tertia specie nuc nidendu cu illa iura lombarde pluribo casibus permittat a solu circa tertia spez insufteduz ulge ad fine tractat? Queredu est laitur quibus calibus boc duellum permittatur.ul tra duos supra nominatos qui habetur in.l. federici de pace tenenda I eius uiolatoribus So.permittitur duellum in crimine lese me iestatis cum quis aliuz impetit super illo cri mine ut i lombarda de publicia crimi.I.si ga r est ulcima. Sit secundo cu dicitur uxorem consciliatam in mortem uiri ut i lombar. 32 ) scilio mortis .l. li mulier 7 est ultima. fit terclo propter fluriam conturbitatio comu, nis ut li quis aliquem uocauerit conturbită ut in lombar de connicie.l.si quis Aligsi sit a quarto casu-de bomicidio comisso iter

treuguam ut in lombar. De homici.l. liber ho fit quinto in crimine pericidii t si dicat comissum propter cupiditatem bonorum ip sius ut i lombar. de pericidiis. Lsi. fit sex to pugna de surto a serumo comisso qui est in suga si cominus uellet negare seruum secisse surtum ut in lombar. O surtis. l. si quis

Et dicunt quidam o fuit hec.l.coualcefuma fecundum quoldam.i.iniquitatio.vide licet o cominus teneatur pugnare pro fuo.

fit septimo in crimine adulterii ut si quis accusetur adulterasse uxorem alterius i lom bar de adulteriis liii. Fit octavo si qu dicat aliqua mulierem adulteratum 7 sic probare uelic ut in lombarda.oc iniuriis mmliera.i.ii. incipit de injurile mulierum.l.puellam. Item fit nono pugna si quis coveniat o malo ozdine rem mobilem sine imobilem posside at xxx.an.ut in lobar.de pscriptis.l.si quis alium al'.l.li. fit decimo inter cotrarios testes ut in lombar de testibus si quis cui altero quod procedit si productatur ab utrace parte. Sinautem ab eadem pte tunc non fit duellum. Ham aut actor probat 7 codep natur. Aut nibil probat a absoluitur reus. Sed fi ab utrace pte producantur'r cetera fint paria tuc fit duellum. fit undecimo propter debitum paternum contra filium ne gantem ut in lombar. qualiter quis se desen dat.l.li quis post mortem. Et verus intellec tus illius.Lest o intelligatur debituz ex ma leficio. fit duodecimo propter incendium si agatur cotra malefactore ut i lombar qua liter quis le defen. Lsi quis aliu. Non autem fit st agatur contra consultozem ut i sombar defilli consimili.l.una in fi. fit tredecimo pro adulterio ut si maritus dicat uxore suam adulterată ese ut i lombar. qualiter quis se deien zc.l.si quis uxore. fit decimo grto li maritus lulpicietur o go turpiter le babu erit ai urore. Et intelligit lex turpiter tage do ut in lombar qualiter quis se desendat zo si quisa mo. fic quinto decimo pro per iu tio ut in lombar, qualiter quis se deren. I.de furto. fit detimo sexto etiam duellum p i uestitura ut si quie dicat se primo inuestituz 7 de possessione ejectum 7 alicuius idem di Lidem de institura

Fit decimo septimo pro deposito negato. ut si depositu sic ultra solidos xx.ut. Lsi ga pro se. Fit decimo octavo si dicatur o ga carta per uim extorsit ut.l. si quia dixeriti sobra afliter quia se desen. 2c. sit decio no plibertate petita a suo.l. si ga suus. Quidaz dicut o illa. Liuit canvalcosiana. Tu podera o dia pauus me' bic logtur multu sapieter toc tagit bal. in ti. de pace teneda i ca.i. i vii. col. cui se aliga o bal. c. de editi. liber tol. in si. uide bal. in. l. negatea. C. de act. 7 obli. sinocen. in ca. cui olim de restituspolia.

Capim c Irrvii.

Irca sextum principale nidelice inter quos iniri possit duella est nidendum qualiter duellu purga torium inter principales regult fieri ocheat. Et dico o hoc habet regula teto iure lombardo quo duellum pmittit in calib fuoius narratis o duellum lit inter principa les. Sed illa regl'a fallit in octo callous. Dai mus fi iuuenilis etas impedit. Secuid' fi etas vecrepita. 11am in ca labor 1 wlor. Terti us fi infirmitas aliqua onellare phibeat. Ifte tres calus habentur in lombarda qualiter gs le cofen. Té. l. quacio lege T & picio. l. ultia Quartus est si fuus qui est in quali possessioe fuirutis pelamat in libertatem. Ham tuc cominus duellat p campionem ut in lombar. qualiter quis le Wfen. I. li quis fuus ppter ap petitum. Quintus si ecclesiastica sit psona puta clericus uel comes causas babent ad in uicem uel cum alüs tunc pugnant p campionem ut in lombar qualiter quis se tren.l.fi.

Sextus ubi mulier acculatur d'adulterio ut in lombar.e.ti.l. si quis uxocem. Septimus si testes actoris sunt contrarii testibrei tunc testes actoris Sebent assumere unu campione a testes rei assumere aliu ex testibus met ut in lombar.e.ti. si quis cum altero

Octames Si serues accusetur & furto in lombar. & sur. l. si suus dominum & surto bodie tamen & consuetudine pmittitur glibet babere Campionem.

Capi c.lrrviii.

Qualiter fat duellum:

Frea septimum principale sellies qualiter fiat duellum est nidedu T lie premitto & duellum est re Dactum ad instar iudicii conte tioli. Ham licut in iudicio contentiolo sue actor T reus index instia causam instruen tia p que largo modo sumpta p quibuscunos causem instruentibus ut.l.i.ff. ce fide instru. fit ueritatis occlaratio ut feratur diffinitina fententia. Sic in duello funt actor 7 reus. utputa puocans 7 puocatus.iudex initia ut pote arma quibus seinuicem peutiut. Mã sicut in iudicio contentioso quie aliquando conuincit testibus scripturis 7 confessionib? ut de resti.spo.c.cum ad sedem. Sic in duel lo quis aliquando armis conviucit corporali bus ut ficut in primo fit o fic conictus 7 in casu condempnationis sic a simili connictus in boc. Ad similitudinem igitur iudicii co tentioli querendum est de boc iudicio.s. duel lari. Pondera in simili ca que dixit bar.in Li.C.de lit.contesta.in.ii.col.

#### Capim cirrir.

An iuramentum de aftu inter duellan tes fit prestandum v per quem.

T primo quero An iuramentus de aftu lit prestandii. Et an per provocantem t provocatú. An per alten 7 per quem. Et in ramenti de aftu to boc indicio idem est o in ramentum de calumpnia in iudicio conten, tioli fore civilio nel ecclesiastici. a videtur o utrage.iurare bebeat. Ham iuramentum oc calumpnia prestatur in iudicio contentioso per actorem 7 reum ut.l.i.7.ii.C. de iurami to calump. 7 auct. mincipales eo. ti. ex e.t. per totum. Ergo bic a simili cum sit eades ra tio 7 sic eadem inris dispositio.ff.ad.l. aquil. Lillud. C.ad. I. faici. Lultima oc consti. trafacto cum li. Solutio bic fuerut opi uarie attento iure lombardo una fuit opi. 7 ferour o fuit mantuanozum o in boc iudicio duel. lari prestatur sacramentus de astu-abutroge tamen ab actore & a reo. Et sic secundu eos corriguntur omnia iura loquencia de aftu. non prestando.adducunt o babentur in lobar qualiter quis se desendat. L. metio. Sed illa lex babet quatuoz intellectus.unus o intelligatur in testibus contrarlis ut poci us fiat duellum & periurent. Secundus o intelligatur in duobus contendentibus fe possidere ut pocius duellent & deierent. Tercius o intelligatur in co contra que inratu est o furtuz comilit. 7 ille unit inrare o trarium. Quartus cum duo litigant cora iudice a unus iuranit delato iuramento a al ter uult iurare contrarium. Horum sentencia reprobari nidetur quinon est hoc cau, tum iure ymmo contrarium exparte rei .ut folus actor juret ut in lombar qualiter quie ke defendat.l. fi quis alium aftu. fallit ubi fit duellum propter contrarietatem testium ut in lombar. de testibue. l.fi. 7 qualiter quie le defen. I. li quis cui altero. Secunda fuit opi. car. beneuentam qui voluit distinguere an quis ueniat ad duellandum in causa ipsus

Aut principaliter aliena lecundario sua-Jn primo casu utpote cum quis prouocat aliquem super surto uel incendio sibi sacto ul' ad ulterio uxoris sue tric refert aut prouocan do ipsum dicit tu comissifiant dicit suspicos o comikris primo casu do surare rez este ita esse sucundo casu debet invare o instam babet suspicionis debet adicere causam supitionis ut pote o ipsus uiderit log cui uxore sua r sic o alis. Qui aut prouocat ad duelso i ca aliea i no poter aliquid emissi cotra se sis etra ilsi ut pote super crimine cum puocat sup crimi ne sese maissatis tunc cum accedat ut restis debet surare sic esse ut prestatur inramentus

tots iter contingente aut prosius aliena.

testis ut.C.de testi.l.infiurandi de testi.c. tuis u.c.cum nucius cui ly-u dicit in reo ut iuret rem sic non esse. Dec opi.quoad sacramentum rei reprobatur ut.s. prima. Lertia sait opi, u sertur susse papiens uidelicz p ex parte rei u puocati nullum prestari debeat.

Sed ex parte actoris de actore phat in lombarda gliter quis fe defen.l-si quis aftu. De reo phant. Ham reus tenetur ad alte rum duorum nel pugnet nel rennuat I condempnetur. Sic igitur iuramentum pro parte rei nibil operatur 7 sic ut supsium re lecandum ut.l.ampliozem. S.in refutatoziis. C. De appell'. I. non cogendum. S. labinus .ff. to pour. Quarte fuit opi. 7 fuit cuiuldam alberti qui noluit dicere q actor semp iurat pretero in crimine lese maiestatis a testibus contrariis a investitura predii. In reo peor dat cum aliis pter o cum papiensibus a boc credo i actore ueze o regularit pitet ptero in callbus lupradictist estratio ut compella tur reus le purgare non precedente aliquo in Dicio contra cum ymmo uolunt iura ad minus precedere infamiam a oficientibus pbationibus exponitur purgationi de purga. canonica.ii.q.iiii.per totum & acculat.qli ter duo ut ibi nota: Sic igitur iure lombardo quo duellum pmittitur in calibus. 8. enumeratis ad minus ex parte actoris pcedat iuramentum a iuramentuz Sebet elle co forme puocationi ut puocat de rei existetia sic etiam iuret ut etiam bia notatur inter iu ramentum calupnie a neritatis ut unum ce credulitate aliud of veritate ut dixit tomin Karolua.

Capim cixxx.

In reo autem non concipio rationem necessitatis iuramenti.

In Dato campione uni parti in calibus a iure pmissis sit licitum dare alteri.

Ecundo quero miquid fi alicul
partium betur campio in cafibul
pmiffis a iure lombardo qui funt
octo ut. 8. notaui an tunc liceat
alteri parti dare campionem. Sofo. Tole
fuerunt opio. uarie. Aliqui dicunt opio. legant o habetur in lombar qualiter quis fe
befen. L. quocuqu. fallit in cafu ubi feruns
contendit contra dominus. Secuda fuit
opi. o alteri parti non liceat tunc eft ratio.

Tam lex tunc in tribus calibus permittit ergo venegat in aliis. A. be leg. Lius singulare ft. ad municipal. Li. A. fol. mat. L. fi cum votez C. de peui. L. marito de translac. prela inter corporalia cum similibus. Ego credo boc ponderandum quin boc resert boc indicium duelli a iudicio contencioso. Mam in iudicio contencioso regulir quia per aliuz litigat a ppter boc inuentus est peuratoria usus. A

te peurat.l.i. 7.1. ufus. Sed in duello regu lariter solum per se in boc equiparatur indicio crimiali in quo non interuenit procura tor nisi ad causas cause allegandas.ff. de puindi.l.pe. 6.qui ad crimen. 7.1. seruuz quoq: 6. publico.ff. de procur-7 ca.licet 7 cameni ens de acu. Et est ratio qu'in personam procur.non potest ferri condempnatoria senten cia. or innocens in personam comini rationa ablens. ff. de penis. Lablentem. Sic direc. to in duello. Nam in duello duellantes ad p Arationem personarum tendunt ut ex boc e liciatur ucritas per hoc genus probationis t fic regulariter no interuenit campio preter qua in calibus premillis. Si igitur emergat calus dandi campionis ex parte unus 7 non emergat ex parte alterius.ille folus dabit ca pionem. Si autè utriquemergat casus utrique dabitur nisi dicas peopter equalitatem binci de sernandam ubi licitum uni det alteri ut.l. terminato. C. de fruc. r lit. expen. de mut. pe ti l.i. 7 per totum. regula non licet de reguiur.li-vi. 7 bec sapit equitatem sed prius dic tum perius de rigore juris.

#### Capim.clxxxi.

Ertio quero qualiter in calibus

An campiones dentur equaliter ubi bincinde dandi lunt.

bincinde cum conceditur capio fict iploru datio a concedito.
Solo. Dic pondero o ficut per aduocatos in fozo contenciolo causa perozaf sic pez campiones in iudicio duellazi. Et sic inforo o sicut in nudicio contecciolo sieri debet equa aduocatozum distributio ut.l. puidendum. C. de postu. Sie ubi bincinde sit ca pionum concessio sieri debere equa iplorum distributio. In principalibus autem duellantibus non est ponderanda equalitas cum causam pprinz pprinz uiribus corporeis spote ad exitum pducunt.

An quilibet admittatur ad campionem.

# Capim c lxxxii.

Unto quero an quilibet admittatur pe capione. Solo ut dictuelt. Dic equipatur campio aduo cato. Sicut ergo quilibet admittitur ad postulandum nisi sit iui phibit ut l.i.ff.de postu. Sic quilibet admittitur ad officium campionatus nisi repellatur a jure Repellitur autem fur ut in lombarda quair quis se desendat. Leampanionez. Et est rato qui famis. ff.de sur. L. non potest. Et sic suc cumbit presumitur ratione proprii delicti suc cubere ralii criminosi granibus criminibus beretici ratione predicta.

# In cuius electione est duellum.

Ainto quero in cuius electione
est duellum. Solutio regiariter
in electioe actoris sicut dicimus
iniudicio contentiolo. boc babetur in lombar qualiter quis se cen. I. si quis
amo. fallit in crimine lese maiestatis ubi
ex necessitate cozitur duellare Et si aliquis
direrit agam ut in lombar. E pu.cri. I. si- 7 d'
inuriis mulierum. I. ii. Dondera etia que
odicauit bal. in. c. i. d'pace teneda i. ix. col-

#### Capi c.lxxxiiii.

#### Qualiter ocheat ordinari.

Exto quero qualiter wheat ordinari duellum. Solo iure non est cautum sed consuctudine suatur op elizatur locus amplius in cius tate uel extra quillocus circüclaudatur cordis. Ita misso banno nullus audeat intrare pter duellantes nec audeat tumultum sacere propter quem altera pars offendi posset. Et sudex erit ibi in loco ex quo uidere possit utruck duellantium a qualiter unus alius recipiat ut sinaliter iudicet in duello. An quis succubuerit. Dondera ea que bic dicuntur per proauum meum quia sunt memoria digna u urum predicat dicens bic seruari consuctudine. Nam ita uidi observari ymole.

# Capim cirxxv.

#### Quibus armis debeat ducllari.

Eptimo quero quibus armis de beat duellari. Solutio iure lom bar. permittuntur spata sustes ut in lombar. de resti. Lsi quis cu altero a qualiter quis se desen. I mentio a boc debent esse equalia a la iudice pestari.

#### Capim clarryi

An si arma frangantur uel cadant de beant alia dari nel subleuari.

Ctano quero quid fiarma sen su stes unius duellantis frangutur uel cadant. An debeat alia dari. Et uidetur p sic. naz dicit tex tus p pugna debet sieri cum sustibus a scu tis ut in lombar. qualiter quis se desen. L. mètio a sin lombar. de testi. L. si quis cum altero sed nusiai darentur non sierent cum sustibus ergo. Consumatur. Ham sustes in duello equiparantur testi. a instrumentis in su dicio contentioso set in bro contentioso sit

multiplicatio polyctionis testius a instrume torum etiam si aliquorum dicta fraguitur an te publicationem 7 noticism dictorus ut in aut de testi. S. si ucro de testi. sinitatis a cle. de testi.e.ti. Quidam boc tenet in frā gente lecus li cadant quia tunc debet imputari fortune. Ahi vicut o in nullo ca, lu lunt prestanda sed imputari debet fortue Ine. Alii dicunt stari consuetuding. Sup boc ego credo opi. scoam foze-ueram .s.o no fint alia prestanda sine cadant sine françant nisi aliud babeat consnetudo que operari pot effectum ut dicit lex.ff. to legi.l. to quibus. C.que sit lon.consue.l.ii.xi.di.consuetudia i.di.consuetudo. Et est ratio. nam in du ello ut dixi in principio tractatus queritur aliquando o contra naturam ut o min' foz tis 7 minus industriolus uincat fortiorem. 7 magis industriosum quod aliquando contingit casu incidente ergo uteros duellantici dimittendus est subjectioni casui quibus le libere composuerunt alias transfrent. na du elli ad purgationem indicti. Confirmatur nam si diceremus dare noua arma ubi. caderent.lic a limili diceremus duellantem cade tem lublenari quod est ab surdum. Ham po ter bos calus aliquando contingit potentio, rem subcumbere t in boc monstratur indici um dininum.

Capim clarryii.

Quis prins percutere debeat.

Ono quero quis in duello percutere ocheat: 7 uidetur op puo cas. na hoc iudicia duellare est si milis indicio contencioso ut. s. tactum est sepina sed in iudicio contentoso actor prio porrigit sibellareo 7 postea re porrigit responsiones ut in auten. osferatur C. de lit. contest. 7 ca. i. oc sibelli obla. ergo a simili prouocana primo percuciet prouocani

In contrarium uidetar qu reus fanorabi lior est ut . Larianus. st. de act. 7 obli. 7 regu la fanorabiliones .ff. & regulis juris. Regula in penis de regulis iuris li.vi. Sol.credo primam partem ueram nec obstant allegata in contrarium quilla iura loquitur in finib? indiciorum cum n reftat nili indistinitiva le tentia que tunc fauendum è reo. Sed circa principia fauendum est actori ut.l. si quis in tentione ambigua .ff. de judi. 7. Linter stipn lantez. S.i.ff.de uer.ob.uel dici potest gobic non est sernandus ordo sed locus est preuen tioni nel etiam concursui. Pondera quis bic que dicuntur per proauum meum iure no probantur stamus ergo ad consuctudini qua medeante scruaretur ultima opi, proani mei. Tita nidi leruari in contingentia facti.

Capim clereviii.

An si terminari no potest uno de alio potest siniri. Aue maria gracia picua co.

Ecimo quero. An si duellum ter minare non possit prima die possit ad sequentem diem esserti. Solutó. Dico p sie bic enim do nec siniatur instaurandum est. Tu pôder dicta per dal. in. c. i. in ti. de pace tenen. in ir. col.

Capim clargin.

An succumbens wheat in expens con. wmpnart.

Tidecimo quero. Tunquid succa bens in duello echeat in expens condempnari aduersario. Soso ad similitudinem iudicii contetti osi quo uictus uictori condempnatur in expensis ut.l. pperandum. S. sinautem. C. ee in di. t. l. terminato. de fruc. T lit. expensis t. c. sinem ee colo t contuma. T. c. calumpnias ee pense. Dosset sic in duello dici victus uictori. T. Tu pondera ee forte non esset lene dicere ee non esset in expensis condepnari maxime cum iurauerit ee astu ut supra tetigit cominus paugs meus t suerit quasi codempnatus ex psumptionibus. s. ex duello

Nam index obet elle mitior quando poe vitur ex prefumptionibus fm bal.in aut.generaliter. C. & epi. 7 clerl.in.iiil. col. ergo.

Capim.clrrr.

Un succibens puniatur pena talionis.

Uodecimo quero. An puocana in duello succumbena puniatur pena talionia. Solo. Ad similitudinem iudicii criminalia contentiosi ubi imponitur pena talionia accusati succumbenti ut.c. super bia se accusat. T. c. sicet.e.ti. T. l. si. C. se accusat. sit in duello cum duellatur poter crimen puniedum ad publicam uindictam.

Capim.clxxxi.

An succumbens possit & eodem accusari in undicio contentioso.

Ertiodecimo quero. An puocas ad duellandum propter crimen luccumbés a condépnatus polfit meodem crimine acculari in iudicio contentiolo. Solutio. Dosset dici que cum inrecinili duellum purgatorium non ap probatur ymmo penitus iprobetur ut.l.nna C.o gladiato.li.zi.a iui canóico ut di pugna i duello a purg. vul. p totu a èt i pri. ictar 8. suit tactu bec distito.l. ipbata peret pludi cum iuridice discensioni. Et sie non obstat q medicto eiusdem sepius non sit querendus ut.l.licet in si.fl.nau.cau.sta. 7 ac.de bis de accusatio. q? illa iura loquitur cum prior ex aminatio 7 discussio sint iuridica. Et sic in sertur p absolutoria latu in duello non parit exceptionem rei iudi.accusare nosenti in iudicio contecioso. Dec nera nisi consuetudo regionis aliud induceret ut uidelicet servaretur ius lombardorum secundus cuius di spositionem persecutus sum bunc passum. Et sic limitate sunt solutiones precedentium que ficonus. Tu pondera que a que bic narratur per cominum prosuum meum decidunt que que per eum tanguntur supra proximo capiquali non sit locus in scriptioni nisi ex conssecutione servaretur ius sombardorum.

Capi'm clararii.

An delistens a duello incidat inturpillianum.

Clarto occimo quero. Hunquid prouocans ad duellum propter crimen publicii delistens a duello incidat penam turvill. Et uidet o fic ad instar criminalis indicii contentiosi ut.l.i. S.fi quis autem.ff.ad tur. So.iure coi ñ pcederz që cii in.co.lit i pbatii boc indiciii ut. 5. 93 quo sure pmissu posset dici ex eade equitate iplum puniendum .7 dico arbitrio jud.cum no sit iure expressa de officio de le. c.de causio in si.st.de liberan.l.i. In penam enim turpill-non credo iplum incidere cu pe ne fint restzingende ut.l.cum quidam. ff.de li.excep.7. S. pene de pe di i regula in peis de reguliuris li.vi.bec ut dixi iure lombar. do procedunt. Nam jure comuni recedens a duello non punitur ymmo talis legi ob temparat a profequens facit contra legez.

Capi'm clrrriii.

An possit desistere cum licetia iudicia

Uinto decimo quero. Nunquid prouocans ad duellum iure lom bardo possit desistere cum licencia iudicis apparet designationem. Ad turpillianum. Labolicio 7.1. si quis intervieneniente 7.1. demiciamus. C. de abolicis ptotum. Solutio iure comuni boc claret quia sine abolitione potest 7 bene facit iure lombardo. Credo etiam de suder ex causa que cedere potest ad instaraccusatores ut supra allegatum est. Tu pondera qui dem tenuit bal. no capitulo primo de pace tenenda.

Ultimum capim.

An pronocans desistere possit ante litem contestatem sine pena.

Exto decimo quero. An prouocens ad duellum delistere possit fine pena ante litem contesta. 7 cum etiam quero quando propor cionlit sicut i indicio atete, i duello lis dicat contestari. Et uidetur o ante possit sine pe na desistere.nam ante lit.contest.non dicit os agere sa agere uelle re ra.ba.l.boc aplio er go an delistere no poterit. Cofirmatur na'aff lit.contest. cesutenti pcitur.ff.de in ins vo. Löuisergo. Confirmatur p.l. si metu. C. c adulter . T. l. miles . S. locer . ff. e. ti. T. l. gli tum.ff.ad turvill. In contrarium facit.l. In fenatus. C. qui post ff. ad turpill ubi phat tex. o cliftens ab acculatione ante lit.contest.incidat in turpill. Idem phat .l.per.C. to calump. Solo. Dec questio presupponit recisionem alterius questionis.s. quando lis ppozcionaliter Dicatur contestari in boc iudicio puellari videt o post unam pcussionez actoris? aliam rei quia in indicio contetiofo fic fit contestatio per petitionem 7 contra Dictionem secutam ut.l.rem non nouam. S. patroni. C. De iudi. 7. l. una. C. De lit. contes. 7.l.una.e.ti.ex. Sed prima per custio ba betur loco libelli. Secunda que fit a reo est contradictio ergo sic sit litis contestatio. Contrarium credomerum videlicet op fat li tis contestatio cum puocat asserendo quod crimen comiserit ille negat o boc sit veru patet. Ham post litem cotest prestatur sacra mentu de calumpnia in aut.ut liti.iu.in me. lit.in prin. 7.1.ii.C. De iura calump. Sed buellantes post hanc vbalem puocationez 7 contradictionem curant of aftu ut supra vic tum est. Incipit ergo duellum a vbali puo catione led percuffiones habentur loco phati onum p testes a instrumenta que fiunt post lit.cont.ut lit.non cont.per totum. Et lic modifica folutionez questioris qua questui qu primo percutere debeat. Dac solutione p missa principalis questio incidat in questõem illa. An pena turilla uendicet sibi locum ante lit.contest. 7 glo. sunt contrarie vna est in. l miles. C. locer. ff. de adult. 7. fuit bu. 7 tenet o non incidat. Alla est in li.i.C. ad turpill. Et fuit azonis qui tenet o incidat 7 illam credo ueram p.l.inlenatus. S.qui post. ff.ad turpill'. Et per autentica qui semel.C. quomodo 7 quando index. Lamen dicit pe. paccular or penitere potest anteg reus citatus ueniat. Sic intelligit.l.quelitum ff.ad turpill'. Et simili modo babetur folutio pmisse questionis loquendo de jure lonbardo ut supra. Lu post tractatum pondera 95 in federici constitu. Sub rubrica de prestando iuramento a campionibus cauetur o posto campiones circulum pugnatorum fecerunt prout est moris ingressi corporalia subcant sa cramenta iuxta probabilem credu'itatem eo rum credunt cominos pro quibus pugnam in traverint veritatem fouere 7 fecus omni sta

TABULA.

dio pugnaturos pro dominis fuis nec possunt pacifci o non dimicabunt tali a tali modo puta dentibus. Sed ad confusiones alterius alter ex toto posse conetur de quo uide balin.c.i.de pace tenen.in.x.col. Et podera quia in sequenti. Ciponitur de pena salsi cam pionis T & cominus nictus p penaz falsi cam pionis pot in integrum restitui sicut si esset nictus per falsos testes. Item o falso campio ni qui scienter ocierauerit ochet mutilari ma nus iure comuni orberet puniri pena qua fuisset punitus reus & crimine intentato.l. i.post prin.ff.de sicca. Item pondera az fridericus in quadam constitutione que incipit consnetudinem .dicit o si miles suerit is qui ad pugnam impetitur et eques le nolue rit defendere. Aduer farius cius Guis miles fi non fit eques simpliciter eum impugnet.

Et econuer lo si pedes fuerit qui défende re nititur licet is qui pugnam obtulerit sue rit miles. non ut miles led ut quilibet pugil alium inculatum impugnet.7 boc nidetur p bari per textum ibi defendentis. Nam ochet esse electio qualiter melius se desendere ualeat. Et pondera que codem in loco oftenditur o babens duos oculos si propocat ad duellam babentem unum oculam tantum &. bet unus oculus ci claudi. Et idem indigi tis r aliis in membris ut ibidem. Et pon dera o ille qui tetigit lexagesimum annum nel est minor xxy.ann:pro se pugnare mini. me tenetur. Sed pro fui defensione posts po nere campionem. Uide bal. in ca.primo in ti. · de pace tenenda. Daulus'de Lignano iuris utriulge Doctor.

Explicit tractatus de Bello Compila tus per me Johannez de Lignano minimi lu ris utriulos Doctozem In Itudio Bononien li. AD.ccc.lx.precedente forti exercitu con tra Ciuitatem qui causam dedit tractatui ut Scolaribus causa foret exercicii Doctozum autem subiceretur correctioni. Deo gratias ruirsini gloriose eius Matri sanctusime. eius sponse Katherine totics celesti curie.

amen.

TRACIAIUS. ISIE. to bello prima sui divissione di unditur in tres partes princi pales Quarum ultima in sex tractatus dividitur 7 subdi-

uiditur prout tibi per tabulam iftam clarina temonstratur rubricellis suis suo ordine collocatis

Deima pars principalis. Quid sit bellum.
7 qualiter Secribatur.

Secunda pars principalis tedinisione belli a qualiter dividatur.

Tertia 7 ultima pare principalis ponit or dinem tractatuum. Et oiniditur in sex prin cipales tractatus.

Drimus tractatus & speciali bello celesti.
Qualiter bellum speciale celeste est inuentis
r mensura specialis humani belli oc naturali
Deductione spisalis belli corporum celestium
ad bella terrestria.

Qualiter secundum Astrologos 7 naturales phos necessario sit dare bellum.

Secudus tractatus.
De spiali bumano bello. Em theologiam.
De spiali bumano bello Em mozalem phias

Tertius tractatus.
De universali corporali bello. Et iste divi.
Ditur in sex tractatus.

Drimus Qualicer jure gentium babuerit ortum bellum universale co. porale.

Secundus tractatus tertii principalis. I. quibus liceat bellum indicere universale.

Quibus primo a principaliter a quo lure a contra quos bellum licest indicere universale.

An aliis a prin-liceat bellum indicere uni persale.

An bellum motum p Impatorem contra ecclefiam lit iustum. Et an teneantur subditi in boc obtemperare.

Quid econtra iuris sit cum Dapa bellum mouet contra Impatorem.

Lertino tractatus tertii pricipalis. f. que funt aggregatina belli.

De legione r coborte r q r quot necessio in eis requirentur.

Qualiter milites se habere debeant 7 cui obediant 7 a quibus abstinere peipiatur.

Que ptineant ad officius ducis belli.
Qualiter uarie puniuntur milites p ut ua tle delinquit.

De fortitudine 7 iplius natura 7 que for títudo dicatur moralis 7 que uo.que bellus ducit ad finem rectum 7 que non.

An fortitudo sit uirtus cardinalis
off. 7 generaliter uirtutes iiil-principales di
cantur morales.

Quid fit uirtus.

De triplici specie boni 7 generaliter . iiii. cardinales uirtutes eliciantur a bona.

Quo 7 aliter quis in bello polly dici fortis Quis lit pricipalior actus fortitudinis. Quot generibus fortitudinis quis utatur

in bello.

An fortis in bello debeat pocius exfrecta

re mortem of fuzere.

An milites una cum comitiua sua uiriliter in hostes prozumpens t ipsos totaliter co fringes otra madatu indicis lit capite puni.

An duci bello capto ab hostibus sit uenia.

conceden.

Quartus tractatus tercii principalis. Et dividitur in duas lui principales partes.

Dzia ps. s.p teneatur ad bellu accedere. An a comino moto iusto bello teneatur uafalli ad bellum accedere propriis expensis.

An lubditi uni baroui mouenti guerram contra regem luum teneantur iuuare ipuml

abronem contra regem.

An subditi vni baroni mouenti guerram altero baroni teneantur ipium primo uel regem mouètem guerra alteri regi invare utri usor mandato vno concursu recepto.

An vafallus non ligius duorum wminozz utrung uel altera 7 que iquare teneatur.

An unfallus tencatur innare cominum o tra patrem nel pater contra filium. Un ciuis duarum civitatum teneatur iunar

unam contra aliam.

An usiallus nocatus a domino teneatur iplum lequi in partibus ultra marinis ad pugnandum contra barbaros.

An lerui ubiqui teneant leg dim ad belluz An liberti uocati legui teneantur patronum ad bellum.

An agricole uocati teneantur sequi tomi num ad bellum.

An confederatos seu colligatos possit dominus pronocare ut infum invent in bello.

An subditi 7 qui ratione iurisdictionis tantum teneantur ad bellum accedere.

Si pare les de perlonis non aftrictis ad bellum'libere accedentibus dividitm' in sex principales partes.

Drima pars to libere accedentibus.

ZIn libere accedens obliget fibi illum i c? feruicium uadunt si dampna inde paciūtur.

An comodatarius tenestur comodanti e quos arma in bello depditi relarcire.

An provocans contra spoliatorem provo cati ad bellum accedentis aget ni bo.rap.ul'

An non uocati sed proprio motu acceden tes ad bellum obligent libi illum in cuius fvicium undunt.

an non nocati led proprio motu acceden tes adbellum a niriliter profiftentes obliget libi cum illum in cuius seruicium uadunt renuentem 7 contradicentem.

Secunda pare de accedentibue qu tene

mm ad antidoza.

an talisagat contra illuz que iunat Tettia para de accedentibus proter glori am consequendam.

Antales obligent sibi illum in cuius seruitium uadunt.

Quarta para co accedentibus quia locanerunt operas luas.

An tales agant contra conductorem. Quinta pare or accedentibus animo spo-

An talibus actio.competat-

Sexta pare.

An clericiad bellum accedere possint.

An stipendiarii in Alamania constituto salario per ducentem agant contra eum qui Dum venirent amilit totaliter statum fuum.

An stipendiarii assumpti in Blamania pez cinitatem Italicam constituto salario pan, num qui dum uenirent ciuitas uiolenter oc, cupata est per tyrānum agant ad salarium in totum nel pro rata nel ad quid.

Quando solui Ebeat stipendiariis an in principio menlis cuiullibet anni an in fine.

an stipendiarii se absentantes etiam de licentia comini aliquo tempore perdant falari um pillo tempore.

an stipendiarii qui culpa fuire nolut toto tempe firme sue perdat stipendius totius tepozis an tantum pro the quo non fuierunt.

an stipendiarius servire possit per substitu

an stipendiarius pdat stipendium tepoze quo infirmatur.

Quintus tractatus tertii principalis.f.& spolite a captiuis qui fiunt in bello.

an capiens in bello efficiatur cominus p lone capte 7 rei 7 an sit locus postliminio. an capti in bello duarum cinitatum effici antur serui a dominum eozum queratur.

an capta in bello efficiatur capientium. an in bellis licitum fit infidiis uti.

an confecutus in bello totum fuum interesse possit iterum aduersarium in iudicio con nenire nel bellum iterato contra cai indicere an movientes in bello faluentur.

an prebus a possessionibus ecclesic corpa li bello bellare liceat a super boc milites con

an liceat epilcopis ad belluz accedere fine licentia pape.

an prelati p temporalibus que tenent ab Impatore teneantur loluere tributum pbel lo ab eo indicto.

an capto in bello iusto sit milerendum. an ecclesia orbeat bellum indicere iudeia. an degentes in bello qui pugnare no polfunt gaudeant in municatibus bellancius.

an liceat prelationatione temporalis inrif dictionis bella indicere ut cos interesse 7 ad bellum alios oztari.

an liceat prelato pro iniuria fuoditi ini in punita bellum indicere τ alios φ iniuriātes in bello capere.

an delegatus pape possit indicere bellums idest inuocare brackin seculare.

an bella indicta per ecclesiam contra excomunicatos sint in exitoria.

Sextus t ultimus tractat? tercii on cipalis per modum tabule sez quot sunt genera bellozum de quibus reperstur i sure ex pressum.

Quartus tractatus tezcii principalis fcilicet de bello particulari quod fit ob tutela fui a diuiditur in octo partes principales.

Drima para.

Quid'fit particulare bellum .

Secunda pare.

Quot fint species particulares belli

Tercis pars.

Quo iure inductă lit particular bellă Quarta pars icilicet quibus liceat boc particulare bellum indicere.

an clericus copetat poc bellu indicere an cum licent clerico se desendere etia occidendo poc sibi licent in ecclesia.

an liceat clerico celebranti inualo le'5 fendere 7 occidere 7 lic continuato officio celebrare.

an baptilanti confirmanti i in ungenti ordinanti i fimilia facramenta conferenti in ualia licitum fit collationem illozum post ponere inchoatum.

an preeligenda ht more in ulu facerdo tis cum puerum in mortis articulo baptilat an uita eterna pueri iplius ne sine baptilmo tocedat.

an monacho liceat se besendere sine li, centia abbatis sul.

an bannitis qui quandocs p leges municip impune occidi pnt liceat se desendere

Quinta pars. 1. cotra quos liceat boc par ticulare bellum indicere.

an liceat contra superiozem suum-

an contra iudicem etias si iniuste aliquid agat.

an filio contra patrema

an monacho contra abbatem.

an seruo contra dominum.

Sexta para scilicet pro liceat hoc par ticulare indicere. Et dividitur in duas sui p tes principales.

Drima pare scilicet p quibus personis

liceat.

an liceat patri pro filio.

an marito pro urores

an p fratre locore a altis commetis per lonis.

an quis tenestur quem desendere ne abalio occidatur.

an uaiallus teneatur iunare dominum

an lerung teneatur defendere cominü

fuum.

an miles teneatur desendere ppositum

an usfallus videns cominum inuslum ex parte vna patrem ex alia utrūgi pariter in-mortis articulo nili iuuentur nec iuuare potest nisi alterum quem iuuabit.

Quid infis codem themate retento in clerico qui nidens episcopum fuum in uasum ex una parte patrem ex alia utruncy pariter in mortis arciculo nisi innentur nec innare poterit nisi alterum quem innabit.

Secunda pars scilicet pro quibus re-

an liceat pro rebue infte possessie.

an pro iniuste possessis.

an 7 li iiceat res defendre defendens cum moderamine in culpate tutele. Si occi det alias inutilat irregularitatem incurrat.

an pro rebus fuis extendendis contra clericum excomunicationem incidat manus in iecendo.

an pro rebus desendendis uocatis ami cis licitum sit subsidium impendere.

an pro rebus defendendis licitum lit. lic contra omnes uim ui repellere licut contra quos licitum est pro personis.

an pro rebus depolitis nel comodatis liceat nim ni repellere.

Septima pars scilicet qualiter liceat boc particulare bellum indicere.

an liceat cum moderamine inculpate

Quid sit moderamen inculpate tutele 7 que in eo requirantur:

an liceat vili a debili cum ense se defe dere contra soztem a robustum percutietez tantum pugno.

an Tilliceat in continenti se desende re qualiter intelligatur in continenti.

Qualiter intelligatur equivalentis in iplo actu violento.

an uindicasse uideatur non'desendisse si spoliatorem meuz de possessione mea expuli qui ante satisdare uolebat de possessione resti tuenda.

an paratum ad me percutiendum expectare debeam uel eum preuenire-

an miles quem vicinus aggreditur ce leatur vim vi repellere si expectat a poutiat eum cum als sugere possit.

an li vulneratus post vulnera illata in lequitur vulnerante a ipsum percutiat of the non licet puniri orbeat ut volosus uel ut cul pabilis.

an uiolentia illata persone possie p ami cos ppulsari sicut illata rebus.

an keruiens & mandato comini fui ux orem interficiens excufetur.

Octaus 7 ultima pare quarti tractat' tercii principalis.

Quis lit finis paticularis belli.

Quintus traccatus tercii principalis fcilicet de particularibello quod fit ad defe fam mútici corporis a represalie nucupantur Et dividitur site tractatus prima sui divisio ne in duas partes principales.

Daima pare.

Unde ta quo ortum babuerit repfalie Secunda pars sez se causis repialiaz De ca pductina sue esticiète repfaliaz Lercia po sez se causa materiali. Et di

uiditur in quatuoz partes principales.

Deima para ce mazeria in qua. Quio sit materia inqua.

Quid sit materia circa quam .

Quid si de materia ex qua

Quibus personis concedatur facultas represaliarum.

An incolis reprefatie concedantur.

An civibus no subjectis iurisdictionis civitatis a aliis non facientibus factiones sint indicende represalie.

an cum per conuentionem concedantur represalie contra ciuitatem originis.

an cuilibet t babitis pro ciuibus limitate tamen reprefalie concedantur

an chibus unius cinitatis & pacto uel statuto tractantur ut cines per eandem cotedi possint represalie.

Secunda po de materia circa quama Un contra res cozum qui capi possunt uigoze repzesaliarum possint indici repsalie.

An represalie simpliciter indicte exer ceri possint contra bona existentibue interritorio ciuitatis contra quam sunt indicte ut capiantur a reducantur interritorium ci uitatis indicentis.

An si una civitas indicat represalias o tra aliam posit rector civitatis idicentis scri bere rectori civitatis contra quaz ut exerce at represalias in rebus ibi situatis.

Tercia para de materia cotra quam

An represalie indicte per unam ciuita tem contra homines alterius ciuitatis exerceri possint incolis illius ciuitatis.

An reprelalie indicte per unam ciuitatem contra bomines alterius ciuitatis ex erceri possint contra bomines illius ciuitatis alibi comozantes.

An represalie exerceri possint contra ciues nel incolas unius ciustatis onera suben tes einsdem qui etiam sunt ciues alterius ciui tatis.

An contra mulieres exerceri possint represalie.

An contra clericos non coniugatos.

Item 7 an contra conjugatos exerce ri ualeant represalie

El n episcopo negligente de clericis suis inficiaz facere nec baberi possit recursus ad superiozem possint indici represalie cotra cle ricos eosdem per indicem secularem.

An contra bono. uel etiam alios stude

tes bono enntes padue pro studio exerceri possint represalic.

Eln contra ambassiatores exerceri pol

fint represalie

Eln contra euntes ad nundinas ad fac tum iacobum uel ad alium locum indulgetie.

Item an contra nauigantes a an contra illos qui uocari non politint a in multis aliis calibus naleant exerceri reprefalic.

An contra bonofi.potestatem mediola ni ibi iniusticiam sacientem possint cocedi re presalie

An contra offi. potestatia nel rectoria ininsticiam facientia possint indici represalic.

An contra consules priores ciultatis insticiam facere conegantes possint indici re presalie.

An contra lingulares personas penit' innocentes propter celictum comini uel alterius prinati ce, quo non fit insticia si dici possint represalie.

An cotra certum genus hominum facere iusticiam cenegantium indici possint re

presalie.

Quarta para. Los materia ex qua que infurgit ex efectu iurisdictionis quia primo requiri exet iudex anterprepresalie ecedat.

An requiri obeat iudex ut iusticiam faciat antes represalie concedantur.

An index injuriam pacientis qui non audet litigare in ciuitate injuriam inferetis possit scribere ut in alios iurisdictionem proget ne arbitros eligat.

Quis index requiri ocheat ut insticias

Qualis insticia requiratur ut represalie indicantur.

Quando dicatur non posse baberi copia superiozut locus sit represalioz indictoi

Quarta pars principalis. Loc caula for mali. Et dividitur in duas principales

Deima pare o soema indicendarum represaliarum

Quo iure concedantur represalie.

Quis comparere possit ad impediendu ut indicentur.

Que desense competant illi cotra que petantur.

Qualiter constabit & iniusticia facta uel denegata.

An si aliqua capiantur uigoze represaliorum detineri ualeant ut ex primo decreto an secundo.

Secunda pars scilicet de soma exer cendi represalias.

An liceat illi cui sint concesse represa lie auctoritate propria uel per ministros con cedentis exerceri.

An personas t res captas teneatur ca piene iudici presentare nel sibi retinere.

An'res capte uigoze repzesaliarum uê dantur uel insolutumjaccipiantur uel exsti-

mentur.

An quis diebus feriatis possit represa.

An si quis vult se tesèdere ul res cap tas qualis cognitio adbibeatur.

An exacto competat regress contra il lum ppter cuius wbitum uel wlictum axact. est.

An exacto succurratur contra rectorem sicut contra orbitozem principalem.

An captus uigore reprefaliarum possit auctoritate ppria bomines illius ciuitatis ca pere in qua captus suit.

An per statuta represalie concedi possint in casibus alsa iure non pmissis.

An statutū civitatis quo cavetur p si lius teneatur p patze Slinquete poslint.ex ezcezi contza silium existentem extza terzito zium civitatia

an per pactum possint licite sieri ut u-

Sextus a ultimus tractat? tercii pu cipalis tocius operis (cz de particulare bello quod fit ad purgationem quod duellum nun cupatur. Et dividitur prima sua divisione in vii. partes principales.

> Drima pare . Quid sit duellum.

Secunda para scilicet quot fint spe, cies duelli.

Qualiter duellum fit propter odii exagerationem.

Qualiter fit duellum propter gloriam in publico consequendam

Qualiter duellum propter purgatione aliculus criminis.

Tercia pare sez quo iure sit introductum 7 quo indibitum.

Qualiter duellum quod nt propter odii exagerationem lut introductum iure naturali lumpto pro instinctu nature prouenien te ex sensualitate ad aliquid appetendum

Qualiter duellum quod fit propter odii ex agerationem fit inbibitum iure naturali fumpto pro racionabili intelligentia a fic iuregencium a diuino canonico a ciuili.

Qualiter duellum quod fit propt gloriam introductum lit. iure naturali lumpto pro instructione ex sensualitate proueniente

Qualiter duellum o fit propter glori am sit indibitum jure divino.

Qualiter duellum quod fit propter glo riam lit indibitum inregentum.

qualiter ducilum quod fit propter glo riam fitlinbibitum; iure dinino canonico a civili.

quarta para propter quid duellum pur gatorium (it permissum t propter quid in bibitum -

qualiter duellum purgatorium inbibitum liciure divino.

qualiter inhibitum fit inregentium.

qualiter inbibitum sit iure canonico . qualiter inbibitum sit regulariter iure civili.

quinta pars scalicet in quibus casibus permittatur duellum purgatorium.

Qualiter duellum purgatorium iure lombardo in.xx.casidus permittatur.

Sexta pare inter quos iniri possit du ellum.

Qualiter duellum purgatorium inter principales regulariter fieri debeat.

Septima r ultima pare.f. qualiter fi, at duellum.

Qualiter duellum purgatorium ad inftar sit iudicii contenciosi.

an iuramentum & aftu inter duellätef lit prestandum z per quem.

an uni parti campione dato in calibus a iure permilio liceat etias alteri parte dare Campionema

Qualiter in casibus bincinde cu3 capio conceditur siet ipsorum batio a concessio.

an quilibet admittatur pro campione.

In cuius electione sit duellum. Qualiter ordinetur duellum.

Quibus armis duellari cebeat.

an starma seu fustes unius duellantius frangantur nel cadant webeant alia dari.

Quis duellantium prius percutere de beat.

an duellum primo die non finitum le, quenti die terminari possit.

an in duello succumbens i expens concompnetur.

an puocas in duello succibens puuiat pena talionis.

an puocas ad duellum ppter crimen fuccibens 7 condempnatus possit de codem crimine accusari in judicio contentioso

an procans ad duellum opter crimen publicum delitens a duello incidat in penas turpili.

an puocans ad duellum iure lombardo
possit de licentia iudicis desistere.

an puocans ad duelluz possit sine pena ante lit.contest.desistere.

Item 7 quando in duello lis dicatur contestari.

deo. Braijas.

Impressus Bononie ad instantiam Sigilmundi de libris per me magistrum Benricus de Colonia xvi Kl. Jaü. Anno a domini incarnatione Millessmoquadringentessmosep tuagesimoseptimo. Laus Deo.



# LISTS OF AUTHORITIES

I. CITED BY THE AUTHOR

II. CONSULTED BY THE EDITOR



#### I.

# CLASSIFIED LIST OF AUTHORITIES CITED BY THE AUTHOR

(With references to the pages of the extended text).

BIBLIA SACRA, passim. AUCTORES CLASSICI. Aristoteles, 84, 89, 101, 106. De Anima, 83, 84, 86, 178. De Cœlo et Mundo, 81, 84, 89, 133. Ethica, 90, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 132, 178, 182. De Generatione, 131. Metaphysica, 81, 84, 92. De Meteoris, 89. Physica, 81, 86, 92, 110, 131. Politica, 83, 179. Rhetorica, 98, 99, 101, 107, 109. Soph. Elenchi, 98. Cicero, 100, 104. Hippocrates, 88. Philosophus, vide Aristoteles. Ptolemæus, 82, 90, 178. Seneca, 100. Vegetius, 96. CORPUS IURIS CIVILIS, passim. CORPUS IURIS CANONICI, passim. Usus Feudorum, 114, 143, 146, 162. LEX LOMBARDA, 176, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194. LEX FRIDERICI, 185, 186. IURISTÆ. Ægidius de Rosate, 129. Albertus, 99, 106, 189. Archidiaconus, 111, 129, 169. Azo, 194. Bernardus, 120. Buttrigarius, Iacobus, 143. Carolus Beneventanus, 188, 189. Cinus, 143. Custratius, 106. Dinus, 148, 174.

IURISTÆ (continued). Gandulphus, 119. Goffredus, 126. Gratianus, 119, 153. Guido, 169. Hermogenianus, 90. Hostiensis, 95, 123, 126, 129, 146. Hugo, 111, 134. Hugolinus, 128, 194. Iacobus de Arena, 151, 152, 153, 154, 160, 172. Iacobus de Belvisio, 165, 166, 167, 171. Iacobus de Porta Ravennate, 143, 145, 147, 148, 154. Ioannes de Lignano, 76, 101. Martinus, 140. Petrus de Bellapertica, 148, 152, 153, 154, 194. Raymundus, 139. Ricardus Malumbra, 111. SCRIPTORES ECCLESIASTICI. Alexander (Papa), 83. Ambrosius (S.), 125. Aquinas (B.), 126, 129. Augustinus (S.), 85, 86, 87, 102, 103, 125, 136. Bernardus (S.), 120. Clemens V (Papa), 102, 120, 131, 133, 134, 136, 137, 138. Gregorius (S.), 80, 84, 88. Innocentius III (Papa), 93, 112, 116, 119, 120, 123, 124, 128, 129, 144, 149, 169. Iohannes (Papa), 83, 127, 144. Isidorus (S.), 90. Leo (Papa), 127. Nicholas (Papa) 126, 127.

# SOME OF THE AUTHORITIES CONSULTED BY THE EDITOR FOR THE LIFE AND WRITINGS OF GIOV. DA LEGNANO

Alidosi, G. N., Li Dottori Bolognesi di Legge Canonica e Civile, Bologna, 1620.

Argellati, I. F., Oratio de præclaris iuris Consultis Bononiensibus (N. D.)

Baluzius, Steph., Vitæ Paparum Avoniensium, Parisiis, 1693.

Bosdari, Filippo, Giovanni da Legnano, Canonista e uomo politico del 1300, Bologna, 1901.

Fantuzzi, Giov., Notizie degli Scrittori Bolognesi, Bologna, 1783–1790, tt. V, IX

Frati, Luigi, Opere della Bibliografia Bolognese, Bologna, 1889. (See Nos. 5982, 5984, 5988–5990, 7223, 10996.)

Freherus, Paulus, Theatrum virorum conditione clarorum, Norimb., 1688. (He derives from Ghilinus, Hier., Theatrum virorum literatorum.)

Garzoni, Giov. (Prof. Med. at Bologna, 1466–1506). De dignitate urbis Romæ (first published by Muratori, Script. Med. Rer. Ital., 1732, t. XXI).

Ghirardacci, Cherub., Historia di vari Successi d'Italia, Bonon., 1669, t. II, pp. 250, 367.

Goldast, Monarchia S. Romani Imperii, Hanoviæ, Francofurti, 1612–1621.

Hain, Ludov. (and his continuators), Repertorium bibliographicum usque ad annum MD, Stuttgardiæ, 1826.

Matthei de Griffonibus, Memoriale Historiarum de rebus Bononiensibus. (In Muratori, u. s., t. XVIII, p. 106.)

Montfaucon, Bernard de, Bibliotheca Bibliothecarum MSS., Paris, 1739, t. I. Muratori, u. s., t. XVIII, pp. 106, 242; t. XXI, p. 1161.

Oudinus, Ioh., Commentationes de Scriptoribus Ecclesiæ Antiquis, usque ad 1460, Lipsiæ, 1722, t. III.

1460, Lipsiæ, 1722, t. III. Pancirolus, Gudius, De claris legum interpretibus, Venetiis, 1637.

Raynaldus, Odericus, Annales Ecclesiastici, Luccæ, 1752, t. VII, No. 30; t. XII, pp. 510-528; t. XVII, Nos. 29-35 and Append. No. 1.

Ricci, Corrado, Monumenti Sepolcrali di Lettori dello Studio Bolognese nei Secoli XIII, XIV, XV, con 31 Tavole fotografiche, Bologna, 1888.

Rossi, Luigi, Gli scrittori politici Bolognesi, Bologna, 1888.

Dagli scritti inediti giuridico-politici di Giovanni da Legnano, Bologna, 1898.

Rotuli dei Lettori (from 1384), Bologna, 1888.

Savigny, F. C., Geschichte des Römischen Rechts, Heidelberg, 1815–1831, Bd. I, Bd. VI.

Schulte, v., Geschichte des Canonischen Rechts, Stuttgart, 1875.

Sepulveda, Genesius, in Ægidii Albernotii Cavilli Conchensis gestorum librum, libri tres, Opera, t. V, p. 44.

Speranza, Gius., Alberico Gentili, Studi, Parte seconda, Roma, 1910.

Tiraboschi, G., Historia della Letteratura Italiana, Padova, 1772–1784, t. III. Valentinelli, Catalogo della Biblioteca di

Valentinelli, Catalogo della Biblioteca di S. Marco, t. III, pp. 42, 142.

Vassari, Giorgio, Vita, etc., Firenze, 1568, t. I.

OTHER works, useful, but not directly consulted, are: Cavazza, Le scuole dell'antico studio Bolognese, Milano, 1896; Fontana, Gius., Amphitheatrum legale, Parmae, 1688; Patavinus, Marsilius, Tractatus de Translatione Imperii; Sorbelli, Albano, Le Cronache Bolognese del sec. xiv; Valentinelli, Catalogo dei mss. esistenti nella Biblioteca Marciana di Venezia. Further information may be gleaned from MSS. preserved at Bologna in the libraries of the City, of the Istituto and of the Spanish College; as also in the archives of the Legnano family.



DATE DUE

JX 4280 .L4 1917 Giovanni, d. 1383. Tractatus de bello, de represaliis et duello

| DATE |           |
|------|-----------|
|      | ISSUED TO |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |

JX 4280 .L4 1917 Giovanni, d. 1383. Tractatus de bello, de represaliis et duello

